





99

B. Prov.



## **DRAINAGE**

IRRIGATIONS - ENGRAIS LIQUIDES



PARES. - IMP. SENON RAGON ET COMP., REE D'ERFORTH. 1.

Ł



645725 SBW

# **DRAINAGE**

## IRRIGATIONS - ENGRAIS LIQUIDES

#### A A BARRAL

DIRECTEUR DU JOTENAL D'AGRICULTURE PRATIQUE MUNDRE DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ET CENTRALE D'AGRICULTURE, ANCIEN ÉLÉS L ET LAGUES RÉCOTTURE DE CHARRE DE L'ÉCOLE DE DE VYEU NACED

DERVIÈNE ÉDITION



TOME QUATRIÈME

### PARIS

LIBRAIRIE AGRICOLE DE LA MAISON RUSTIQUE

1860

Droits de traduction et de reproduction réservés.

## DRAINAGE

## IRRIGATIONS — ENGRAIS LIQUIDES

### LIVRE VIII

RESULTATS FINANCIERS DU DRAINAGE ET DES AMÉLIORATIONS AGRICOLES PERMANENTES

#### CHAPITRE PREMIER

Sur le prix de revient des travaux de dramage

Le prix de revient des travaux de drainage dépend évidemment de la difficulté que présente le terrain à déblayer, de la profondeur et de l'écartement des tranchées, du prix d'achat des tuyaux, du prix de leur transport, du prix moyen de la main-d'œuvre dans la contrée, des émoluments attribués à la direction du travail. Tous ces éléments de la dépense peuvent varier avec les lieux, avec le temps. Cependant, en prenant en considération les cas extrêmes qui se sont déjà présentés, et en calculant des prix moyens sur un nombre suffisamment grand d'hectares déjà drainés, on peut avoir des renseignements extrêmement utiles pour les propriétaires ou les agriculteurs ayant conçu le projet de doter leurs terres de cette amélioration capitale.

C'est toujours une chose assez delicate que d'obtenir des détails sur les prix de revient réels : les entrepreneurs de travaux de drainage cherchent à les élever dans l'intérêt de leur industrie; les propriétaires n'aiment pas-à anuoncer des dépenses trop fortes. Nous allons cependant donner des chiffres dont nous pouvons à peu près répondre; ils sont pour la plupart choisis sur des exemples pris en France; ce sont ceux qui sont les plus précieux pour la propagation du drainage dans notre pays. Nous citerons ensuite, à titre de renséignements, des prix de révient de drainages exécutès en Belzique, en Allemagne et en Angleterre.

#### CHAPITRE II

#### Prix de la fonille dans divers terrains

L'élèment le plus variable, dans le prix de revient, est celui de la maind-écuvre pour la fouille des lignes de drains; il dèpend de la profondeur et de la largeur des tranchées, de la difficulté du travail, du prix de la main-d'œuvre dans la contrée. Il faut noter, en outre, que dans les terrains pierreux, c'est-à-dire dans les plus difficiles, le déblai est plus considérable que dans les terrains argileux ordinaires. Ainsi, pour la même profondeur de 1ºº 20, d'après les dimensions adoptées en général de 0ºº 47 en haut et 0ºº 10 en bas dans les terrains argileux, et de 0ºº 67 en haut et 0º 10 en bas dans les terrains pierreux, nous avous :

| Tranchée moyer                  |         |            |          | x (fig. 270, |       |
|---------------------------------|---------|------------|----------|--------------|-------|
| t. II, p. 128)<br>Tranchée pour | les ter | rains nier | rour (Gr | 979 + 11     | 0.342 |
| p. 129)                         |         |            |          |              |       |

Or on sait, d'après les expériences des travaux de ter-

rassement, quel temps il fant employer pour fouiller et jeter sur la berge un mêtre cube de terres de diverses natures. En se servant des données que nous avons rapportées précédemment (t. II, p. 181), on trouve qu'on devra payer à un ouvrier, afin qu'il gagne 1 fr. 25 c. par journée de dix heures de travail effectif, les prix suivants pour la fouille, d'un mêtre courant :

| Argile ordinaire           |   |   | , |    |    |   |    |  |   |   | centime<br>9 9 |
|----------------------------|---|---|---|----|----|---|----|--|---|---|----------------|
|                            |   |   |   |    |    |   |    |  |   |   |                |
| Argile forte               | ٠ |   | ٠ |    | ٠. |   |    |  | : | à | 15.4           |
| Argile forte avec pierres. |   | : |   | ١. | ٠. | ď | ٠, |  |   | : | 19.2           |
| Tuf ordinaire              |   |   |   |    |    |   |    |  |   |   |                |
| Tuf dur avec pierres       |   |   |   |    |    |   |    |  |   |   |                |

Ces calculs sont relatifs an travail exécuté par des ouvriers ordinaires; des ouvriers habiles feront facilement à la tâche, dans les mêmes conditions, des journées de 1 fr. 50 à 2 fr.

On devra remorquer que, les volumes semblables variant comme les cubes des arêtes hornologues, les prix ci-dessus décroîtront rapidement, si on diminue la profondeur des tranchées. Ainsi, pour une profondeur de 1 mêtre, ces prix devraient être réduits aux 0.58, ou à 6, 9, 11, 14 et 18 centimes, au lieu de 10, 15, 19, 24 et 51 centimes, selon la nature du terrain.

Le prix de la fouille est à peu près le seul qui puisse beaucoup varier d'un terrain à l'autre. Les autres élèments du prix de revient du drainage devront donc étre apprécié d'après les règles générales que nous allons trouver, d'après les exemples que nous citerons dans les chapitres suivants.

#### CHAPITRE III

## Coût des travaux de dramage en France

Les exemples que nous allons exposer sont choisis dans les conditions les plus diverses de latitude, de nature de sol, de situation économique; ils embrassent les cas les plus simples et aussi les plus difficiles; ils concernent le Midi aussi bien que le Nord; en un mot, ils sont assez variés pour que tout agriculteur ou propriétaire y trouve des cas analogues à ceux dans lesquels il peut être placé.

#### PREMIER EXEMPLE.

La figure 261 (t. 11, p. 90) représente une pièce de terre dont tous les détails du drainage ont été donnés à nos lecteurs. Ce travail, effectué à forfait par M. Lauret, maire de la Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne), a été exécuté pour la partie A, d'une contenauce de 5.60 hectares, au prix de 250 fr. l'hectare; pour la partie B, d'une contenance de 2.55 hectares, an prix de 260 fr. l'hectare, plus 1 fr. 25 c. pour chaque mêtre cube de pierres extraites.

D'après ce marché, M. Lauret a recu 828 fr. pour la partie A; 605 fr. 80 c. pour la partie B, plus 53 fr. 60 c. pour 26".88 de pierres extraites; soit en totalité 1,467 fr. 40 c.

le dét

| Le drainage lui est revenu au prix de 1,299 fr.; suivant |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| tail ci-contre :                                         |  |
| Prix de revient des travaux de drainage.                 |  |
| Prix de 12,900 tuyaux, à 22'.65 le mille                 |  |
| Ouvriers à la journée                                    |  |
| Ouvriers à la tache                                      |  |
| Charroi des tuyaux                                       |  |
| Nivellement, tracé, surveillance 85.50                   |  |
| Usure des outils                                         |  |
| Faux frais                                               |  |
| Prix de revient                                          |  |
| Prix payé par le propriétaire                            |  |
| Bénéfice de l'entrepreneur                               |  |
| De là on tire :                                          |  |
| Prix de revient net à l'hectare                          |  |
| Bénéfice de l'entrepreneur à l'hectare                   |  |
| Prix de revient brut à l'hectare                         |  |

Le nombre total de mêtres linéaires de drains posés a été de 4,578.4; d'on on déduit par mêtre linéaire posé à une profondeur moyenne de 4 m.20:

| Tuyaux                           |   | į. |   | . : |      | 6.73  |
|----------------------------------|---|----|---|-----|------|-------|
| Main-d'œuvre à la journée        | i |    |   |     |      | 11.14 |
| Main-d'œuvre à la tâche          |   |    |   |     |      |       |
| Charroi des tuyaux               |   | i  |   |     |      | 0.68  |
| Nivellement, tracé, surveillance |   |    | ÷ | ٠.  |      | 1.95  |
| Usure des outils,                | ٠ |    |   |     |      | 0.42  |
| Fanx frais                       |   |    |   |     |      |       |
| Prix de revient net par mètre    |   |    |   |     |      | 29.65 |
| Prix de revient brut             |   |    |   | , , | ٠, ٠ | 33.52 |
| Bénéfice de l'entrepreneur.      |   |    |   | ٠.  |      | 5.87  |

D'après les explications que nous avons données, on sait que l'ouverture de la tranchée s'effectue à la jonnée, et que la pose des tuyaux et de la couche de terre immédiatement superposée se fait à la tâche. Le bénéfice de l'entrepreneur peut être regardé ici comme le taux de la direction et de la rédaction du projet.

On n'a pas fourni aux ouvriers les outils courants, tels que la bèche de surface, les pelles et la pioche.

#### DEUXIÈME EXEMPLE.

Nons venous de donner un exemple qui est un peu audessus de la moyenne. Voici maintenant un drainage trèsfacile, exècuté chez M. de Courcy, commune de Nelle, près de Rozoy (Seine-et-Marne), par le même entrepreneur. Le sol de la pièce est argilo-sableux compacte; il s'est laissé uniferement travailler à la bèche, sans prèsenter de pierres. Sa contenance en hectares est de 4.10. Le nombre des mêtres, lineáries a été de 2.700, ayant 15 mêtres d'écartement moyen et 1 5 de profondeur. Les tuyaux ont été conduits sur le terrain aux frais du propriétaire. Le détail du prix de revient est le suivant;

|     |                                  | 200 <sup>r</sup> .00 |
|-----|----------------------------------|----------------------|
|     | 1,000 à 27 fr. le mille          |                      |
|     |                                  | 253.15               |
| 'n  | ravail à la tâche.               |                      |
| . N | ivellement et levé du plan, etc. | 153.20               |
|     |                                  | 802.80<br>902.00     |
|     | Bénéfice de l'entrepreneur.      | 100.80               |

#### On calcule par hectare:

| Prix de revient net,        | ٠, | ٠. |   | Ġ  | ě.  | Ċ | ٠. | ·, |   | ٠. | 1951.80 |
|-----------------------------|----|----|---|----|-----|---|----|----|---|----|---------|
| Bénéfice de l'entrepreneur. | ٠  |    | ٠ |    | . • |   | ٠, | ٠  | • | ٠  | 24.20   |
| Prix de revient total       | ٠, |    |   | ٠, |     |   |    |    |   |    | 220.00  |

#### Et on trouve par mêtré linéaire de tranchées ouvertes :

|                      |                 |           | centimes. |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Tuyaux               |                 |           | <br>7.41  |
| Journées             | والمناع أمخواني |           | <br>9.37  |
| Tiches               |                 | · · · · · | <br>7.02  |
| Nivellement, tracé,  | etc             | . 7       | <br>5.67  |
| Usure des outils .   |                 |           | 0.30      |
| Bénéfice de l'entrep | reneur ou dire  | ction     | <br>3.73  |
| Prix de revie        | nt total        |           | <br>53.50 |

#### TROISIÈME EXEMPLE.

L'exemple suivant est pris sur un terrain très-difficile rempli de pierres meulières, où tout le travail a du être exècuté à la journée.

La pièce de terre est celle de la Mailloterie, commune de Bréau (Seine-et-Marne), appartenant à M. Gareau. La direction et les frais de nivellement et de tracè ne sont pas compris dans le compte suivant, parce qu'ils n'ont pas été un débours pour le propriétaire.

Contenance du terrain, 4º 4; Mêtres linéaires de tranchées, 2,812 Écartement moyen des drains, 15 mètres; Profondeur moyenne, 1=.50.

#### Prix de revient.

| à 27 fit le mille    |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                      |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18               | .30              | 5)               |                       |
| Charroi des tuyaux   |                  |                  |                               |                  | ï                | ÷                |                  |                  |                  |                  |                  | 15               | 0                     |
| lournées d'ouvriers. |                  |                  |                               |                  | ٠.               |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1,251            | :0                    |
| Jaure des outils     |                  | ,                |                               |                  | ,,,              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | . 81             | .0                    |
| aux frais            |                  |                  |                               | ٠.,              |                  |                  | ٠                |                  |                  |                  |                  | . 40             | .0                    |
| Prix de revient ne   | ι.               |                  | 5                             | è                |                  |                  |                  |                  | -                |                  | ċ                |                  |                       |
|                      | Jaure des outils | Jaure des outils | Jaure des outils , Faux frais | Jaure des outils | Usure des outils | Jaure des outils | Joure des outils | Joure des outils | Sarc des outils.   84 |

Il est vrai que l'on a extrait 500 mètres cubes de pierres, et que, le propriétaire ayant pu en trouver emploi à 1 fr. le mètre cube, il faut défalquer 500 fr. du prix total, ce qui ramène le prix de revient par hectare à 255 fr. 60 c.

On trouve, en rapportant au mêtre linéaire :

|                     |    | - |   |   |      |    |    |   |    |  | centuries  |
|---------------------|----|---|---|---|------|----|----|---|----|--|------------|
| Tuyaux              |    |   |   | , | ٠.   |    |    |   |    |  | 7.66       |
| Charroi des tuyaux  |    |   |   |   | ٠.   |    |    |   | ÷  |  | 0.54       |
| Journées d'ouvriers |    |   |   |   |      |    |    |   |    |  |            |
| Usure des outils    |    |   | ÷ |   |      |    | ٠. |   | ٠, |  | 2.98       |
| Faux frais          | ·  |   |   |   | . `. | ٠. |    | ì |    |  | 1.42       |
|                     |    |   |   |   |      |    |    |   |    |  | The second |
| Prix de revient ne  | 1. |   |   |   |      |    |    |   | 19 |  | -51,US     |

#### QUATRIÈME EXEMPLE.

Nous nous transporterons maintenant sur le sol argileux au sous-sol glaiseux du domaine du Charmel (Aisne).

Là, M. de Rougé a fait drainer, par les soius de la Compagnie anglaise de drainage (West of England and South-Wales landes drainage Company, dont l'acte constitutif se trouve inséré, t. III, p. 475), du 10 juillet au 15 novembre 1851, environ 35 hectares de terre ainsi répartis:

|              |                                 | Hectares.             | Metres<br>bneares |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Pièce de Cou | rmont (pl. vin, t. II, p. 116). | 15.46                 | par 151,61        |
| Planelje xi. | Petite greve                    | 10.00<br>2.25<br>5.00 | par 16,439        |
| Tota         | 1                               | 32.71                 | par 31,600        |

Il avait été convenu qu'on payerait aux ouvriers anglais ôf, 125 par mètre courant de tranchées ouvertes à 1 mètre de profondeur; que les tuyaux seraient portés par les soins et aux frais de M. Rougé au bord des tranchées; que l'ouverture des tranchées, la pose des tuyaux et le remplissage des tranchées, se feraient par les soins des ouvriers anglais; que nulle tranchée ne serait reçue si elle n'avait en moyenne 1ª.16 de profondeur. Un compte spécial était ouvert à chaque ligne de drains, et on multipliait sa longueur par sa profondeur et par 12:5, pour avoir le prix à payer en centines. M. Parkes, ingenieur de la Compagnie anglaes, est venn lui-même faire dresser les projets, et ordonner le commencement des travaux. Le prix de revient a été le suivant ;

| Fouille, pose des tuyaux, remplissage de 31,600 mètres | fr.   |
|--------------------------------------------------------|-------|
| de tranch es de 1ª .16 de profondeur moyenne           |       |
| 98,000 tuyaux à 20 fr. fabriqués et apportés par M. de |       |
| Rongé                                                  |       |
| Frais de voyage de l'ingénieur et des ouvriers anglai- |       |
| pour aller et retour de Londres à Paris                |       |
| ouvriers                                               |       |
| outliers                                               |       |
| Total                                                  | 7,665 |
| Prix de revient par hectare 234'.33                    | ,     |

En calculant par mètre courant de tranchée, et en regardant les frais de voyage comme frais de direction, l'achat des ontils anglais comme l'équivalent de l'usure, on trouve;



| Fouille, pose des tuysux, remplissage. | ٠. |   | . 16.22     |
|----------------------------------------|----|---|-------------|
| Tuyaux et leur charroi                 |    | 1 | <br>6.20    |
| Direction                              |    |   |             |
| Usure des outils                       |    |   |             |
| Prix de revient total                  | Ċ  |   | <br>. 24.25 |

Dans les travaux que M. de Rongé a fait exécuter plus tard por des ouvriers français instruits dans l'art du drainage par les ouvriers anglais qui leur ont servi de nfaltres, il a payé de 10 à 14 centimes le mêtre pour la fonille des tranchèces et leur remplissage, selon qu'il s'est agi de petits drains ou de maîtres drains, et selon qu'il y a cu phis ou moins de pierres; il a payé en ontre la pose des tuyaux 60 centimes les 100 mètres.

#### CINQUIÈME EXEMPLE.

L'Instruction sur le drainage, publice par la Commission hydraulique de la Sarthe, s'explique ainsi sur le vix des travaux dans ce département :

a Les travaux déjà exécutés dans la propriété de M. Thoré, et dans eelle de M. Monnoyer, dit cette Instruction, nous font penser que, pour la plupart des cas, la dépense n'excédera pas 50 c. par mêtre courant de drains.

- A la fabrique de M. Damoiseau, à Alençon, les tuyaux de 0º-305 de longueur coûtent 25 fr. et 35 fr. le mille, selon que le diamètre intérieur est de 28 ou de 56-millimètres. Le millier de petits tuyaux pèse 378 à 450 kilogrammes.
- « Supposons qu'il s'agisse de les transporter à la distance de 60 kilomètres an prix de 25 c. par 1,000 kilog, et par kilomètre :

| 1,000 tuyaux |  |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |    |   |       |
|--------------|--|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|---|-------|
| Transport, . |  | •. | ٠  |     |    | ¥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •  | ٠ | 6.75  |
|              |  |    | To | ota | ١. |   |   |   |   |   | , | ٠. | ٠. |   | 31.75 |

| Pour 1,000 mètres courants de drains ordinaires, il faunte 3,504 toyau, 4 5 il 7.5 le mille                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Total                                                                                                                                | nille            |
| Ajontons 12 pour 100 pour les lignes de reprise et pour la casse, qui est presque nulle avec les tuyaux d'une excellente fabrication | 160.00           |
| la casse, qui est presque nulle avec les tuyaux d'une excellente fabrication                                                         | 264.78           |
|                                                                                                                                      | les tuyaux d'une |
|                                                                                                                                      |                  |

« Selon que l'écartement des lignes sera, par exemple, de 10, de 15 ou de 20 mètres, il fandra, par hectare, respectivement, 1,000 ou 750 ou 500 mètres de drains, et la dépense sera de 500, de 225 ou de 150 fr. par hectare. »

#### SIXIÈME EXEMPLE.

M. de Lescoët a publié une excellente brochure intitulée : le Drainage en Bretagne, dans laquelle il décrit quelques opérations de drainage exécutées dans le Finistère, notamment pour la transformation de marais en prairies; il établit ainsi le prix de revient d'un pareil travail ;

| 2,500 tuyaux, à 30 fr. le mille                                                    | 751.00 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| à recevoir toute l'enu des drains couverts, à 20 cen-                              | 20.00  |   |
| Fouille de 875 mêtres de drains, à 7 centimes le mêtre.                            | 61.25  |   |
| Transport, pose des tuyaux el autres travaux qui accom-<br>pagnent cette opération |        |   |
| Remplissage de 875" de drains, à 1 centime le mêtre.                               | 8.75   |   |
| Honoraires du draineur                                                             | 57 50  | • |
| Total de la dépense pour le drainage.                                              | 225.00 |   |
| A ajouter pour défrichement, conversion en prairie, en-<br>grais, graine de foin.  |        |   |
| Total de la dépense pour drainage et conversion d'un                               |        |   |
| hostone de avenie en preinier                                                      | 105 00 |   |

M. de Lescoët établit en outre, de la manière suivante, le prix de revient du drainage d'un hectare de terres arables partout, où un fossé d'écoulément à ciel ouvert n'est pas praticable:

|                                                     | 904.00 |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Remplissage de 1,050 mètres de drains, à 1 cent. le | 20.00  |
| melre.                                              | 10,50  |
| Honoraires du draineur.                             | 37.50  |
| Total                                               | 240.00 |

#### SEPTIÈME EXEMPLE.

- M. Lupin, qui est, comme nous l'avons vu, l'importateur du drainage complet et perfectionnéen France, rend compta ainsi du prix de revient d'un grand nombre de travaux :le drainage qu'il a effectués dans le département du Cher:
- « La main-d'envire pour creuser les lignes à 4\*\*,20 de profondeur, placer les tuyaux et combler, me codte 15 c. le mêtre courant dans un sous-sol assez compacte et souvent mélé de pierres; ce prix est réduit à 0°.125 dans les terrains faciles. Quand il se rencontre de gros bloes à briser, il y a une indennité à payer en debors du prix ordinaire. Sur ces bases, un hectare assaini de la manière la plus énergique, c'est-à-dire par des lignes placées à la distance de 10 mêtres l'un de l'autre, coûtera :

| 1,000 mètres de tranchées, |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 3,000 tuyaux, à 20 fr      | ٠   |     | * | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | : | 60  |
| Т.                         | ola | ıł. |   |   |   |   |   |   |   | ì |   |   | 210 |

« Si le drainage est fait à raison de 20 mètres entre les lignes, ce qui suffira souvent, la dépense se réduit à moitié ou à 405 fr. ».

#### BUITIÈME EXEMPLE.

A côté des travaux précèdents, presque les premiers qu'on ait effectués en France, nous citerons ceux exécutés avec beaucoup d'intelligence et sur une très grande échelle, en 1830, 1851 et 1852, par M. Dufour, fermier de la ferme des Corbins, appartenant aux hospices (Seine-et-Marne). M. Dufour a drainé, durant ces trois années, 140 hectares de terres pour la somme de 12,000 fr., ce qui donne le prix de revient moyen de 85 fr. 70 c. par hectare. Ce prix paraîtra certainement très-peu élevé, mais il faut bien se garder d'en conclure que le drainage a été fait avec parcimonie. Nous l'avons visité, et nous donnerons, dans un autre chapitre, des détails sur les résultats obtenus, qui montreront tout le bien que ce travail a produit dans une ferme qui ne passaît pas pour bonne avant l'administration de M. Dufour.

Le terrain drainé est composé de la terre franche argilosiliceuse de la Brie, et son sous-sol est argilo-calcaire ou un tuf argilo-siliceux.

M. Dufour, en 4830, a commencé par des tranchées de 0°.80 de profondeur, et 20 mètres d'écartement. Ayant reconsul l'insuffisance de la profondeur, il creusa ensuite les tranchées à 1°.50 et même à 1°.40, en portant à 28 mètres leur écartement. Quoiqu'il ett obtenu ainsi de bons résultist, il s'arrèta, pour toutes les tranchées qu'il fit ensuite, à une profondeur de 1°.10 à 1°.20, et à un écartement de 15 à 20 mètres. C'est ainsi qu'a été exécutée la plus grande partie de ses travaux de drainage.

Les tuyaux ont été pris à la fabrique de M. Vincent, près Lagny, aux prix de 25 fr. les petits, ayant 0°.04 de diamètre intérieur, et de 28 fr. les gros, ayant 0°.06 de diamètre intérieur; le transport contait, en outre, 3 fr. 53 le mille, Dans la presque totalité de ses travaux, M. Dufour n'a employé que les tuyaux de la petite dimension; pour les drains collecteurs, il plaçait deux ou trois de ces tuyaux au fond des tranchées.

Le prix de la fonille des tranchées, pour une profondeur de 0-8, a varié de 5 à 15 centimes le métre courant, et celui des tranchées de 1º-10 à 1º-20, de 8 à 45 c., et même, dans quelques parties très-pierreuses, à 25 c. la charrue passait jusqu'à trois fois pour faciliter l'ouverture de la ligue de drains. Les tuyanx entrent pour 7 c. 1/2, et leur transport pour 1 c. dans le prix de revient des tranchées. Cette fraction devient double ou triple dans les drains collecteurs, où it entre deux ou trois tuyaux que M. Dufour a placés toujours dans le même plau horizontal, les uns à côté des autres, et plus profonds, ont coûté davanfage que les drains ordinaires, dans les proportions qu'indiquent les détails suivants, qui sont le relevé des travans de 1852.

Durant cette année, M. Dufonç a exècuté 16,421 mètres de petits drains pour la somme totale de 3,591 fr. 52 c.; ce qui donne le prix moyen de 20°.6 par mètre conrant.

En même temps ont été établis 2,455 mêtres courants de drains collecteurs pour la somme totale de 873 fr. 95 c.; ce qui donne le prix moyen de 55°.6 par mêtre courant.

Le rapport de la longueur des drains collecteurs à la longueur totale des drains est de 13 pour 100.

Les prix de revient se sont ainsi répartis :

## 

| 517 | mètres de drains | à 2 tuyaux, à |   |  |   |   | 0.28 |
|-----|------------------|---------------|---|--|---|---|------|
| 146 |                  | _             |   |  |   |   | 0.33 |
| 618 |                  | _             |   |  |   |   | 0.38 |
| 82  |                  | _             |   |  |   | • | 1.30 |
| 238 | mètres de drains | à 5 tuvaux, à |   |  | ÷ |   | 0.57 |
| 140 | _                |               | ٠ |  |   |   | 0.47 |

Dans ces chiffres, la direction, la surveillance, le nivellement préalable du terrain et la rédaction des projets ne sont pas compris, M. Dufour s'étant chargé de cette partie du travail.

#### NEUVIÈME EXEMPLE.

Nons ne domerions pas un tableau fidèle des dèpenses auxquelles le drainage peut quelquefois entrainer les propriétaires, si nous ne placions ici un exemple exceptionnel, ayant occasionné des frais extraordinaires, par suite de circonstances qui peuvent se présenter quelquefois.

Nois avons choist, parmi les travaux exéculés avec zèle et intelligence par M. Vitard, dans l'arrondissement de Beanvais (Uise). le cas extraordinaire que nous avons vouln mettre sous les yeux de nos lecteurs, à côté des fails labituels que nons leur avons montrés, et qu'ils peuvent vérifier dans les diverses localités que nous avons citées. Nos lecteurs remercieront avec nons M. Vitard d'avoir consenti à cette publication, car il est nécessaire que l'on uie se fasse pas d'illusion, tont en sachant bien que d'ordinaire les frais sont très-modèrés, et que rarement on est exposé à des travaux très-dispendieux.

Il s'agit du drainage d'une pièce de terre d'une contenance de 2.78 hectares, nommée les Glaises, sise sur la commune de Noailles, et appartenant à M. le duc de Monchy. De cette pièce on extrait de l'argile smectique qu'on emploie au dégraissage des draps ce qui démontre combien le terrain en est imperméable. Le relief du s'ol présentait de grandes difficultés, à cause de l'existence de cinq pentes diffèrentos

et de la nécessité d'évacuer les caux à travers des propriétés voisines.

La partie A'B de la pièce (fig: 462) forme cuvette, et se



Fig. 462. -- Prainage de la pièce de terre dité les Glauce, sise sur la commune de Noulles (Oise).

trouve en contre-bas des points C et D d'une hauteur de 0°.90; elle n'avait pu être cultivée depuis plusieurs années et restait improductive, parce qu'elle était couverte d'eau

pendant six mois de l'année. On avait pensé d'abord à évacuer les eaux de cette partie à l'aide du drain collecteur CF creusé dans la portion sud de la pièce, d'aria prolongé dans la direction FG sur une longueur de 140 mètres, à travers une propriété voisine de celle de M. de Mouchy, Mais il n'a pas été possible d'opérer ainsi, et on a dà creuser de D. en E un drain de 2°.20 de profondeur, dans lequel les drains numérotés sur le plan 1, 2, 5, 4, 5 dèversent leurs enux à l'aide de tuyar kondés. Ce drain collecteur se prolonge dans la direction EA, à travers une propriété voisine, sur une longueur de 75 mètres, dans un fond d'une très-grande dureté, formé d'argile emplatant un silex en roguons.

Voità déjà deux grands travaux qui, pour une étendue aussi pefite que moins de 3 hectares, devaient considérable-ment augmenter le prix de revient. Mais il s'est en outre présenté des accidents que nons avons déjà eu l'occasion de signaler. Bans une seule muit, celle du 12 au 15 décembre 1852, des éboulements se sont produits et ont comblé les tranchées déjà ouvertes, dont la largeur, à la partie supérieure, s'est trouvée portée de 0°.40 jusqu'à 1°.10 ou 1°.20.

Les drains ordinaires sont espacés à 7 mètres les uns des

## Prix de revient. Études préalables, surveillance, inspection (1). . . .

Fauilla de 9 190 mètres de netits drains dans l'arci

| à 13 centimes                                                      | 2761.80 | 1 -07  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Fouille de 765. 80 de petits drains dans la<br>pierre, à 26 c      | 198.85  |        |
| Fouille de 495 50 de drains collecteurs<br>dans l'argile, à 15 c.  | 74.32   |        |
| Fouille de 357".50 de drains collecteurs<br>dans la pierre, à 30 c | 107.25  |        |
|                                                                    | 657.99  | 657 99 |

A reporter. . . 795.18

1351.96

<sup>(1)</sup> Dons tes cas ordinaires, pour les travaux exécutés sous la direction de M. Vitard, cette dépense ne s'étère que de 25 à 50 fr. par bectare; elle consiste uniquement dans le remboursement des frais de transport sur les lieux.

| Report                                        | 793, 18  |
|-----------------------------------------------|----------|
| Remplissage de 3,747° 05 de tranchées, à 5 c. | 187.55   |
| Sondages, déplacement des tuyaux, etc         | 84,90    |
| 2,905 gros luyaux, à 40 fr. le mille          |          |
| 2,400 demi-manchons, à 6 fr. le mille 14,40   |          |
| 600 gros manchons, à 11 fr. le mille 7.70     | 1000     |
| 302.30                                        | 302,30   |
| Eboulement, 94 journées                       | 227:00   |
|                                               | 1.595.63 |

Le transport des tuyaux a été effectué par le fermier; on peut l'évaluer à 50 fr., ce qui porte le prix total à 1,644 fr., soit 591 fr., par hectare. Mais on doit faire attention que les drains sont très-rapprochès, que leur nombre total forme une longueur de 5,747 mêtres courants, dont le prix moyen, en fin de compte, malgré tous les frais extraordinaires qui ont du être faits, ne s'élève qu'à 44 centimes.

#### DIXIÈME EXEMPLE.

Les travaux de drainage sont grevés quelquefois de frais assez considérables qui proviennent de l'établissement de conduites de décharge, prolongées au loin à travers des fonds inférieurs. Nous allons citer un exemple de ce genre pris sur la propriété de M. Christofle, à Brunov (Seine-et-Oise), qui a fait drainer en tout 35h.70. M. l'ingénieurdraineur Chauviteau a drainé, en juillet 1854, 8 hectares et demi d'une pièce comprenant en tout 22h.17 d'un seul tenant; c'était le complément d'un travail commencé en 1855 par M. Chandora et continué par M. Chanviteau pendant l'hiver 1853-1854. C'est à ce drainage que se rapportent les plans donnés précédemment (fig. 262, 265, 267 et 268, t. II, p. 97, 101, 105 et 106). Le sol est argilo-siliceux; à 0".30 ou 0".40 on rencontre un tuf très-dur à traverser dans lequel se trouvent des puddings ferrugineux, puis unbanc de meulière dont l'épaisseur est très-variable, ce qui



nécessité l'emploi presque continuel du pic et de la pince et a forcé à faire le plus souvent des tranchées très-larges, Le drainage a été effectué à la profondeur moyenne de 1°.20 et avec un écartement de 15 mètres. Nous allons douner les détails du compte de chaque article principal.

1º Fouille, règlement de la pente, remblai :

| _                 | melres. |             |     |   |     |    |    |     |   |    |    |          |
|-------------------|---------|-------------|-----|---|-----|----|----|-----|---|----|----|----------|
| Drains.           | 2,585.4 | à 0'.30.    |     |   |     |    |    |     |   |    |    | 7151.62  |
|                   | 5,328.9 | à 0.35.     |     |   |     |    |    |     |   | ٠. |    | 1,165,01 |
| Sous-collecteurs. | 265 0   | à 0.40.     |     |   |     |    |    |     |   |    |    | 106,00   |
| - :               | 70.0    | faits à ter | mps | p | ere | lu | pa | r l | e | su | r- |          |
|                   |         | veillan     | ١   |   |     |    |    |     |   |    |    | Mémoire. |
|                   | 5,849.3 | pour        |     |   |     |    |    | :   |   |    |    | 1,986.63 |

Ce compte donne 688°.50 de drain par hectare, à raison de 0'.54 par mêtre en moyenne, ce qui fait par hectare 234'.90.

2º Frais de surveillance et pose des tuyaux.— Ce chapitre a exigé :

| 1 contre-maître durant 2 mois 3 jours. |       |  | ċ | ÷ | 2651   |
|----------------------------------------|-------|--|---|---|--------|
| Son fils durant 2 mois                 |       |  |   |   | 75     |
| 1 poseur durant 41 jours               |       |  |   |   |        |
| Indemnité de logement et de route      |       |  |   |   | 105.5  |
| Total                                  | <br>: |  |   |   | 589.20 |

Ce qui fait par metre courant 0'.108 et par hectare 68'.85.

5° Compte des tuyaux. — Il a été employé :

| 15,100 tu | yaux d | e 0°.03 | â | 23 le | mille, plus | 4  | de transport. | 4071.70 |
|-----------|--------|---------|---|-------|-------------|----|---------------|---------|
| 4,000     | , —.   | 0°.04   | à | 35    | _           | 5  | - '           | 120.00  |
| 640       | -      | 0~.06   | à | 40    | -           | 10 | - 70          | 32.00   |
| 575       | -      | 007     | à | 45    | _           | 10 |               | 31.65   |
| 20 315    |        |         |   |       |             |    |               | 591.35  |

La dépense a donc été de 0'.11 par mêtre conrant et de 72'.29 par hectare. Il a fallu environ trois tuyaux et demi, couvre-joints compris par mètre courant, soit 2,590 tuyaux par hectare.

On devra remarquer que les chiffres de 688°.50 de drains et de 2,590 tuyaux, par hectare sont extrêmement voisins de ceux que nous avons déterminés théoriquement (t. II, p. 112).

Le transport a été fait par le fabricant de tuyaux de sa fabrique au chantier des travaux.

Le chemin de l'er de Lyon se charge maintenant du transport à raison de 0'.06 la tonne par kilomètre et demande 5 fr. pour le camionnage de la tonne de la fabrique à la prochaine station (Brunoy), qui en est distante de 1<sup>40</sup>.5.

4º Honoraires de l'ingénieur-draineur pour direction, nivellement et frais de déplacement, 117 fr., soit 15'.87 par hectare et 0'.02 par mêtre courant.

5º Usure des outils 175 fr., soit 20'.65 par hectare et 0'.03 par mètre courant.

6º Extraction des pierres. Il a été extrait 723 mètres enbes de pierres qui ont été payées 1'.50 le mètre, soit en tout 1,084'.50. Lour eilévement a coûté en outre 0'.50 le mètre ou en tout 561'.50. Il en est résulté une dépense totale de 1,446 fr., ou de 175 fr. par héctare, dépense qui n'est pas mise en ligne de compte, attendu qu'on peut estimer à une somme égale la valeur des pierres.

7° Exécution de la grande décharge. Ce collecteur principal, d'une longueur de 371 mètres, a coûté :

Pour la fouille, le règlement, le remblai et la surveil-

| lance.   |    |     |     |    |    |     | <br> |  |  | :  |    | 896,30 |
|----------|----|-----|-----|----|----|-----|------|--|--|----|----|--------|
| Constru  |    |     |     |    |    |     |      |  |  |    |    | 59.16  |
| Fonte à  | 40 | fr. | les | 10 | 90 | kil |      |  |  | ٠. | ٠. | 88.00  |
| 1,440 to |    |     |     |    |    |     |      |  |  |    |    | 79.20  |
| Usure d  |    |     |     |    |    |     |      |  |  |    |    | 91.70  |
|          |    |     | _   |    |    |     |      |  |  |    |    |        |

L. July Lawy

à des prix plus bas, Les terrassiers détachés accidentellement de leurs travaux recevaient 2 fr. par jour.

Les tuyaux ont été posés par le chef draineur et un aide, payés, le prenuler à raison de 4 fr. 50 c., et le second à raison de 2 fr. par jour., Quand le nombre des ouvriers était trop considérable (de vingt à trente), il y avait un second poseur payé à raison de 2 fr. 50 c. Le chef poseur était en urême temps chargé de la surveillance de tout le travail, et prétait son concours dans les opérations relatives au tracé; les frais de pose se sont élevés, dans ces conditions, à 0f.0504 par mêtre.

M. Jacquemart présente ainsi le résumé des dépenses du drainage de 109°. 30 exécuté à 1°.40 de profondeur :

| Tranchées (fouille et remplissage), 67,030 mètres. | 13,9551.75 |   |
|----------------------------------------------------|------------|---|
| Tuyaux pour 65,780 mètres (achat, transports,      |            |   |
| manutention), 197,340 tuyaux                       | 6,822.92   |   |
| Tuvanx, roulage dans la pièce à 1 fr. du 1,000     | 201.00     |   |
| Fascines pour 1,250 mètres, 940 à 11 fr. le 100    | 104.00     |   |
| Pose et aides.                                     | 5,566.00   |   |
| Couvre-joints, 85,000 à 5 fr. le 1,000 et tailes   | 488.00     |   |
| Fascines pour préserver les tuyanx, 955 à 11 fr.   |            | 4 |
| le 100                                             | 105.55     |   |
| Eboulements                                        | 758.76     |   |
| Diverses façons et frais                           | 550.45     |   |
| Culottes de cuir et manches 167.50 )               | 202 02     |   |
| Culottes de cuir et manches 167'.50<br>Outils      | 282.05     |   |
| Aqueduc                                            | 64.45      |   |
|                                                    |            | - |
| Dinances totales nour 1000 50                      | 94 579 80  |   |

En ramenant à un hectare on trouve le compte suivant; remarquons toujours que la profondeur moyenne a été de 1".40;

| Profondeur des drains, 1 40.                           |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Tranchées (fouille et remplissage), 613ª,20 à 0'.2078. | 1871.20 |
| Tuyaux (achat, transport, manutention), 1,840, soit    |         |
| 615°.20 à 0'.1057 (                                    | 65.42   |
| Roulage, 1 fr. le 1,000, soit 0.0030                   | 00,42   |
| Par mètre 0.1067                                       |         |
| A reporter                                             | 252.62  |

|                                        | Report         | 252(.62 |
|----------------------------------------|----------------|---------|
| Pose et aides 0'.0501 par mêtre        |                |         |
| Couvre-joints et tuiles                |                | 4.50    |
| l'ascines pour préserver les tuyanx    |                | 0.92    |
| Eboulements                            |                | 6.94    |
| Diverses façons et frais               |                | 3.20    |
| Outils et culottes de enir (non usés). |                | 3 54    |
| Aqueduc                                | والمراز فالماء | 0.65    |
|                                        |                | 243.18  |

De là il résulte que pour chaque hectare, dans des terres dont une bonne partie est très-forte, on a fait en moyenne 615°.20 de drains à 1°.40 de profondeur, employé 1,840 tuvaux et dépensé 245'.48.

- c La dépense la plus élevée par hectare, dit M. Jacquemart, a été de 5091.66 dans des terres fortes, où l'espacement des drains était de 16 mètres, le nombre de mètres de drains de 769, le prix de la fouille et du remplissage de 0f.22 par mètre courant.
- a La dépense la plus faible par hectare a été de 1987.50 dans des terres douces, où l'espacement des drains était de 26 mètres, le nombre de mètres de drains de 551, le prix de la fonille et du remplissage de 0°.18 par mètre conrant.
- « Aux sommes ci-dessus il faut ajouter, pour frais d'arpentage et de plans, 8 à 10 fr. par hectare, ce qui porte la dépense totale moyenne à 252 fr. par hectare.
- « Nons répéterons encore qu'avec des terrassiers plus habiles ou plus de sévérité dans les prix, on pourrait sans donte réaliser une économie de 20 à 50 fr. sur la façon des trauchées de cliaque hectare, ce qui réduirait les prix moyen, maximum et minimum, à 250, 290 et 190 fr. par hectare, plans compris.
  - « Nous ne comprenons pas, dans toutes ces dépenses, la

valeur du temps que nous avons donné au tracé de ces 67 kilomètres de drains et à la surveillance des drains. »

#### DOUZIÈME EXEMPLE.

Nous prendrons comme douzieme exemple le drainage de la ferme de Killem (fig. 465), d'une contenance de 51º,14, appartenant à M. Vandrecolme, agriculteur de l'arrondissement de Dunkerque, qui a reçu en 1835 la croix d'honneur pour avoir rendu à la culture une surface énorme de fossés ouverts dans la partie de la Flandre, où se trouvent ses propriétés. Ces fossés, existant de temps immémorial, étaient, destinés à assainir autant qu'ils le pouvaient une contrée très-lumide; ils sont parfaitement remplacés par des tuyaux de poterie.

Dans la figure 465, les lignes doubles indiquent les drains collecteurs, les lignes simples les drains ordinaires, les lignes ponctuées les fossés supprimés par suite du drainage.

Les seize pièces de terre composant la ferme ont des formes et des pentes très-diverses; aussi on a fait varier l'écartement des drains de 7°.90 à 15 mètres, leur profondeur de 0°.70 à 1°.25, et la pente de 0°.005 à 0°.010 par mètre.

Une ceinture d'arbres entourant la ferme, les drains extrêmes en ont été éloignés de 15 mètres pour éviter l'invasion des racines.

La longueur moyenne des drains d'asséchement a été par hectare de 653 mètres, et celle des drains collecteurs de 67 mètres. Des manchons ont été employés pour les tuyaux de 0°.03 et 0°.04 de diamètre intérieur.

Le sous-sol est généralement argileux comme le sol fuimême.

Le tableau suivant donne, pour chacune des seize pièces de terre, le détail des opérations :

| Pièces | t'refendeur<br>movenne | t'ente<br>per | tntervalles | Longneur des drain- ayant un<br>deamètre exterieur de |          |        |       |
|--------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| terre. | des drains.            | metre.        | tes drains. | 0+.03                                                 | 6".05    | 1 ".06 | 0".10 |
| Α.     | 1.21                   | 5.0           | #.          | 2,130                                                 | ы.<br>55 | 122    | W.    |
| B.     |                        |               | 10.66       |                                                       |          |        |       |
|        | 1.10                   | 5.5           | 11.00       | 1,935                                                 | 35       | 127    | "     |
| C.     | 1.25                   | 4.5           | 10.80       | 1,350 -                                               | 55       | 115    |       |
| D.     | 1.16                   | 5.0           | 10.90       | 1,530                                                 | 16       | 90     | "     |
| Е.     | 1.20                   | 3.5           | 12.00       | 700                                                   | 90       | 100    |       |
| F.     | 1,25                   | 5.0           | 12.50       | 640                                                   |          | *      | 108   |
| G.     | 1.20                   | 5.0           | 15.00       | 520                                                   |          | "      | 45    |
| 11.    | 1.45                   | 7.0           | 14.00       | 2,158                                                 | 40       | 137    | 58    |
| J.     | 1.25                   | 6.0           | 10.00       | 2,610                                                 | "        | 100    |       |
| K.     | 1.20                   | 8.0           | 12.90       | 880                                                   | (ii)     | 112    |       |
| 1.     | 1.00                   | 6.0           | 11.70       | 1,305                                                 | 25       | 42     |       |
| M.     | 1.50                   | 8.0           | 12.80       | 520                                                   | 13       | 75     |       |
| N.     | 1.00                   | 7.0           | 13.30       | 420                                                   | 20       | 20     |       |
| 0.     | 1.07                   | 2.5           | 11.20       | 470                                                   | 25 .     | 50     |       |
| P.     | 1.20                   | 10.0          |             | 490                                                   | 30       | 38     |       |
| R:     | 0.70                   | 30            | 7.90        | 5,080                                                 | 160      | 225    |       |
|        |                        | -             | Totaux      | 20,338                                                | 566      | 1,534  | 191   |

Quant à la dépense totale et à la dépense réduite à l'hectare, elles se trouvent dans cet autre tableau :

| re, enes s             | e trouvent t               | ians cet aut                     | re tableau :         |                                           |  |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--|
| Pièces<br>de<br>terro. | Depense<br>pour<br>tuyaux. | Depense<br>pour<br>main-d'œuvre. | . Bepense<br>totale. | Depense totale<br>réduite<br>4 l'hectare. |  |
| . A                    | 246'.44                    | 276'.84                          | 5234.28              | 1781.63                                   |  |
| В.                     | 225,62                     | 251.64                           | 477.26               | 170.04                                    |  |
| C.                     | 164.83                     | 182,40                           | 347.23               | 190.05                                    |  |
| D.                     | 154:25                     | 172.52                           | 326.57               | 199.61                                    |  |
| Е.                     | 100.15                     | 106.80                           | 206.95               | 224.84                                    |  |
| F.                     | 150.91                     | 89.76                            | 240.67               | 237.11                                    |  |
| G.                     | 68.38                      | 45,80                            | 112.18               | 155,80                                    |  |
| 11.                    | 255,49                     | 280 20                           | 535.69               | 169.58                                    |  |
| J. ^                   | 285, 15                    | 325.20                           | 610.35               | 178.58                                    |  |
| К.                     | 117.28                     | 126,24                           | 243.52               | 151.74                                    |  |
| 1                      | 144.04                     | 164.64                           | 508.68               | 135.74                                    |  |
| М.                     | 68.76                      | 91.65                            | 160 41               | 151.04                                    |  |
| N.                     | 48.91                      | 55.20                            | 104.11               | 139.18                                    |  |
| 0                      | 56.44                      | 65.00                            | 119.44               | 126.79                                    |  |
| P.                     | 60.48                      | 69,36                            | 129.84               | 47.82                                     |  |
| R.                     | 367.50                     | 205 24                           | 570.74               | 203.24                                    |  |
| Tolaux.                |                            | 2,502.29                         | 5,016.92             |                                           |  |
| hectare                | 80.73                      | 80.35                            | 161.06               | 11 /                                      |  |

Anx frais précèdents, il faut ajouter les frais d'ingénieur qui, pour nivellement, confection du plan et détails du projet, ont été de 6 fr. par hectare, ce qui porte la dépense moyenne à 167/.06.

La dépense calculée par mêtre courant de tranchée se répartit ainsi :

| Tuyaux (achaf, charroi, pose).      |  |    | : . |  |   | 11.21 |
|-------------------------------------|--|----|-----|--|---|-------|
| Main-d'œuvre (fouille des tranchées |  |    |     |  |   |       |
| Direction (nivellement et plan)     |  |    |     |  | , | 0.85  |
|                                     |  | Te | tal |  |   | 93 66 |

Dans le même arrondissement de Dunkerque, un des plus zélès propagateurs du drainage, M. Vandewalle, a fait aussi exécuter sur une grande échelle des travaux qui ont coûté à peu près les mêmes prix que ceux de, M. Vandercolme. En voici le relevé:

| Noms des<br>communes<br>où sont situres<br>les terres drainces | Superficie<br>drainee. | Nombre<br>de<br>metres<br>courants | Dipenses<br>totales. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bollezcele                                                     | 27.6355                | 19,249                             | 4.541.15             |
| Warben                                                         | 18 1304                | -16,959                            | 3,892,70             |
| Bambeque                                                       | 31.6901                | 14,005                             | 5,598.03             |
| Totaux                                                         | 77.4560                | 50,213                             | 12,051.88            |

#### En réduisant à l'hectare, on trouve :

| Noms<br>des<br>communes. | Nombre de metres<br>de drains<br>par hectare. | de revient<br>à l'hectare. | Prix de revient<br>par metre<br>courant. |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| Bollezeele,              | 696 -                                         | 164.32                     | 23.59                                    |  |
| Warhem.                  | 935                                           | 214,70                     | 22,95                                    |  |
| Bambeque,                | 442                                           | 113.50                     | 25.69                                    |  |

La moyenne générale est de 164'.18 par hectare et de 24'.08 par mètre courant.

Presque tous les travaux ont été faits dans des terres argileuses très-compactes; la profondeur des drains a varié de 1 à 1 m.25, et leur espacement de 7 à 13 mètres. Là où le sol était très humide, les lignes de drains ont été le plus rapprochées; sur d'autres parties, M. Vandewalle n'a mis des tuvaux que là où il v avait d'anciens fossés. On a emplove des manchons pour les tuyaux de 0m.05 et de 0m.04 de diamètre intérieur. Le prix de la fouille a varié de 6 à 15 centimes par mètre courant, selon la profondeur et la nature du sol; le prix moyen a été de 11°.5. Les drainages des communes de Bollezeele et de Warhem ont été faits en 1855-1854, ceux de la commune de Bambeque en 1856; pour ces derniers, l'expérience acquise a permis de faire des économies dans l'exécution. On a employé 65,250 tuyaux pour les drainages de Bollezeele, 57,300 pour ceux de Warhem, et 49,800 pour ceux de Bambeque. Le nombre des tuyanx n'est pas dans un constant rapport avec celui des mètres de tranchée, parce qu'il s'en est trouvé beaucoup de défectueux qui ont été rebutés et qui n'en grèvent pas moins l'opération.

#### TREIZIÈNE EXEMPLE.

Nous avons déjà dit que le drainage irrégulier, dans lequel les drains sont anulipités en raison de la nature des différence rentes parties du terrain, devait être employé de préférence à tout système, tracé synétriquement sur des plans sans une étude suffisante des propriètés du sol. Ainsi, par exemple, au printemps, un champ labouré ou ensemencé qui a besoin d'être drainé offre des places qui, après no jour de soleil succèdant à la pluie, sont d'une couleur plus foucée : la récolte s'y perd souvent, c'est dans ces endroits que les drains devront passer, se rapprocher et souvent prèsenter des branches latérales.

La figure 464 donne le plan d'un drainage de cette nature exécuté par M. Martinaud, agriculteur à Paille (Lot-et-Garonne). La superficie totale est de 2 hectares. Dans la parcelle

nº 1, les drains sont distants de 9 mètres ; le terrain avait for-

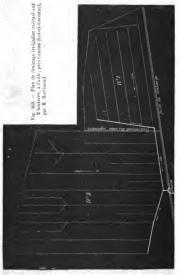

tement besoin d'être assaini. Dans la pièce ar 2, la distance

des drains vavie de 7=.50 à 16 mètres, suivant que le besoin s'en est fait sentir. La profondeur des tranchèes est en moyenne de 1=.16. Le terrain est compacte et argileux. On a payé pour le creusement des tranchées 0f.075 par mètre conrant. Le détail des frais de l'opération est le suivant:

| 1,561 mètres de tranchées à 0'.075 le mêtre conrant. | 117/.07 |
|------------------------------------------------------|---------|
| Pose des tuyaux.                                     | 11.00   |
| 5,000 tuyaux de 0 03 de diamètre intérieur, à 25 fr. |         |
| le mille                                             | 125.00  |
| 600 luyaux de 0 05 de diametre inférieur, à 35 fr.   |         |
| le mille.                                            | 21:00   |
| 50 gros luvaux à 50 fr. le mille                     | 2.50    |
| 5,600 demi-manchons à 10 fr. le mille                | 56,00   |
| Transport de la fabrique sur le terrain              | 35.00   |
| Remplissage à raison de 0'.025 le mêtre courant      | _39.00  |
| Décharge en maçonnerie avec une petile grille        | 8,00.   |
| Total                                                | 414.57  |

Le prix moyen de revient a été de 207'.28 par hectare, et de 26°.56 par mètre courant.

#### QUATORZIÈME EXEMPLE.

Nous prendrons dans le département du Tarn un dernier exemple; il nous est fourni par un ingénieur habile, M. Alby, qui cultive des terres du châtean de Parisot, près Dourgue.

La pièce de terre pour laquelle nous donnons un compte détaillé et très-exact a une superficie de 1½.55; les drains sont espacès de 10 mètres et les tranchées ont 4°.25 de profondeur an minimum. Le terrain est argilo-siliceux; le. sous sol est formé d'une argile mèlée de cailloux. En sus des 0°.10 par mètre courant, pour le creusement des tranchées, on a pavé 0°.50 le mètre cube de cailloux extrait.

Le détail des frais est résumé dans le tableau suivant :

| 1,438 mètres d  | e tranchées à    | 0'.10 .   |      |       |       | 1451.80 |
|-----------------|------------------|-----------|------|-------|-------|---------|
| 22 mètres cuber | s de cailloux à  | 0.50.     |      |       |       | 11.00   |
| Pose des turnus | t à la journée.  |           |      |       |       | 14.30   |
| 5,000 tuyaux de | 0m.03 i 20 fe    | . le mill | e    |       |       | 60 00   |
| 1.575           | 0a.04 à 23       |           |      |       |       | 31.65   |
| 100 —           | 0m.05 à 28       |           |      |       | 2.    | 2.80    |
| 375 —           | 007 à 40         | -         |      | ٠.    |       | 45.00   |
| 1,500 manchon:  | à 8 fr. le mille | e         |      |       |       | 12.00   |
| Remplissage de  | s tranchées à 0  | .025 le   | mètr | e cou | rant. | 35.95   |
|                 |                  |           |      |       |       |         |

Total. . . . 326.50

Le drainage de cette pièce est donc revenu à 210 francs l'hectare ou 22°.70 le mètre courant.

M. Alby avait fourni au fabricant de tuyaux, de concert avec deux de ses voisins, la machine servant à l'étirage; pour ce fait et pour toute rétribution, il a joui d'une diminution de 2 fr. par mille sur les tuyaux et les manchons. Le drainage ayant employé 6,550 tuyaux ou manchons, ce serait 13'. 70 à ajouter pour une personne qui n'aurait pas la même faveur, et le prix de revient s'élèverait à 219'. 55 par hectare. Si la fabrique était éloignée, il faudrait encore ajonter le prix du transport des tuyaux qui n'est pas compté.

M. Alby a commence à drainer en 1850, et il a fait successivement 17 hectares. La première pièce est revenue à 286 fr. par hectare, les tranchées ayant été creusées à la journée. Les drains ont varié dans tous ces drainages de 6°.50 à 10 mètres.

## RÉSUMÉ.

En prenant les chiffres extrémes des quatorze exemples que nous venons d'exposer, on obtient par mêtre courant les prix suivants, qui ont le mérite d'être donnés par des expériences de drainage exécutées en France même, dans les circonstances les plus diverses:

#### Prix de revient par mêtre courant.

| Étude préalable du terrain ; nivellements, ré- |       | Centimes. |
|------------------------------------------------|-------|-----------|
| daction du projet de drainage                  | 1.93  | 3.00      |
| Direction et honoraires du draineur            | 1.61  | 5,67      |
| Tuyaux                                         | 6.00  | 10,48     |
| Charroi des tuyaux                             | 0.54  | 1.00      |
| Fouille des tranchées                          | 5.00  | 44.48     |
| Pose des tuyaux et premier remplissage         | 3.00  | 10.80     |
| Second remplissage                             | 1.00  | 5.00      |
| Usure des ontils                               | 0.30  | 5.00      |
| Totaux                                         | 19.58 | 83.43     |

Lorsque l'on sait le prix du mètre courant du drainage, il est facile de calculer le prix de revient de l'hectare, pourvu que l'on connaisse l'écartement des lignes des drains. D'après les tables que nons avons données précèdemment (t. II, p. 111 à 114), on sait que l'écartement peut varier de 5 à 20 mètres, selon les natures des divers terrains, c'est-à dire qu'on peut avoir de 500 à 2,000 mètres courants de drains à l'hectare. En conséquence on a les chiffres extrèmes qui suivent:

## Prix de revient à l'hectare.

| Écartement<br>des lignes de du<br>Mêtres, | fr.    | Prix maxima. |
|-------------------------------------------|--------|--------------|
| 5                                         | 387,60 | 1,617.00     |
| 20                                        | 96,90  | 404.25       |

Les agrientteurs voient bien, d'après ces chiffres, chiffres qui se rapprochent singulièrement de ceux des exmiples cités plus hant, dans quelles dépenses peuvent les entrainer les travaux de drainage; ils devront seulement se souvenir que, dans la majorité des eas, les frais seront plus voisins des prix minima que des prix maxima; mais, avant une étude du terrain et en comptant tous les frais possibles, on ne peut pas dire si la dépense restera au-dessous de 100 fr. par hectare, ou si elle ne s'éfèvera pas à 1,600 fr. En général, cependant, ainsi qu'il résulte des quatorze exemples précèdents, la dépense sera comprise entre 200 et 300 fr. par hectare; en effet, ces quatorze exemples nous donnent les résultats qui suivent :

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Đ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | έpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par bectore |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Drainages de M. Lauret    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 247'.45     |
| Drainages de M. de Courcy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220.00      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 367.20      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 254 55      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225.00      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225.00      |
| Drainages de M. Lupin     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210,00      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.70       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591.00      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465.54      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243.48      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167.06      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207 28      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210,00      |
| Movenne générale.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264.18      |
|                           | Drainages de M. Laurett. Drainages de M. de Courey. Drainages de M. Gareau Drainages de M. Gareau Drainages de B. Gareau Drainages de B. Sarthe. Drainages de B. Sarthe. Drainages de M. Luprin. Drainages de M. Christoffe Drainages de M. Acquemart. Drainages de M. Acquemart. Drainages de M. Vanderconhue. Drainages de M. Warderconhue. Drainages de M. Andrewohne. Drainages de M. Andrewohne. | Drainages de M. Lauret. Drainages de M. de Courey. Drainages de M. Gereau Drainages de M. Gereau Drainages de M. Gereau Drainages de B. Sarthe. Drainages de B. Sarthe. Drainages de M. Lapin. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Nardireolme. Drainages de M. Martinund. | Drainages de M. Lauret. Drainages de M. de Courcy. Drainages de M. Garcau Drainages de M. Garcau Drainages de La Sarthe. Drainages de La Sarthe. Drainages de La Sarthe. Drainages de M. Lapin. Drainages de M. Lapin. Drainages de M. Lapin. Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Drainages de M. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Vandercolme. Drainages de M. Vandercolme. Drainages de M. Vandercolme. | Drainages de M. Lauret. Drainages de M. de Courey. Drainages de M. Gareau Drainages de M. Gareau Drainages de M. Gareau Drainages de B. Sarthe. Drainages de B. Sarthe. Drainages de M. Lupin Drainages de M. Lupin Drainages de M. Lupin Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Christoffe Drainages de M. Grainage Drainages de M. Sacquemart Drainages de M. Vanderendine. Drainages de M. Martinaud Drainages de M. Martinaud | Drainages de M. Lauret. Drainages de M. de Courey Drainages de M. Gareau Drainages de M. Garthe. Drainages de M. Darinages de M. Darinages de M. Lupin Drainages de M. Lupin Drainages de M. Lupin Drainages de M. Ju deur de Mouelty, pi Lard. Drainages de M. Jacquemast Drainages de M. Jacquemast Drainages de M. Vanderevolme. Drainages de M. Vanderevolme. Drainages de M. Martinaud. | Drainages de M. Laurett. Drainages de M. de Courey Drainages de M. Gereau Drainages de M. Gereau Drainages de B. Gereau Drainages de B. Sarthe. Drainages de B. Sarthe. Drainages de M. Lupin Drainages de M. Lupin Drainages de M. Lupin Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Christoffe Drainages de M. Christoffe Drainages de M. Sacquemart. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Vandercollne. Drainages de M. Vandercollne. Drainages de M. Andrainaud | Drainages de M. Lauret. Drainages de M. de Courcy. Drainages de M. Gereau Drainages de M. Gereau Drainages de M. Gereau Drainages de B. Sarthe. Drainages de B. Sarthe. Drainages de B. Sarthe. Drainages de M. Lapin. Drainages de M. Lapin. Drainages de M. Dafour. Drainages de M. Dafour. Drainages de M. Jupin. Drainages de M. Jupin. Drainages de M. Jupin. Drainages de M. Jupin. Drainages de M. Jacquemart. Drainages de M. Vandercolme. Drainages de M. Vandercolme. Drainages de M. Martinaud. | Drainages de M. Laurett. Drainages de M. de Courey Brainages de M. Gareau Drainages de M. Gareau Drainages de M. Gareau Drainages de Le Sarthe Drainages de Le Sarthe Drainages de M. Lapin Drainages de M. Lapin Drainages de M. Lapin Drainages de M. Lapin Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Dufour. Drainages de M. Christotle Drainages de M. Jacquemart Drainages de M. Vandercolne. Drainages de M. Wardercolne. Drainages de M. Wardercolne. Drainages de M. Alayy. |             |

## CHAPITRE IV

Influence de la forme des pièces de terre sur le prix de revient du drainage

Quand on veut se servir des tables pour calculer la longueur totale des tranchées que contiendra une pièce de terre, d'après l'écartement que l'on veut donner aux drains, il faut tenir compte d'une augmentation qui peut provenir de la forme et du relief de la pièce et de l'influence qui en résulte pour le rapport existant entre les drains ordinaires et les drains collectifs, M. Jacquemart a mis cette circonstance en évidence de la manière suivante. Il a comparé deux pièces de terre, l'une de 4 hectares et l'autre de 1 hectare seulement, à une pièce de 1 hectare drainée sans collecteur avec un écartement de 20 mètres et ayant reçu par conséquent cinq drains de 100 mètres ou 500 mètres. Il a trouvé que, les drains ayant le même écartement de 10 mêtres et le collecteur étant tracé parallèlement à la lisière inférieure et à dix mêtres de distance :

1° Si les pièces ont la forme carrée, la première contiendra 2,100 mètres, soit 525 par hectare; et la seconde 550 mètres;

2° Si les pièces ont la forme d'un rectangle ayant une base égale à quatre fois la hauteur, la première contiendra 2,200 mètres de drains, soit par hectare, 550 mètres; et la seconde 600 mètres;

3º Si, les pièces ayant la dernière forune, on suppose les collecteurs tracés au milieu par suite d'une double pente du sol, la première pièce contiendra 2,400 mètres de drains, et la seconde 700 mètres.

On voit donc que, selon l'étendue, la forme et le relief du terrain, l'influence du ou des collecteurs sur la longueur des drains est telle, que le nombre de mêtres par hectare peut, dans les exemples cités, varier de 500 mêtres à 700 mêtres, c'est-à-dire dans le rapport de 100 à 140; et que moins les pièces out d'étendue, plus ces variations sont grandes.

Il fant ajouter que, toutes choses égales d'ailleurs, l'augmentation produite par les collecteurs est relativement d'autant plus considérable, que l'écartement des drains est plus grand. Ainsi, dans les exemples précèdents, si l'écartement des drains eût été de 25 mètres, le nombre des mètres par hectare eût varié de 400 à 600, c'est-à-dire dans le rapport de 100 à 150; tandis que, pour un écartement de 16 mètres, le nombre de mètres par hectare n'eût varié que de 623 à 825, c'est-à dire dans le rapport de 100 à 152.

Voici maintenant des exemples puisés dans la pratique de M. Jacquemart :

1º Drainage à 16 mètres d'intervalle; chiffre normal sans collecteur, 625 mètres par hectare;

Pièce de 17 hectares; 673 mètres par hectare, soit 8 pour 100 au delà du chiffre normal;

Pièce de 1 bec. 80; 769 mètres par hectare, soit 24 pour 100 au delà du chiffre normal.

- 2° Drainage à 20 metres d'intervalle; chiffre normal sans collecteur, 500 mètres par hectare :

Pièces de 3<sup>bes</sup> 70; 600 mètres par hectare, soit 20 pour 100 au delà du chiffre normal.

5° Drainage à 26 mètres d'intervalle; chiffre normal sans collecteur, 385 mètres par hectare :

Pièce de 14 hectares; 551 mètres par hectare, soit 38 pour 100 au delà du chiffre normal.

« Il est donc prudent, conclut M. Jacquemart, dans les projets de drainage, quand.on veut évaluer le nombre de mêtres de drains à exécuter par hectare, d'augmenter le chiffre normal (sans collecteur) correspondant à l'écartement des drains, d'autant plus que les pièces sont plus petites et que l'écartement des drains est plus considérable, et de ne pas oublier que cette augmentation, selon les circonstances, peut s'élever de 8 à 40 pour 100 au delà du chiffre normal. »

## CHAPITRE V

# Cout des travaux de drainage en Belgique

La Belgique est plus avancée que la France pour le drainage, si on considère le pen d'étendue relative de ce royaume et le nombre total d'hectares qui y sont aujourd'hui drainés. Mais on n'y frouve pas des travaux de drainage exècutés sur une aussi grande échelle qu'en France, où, sur certaines propriétés, plus de 150 hectares ont été assainis par le drainage complet le plus perfectionné. Du reste, ainsi que nous l'avons va (t. III, p. 165 et 175), en France il y avait, à la fin de 1856, 55,000 hectares drainés, et en Belgique 28,000; à la fin de 1857, la France avait 69,000 et la Belgique 37,000.

M. Leclerc, chef de service du drainage en Belgique, donne les prix suivants pour la main-d'œuvre, par mêtre courant, pour la même profondeur de 1°.20 que nous prenons pour type:

| Nature du terrain,             | Prix de la main-d'œuvre<br>par metre courant. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                | CENTIMES.                                     |
| Sable boulant                  |                                               |
| Terre vaseuse et sable boulant | 11.0                                          |
| Argile sablonneuse             | 7,2 a 9.6                                     |
| Argile ordinaire               | 9.3 à 16.1                                    |
| Argile, glaise et gravier.     | 41.4                                          |
| Argile forte et schiste        | 10.0                                          |

Ces prix sont très-voisins de ceux auxquels nous sommes arrivé, par le calcul, pour l'argile ordinaire et l'argile forte.

Le même ingénieur a conclu (troisième rapport an gonvernement beige) de ses recherches, sur le coût des travaux de drainage en Belgique, que le prix moyen devait être estimé à 201'.12 (t. III, p. 175); il a déduit ce chiffre des soize opérations suivantes, exécutées, dit-il, sur une grande échelle. Voici d'abord des détails sur la nature des travaux effectués:

| Net' | Noms des propriétaires | Composition<br>do sous-sol-  | État habituel      |
|------|------------------------|------------------------------|--------------------|
|      | Warocqué               | Argile sablonneuse           | Terre labourée.    |
| 2.   | id                     | id.                          | id                 |
| 3.   | Tiberghien             | id.                          | id.                |
| 4.   | Faignart               | id.                          | id.                |
| 5,   | Claes                  | id.                          | id.                |
| -6.  | Vandewoestyne.         | Sable argileux glauconifère. |                    |
| 7.   | De Sébille             | Argile sablonneuse           | id.                |
| О.   | Gauchez.               | Argile, sable, tourbe        | Prairie naturelle. |
|      | Comte de Robiano.      | Argile ferruginense          | id.                |
| 10.  | Vyvens                 | Glaise bleue compacte        | Terre labourée.    |
|      | Baron' de Marbais.     | Argile sablonneuse           | , id               |
|      | De Graeve              | Glaise compacte              | id.                |
| 13.  | Baron de Hérissen.     | Argile ordinaire             | id.                |
|      |                        |                              |                    |

| 4. | Claes |  |   |  | Argile et gravier.     | 1 |  | Terre labourée. |
|----|-------|--|---|--|------------------------|---|--|-----------------|
| 5. | id.   |  |   |  | Argile forte           |   |  | id.             |
|    |       |  | 1 |  | A most a matter at man | * |  | . : a           |

|          | Profondeur             | Lamites         | Long                         | ueur par bec               | lare.  |
|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| d'ordre- | movenne<br>des drains. | de l'espacement | des drains<br>d'assechement. | des drains<br>collecteurs. | Total. |
| 1        | 1.20                   | 10 à 14         | 798                          | 225                        | 1.023  |
| 2        | 1.20                   | 9 à 15          | 784                          | 162                        | 946    |
| 3.       | 1.20                   | 9 a 13          | 754                          | 179                        | 953    |
| - 1      | 1.30                   | 12 à 15         | 732                          | 213                        | 915    |
| 5.       | 1.20                   | 10 à 12.5       | 840                          | 312                        | 1,152  |
| 6.       | 1.25                   | 10 à 12         | 923                          | 195                        | 1.118  |
| 7.       | 1.25                   | 14              | 732                          | 104                        | 836    |
| 8.       | 1.20                   | 10 à 12         | 841                          | 229                        | 1,070  |
| 9        | 0.70 à 1.20            | 7 à 11          | 959                          | 328                        | 1,287  |
| 10.      | 1.25                   | 10              | 900                          | 92                         | 992    |
| 11.      | 1.20                   | 13              | 879                          | 93                         | 972    |
| 12.      | 0.70 à 0.75            | 5 à 6           | 1,765                        | 120                        | 1,885  |
| 13,      | 1.10                   | 10              | 804                          | 215                        | 1,019  |
| 14.      | 1.20                   | 13              | 726                          | 237                        | 965    |
| 15.      | 1.20                   | 13              | 720                          | 72                         | 792    |
| 16.      | 1.20                   | 13              | 750                          | 117                        | 867    |

Voici maintenant comment M. Leclerc établit le détail de · la dépense réduite à l'hectare; sous la dénomination de main d'œuvre sont comprises les dépenses du crensement et du remplissage des tranchées, de la pose des tuyaux, de l'apprèt des manchons et du transport des tuyaux le long des tranchées. Les opérations comprises sous les numéros 12 à 16 ont été exécutées sans le concours des agents de l'État :

| Nordre. | Achat<br>des<br>tuyanx. | transport<br>des<br>tuyaux. | Main-<br>d'œuvre. | Surveillance. | Frais<br>divers. | Totaux. |
|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------|
|         | FR.                     | VR-                         | ra.               | FR.           | FR.              | . FR    |
| 1.      | 77.18                   | 10.00                       | 85 61             | "             | 5.80             | 178.59  |
| 2.      | 68.69                   | 6.75                        | 90.79             |               | 2.91             | 172.14  |
| 5.      | 71,00                   | 12.00                       | 88.65             | "             | 4.30             | 175.94  |
| 4.      | 103.81                  | 4.30                        | 85.99             | e             | 0.30             | 192.40  |
| 3.      | 96.19                   | ,                           | 126,72            |               | 10.00            | 232.91  |
| 6       | 91.27                   | 41.32                       | 82.55             | 14.86         | 5.57             | 235.57  |
| 7.      | 68.32                   | 19.55                       | 58,85             | 8.57          | 5.21             | 160.30  |
| 8.      | 107.95                  | 31.54                       | 76.25             | 19.32         | 12.80            | 247.86  |

| d'ordie. | Achat<br>des<br>tuyaux. | Transport des | Main-<br>d'œuvre. | Surveillance. | Prais<br>divers. | Tolanz. |
|----------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------|
| 9.       | 107.38                  | 51.37         | 97,45             | 24.58         | 5.25             | 286.01  |
| 10.      | 74.13                   | 3.00          | . 78,90           | - 4           | 6.00             | 162.03  |
| 11.      | 77.16                   | 14.37         | 97.18             | 14.37         | 1.20             | 204.30  |
| 12.      | 136.99                  | 50.41         | 90.38             |               | 2,00             | 259.78  |
| 13.      | 80.50                   | 30.28         | 91.58             | ,             | 2 00             | 201.27  |
| 14.      | 75.99                   | 11.00         | 93,00             |               | 3.30             | 185,29  |
| 15.      | 59.86                   | 14.40         | 79.20             |               | 3.00             | 156.70  |
| 16.      | 64.14                   | 11.53         | 86.70             |               | 4.07             | 166.24  |
| Moyenne  | 85.02                   | 18.25         | 87.99             | 5.20          | 4.68             | 201.12  |
| _        |                         |               |                   |               |                  |         |

En rapportant au mêtre courant on obtient les résultats suivants :

| our anto  |                                      |       |                                     |         |                                                |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| d'ordre.  | Achat<br>et transport<br>des tuyaux. | Main- | Surveillance<br>el<br>frais divers. | Totaux. | Cont de la<br>journee ordinaire<br>de travail. |
| 1.        | 0.085                                | 0.085 | 0.006                               | 0,174   | 1.26                                           |
| 2.        | 0.071                                | 0.096 | 0.015                               | 0.182   | 1 26                                           |
| 3.        | 0.087                                | 0.095 | 0.006                               | 0.188   | 1.26                                           |
| 4.        | 0.114                                | 0.088 | 0.001                               | 0.205   | 1.50                                           |
| 5.        | 0.083                                | 0.110 | 0.009                               | 0.202   |                                                |
| 6.        | 0.118                                | 0.074 | 0.018                               | 0.210   | 1.28                                           |
| , 7.      | 0.104                                | 0.070 | 0.017                               | 0.191   | 1.40                                           |
| 8.        | 0.130                                | 0.071 | 0.030                               | 0.251   | 1.10                                           |
| 9.        | 0.123                                | 0.076 | 0.023                               | 0.222   | 1.00                                           |
| 10.       | 0.077                                | 0.079 | 0.007                               | 0.165   | 41.16                                          |
| 11.       | 0.094                                | 0.100 | 0.016                               | 0.210   | 0.86                                           |
| 12.       | 0.088                                | 0.048 | 0.002                               | 0.138   | 1.30                                           |
| 13.       | 0.108                                | 0.090 | 0.002                               | 0.200   | "                                              |
| 14.       | 0.090                                | 0.099 | 0.001                               | 0.190   | 1.27                                           |
| 15.       | 9.094                                | 0.100 | 0.005                               | 0 197   | 1.25                                           |
| . 16.     | 0 087                                | 0.400 | 0.004                               | 0.191   | 1.27                                           |
| Moyennes. | 0.091                                | 0.086 | 0 046                               | 0.193   | 1.20                                           |

Les frais divers qui sont contenus dans les tableaux précédents provienneut des dépenses faites en certains cas pour de la paille mise au-dessous ou au-dessus des tuyaux, pour les grilles que l'on place à l'embouchure des collecteurs, et pour les travaux de maçonnerie de construction des puisards ou de traverse des haies; ils sont, comme on voit, très-peu importants.

## CHAPITRE VI

# Coût des travaux de drainage en Angleterre

Les comptes rendus officiels des travaux exécutés dans la Graude-Bretagne, avec les fonds votés par le parlement, permettent de donuer pour les prix de ces travaux des chiffres certains. M. John Girdwood, agent de l'État pour le drainage, s'explique ainsi, sur cet objet, dans l'Encyclopédie d'agriculture de Morton:

« On a des exemples de travaux complets de drainage, exécutés à une profondeur de 1\*.07, dans de la terre glaise pierreuse, où il fallut constamment employer le pie, excepté pour la couche superficielle, d'une épaisseur de 0\*.20, qui ne coûtérent que 15°.4 par mêtre courant. Des tranchées de même profondeur, dans de la glaise où se trouvaient çà et là des lits de gravier exigeant l'usage du pie, ne sont revennes qu'à 11 centimes le mêtre courant. M. Pusey cite un exemple de tranchées pratiquées à 0\*.86 pour 6 centimes (1). D'après une moyenne de nombreux exemples, pour le creusement de la tranchée, la pose des truyax et le remplissage pour une profondeur de 0\*.91 à 1\*.02, la plus grande étant dans de la glaise ou du gravier, et la plus petite dans des sols pierreux, le prix total peut être évalué à 15°.4.

a Le prix des tuyaux dant de 6°2, on peut regarder le prix total des travaux de drainage comme étant en moyenne de 19′.6 par mêtre courant; ce prix se réduit à 16°.3, quand on fait soi-même les tuyaux sur place. La table suirante donne alors le prix du drainage par hectare, non compris le transport des tuyaux;

<sup>1</sup> Journal of agricultural Society, t. VII, p. 521.

| Écartement<br>des drains. | Metres lineaires<br>de drains<br>par hectare. | Prix de drainage<br>par hectare pour<br>une profondeur<br>de 1=,07, |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4.27                      | 2,185                                         | 78.<br>356                                                          |
| 5.18                      | 1.821                                         | 297                                                                 |
| 6,10                      | - 1,564                                       | 254                                                                 |
| 7.01                      | 1,765                                         | 222                                                                 |
| 7.92                      | 1,226                                         | 200                                                                 |
| 8 83                      | 1.092                                         | 178                                                                 |
| 9.75                      | 995                                           | 162                                                                 |
| 10.16                     | 941                                           | 145                                                                 |
| 11.58                     | 840                                           | 137                                                                 |
| 12.49                     | 781                                           | 117                                                                 |

« Il est arrivé, pour des tranchées ayant moins de 1 mètre de profondeur et ouvertes dans des terrains faciles, que le prix du travail ne s'est pas élevé an delà de 8°.2, c'est-à-dire à moitié des chiffres donnés par le tableau précédent.

« Au contraire, des tranchées très-profondes de 2º.4 à 5º.6 ont coûté de 50 à 75 centimes le mêtre courant. Comme les dépenses sont subordonnées à un grand nombre de circonstances diverses, il est impossible d'établir des règles fixes. On peut seulement se conduire, dans le règlement des prix du drainage, d'après les indications adoptées dans la contrée pour le crensement des fossés découverts. L'usage des tuyaux en poterie diminue le prix de revient, en permettant de faire des tranchées moins larges et en donnant plus de sécurité aux agriculteurs sur la durée de l'assainissement pratiqué. »

Nous ajonterons à cet excellent résumé, ainsi que nous l'avons vu précédemment, que le prix moyen des travaux de drainage a été en Irlande, par hectare, de 296'.51 (t. III, p. 185), et qu'en Angleterre et en Écosse il n'a été que de 156'.10 (t. III, p. 194). Cette grande différence dans les deux prix de revient s'explique suriont par ces faits qu'en Angleterre un écartement de 12 à 20 mètres et une profondeur de 1ª-07 ont généralement suffi, qu'en Écosse on a sou-

vent drainé à une profondeur de 0°.70, tandis qu'en Irlande on a adopté une profondeur moyenne de 1°.20 et un écaptement de 4 à 12 mètres. En outre, les comptes des dépenses faites en Irlande renferment plusieurs travaux d'améliorations qui ont accompagné le drainage. Voici, du reste, d'après M. William Smith, inspecteur de drainage, le prix de revient de quelques opérations exécutées dans cinq comtés des districts du centre et de l'est de l'Irlande:

| Nome<br>des comtes. | None des<br>proprietuces. | Nature des<br>travaux effectués,                                          | des<br>terres. | tous frais | par<br>hectare. |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|                     |                           | Praimage complet                                                          | HESTARES       | . FR.      | rń.             |
| Kildare             | Viconite llar-<br>berton  | dans des terrains<br>glaiseux.                                            | 49,00          | 12,559.27  | 251.82          |
|                     |                           | Sous-solage.                                                              | 29.16          | 5,960.00   | 155.80          |
| ld.                 | GeorgeW. West.            | Drainage complet<br>dans de la glaise et<br>des fondrières 1).            | 15.77          | 5,152.19   | 221.65          |
| ld.                 | Richard B. Pal-<br>liser  | Droinage dans de la<br>glaise et des ter-<br>rains marécageny.            |                | 12,455.51  | 258,48          |
| Meath               | Anthony<br>S. Hussey.     | ld.                                                                       | 111.78         | 57,504.79  | 555.52          |
| 1d.                 | W. J. A. Shaw.            | · Id.                                                                     | 55.16          | 15,108.96  | 275.91          |
| Westmeath           | Marquis de<br>Westmeath.  | Brainage dans de la<br>glaise, des maré-<br>cages et des fun-<br>drières. | 51.05          | 15,169.69  | 258.07          |
|                     |                           | Terrassements sur la<br>fondrière drainée.                                | 42.12          | 7,626.67   | 181.07          |
| ld.                 | W. B. Smythe.             | Drainage complet (2).                                                     | 28,35          | 15,452.19  | 473 75          |
|                     |                           | dans la glaise et les                                                     | 169.59         | 55,080.21  | 513 56          |
| Wicklow             | Vicomte<br>Powerscourt.   | caifloux                                                                  | 67.06          | 51,950.10  | 476.14          |
| Louth               | Miller                    | Drainage complet en<br>argile tenace                                      | 9.70           | 1,142 29   | 427.04          |
| . 1d.               | Vicomte Masse-            | . Id.                                                                     | 107.89         | 57,658.93  | 349.05          |

<sup>(1)</sup> Non compris le prix d'un collecteur couvert.

<sup>(2)</sup> Y compris le prix de collecteurs d'une grande étendue égoutiant plus que la partie complétement drainée.

Ces chiffres expliquent parfaitement le hant prix moyen des améliorations foncières de l'Irlande; ils montrent aussi toute l'importance des travanx qui accompagnent le drainage. Il faut ajonter que les tenanciers du vicomte de Powerscourt payent la moitié de la rente dont la terre a été chargée et que, comprenant tout l'avantage des améliorations, ils ont poussé à ce qu'elles fussent menées à un complet achèvement.

## CHAPITRE VII

# Cout des travaux de drainage en Allemagne

M. le professeur Stöckhardt établit ainsi le prix moyen des travaux de drainage dans le royaume de Saxe; nous avons réduit les mesures allemandes en mesures française: et rapporté tous les chiffres à l'hectare; il s'agit d'ailleurs de drains exécutés à la profondeur de 1=.15 environ et à l'écartement moyen de 8=.50;

| 5,250 tuyaux de 0™.55 de long (y compris les frais de tret de taille). |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ouverture de 1,450 mêtres de franchées à 5 27 les                      |        |
| 100 metres.                                                            | 57.61  |
| Pose des tayaux en 7'.22 à 1i.55 la journée                            | 11.19  |
| Remplissage des tranchées en 7'.22 à 0'.927 la journée.                | 6.69   |
| Nivellement du terrain et frais de direction                           |        |
| Total                                                                  | 155,65 |

Ces prix paratiront très-peu élevés, mais ils s'expliquent par le bas prix de la main d'ouvre et par celui de continstible employ à la cuisson des tuyaux. Du reste, M. Kreuter, dans son Practisches handbuch der drainage, donne des évaluations très-approchées de la précédente. D'après cet auteur, les grands travaux exécutés en Bohème sur les domaines du prince de Schwarzenberg, à une profondeur moyenne de 1ª . $\overline{2}6$  et avec un écartement de 11 à 15 mètres, sont revenus :

| Ā | Wittingon, &  |  |  |  |  |  |  |   | 158 | fr. l'hectate |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|---|-----|---------------|
| A | Nettoliz, å   |  |  |  |  |  |  | · | 220 |               |
|   | Liebigitz, à. |  |  |  |  |  |  |   |     |               |

Dans ces prix ne sont pas compris les frais de nivellement et de direction.

Le même anteur affirme qu'en Prusse et dans le nord de l'Allemagne les travaux de drainage ne s'élèvent pas en moyenne au delà de 128 fr. par hectare.

## CHAPITRE VIII

Rento predicte par les travaux de drainage et d'améliorations fencières permanentes

Il n'est plus guère possible d'élever des doutes sur l'efficacité du drainage et des améliorations foncières diverses dont nous avons recommande l'application. Mais les effets obtems sont-ils en rapport avec la dépense effectuée? Quelle rente produisent les capitaux employés en travaux de drainage? Nous allons chercher à déterminer quel est le plus petit produit en argent qu'on peut obtenir de cette opération, et nous le comparerons à la plus grande dépense qu'elle peut entraîner. L'agriculteur, le propriétaire, pourront facilement se rendre compte des résultats qu'ils devront attendre.

Nous avons vu que le drainage coûte en général de 200 à 500 fr. par hectare, mais que le pix peut varier de 100 à 1,600 fr. lorsque les difficultés du terrain deviennent tout à fait exceptionnelles. On ne peut pas calculer la rente que donnera cette dépense, en tenant compte seulement de l'excédant de récolte probable. En effet, les augmentations

des récoltes, comme nous le verrons dans le livre suivant, sont très-variables, et les prix commerciaux de l'unité de culture de chaque denrée ne le sont pas moins. Dans des années de cherté comme les années 1846-1847, 1855-1854-1855-1856, la dépense de drainage a été souvent beaucoup plus que payée par l'excedant d'une seule récolte. Dans le département de Seine-et-Marne, M. Gareau estime à sept hectolitres de blé par hectare l'augmentation de récolte que lui ont donnée les terres drainées, par rapport aux rendements des terres non drainées; au prix de 30 fr. l'hectolitre, cet excédant de récolte correspond à 210 fr., c'est-à-dire que le drainage a été pavé par une seule récolte. A côté de M. Gareau, M. Lauret est rentré dans une fois et demi le prix de revient de l'un de ses drainages. Dans le département de l'Aisne, M. de Rougé a obtenu 20 hectolitres de blé dans des terres qui, avant le drainage, ne produisaient que des roseaux. Nous pourrions citer beaucoup d'autres résultats non moins remarquables. Mais nous devons nous attacher, non pas à des appréciations isolées, mais à des opérations d'ensemble. On doit s'attendre à ce que, dans les temps ordinaires, l'amortissement de la dépense première du drainage s'opérera seulement dans un certain nombre d'années, qui variera selon l'abondance on la rareté générale des récoltes et selon la valeur commerciale des denrées agrienles

Parmi les grandes opérations de drainage, il en est une qui a excité tout spécialement l'attention: On l'a déjà citée plusieurs fois dans des publications faites en France sur le drainage, mais sans y joindre des détails qui rendent l'exemple que nous choisissons extrémement remarquable pour ceux qui veulent apprendre tout ce qu'on peut tirer de l'industrie agricole envisagée d'un point de vue élevé. Nous extrayons nos renseignements d'un mémoire de M. French

Burke, inséré dans le journal de la Société d'agriculture . d'Angleterre (1). Il s'agit du drainage d'une grande partie du domaine de Teddesley Hay, dans le Staffordshire, appartenant à lord llatherton. La ferme, située à 5 kilomètres de la rivière de Penk, est composée d'un sol léger reposant sur un sous-sol d'argile forte. Sur 742 hectares qu'elle contient, il en a été drainé, de 1850 à 1840, à l'aide de tuiles courbes. 189 hectares. L'eau provenant du drainage est employée à l'irrigation de 36 hectares de prairies et à faire mouvoir une rone hydraulique. Cette roue conduit une machine à battre, des hache-foin et paille, des concasseurs d'avoine et d'orge pour 250 têtes de gros bétail ou chevaux, des meules pour le malt, une scie circulaire pour le bois. L'eau est recue dans un résérvoir où elle est mélangée, avant de se rendre sur les près, avec les purins, les balayures de cour, etc.

Les drains principaux ont été creusés à la profondeur de 0°.91, et les drains ordinaires à celle de 0°.76. La fouille et le remplissage des tranchées a coûté 17 centimes par mêtre, pour les grardes, et 14 centimes pour les petites. En quelques endroits on a dù atteindre la profondeur de 1°.5 à 2°.4.

Le détail des résultats financiers obtenus èst le suivant :

| des proces<br>de ferre. | itente<br>ancienne<br>des pièces. | Coût<br>du drainage. | Rente<br>artuelle<br>des pièces. |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| RECTIRES.               | FR.                               | FR.                  | FR.                              |
| 31.76                   | 981.30                            | 6,568.75             | 2,648 44                         |
| 7.87                    | 245.15                            | 1,862.08             | 850.94                           |
| 15.58                   | 760.65                            | 1.517.71             | -1.900.94                        |
| -53 40                  | 1.547.08                          | 8,670 42             | 3.094,17                         |
| 12.50                   | 586.25                            | 5,032.08             | 1,551.87                         |
| 100.91                  | 3.917,85                          | 21,451.04            | 9,846,56                         |

(1) T. H. p. 273

| Gosterance<br>des pièces<br>de terre- | Rento<br>ancienne<br>des pieces | Cout<br>du drainage. | Rente<br>achielle<br>des pièces. |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| HE .TARES.                            | FR.                             | 12.                  | PR.                              |
| Rep. 100.91                           | 5,917:83                        | 21,451.01            | 9,846,36                         |
| 32,97                                 | 814.14                          | 5,845,20             | 2,240.21                         |
| 14.92 °                               | 461.00                          | 3.560.00             | - 1,381.87                       |
| 15,56                                 | 330 00                          | 2,006;45             | 1.072.50                         |
| - 4.35                                | 0.00)                           | 0.000.00             | 669.06                           |
| 4.07                                  | 0.00                            | 2,260.00             | 265 75                           |
| 5.64                                  | 155 00                          | 1,912.08             | 337.50                           |
| 6.10                                  | 301,45                          | 1,056,46             | 621 56                           |
| 6.75                                  | 404.37 -                        | 1,650.00             | 808 54                           |
| 189.03                                | 6,563.79                        | 57,720,25            | 17,241.35                        |

L'accroissement de la rente de la terre est de 10,877 fr. 56 c. pour une dépense de 57,720 fr. 25 c., c'est-à-dire que l'argent placé en travaux de drainage rapporte, sur le domaine de Téddesley llay, 28,84 pour 100.

En moyenne, dans l'exemple que nous citons, on tronve par hectare;

| Coût du drainage                  |         |       |      |   | 199.05 |
|-----------------------------------|---------|-------|------|---|--------|
| Rente de la terre après le draina | ge: : : | :     |      | i | 91.22  |
| Rente de la terre avant le draina |         |       |      |   | 35.67  |
| Accroissement de la rente produit | par le  | drain | ızé. |   | 57.55  |

L'accroissement de revenu est de 171 pour 100.

Nous avons dit que les eaux du drainage, amoncelées dans un réservoir, étaient employées à l'irrigation de 56 hectares de prairies, après être tombées sur une roue hydraulique donnant le mouvement aux outils de la ferme. La dépense totale de toutes ces améliorations a été la suivante:

| Drainage<br>Établissement | de | la   | · |   | bvd   | ranli | au. | <br>t d | e 1 | <br>oul | es | 37,720.25             |
|---------------------------|----|------|---|---|-------|-------|-----|---------|-----|---------|----|-----------------------|
| les machine<br>Irrigation | 5. |      |   |   |       | . ,   | ٠.  |         |     | ٠.      |    | 25,000,00<br>5,617.50 |
|                           |    | * p. | • | T | olał. | •     | :   | .*      |     |         | ٠, | 68,337.75             |

Les produits annuels que fournit ce capital engagé dans l'exploitation rurale de lord Hatherton montent aux sommes suivantes:

| Excédant de rente des terres drainées          |   |   | f0.877,56 |
|------------------------------------------------|---|---|-----------|
| Produits de la roue hydraulique                | ì | i | 10,000.00 |
| Accroissement de rente des prairies irriguées. |   |   | 4,450,00  |
| Total                                          |   |   | 95 727 58 |

Ainsi le drainage de 189 hectares a permis d'irriguer 56 hectares de prairies, et a fourni de la force notrice, de manière que le capital employé dans l'exploitation rurale produisit un intérêt annuel de plus de 57 pour 400.

Mais nons devons nons hâter de dire que l'on n'a pas tonjours trouvé, en Angleterre, un si hant intérêt de la dépense. Tontefois on doir remarquer que les fermiers et les propriétaires anglais acceptent avec empressement les fonds que le gouvernement leur avance au taux de 6 1/2 pour 100 d'intérêt, amortissement compris. Les travaux d'assainissement leur rapportent donc évidenment au delà; et on doit fixer à 8 on 9 pour 100 le minimum de l'intérêt de l'argent engagé dans l'exécution du drainage. Dans les enquêtes auxquelles la question des bills de prêts par l'Etat aux particuliers pour le drainage a donné lieu devant le parlement britannique, on rencontre l'unauimité à cet égard. Nous réunissons ici quelques-uns des chiffres allégués par les agriculteurs:

M. Spooner indique un revenu moyen de 10 pour 100, et dit une ce revenu s'élève parfois à 25 pour 100;

M. Beatie déclare que le revenu des sommes dépensées en drainage est en moyenne de 10 à 20 pour 100, et qu'il s'élève à 55 et même 50 pour 100 dans les terres riches;

M. Scott affirme que, dans la pratique, il a obtenu 40 pour 100 des sommes dépensées;

M. Maccaw prend pour exemples des drainages très-coûteux, et affirme les résultats suivants :

### Sol très-humide draine en 1843,

| Deprise  | Rente        | Rente        | Accrossement | Interêt     |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| par      | ancienne     | actuelic     | du revenu    | pour 100 de |
| hectare. | par hectare. | par bectare. | par heciare. | la dépense, |
| 335      | 62.34        | 112.30       | 49,96        |             |

Sol formé d'argile franche avec sous-sol tenace, drainé en 1855, sounis à la rotation suivante : ponunes de terre, blé, foin, pâture et avoine.

| Depense<br>par<br>hectore. | Hente ancienne par hectare. | Hente<br>actuelle<br>par hectare; | du revenu<br>par bectare. | Intérét<br>pour 1: 0 de<br>la depense |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 795                        | 37.47                       | 93.59                             | 56.17                     | 13.25                                 |

Sol profond d'alluvion et mara's, ayant nécessité un canal de décharge très-conteux.

| par      | ancienne     | actuelte     | do revenu    | pour 100 de |  |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| beciare. | par hectare. | par bectare. | par hecture. | la dépense. |  |
| 627      | 46.78        | 124.78       | 78.00        | 12,41       |  |

Sol formé de terre franche avec sous sol d'argile, présentant des sources et ayant exigé un drainage à une profondeur de 1=.22.

| Depense<br>par<br>hectare. | ltenle<br>ancienne<br>par beclare, | Rente<br>- actuette<br>par hectare. | du retenu<br>par heclare. | Interet<br>pour 100 de<br>la depense, |  |  |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 459,62                     | 62.54                              | 99,82                               | 37.48                     | 8.45                                  |  |  |

Sol formé de tandes et marécages avec sous-sol argileux mis en avoine et en paturage.

| ectare. p | artuelle<br>ar bectare. | par bectare. | Interet<br>pour 100 de<br>la déponse. |  |  |  |
|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
| .79       | 45.66                   | 35.87        | . 7.50                                |  |  |  |

Nous avons beaucoup insisté, jusqu'ici, sur la nécessité du drainage artériel pour plusieurs contrées marécageuses ou sujettes aux inondations. Nous avons dit les importants travaux exécutés à co point de vue en Irlande. Quels ont été les résultats financiers obtenus? Nous les avons déjà rapportés précédemment (t. 111, p. 486); pour une dépense totale de 16,169,751 fr., relative à des travaux complétement terminés an 51 décembre 1855, les 48,503 hectares, drainés on améliorés par suite du drainage artériel, avaient acquis une plus-value locative de 949,842 fr. Ce résultat correspond à une rente de 197,58 par hectare, et de 5.87 pour 100 de la dépense faite.

Nous n'avons pas encore en France de détails prècis sur les résultats financiers obtenus par une longue gestion faismat suite au drainage. En Bolgique et en Allemagne, on n'est pas plus avancé sous ce rapport, Sans donner des détails circonstancies à l'appui de son opinion, M. Loclerce, chef du service du drainage en Belgique, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, et dont la compétence est universellement recomme, s'exprime ainsi dans son rapport sur les travaux cécules dans ce pays en 1856; « Tous ceux qui ont fait une application intelligente du nouvean système de desséchement et qui se sont conformés aux règles que nacignent la théorie et l'expérience, s'accordent à reconnaître que l'accroissement de fertilité communiqué au sol par le drainage équivaut, au minimum, à 20 pour 100 des dépenses que l'accroissement occasionne. »

Parui les exemples de comptes financiers de drainages effectués en France, on ne peut guére citer comme complets que ceux fournis par M. Delacroix, ingénieur des ponts et chanssées, pour le domaine impérial de Lamotte-Benvon, en Sologue. Les chiffres suivants s'appliquent à une pièce de terre, dite des Hauts-Noirs, d'une surface de 57 hectares. Cette pièce est bordée à l'est par le chemin de fer, dans le déblai duquel est une sortie d'ean; au sud par une petinière. À l'onest et au nord, par un chemin et une pépinière. Elle est placée sur un faite et verse ses eaux

au sud et au nord. Le sol est généralement un sable gris on noir, riche en hums, et présentant peu de cohésion. Le sous-sol se compose, dans le versant sud, d'une couche de gros sable argileux, jaune et bleu, surmonté par la terre végétale. Le tout repose sur une argile compacte bleue, avec filors jaunes. Cette orgile arrivé à feur de terre, près du cours d'eau. Sur une partie du versant nord, le sable est plus lèger et mêté de cailloux; sur l'autre partie la couche immernéable se rapproche du sol:

En 1854, une portion de cette zone était en culture, une autre venait d'être défrichée, le reste était en jachère.

Avant de faire partie de la réserve du domaine impérial, cette terre était louée un peu moins de 400 fr., soit 10 fr. par hectare.

Le drainage a coulé 10,000 fr. Il a été terminé à la fin de 1854, de sorte que la moitié seulement de la pièce a pu recevoir une emblavure d'hiver, froment et seigle, Le reste a été ensemence, en 1855, en seigle, orge de printemps, vesce et sarrasin. En 1856, on a récolté en outre du trêlle, des betteraves et des pommes de terre. En 1834 et 1855, on a marné, à raison de 40 mètres enbes par hectare. La marne a coûté 9'.50 le mètre cube au bord du chemin de fer, et 0'.80 pour transport et épandage, soit 3'.50, ce qui fait 132 fr. par hectare, et 4,886 fr. en totalité.

Pour établir les dépeuses, M. Delacroix compte la rente de la terre au taux ancien, 400 fr. Il suppose que la manné produirationt son effet en vingt ans, et il porte en compte l'ammité qu'il faudrait payer pour amortir à 5 pour 100 le capital employé; cette ammité est de 50'.60 par hectare, ou de 509'.20 pour toutel a pièce; M. Delacroix admet de même que la dépeuse du drainage doit être amortie eu vingt aus, à 5 pour 100, soi par une anmité de 802'.60 pour l'ensemble, D'après les conditions de la loi du 27 juillet 4856,

les conditions d'emprunt pourraient être meilleures, puisque l'intérêt y est fixé à 4 pour 100 et que le nombre d'anutités peut être élevé à 25, ce qui porte l'annuité à 6 1/5 pour 100 au lieu de 8 pour 100, comme cela résulte de l'hypothèse de M. Delacroix.

Les dépenses de fumier ont été de 920 fr. en 1855 et de 488 fr. en 1856. M. Delacroix suppose que chaque fumure de ferme n'est épuisée qu'en trois ans; il applique à chaque année les dépenses faites en autres engrais, tels que guano et noir.

D'après ces divers éléments, voici le compte des dépenses pour chaque aimée ;

#### Dépenses en 1855.

|            |    |     |     |       |    | 170 | r   | ne | 40 | • | re | 10 |  |     |    |     |    |   |          |
|------------|----|-----|-----|-------|----|-----|-----|----|----|---|----|----|--|-----|----|-----|----|---|----------|
| Labours    |    |     |     |       |    |     |     | :  |    |   |    |    |  | ٩   | ю  | Je, | 00 | ١ |          |
| Hersages.  |    |     |     | ٠.    |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     | 95 | Э.  | 00 | 1 |          |
| Semences.  |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  | 1.  | 10 | Э.  | 20 | 1 |          |
| Fanchages  |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  | Ú   | 64 | 0.  | 00 | 1 | 4,775.00 |
| Charrois . |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     | 18 | 7.  | 70 | 1 |          |
| Battage et | c  | rib | las | e.    |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     | 43 | ١.  | 10 | ١ |          |
| Engrais et | ćı | par | ıd  | 3.0°F | ٠. |     |     |    |    |   |    |    |  | 1.3 | 39 | 9.  | 00 | H |          |
| Rente      |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     |    |     |    |   | 400,00   |
| Fumure .   |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     |    |     |    |   | 506,60   |
| Annuité du |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     |    |     |    |   |          |
| Annuité du |    |     |     |       |    |     |     |    |    |   |    |    |  |     |    |     |    |   |          |
|            |    |     |     |       |    | To  | ota | ١. |    |   |    |    |  |     |    |     |    |   | 6,676,40 |

### Dépenses en 1856

| l'autre à 0".17)         |    |    |     |   |    |   |    |   | - 1 | ı,t | <b>596</b> | jt. I | H)  | 1        |
|--------------------------|----|----|-----|---|----|---|----|---|-----|-----|------------|-------|-----|----------|
| · Hersages et sarclages. |    |    |     |   |    |   |    |   |     | 3   | 174        | ١.١   | 00  | 1        |
| Semences                 |    |    |     |   |    |   |    |   |     | 5   | 137        | ī.,   | 40  | 4,412.00 |
| Charrois                 |    |    |     |   |    |   |    |   |     | 5   | 25         | ١.:   | 50  |          |
| Frais de récolte         |    |    |     |   |    | · |    | d |     | - 5 | 956        | 3.    | 10  | 1        |
| Plàtre et guano          |    |    |     |   |    |   | .1 |   |     |     | 19         | 5     | H() | 1 -      |
| Rente de la terre        |    |    |     |   |    |   |    |   |     |     |            |       |     | 400.00   |
| Funnire (part de 1857    | el | 1  | 856 | 1 | į. |   |    |   | ï   |     |            |       |     | 469.40   |
| Annuité du marnage.      |    |    |     |   |    |   |    |   |     |     |            |       |     | 592.20   |
| Amuité du drainage.      |    |    |     |   |    |   |    |   |     | ٠.  |            |       |     | 802.00   |
|                          | m  | i. |     |   |    |   |    |   |     |     |            |       |     | 6.476.20 |
|                          |    |    |     |   |    |   |    |   |     |     |            |       |     |          |

## Les recettes ont été les suivantes :

#### 1855.

| Froment                           | 1 | 1.995     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Seigles d'automne et de printemps |   | 3,990     |
| Orge de printemps                 |   | 525       |
| Sarrasin                          |   | 1,000     |
| Vesces (fourrages et graine)      |   | 1,900     |
| Pailles                           |   | 897       |
| Total                             |   | 10,507    |
| 1856.                             |   |           |
| Froment, à 27 fr. l'hectolitre    |   | 4.1315.00 |
| Avoine                            |   | 480,00    |
| Sarrasin                          |   |           |
| Trèfle                            |   |           |
| Belleraves                        |   | 229,40    |
| Pomnies de terre                  |   | 857.00    |
| Fourrages veris                   |   | 480,00    |
| Paille de froment                 |   | 960,00    |
|                                   |   |           |

## En rapprochant les recettes des dépenses, on trouve ;

| Produits                   |   | 10,507'.00<br>6,678.40 | 40,587,36<br>6,476,20 |  |  |  |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Bénéfice pour 37 hectares. | , | 5,650.60               | 4,111.20              |  |  |  |
| Bénétice par hectare,      |   | 98.10                  | 111.11                |  |  |  |

La reute de la terre, tous frais payés, est décuplée. Le revenu de l'argent employé en drainages et marnages est de 28 pour 100.

« Nous n'avons pas, dit M. Delacroix, fait figurer dans les comptes ci-dessus, en 1856 pas plus qu'en 1855, les dèpenses d'administration et frais généraux, d'abord parce qu'il est difficile d'apprécier dans la masse totale la part revenant à la pièce en question, et, d'un autre côté, parce que le point important à considèrer ici n'est pas tant le revenu final définitif que le rapport du revenu net, avec ses charges au-

nuelles, au revenu offert par le même terrain dans, les anciennes conditions de culture. On comprend d'ailleurs que les frais génèraux d'une exploitation de la nature de celle entreprise par le donaine impérial ne peuvent pas être mis en comparaison avec ceux d'une exploitation ordinaire, et il est permis de dire que, si le résultat obtenu présente des avantages dans les conditions on se trouve la culture de la pièce des llauts-Noirs, ces avantages seront bien plus sensibles encore avec les conditions de culture certainement plus économiques d'un simple partienlier, et, à plus forteraison, d'un petit propriétaire exploitant par lui-nême, »

Dans l'appréciation du revenu que doit produire le drainage, il y a mille circonstances dont il est nécessare de tenircompte, afu de pouvoir poser un chiffre ayant quelque xaleur. A cet égard, nous no saurions mieux faire que de reproduire ici un passage d'une lettre que nons a écrité M. Decauville, fermier à Égrenay, par Brie-Conte-Robert (Seine-et-Marne), qui a drainé 200 hectares de sa ferme.

- c Dans les années humides, dit M. Decauville, la récolte pent être doublée dans certains sols, fandis que dans les aunées saines l'augmentation de rendement peut n'être qu'insignifiante.
- « La nature du sol vient encore modifier les résultats que donne le drainage. Il y a des sols où le desséchement est immédiat, tandis que dans d'autres il faut plusieurs années pour qu'il-se produise d'une manière complète. On comprend facilement que, dans le premier cas, on est déjà rentré dans ses avances, alors que, dans le second, on n'a encore profité d'aucune amélioration sensible.
- « L'assolement adopté dans l'exploitation du sol vient encore faire varier les bénéfices que l'on peut obtenir du fraimage. Les bénéfices seront moins grands si l'on pratique l'assolement triennal avec jachère, que si l'on a un assole-

ment plus productif, mais exigeant plus d'engrais. L'assainissement d'une terre permet d'y pratiquer la culture que l'on croit la plus avantageuse dans la localité où l'on se trouve. On ne craint pas de faire beaucoup de frais d'engrais et de culture dans une terre saine; la récolte y étant beaucoup plus assurée, on a une probabilité beaucoup plus graude de rentrer dans ses avances que quand on a affaire à une terre humide.

- « Durant les deux premières aunées qui ont suivi mes assainissements, mes récoltes n'ont pas été beaucoup augmentées. Cependant, dans la ferme que j'exploite, presquepartout le desséchement a été immédiat. C'est que, ces deux années ayant été sèches, les récoltes n'ont pas assez souffert dans les terres non assainies pour que la différence fût appréciable.
- « Mais j'estime qu'en 1855 il faut porter à 25 pour 100 l'augmentation que m'a procurée le drainage. Mes blés ont beaucoup moins versé qu'ailleurs; le grain a plus de qualité et pèse de 2 à 5 kilogrammes de plus par hectolitre que celui venu sur les terrains de même nature non drainés. Mon produit à l'hectolitre est, en poids, celui d'une année moyenne.
- « Dans certaines parties, ma récolte de pommes de terre a été doublée, ainsi que celle des fourrages. »

Nous n'ajouterons plus qu'un mot, c'est que le drainage donne des résultals financiers plus avantageux dans les terres riches que dans les terres pauvres. On constatera, par exemple, qu'une mauvaise terre fournira par le drainage une récolte double ou triple, passera de la 4º à la 5º ou. à la 2º classe; mais cet accroissement de valeur ne donnera qu'un intérét de 7 à 8 pour 100 du capital dépensé. Dans des terres riches, où on ne négligera ni labours profonds, ni abondante fumure, ni soins de toutes sortes, la dépense du drainage rapportera souvent au delà de 25 pour 100.

## CHAPITRE IX

Parts du propriétaire et du fermier dans l'exécution du drainage

Nous venons de moutrer quels sont les résultats financiers que l'on peut attendre du drainage. On peut admettre que les sommes dépensées ne rapportent pas moins de 8 pour 100, qu'en movenne la rente est de 15 pour 100 et qu'elle s'élève très-souvent à 25 pour 100 et même au delà. En outre, il y a cent à parier contre un qu'on ne rencontrera pas d'échec, que le drainage réussira, enfin qu'il produira au delà de 8 pour 100. Comme les expériences extrêmement nombreuses faites en Angleterre démontrent que les effets du drainage ont duré vingt ans, et que 8 pour 100 représentent à la fois et l'intérêt à 3 pour 100 et l'amortissement du capital engagé on voit que nulle affaire ne présente autant de certitude que celle que nous conseillors aux propriétaires et aux agriculteurs dont les terres sont dans les conditions que nous avons indiquées. Cela est d'autant plus vrai, qu'au bout de vingt aus le drainage parait devoir continuer à produire pour ainsi dire indéfiniment les mêmes effets. Le propriétaire d'un fonds drainé demeure donc, après vingt ans, possesseur d'un revenu de 8 pour 100 d'un capital dans l'avance duquel il est complétement rentré.

Ces faits posés, nous croyons très-facile de répondre à des questions qui out été diversement agitées :

1° Lorsque le propriétaire fait entièrement les frais du drainage, que doit lui payer le fermier?

2º Lorsque le propriétaire et le fermier concourent à l'œuvre, quels arrangements doivent-ils conclure?

5° Lorsque le fermier ne vent ni participer au travail, ni payer aucune rente pour le drainage exécuté, que doit faire e propriétaire? 4° Lorsque le propriétaire, au contraire, refuse de concourir au drainage, le fermier doit-il l'entreprendre?

### PREMIÈRE QUESTION.

Il semblerait, d'après les chiffres que nous avons posés, que nous devrions déclarer que la redevance à payer par le fermier au propriétaire doit monter à 8 pour 100 du coût du drainage; mais il faut tenir compte de la résistance que feraient certains fermiers, même très-éclairés et très-convaincus de l'importance du drainage, si on leur imposait une telle condition. Nons réduisons à 6 pour 100 le montant des exigences des propriétaires, ou, mieux encore, à une rente de 15 fr. par hectare draine; ce qui correspond à l'intérêt à 6 pour 100 d'une dépense de 250 fr., coût moven d'un hectare de draînage. Pans de telles conditions, le propriétaire fera un bon placement, car il obtiendra de son argent un revenu momentané suffisant, et il n'éprouvera aucune difficulté, lorsque le fermier arrivera à fin de bail, à obtenir par hectare drainé, non plus 15 fr. de rente en plus, mais bien 20 fr. et au delà, si l'opération donne des résultats trèsavantagenx. Le drainage, en outre, sera ainsi adopté sans objection de la part des cultivateurs, qui en reconnaîtront rapidement tous les avantages.

## DEUXIÈME QUESTION.

Il est une manière simple d'obtenir, dans une certaine mesure, le concours du fermier, c'est de lui demander seulement tout ce qui peut se réduire de sa part à une maind'œuvre qui ne constituera pas une dépense directe, une mise de fonds en argent comptant. Ainsi on peut lui demander d'effectuer le transport, le chargement et le déchargement des tuyans; le transport des pierres qu'il faut enlever des pièces drainées dans certaius cas, ou bieux amener dans d'autres cas où il faut construire quelques travaux exceptionnels l'ouverture des tranchées à l'aide d'une charrue profonde, et cusuite son approfondissement à 50 centimètres, à l'aide d'une charrue fonilleuse; le dernier remplissage des ligues de drains à l'aide de herses que l'on a imaginées dans ce but, et qui peut-ètre finiront par bien marcher et par-reuplacer le remplissage à la main tel quenous l'avons décrit.

Dans de telles conditions, on peut estimer que le fermier prendra à sa charge environ le sixième de la dépense; et, en conséquence, la rente à payer au propriétaire, par hectare draine, serait réduite à 12 fr. 50 c.

Le propriétaire doit-il surveiller lui-même ou faire surveiller par un agent spécial le drainage, ou s'en rapporter à la surveillance du fermier entièrement chargé de la direction de l'opération? C'est là une question de confiance qu'il est délicat de toucher. Nous avons vu des propriétaires dire à leurs fermiers : Faites drainer les champs qui vons paraitront avoir besoin de cette amélioration foncière, en effectuant vous-mêmes tous les transports et tous les travaux susceptibles d'être exécutés par vos chevaux; nous avancerous les fonds de l'opération, et vous nous en payerez l'intérêt à 4 ou à 5 pour 100. Les propriétaires et les fermiers ont trouvé qu'ils faisaient également une bonne affaire, Mais il peut arriver que les fermiers cherchent à faire des économies, afin d'avoir le moins possible à paver, tont en effectuant une amélioration suffisante pour la durée de leurs baux. Le drainage, pour être durable, pour rendre tous les services qu'il est susceptible de fournir, exige qu'on ne cherche pas certaines économies qui paraissent naturelles à beaucoup de cultivateurs. Ainsi quelques-uns croient que des levés de terrains préalables, des nivellements exacts et des projets suffisamment arrêtés et dessinés à l'avance ne sont pas indispensables. D'autres se figurent qu'on peut se passer de vérifier les pentes des drains avec beaucoup de soin, immédiatement avant la pose. Ce sont là des fautes dont la conséquence probable sera un amoindrissement dans la bouté des effets immédiats, et ensuite une diminution notable dans la durée des drains. Les chances d'obstruction seront ainsi beaucoup augmentées, en mêine temps que les tuvaux ne débiteront pas toute l'eau qu'ils devraient enlever. Les fermiers penvent calculer que peu leur importe ce que deviendrà la terre lorsqu'ils ne l'exploiteront plus, et mépriser des détails entrainant de petites dépenses; celles-ci suffiraient cependant pour que l'opération du drainage équivalut à l'achat d'une propriété qui, au bout de quelques années, serait-elle-même tout entière un bénéfice, sans avoir conté de frais d'entretien et sans donner jamais aucun souci. Aiusi le propriétaire ne doit pas apporter de négligence dans la question: il doit être sur le terrain pour surveiller l'entrepreneur du drainage, et c'est avec celui-ci qu'il doit traiter directement.

## TROISIÈME QUESTION.

Lorsque le fermier ne veut ni entrer pour une part de travail dans l'exècution du drainage, ni payer une rente pour l'amélioration des terres qu'il tient à bail, le propriétaire ne peut, dans l'état actuel de la législation française, que chercher à l'échairer par un essai fait sur une petite échelle, sur les terres les plus mauvaises du domaine. Nul doute que l'expérience ne vienne bientôt vaincre la résistance des plus obstinés dans la routine, qui, après s'être moqués des remueurs du sol, demanderont avec instance de pouvoir profiter des avantages constatés. Après un pareil essai, un propriétaire demanda à son fermier: « Donneriez-vous 12 fripar an par hectare, s' on voulait drainer vos terres hurs.

des? » Celui-ci de s'écrier étourdiment ; « Je n'hésiterais pas à donner davantage, »

La législation anglaise sur le drainage et les améliorations agricoles a prèvu la difficulté qui pourrait provenir de la part du fermier, car, par les actes XIII et XXV (acte 52 de l'année 10 et acte 100 des années 12 et 15 de Victoria, t. III, p. 454 et 527), tout fermier est autorisé à déduire de son loyer la rente dont sa terre est chargée pour le drainage et les améliorations agricoles permanentes.

#### QUATRIÈME QUESTION.

Si l'obstination à refuser de drainer les terres lumides vient du propriétaire, le fermier se trouve, en France, dans une situation difficile. Il ne doit pas renoncer à une telle opération par ce fait seul qu'il ferait à un propriétaire rontinier, ennemi du progrès ou peut-être empéché par le manque de capitaux, un cadeau pur et simple, dont celui-ci voudrait peut-être encore abuser pour obtenir une augunentation de fermage, à la fin du bail. De parcilles iniquités se sont vues plus d'une fois, et elles pourront se présenter tant que le tenancier ne sera pas intéressé en France aux améliorations foncières, à l'aide d'une clause dans le genre de celle instituée en Angleterre sous le nom de clause de lord Kames.

Avant de se décider à drainer une partie des terres qu'il a affermées dans de telles conditions, le fermier devra voir si son bail a encore une durée assez grande pour qu'il puisse avoir la châuce de rentrer avec des bénéfices dans ses avances. Ce n'est plus un simple placement de capital qu'il fait; il se lance dans une véritable opération industrielle, où il court des chances diverses. En conséquence, il fant que l'argent qu'il consacre au drainage puisse lui rapporter une reutle égale à celle de tout placement commercial ou

industriel, présentant des chances de perte aussi bien que des chances de gain.

L'argent que l'on aventure dans les affaires commerciales vaut pour le négociant 15 pour 100; c'est la rente que le fermier doit demander an drainage quand il Pexécute luineime. Si le drainage peut lui rapporter ce taux d'intérêt, soit par l'augimentation des récoltes, soit par les économies de transport et de frais de labours que nous énumérerons dans le livre suivant, le fermier ne doit pas hésiter. Il aura peut-être travaillé pour un propriétaire ingrat, mais il aura fait une opération fruetueuse. Or le drainage rapporte souvent plus de 45 pour 400 des sommes qu'il coûte. Somitions donc seulement que des institutions de crédit permettent au cultivateur de trouver à emprunter à des conditions modèrées, Appelons l'attention du gouvernement ou des grands cantalisties sur la question.

La loi du 17 juillet 4856 a promis qu'une somme de 100 millions de francs serait affectée à des prêts destinés à des opérations de drainage, mais elle n'a envisagé que les propriétaires; elle ne s'est pas occupée des fermiers. Dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, en vertu des actes X, XIII et XXV rapportés dans le livre VII de cet ouvrage (t. III, p. 409, 454, 527), le tenancier peut drainer, sans avoir à obtenir l'autorisation du propriétaire, et il a en outre le droit de retenir du montant de son fermage la rente dont la terre sera chargée en vertu du drainage. On comprend qu'avec de telles dispositions législatives le drainage ne rencontre aucune difficulté sérieuse dans la Grande Bretagne. L'argent pourrait faire défaut, car nous avons vu qu'il faut encore plus de 2 milliards et demi (t. III, p. 194) pour achever le drainage de l'Angleterre et de l'Écosse; mais, par un bonheur remarquable, les capitaux gagnés par l'agriculture restent dans les campagnes britanniques: Que n'en

est-il ainsi en France, où trop souvent la rente du sol est dépensée au milieu des plaisirs urbains! Les édifices somptueux que l'on construit dans les grandes villes de France avec tant de luve, à des prix si élevés, attestent certainement la fortune et la puissance de la nation, développent le goût du beau, favorisent les arts; mais ils ne produiront rien que l'augmentation de la dette publique et l'aggravation des impôts, dont une part sera consacrée à réparer les injures du temps sur des œuvres fragiles et stériles. Combien ne serait-il pas désirable qu'un peu de cet argent, «ufoui en pure perte et prélevé sur le travail des populations, servit à augmenter la valeur foncière du sol français et à accroître ses revenus!

## LIVRE IX

EFFETS DU DRAINAGE, DES LABOURS PROFONDS

## CHAPITRE PREMIER

Simplification des procédés de culture produité par le drainage

Dans une lettre de M. Decarville, fermier du département de Seine-et-Marne, que nous avons citée précédemment (p. 52), se trouve ce passage « Il est une amélioration produite par le drainage, dont on est certain de profiter tots les ans ; c'est l'économie apportée dans la culture par la suppression des sillons, des raies d'écondement et des fossés. On peut employer moins de senence dans les terrains drainés que dans les terrains humides. Les labours sont toujours beaucoup plus faciles; ils sont possibles en tont temps et avec moins de force motrice. La diminution dans les frais de culture, qui résulte de ces avantages, suffit pour que le drainage soit une très-boune opération. »

Tous les fermiers qui cultiveront des terres drainées seront unanimes à reconnaître la vérité de ces affirmations.

M. Mangon, ingénieur des ponts et chaussées, s'exprime à cet égard en termes équivalents dans ses Études sur le drainage au point de vue pratique et administratif (p. 145):

« La facilité, dit-il, de labourer à loisir, pendant une plus grande partie de l'année, constitue à elle seule pour le fermier une économie notable. Ainsi M. Neilson estime que le drainage lui a permis de supprimer deux chevaux de labour sur une ferme de 89 hectares. Un fait du même ordre s'est produit cet hiver sur des terres dont nous avons dirigé le drainage. Les parties drainées d'une vaste pièce ont été labourées avec la plus grande facilité, tandis que les pluies exceptionnelles de cette année (1855) ont rendu impossible le labourage des autres parties de la pièce. »

Dans les enquêtes du parlement anglais, on trouve les constatations des mêmes faits dans des termes analogues. Voici, par exemple, ce que dit M. Spooner : « Le drainage permet de labourer pendant une plus grande partie de l'année, de semer et de récolter plus tôt, de faire des économies de fumier, et de réaliser enfin une foule d'autres petits avantages dont la réunion offre un intérêt considérable. »

- M. Gareau, dont nous avons eu plusieurs fois à invoquer l'expérience, nous a remis la note suivante, où il résume les avantages que le drainage procure aux cultivateurs :
  - « 1º Les terres drainées sont plus faciles à cultiver ;
- « On laboure et on sême plus tôt au printemps et plus tard à l'autonne dans les terres drainées que dans les terres non drainées :
- « Les terres drainées sont moins humides pendant l'hiver et moins sèches pendant l'été.
- « 2º Par la suppression des planches étroites et des raies d'écoulement, la surface consacrée aux plantes est plus ètendue.
- « 5º Les eaux de pluie s'écoulent par la filtration et ne se répandent plus à la surface! les terres les meilleures et les fumiers ne sont plus entraînés dans les fossés.
- « 4º Les eaux inférieures ne peuvent plus remonter à la surface, soit par la capillarité, soit par la pression qui tend à leur faire reprendre le niveau d'où elles proviennent.
  - « 5° Une terre drainée n'est jamais saturée d'eau, et les

plantes, en conséquence, y poussent avec plus d'énergie.

« 6° La maturité des plantes est avancée de quinze jours environ par le drainage. »

Dans la question que nous traitoris en ce moment, il est difficile d'arriver à des appréciations numériques, sur tous les points, à l'aide d'expériences directes. Aussi croyons-nous qu'il est nécessaire de faire entendre un grand nombre de témoins, afin que l'unanimité de leurs dépositions puisse convaincre l'agriculteur. Les témoignages sur des questions pratiques valent toujonrs mieux que des préceptes dérivant seulement d'idées théoriques, que l'intelligence humaine imagine toujours facilement, mais qu'elle ne saurait instituer sûreunent qu'en les appuyant sur des fais bier constatés. Aux opinions que nons verons de citer sur les avantages économiques du drainage, nous joindrons doncercer un passage extrait de l'ouvrage anglais Morton's Cucloradia of auriculture.

« Dans les terrains humides non drainés, dit M. Girdwood, auteur de l'article Drainage, l'agriculteur a bien des soncis qui naissent de la difficulté d'exécuter en saison utile les travaux de la terre. Pour pouvoir profiter du moindre temps favorable, d'une bonne marée, comme on dit quelquefois, on a pris le parti d'entretenir une force motrice considérable en homines et en chevaux. Il s'agit d'achever en quelques semaines d'un automne avancé ou d'un printemps tardif les travaux que le cultivateur d'un terrain sec on drainé pourra faire à sa convenance pendant la plus grande partie de l'hiver. Ce dernier peut travailler la terre avec tout le soin désirable, et à un prix bien moindre qu'il n'est permis de le faire à son voisin moins riche ou moins empressé de réaliser un progrès qui l'eût empêché de se laisser surprendre par le temps, et d'abandonner sans être ensemences des champs bien préparés et bien fumés, pour n'y mettre, plus tard, que des récoltes moins productives.

« Co ne sont pas sentement les labours qui demandent en travail extraordinaire d'hommes et de chevaux pendant un temps très-court, dans les terrains humides non drainès. On rencontre les mêmes difficultés pour les transports des engrais, pour l'enlèvement des récoltes, pour toutes les opérations d'une exploitation rurale.

« Différentes antorités ont diversement calculé l'écononie que procure le drainage relativement au nombre de chevaux d'une ferme. L'estination du quart des bêtes d'attelage ou de 25 pour 100 nous semble raisonnable. Même avec des attelages ainsi diminnés, on prépare mienx le sol dans les terrains drainés que dans les terrains non drainés de même nature.

« La faculté de laisser la terre à plat sans danger est un des avantages considérables du drainage. Les billous qu'exige la culture des terres non drainées sout flanqués de raiss unes et stériles, qui rendent à peine la semence qu'on y a jetée. Au contraire, après un drainage, complet, par le nivellement graduel de toutes les planches billounées, on fait produire également à toutes les parties du sol, et les champs présentent l'aspect de jardins revêtus partont d'une végétation également luxuriante.

Dans le nord de la France, on a creusé une multitude de fossés destinés à l'assainissement des terres hunides. Les fossés absorbent une immense quantité de terrain dont l'agriculture tiverait un parti avantageux. M. Vandercolmé, dont nous avons, dans un chapitre précédent, cité les intéressantes expériences sur le drainage, donne à cet égard les renseignements suivants : « On n'evalue pas, dit-il, à moins d'un trente-cinquième des terres labourables la superficie des terres employées en fossés d'écoulement et de division intérieure de pièce à pièce, Or, entre Lille et Dunkerque

senlement, l'étendue des terres labourables est d'environ 480,000 hectares; soit pour  $\frac{1}{25}$  au delà de 5,000 hectares. Les terres ont une valeur de 5,000 à 6,000 rancs l'hectare. Mais calenlons, pour éviter jusqu'à l'apparence de l'exagération, sur une valeur moyenne de 4,000 francs par hectare. Si le problème de l'assechement des fossès et de leur mise en culture au moyen du drainage est aussi facile à résondre qu'aujourd'hni cela m'est démontré par des faits, voilà, sur ce seul point de la France, une valeur acquise de plus de 20 millions de francs! a

M. Vandercolme pense qu'il suffit de placer des tuyanx au fond des fossés existants, à la profondem de 4-50 à 1-40, et de les combler, pour assurer un parfait assainissement du terrain. Il a fait, à cet égard, deux expériences. L'une a consisté à supprimer un fossé de 250 mètres de longueur et de 2 mètres de largem; le prix de l'opération a été;

| 800 tuyaux, à 21 fc.<br>Remblai du fossi, à | le mille | de. | 5.0 | enti | i)es | lo. | :<br>mèl | re- | 161.80<br>11.50 |
|---------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|-----|----------|-----|-----------------|
| Menus frais                                 |          |     |     |      |      |     |          |     |                 |
|                                             | Total .  |     |     |      |      |     |          |     | 51.00           |

Sur les 4"...6 de terrain conquis, on a récolté, la première année, 12 hectolitres de pommes de terre, qui, au prix de 6 fr. l'hectolitre, ont donné un produit de 72 fr., c'està-dire un excédant de valeur de 41 fr. sur la dépense.

La seconde expérience de M. Vandercolme a été faite sur une plus grandé échelle, Il a supprimé 1,450 mètres contrats de fosésé existants à des distances de 50 à 60 mètres les uns des autres, sur une pièce de terre de 10 hectares environ. L'opération n'a coûté que 250 fr.; or, en comptant mêtre de largeur et un demi-mètre de chaque côté, or trouve pour le terrain conquis une superficie de 29 ares.

00

Dans une localité où la terre vaut 4,000 fr. l'hectare, c'est une valeur de 1,160 fr. acquise par une dépense de 250! Notons que M. Vandercoline a constaté que les terres situées dans les intervalles des fossés ont été plus saines qu'anparavant. Par conséquent, les drains, quoique espacés de 50 à 60 mètres, ont atteint beaucoup mieux que les fossés le but que les agriculteurs flamands poursuivent en établissant l'assainissement par les fossés déconverts. Et cependant, que d'avantages obtenus, que d'inconvénients évités! Nons dirons avec M. Vandercolme, aux cultivateurs de la Flandre : « Pensez, non-seulement à la perte du terrain nové sous les eaux, mais encore à l'imperfection des movens d'égouttement que les fossès vous procurent; aux grands frais que cependant ils exigent, soit pour leur établissement, soit pour leur entretien; aux travaux incessants auxquels ils vous assujettissent, pour le curage, pour le remaniement des rigoles, pour les sarclages difficiles et contenx, nécessités par la crue des manyaises herbes qui foisonnent sur leurs bords, et hientôt infestent vos champs par la dispersion de leurs semences. Pensez aux entraves que les fossés apportent aux opérations de la culture; à la nécessité de suspendre assez loin du bord l'action de la charrue, et d'achever lentement, à la main, à la bêche, cette partie du labourage, en vous tenant encore à distance, afin d'éviter les éboulements. Suivez des veux, avec, regret, ces parcelles précieuses, les plus fertilisantes de vos fumures, que les eaux entrainent dans ces fossés et que vous ne retrouvez qu'en bien faible partie par un curage dispendieux. Enfin, que vos esprits s'attristent en songeant à ces causes si nombreuses d'insalubrité que présente un pays tenu, pour ainsi dire, à l'état perpétuel de marécage; aux miasmes pestilentiels qui s'en élèvent ; à ces fièvres périodiques qui déciment ou affaiL'exémple de M. Vandercolme a du reste porté ses fruits. Dans la seule commune de Rexpoede, où eet agriculteur émitient a sa propriété, les cultivateurs, en imitation de ce qu'ils avaient, vu faire chez M. Vandercolme, ont comblé plus de 50 kilomètres de fossés, après y avoir mis des tuyaux, et la récolte obtenne sur ces seuls fossés converts a, en une seule année, pavé la dépense effectuée,

M. Decauville, que nous avons cité an commencement de ce chapitre, a aussi constaté les avantages notables que procure le drainage, en permettant de supprimer les fossés; un extrait d'une communication qu'il a faite sur ce sujet, en juin 1852, à la Société centrale d'agriculture, viendra clore, par un nouveau fait dû à l'observation d'un praticien, la démonstration des résultats économiques du drainage.

« l'ai supprimé, dit M. Decauville, 6,000 mètres de fossés à ciel ouvert ayant, compris les berges, 2 mètres de largeur, ce qui donne une superficie de 1º.2.

« l'ai desséché 22 mares d'une contenance chacune d'environ 15 ares, eu somme de 5.5 hectares; elles sont maintenant enlitivées : c'est donc en-tout 4.5 hectares que je vais rendre à la culture. Pour vider ces mares, j'ai donné aux drains jusqu'à 2 m.50 de profondeur;

« Les pierres des tranchées m'ont permis d'empierrer fine grande partie des chemins d'exploitation, »

## CHAPITRE II

# Effets mécaniques du drainage

 Les travaux auxquels le cultivateur soumet le sol arable ont pour but :

4º De diviser la terre-en parcelles, qui permettent aux

68

filaments des racines des plantes de s'étendre avec facilité dans des pores nombreux où elles rencontreront plus de matières assimilables, tant à l'état liquide qu'à l'état gazeux, tont en y trouvant un support suffisant;

2º De mélanger, avec le moins de dépense possible, les engrais à la conche où s'élabore la nonrriture des végélaux;

3º De purger les champs des plantes parasites.

L'effet qu'on obtient en géchaut le mortier donne me idée exacte de l'action exercée par les instruments aratoires dans un terrain l'immide. Il est évident que, bien loin d'atteindre le but pour lequel on les exècute, les labours, dans une terre chargée d'eau, produiront une action directement opposée: ils rendent la terre plus ferme et pluscompacte, an lieu de donner un sol mieux divisé et plus poreux, condition indispensable pour la santé et la pousse vigoureuse des plantes.

La physionomie des terres change ainsi après le drainage; elles es e laissent plus battre de la meine manière par les fortes phies; elles ne se tassent plus, parce que l'air qui y a pénètré ne saurait en être chassé brusquement; elles devienuent une sorte de filtre qui ne s'obstrue jaunis, an lieu d'être une sorte de brique toujours compacte. Les gaz qui pénètrent et même se produisent dans le sol brisent l'adhèrence des particules d'argile auparavant soudées les unes aux autres.

En d'antres termes, le drainage effrite la terre à la manière iles labours très-multipliés; il ouvre ses pores et facilite l'évaporation des parties les plus volatiles produites par la fermentation; il détruit l'adhésion des molècules argileuses et rend le sol friable. De tels effets font comprendre pourquoi les agricultéurs ont constaté que les chainps drainés exigent une force motrice moindre, appliquées aux instruments aratoires; ils expliquent aussi en partie pourquoi le drainage augmente le rendement des récolles, mais à lacondition seulement qu'on emploiera des engrais abondants. On ne saurait trop insister sur ce point important.

Du reste, comme le remarque M. Maitrot de Varennes dans ses Instructions sur le drainage dans la Haute-Garonne. le drainage empêche les eaux de raviner les surfaces et d'entraîner les terres et les fumiers, « Cet effet, dit M. Maitrot de Varennes, est le plus facile à saisir. Dans nos pays, où beaucoup de terrains sont en pente, les exemples de terres ravinées se voient tous les jours, et on les éloigne le plus possible par la direction des sillons et des petits canaux; cependant, comme d'un autre côté on a intérêt à se débarrasser proinptement des eaux, il faut, entre deux manx, savoir choisir le moindre. En faisant pénétrer dans la terre la plus grande partie des eaux pluviales, le drainage, aidé surtout de labours profonds, remédiera d'une manière suffisante à cet inconvénient. Ainsi on ne verra plus les coteaux appanyris au bénéfice des plaines, et même sans résultat pour les plaines, puisque, celles-ci étant mises tôt ou tard à l'abri des inondations, les eaux, entrainant les fumiers et les meilleures terres, s'éconleront entièrement dans les évacuateurs. Les eaux sont chargées souvent de 4 à 2 grammes de limon par litre, et on voit nager sur ce limon délavé une sorte de crème formée de détritus organiques dont la proportion, obtenue par la calcination, est au moins d'un dixième. Non-seulement le fumier ne sera plus entrainé, mais encore il conservera toute son action; on sait en effet. que, dans les terres humides, le fimuer n'agit pas, on agit très-incomplétement. Il en est ainsi de la marne et de la chaux, qui n'ont pas d'action dans un milieu trop mouillé et qui sont de plus entrainés par les eaux à l'état de bi-· carbonates solubles. »

## CHAPITRE III

Est du cran que de l'ameublissement du sol sur la végétation

Ne rousidérous le sol, pour un moment, que comme un milien dans bequel les racines des plantes vont puiser la nourriture nécessaire à l'accroissement du végétal, et nons apercevrous à l'instant un immense avantage du drainage. Baus une terre plus meuble, où le niveau de l'eau sonterraine est fortement abaissé, les racines prendront un plus grand accroissement; élles iront chercher leur nourriture à une profondeur plus considérable, sur une étendue de terrain plus forte, et elles épuiseront moins la tranche superficielle du sol.

A l'égard de la profondeur des racines, nul donte ne peut exister après les expériences de M. Vandercolnie, qui a mesuré les longueurs des racines de blé venu dans les mêmes terrains drainés et non drainés, et qui a obtenu les résultats suivants:

|      | drainage |     |     |     |    |   |    |   |    |   |    |    |     |     |    |  |      |
|------|----------|-----|-----|-----|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|----|--|------|
| Aver | drainage | set | ıl. |     |    |   | -  |   |    |   |    |    |     |     |    |  | 0.15 |
| Avec | drainage | el  | ы   | bot | ur | à | la | • | hı | m | ıe | 50 | us- | -50 | ı. |  | 0.35 |

Il est du reste très-facile d'expliquer les effets divers qui se produisent dans les terrains non drainés et drainés.



Fig. 165. — Hévation : Feau par la capillarité.

On sait que, si l'on plonge verticalement dans l'eau des tubes étroits, l'eau s'élève dans ces tubes, au-dessus de son niveau primitif, à une hauteur d'autant plus graude que, le diamètre du tube est plus petit. La figure 465 donne une idée de ce qui se passe dans une pareille circonstance. Si le tube est tellement fin que l'on puisse le comparer à un cheveu, l'ascension de l'eau attendra des hauteurs considérables. L'expérience a montré à Gay-Lussac que l'eau monte dans les tubes en verre aux hauteurs suivantes :

| Diametre |   | 88 | de l'eau. | 91 |
|----------|---|----|-----------|----|
| 0~.0019  | - |    | 0.016     |    |
| 0.0015   |   |    | 0.023     |    |
| 0.0001   |   |    | 0.151     |    |

Ainsi on comprend que l'eau placée sous le sol à une certaine profondeur remonte à travers les interestices du terrain pour être absorbée par les racines ou s'évaporer dans l'atmosphère. Mais, dans une eau stagnante, les racines ne penvent exister; elles se pourrissent. Les racines ne descendent donc dans le sol que jusqu'à une certaine distance au-dessus du niveau de la couche saturée d'un excès d'eau, là où la capillarité amène une quantité d'humidité suffisante, mais n'en amène pas un excès qui saturerait la terre. C'est ce que montre la figure 466; les racines vivent dans les contres (1,5), (2,4). La couche (4,5) est la couche superficielle



Fig. 466. — État des racines des planfes dans un terrain non drainé. — 1. surface du sol; 2, plan de l'eau; 3, cau d'éraporation; 4, cau attirée par la capillarité; 8, cau à drainer ou eau stagnante.

où l'évaporation se produit; la couche (2, 4) est celle où l'humidité, entretenue par la capillarité, gêne à un certain

point le développement des racines; dans la conche 5 l'eau stagnante défend aux racines de pénètrer.

Dans le terrain drainé (fig. 467), le plan (4) de l'ean sta-



Fig. 467. — État des racines des plantes dans un terrain drainé. — I, surfare du sol; 2, plan de l'éau; 5, can attirée par la capillarité; 4, can stagnante au niveau des drains.

guante est abaissé à peu près à la profondeur des drains, et le plan (2, 5) à la couche saturée par l'ean élevée par capillarité, se maintient à une profondeur d'environ 40 centimétres pour permettre aux racines de prendre tout leur développement dans la conche où l'Immidité est moyenne; la conche d'évaporation (1) reste la même.

La nécessité de l'abaissement du plan de l'eau stagnante, pour que les racines puissent prendre tout leur développement, ainsi mise en évidence par les figures 466 et 467, est rendue plus palpable encore par la figure 548, dessinée au musée agricole de Sterling. L'échelle porte des divisions en pieds auglais; on voit à quelle profondeur considérable les racines de blé descendent lorsque la nature du sol le permet.

Un sol argileux a pour l'eau une affinité beancoup plus grande qu'un sol silicenx: il résulte de cette propriété que l'eau, étant retenue par une force plus grande, relie les molécules les unes aux autres, de minière à en augmenter la cohésion. Lorsque l'eau s'évapore, les particules argilenses qui n'ont pas été séparées les unes des autres par l'admis-



Fig. 468. — Plante de blé dessinée aux différentes périodes de sa végétation dans un sol meuble permettant aux vacines de prendre tout leur développement.

sion de l'air se resserrent de manière à former des mottes compactes et dures. Dans un tel milien, les racines ne penvent vivre en bon état, car elles sont tantôt noyées dans un

IV

sol pàteux, tantôt resserrées dans un sol durci. Les graines jetées dans la terre comme semences ne peuvent davantage germér et fructifier, car elles ont besoin de l'oxygène de l'uir pour changer leur matière amylacée en acide carbonique, et vivre aux dépens de leur propre substance. L'air, ne pouvant pas intervenir à travers les pores du sol, ne pent pas non plus agir sur l'humus qui y est contenu, pour changer également cet humus en acide carbonique que les plantes élaborent pour s'en assimiler le carbone.

Or la quantité d'acide carbonique qui se forme dans le sol à l'aide de l'oxygène de l'air est très-considérable. Jusqu'aux récentes recherches de MM. Bonssinganit et Lèvy, on n'avait d'aide très-nette ui sur la quantité d'air contenue dans la terre, ui sur la composition de cet air. Ces recherches ont démontré que la somme du volume de l'oxygène de cet air et du volume de son acide carbonique formait un peu moins que l'oxygène contenu dans l'air atmosphérique normal. Ce résultat démontre que l'sir engagé dans le sol donne de l'acide carbonique en brûlant l'entement le carbone des matières organiques qui y sont contenues, telles que l'humms, les débris des plantes, l'engrais, et que cet air brûle aussi sans doute un peu de l'hydrogène de ces mêmes matières organiques.

Voici maintenant quelques-uns des résultats obtenus par ces très-habiles observateurs :

| Terros                                             | Air dans<br>Fin-fre cube<br>de terre<br>vegetale. | Acade carbonique<br>dans 100 part.<br>d'air confine<br>en volume. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sol très-riche en homos                            | 420.6<br>255.5                                    | 3.64<br>9.74                                                      |
| Terre d'un champ de betteraves assez ar<br>gileuse | 225.5                                             | 0 87                                                              |
| comment fume,                                      | 225.5                                             | 1.54                                                              |
| Sol sablouneux d'un carré d'asperges an            |                                                   | 0.79                                                              |

| Terre d'une luzérnière argileuse et calcaire | 220.6 | 0.80 |
|----------------------------------------------|-------|------|
| Terre argileuse d'une prairie.               | 161.8 | 1.79 |
| Soi sabionneux d'une foret,                  | 117.6 | 0.86 |
| Sable sous-sol de la foret                   | 88.2  | 0.24 |
| Land sous-sol de sa loret                    | 70 6  | 6 99 |

On voit que la quantité d'air contenue dans les différents sols varie considérablement, sans qu'il soit possible encore d'établir des lois relativement à un phénomène trop peu étudié. Un autre fait important, c'est que l'acide carbonique de l'air confiné dans le sol varie de 0.24 à 9.74 pour 100, tandis que l'acide carbonique de l'air atmospherique ne s'élève que de 0.04 à 0.06 pour 100. On recommat ainsi que l'ole important doit joure dans la végétation l'oxygène de l'air qui penètre dans le sol. Toute cause qui tend à augmenter la porosité du sol arable et sa pénétration par l'air atmosphérique, exerce la plus heureuse influence sur la végétation. Le drainage a cet égard, doit produire des effets que l'on pourra mettre en évidence par des expériences directes.

Des chiffres que nous venons de donner on conclut le tablean suivant, pour représenter la quantité d'air que contient une couche de terre de 1 hectare d'étendue et d'une épaisseur de 55 centinetres sculement:

| Te <del>ffer</del> .                     | 1 heclare<br>pour und<br>couche de<br>35 centim.<br>d'epaiseur. | 1 hectare pour<br>une couche<br>de 35 centim.<br>d'epai-reur. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                          | WETRES CURES.                                                   | METRES CURES.                                                 |
| Sol très-riche en immus                  | 1.472                                                           | 54                                                            |
| Terre légère récemment fumée             | 824                                                             | 80                                                            |
| Terre d'un champ de betteraves assez ar- |                                                                 |                                                               |
| gileuse                                  | 824                                                             | 7                                                             |
| cemment fumé                             | 782                                                             | 12                                                            |
| Sol sabionneux d'un earré d'asperges an- |                                                                 |                                                               |
| ciennement fumé                          | 78:2                                                            | 6                                                             |
| Terre argilense d'une prairie            | - 566                                                           | 10                                                            |
| Sol sabionneux d'une forêt               | 412                                                             | 4                                                             |
| Sable sous-sol de la forel               | 309                                                             | 1                                                             |
| Loam sous-sol de la forêt                | 247                                                             | 2                                                             |
|                                          |                                                                 |                                                               |

76

Le drainage augmentant l'épaisseur de la conche terreuse ameublie aussi bien que le volume des pores, doit accroître, dans une proportion que l'expérience directe pourra seule, déterminer, la quantité d'air pénétrant dans le sof, Le labour profond doit à lui seul produire un effet analogue; mais le résultat nous paraît devoir être beaucoup plus manifeste lorsque les deux opérations sont exècutées simultanément.

Ce fait important explique pourquoi les racines des plantes descendent, dans un sol drainé, dans des couches plus profoudes, où elles trouvent non-seulement une plus grande facilité de pénétration, mais encore une nourriture absente des sols non drainés. La plus grande longueur des racines, leur direction plus verticale, doivent aussi avoir pour conséquence la possibilité des senis plus serrés dans les sols drainés que dans les sols non drainés.

# CHAPITRE IV

# Effets du drainage sur les céréales

Nous n'avons plus besoin d'insister sur les avantages que le cultivateur trouve à avoir ses terres à l'abri d'une humidité staguaute qui paralyserait tous ses efforts à hien coordonner les travaux d'une exploitation furale. Nous allons grouper et résumer les expériences sérieuses qui ont été faites jusqu'à ce jour, sur les diverses sortes de terraits soumis au drainage et à des sous-solages, et sur les diverses récoftes produites par des terres de même nature améliorées et non améliorées. Nous allons surtout nous étendre ici sur les expériences relatives à la principale des récoftes, celle des céréales. Nous donnerous la parole aux faits, sauf à expliquer dans le livre suivant, consacré à la théorie, comment ces faits ont pu se produire.

## PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

La première expérience dont nous présenterons les résultats a été exécutés par M. de Rougé sur la pièce dite fond de Courmont, située sur le domaine de Charmel (Aisne); nos lecteurs ont sous les yeux (planche VIII, L. II, p. 116) le plan du drainage de cette pièce dont nous avons expliqué la nature argileuse (meme, volume, p. 117); nous avons aussi donné les détails du prix de revient de l'amélioration produite (in VIII, p. 8).

In procès-verbal, dressé par les autorités du lieu avant l'exécution des travaux, constate que, « vers le milieu de la pièce, à la partie du nord, la terre, limou argileux mélangé de glaise, est en partie recouverte d'eau suintant et séjournant à la surface, même par les plus grandes sécheresses; que, dans les parties hantes, où l'eau ne séjourne pas, la couche de terre est tellement dure et serrée, que la culture en est extremement difficile par les temps sees; que les récoltes y ont de tout temps êté très-médiocres en qualité et en quantité, rempliés d'herbes marécageuses que faisait croitre l'eau contenue dans le sol. »

Toute la pièce fut marnée à raison de 45 metres cubes par hectare; la partie haute reçut 28 mètres cubes de fuuier par hectare; la partie basse, composée de 6°.5, jadis foujours couverte d'eau, ne reçut aucun engrais. La pièce fut semée le 20 octobre 1851.

M. de Rougé établit ainsi le compte de la récolte et des frais de culture avant et après le drainage :

|  | ы |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

| The second             | 7 . |   |      | le draspage. | le drainage. |
|------------------------|-----|---|------|--------------|--------------|
| Gerbes par hectare:    | ٠.  | · | <br> | 400          | 760          |
| Grain en le ctolitres. |     |   | <br> | . 7          | 17           |
| Graint en kilog        | ٠.  |   | <br> | 518          | 1,258        |
| Paille en kilog        |     |   |      | 2,000        | 4.180        |

| Produi    | t en | arg | ent. |                       |    |       |
|-----------|------|-----|------|-----------------------|----|-------|
|           | 192  | N.  | 40   | Avant<br>le drainage. | le | Après |
| ectolitre | . :  |     | •    | 112 fr.               | 1  | 272   |

|                               |   | 'n |    |   | le drainage. le | dratnage |
|-------------------------------|---|----|----|---|-----------------|----------|
| Grain, à 16 fr. l'hectolitre  |   |    |    |   |                 | 272 f    |
| Paille, à 4 fr. les 100 kilog | • | ٠  | ٠. | ٠ | 80              | 167      |
| Totaux.                       |   |    |    |   | 192             | 439      |

#### rais de cultures

| Avant le drainage.      |        | Après le drainage.       |       |
|-------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Trois labours, à 50 fr. |        | 4 labours à 2 chevaux, à |       |
| l'un                    | 90 fr. | 20 fr. l'un              | 80 fr |
| Hersage                 | 10     | Hersages                 | 18    |
| Eusemencement           |        | Ensemencement            | 45    |
| Total                   | 4.45   | Total                    | 4.43  |

## Excédant du produit sur les frais de culture.

| 47 fr.                               |    |  | 9 | 296 | ; [ | r. |        |
|--------------------------------------|----|--|---|-----|-----|----|--------|
| Bénéfice dù au drainage par hectare. | ١. |  |   |     |     |    | 249 fr |

Le prix du drainage, avons-nous vu (p. 8), ne s'est élevé qu'à 234 fr. par hectare : en une seule année l'opération s'est donc trouvée pavée et au delà. Il faudrait peutêtre cependant, dans le compte donné par M. de Rongé, tenir compte du marnage et de la fumure,

#### DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Dans la pièce de 10 hectares, dite Petite Grève, dont nos lecteurs ont aussi le plan sous les yeux (planche XI, p. 8 et 9 de ce volume), et qui se compose partie d'argile mélée de pierres siliceuses reposant sur la glaise, et partie d'argile mêlée de pierres calcaires, M. de Rougé a fait ensemencer. sans aucum engrais, la partie haute, à la date du 29 octobre 1851, en jarosse (gesse) mêlée de seigle, et la partie basse en seigle seul, le 26 septembre. Les résultats abtenus sont les suivants :

### artie haute. - Gesse mêlée de seigle.

| Produits. — 1,000 gerbes à l'hectare ayant don<br>17 hectol, de grain pesant 1,560 kilog, et valant, à | né :    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14 fr. l'hectol                                                                                        | 2381.00 |
| 5,(30 kilog, de paille et fourrage, à 4 fr. 40 c. les<br>100 kilog.                                    | 247.80  |
| Total                                                                                                  | 485,80  |
| Frais de culture Deux labours à 4 chevaux, à                                                           |         |
| 36 fr. l'un                                                                                            | 72 lir. |
| Hersages                                                                                               | 201     |
| Semerice                                                                                               | 25      |
| Total.                                                                                                 |         |
| Excédant du produit sur les frais                                                                      | 368.80  |

« La récolte languissait pendant l'hiver, dit M. de Bougé, au mois d'avril elle avait une apparence si maladive, et promettait un produit si peu considérable, que les cultivateux dissinent ne vouloir pas assurer, au moment de la moisson, plus de 500 gerbes à l'hectare. Néanmoins la terre s'assait ussait de plus en plus, et, le moment de la fauchaison venu, nous avons récolté 1,000 gerbes à l'hectare, du poids de 7 kil. Chacung. Ce résultat-est cebii des meilleures terres durpays, bien fumers, bien cultiviées, et semése en bonne saison. La pièce n'avait et que deux labours et n'avait pas été funés. C'est donc au drainage seul qu'on doit attribuer les régultats sobletuus. »

## Partie basse. - Avant le drainage.

|              | Seigle seal.                                                                                             |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| grain pesant | 00 gerbes ayant donné: 15 hectol de<br>1,050 kilog a 12 fr. l'hectolitre<br>paille à 4 fr. les 100 kilog |           |
| .56          | Total                                                                                                    | 312       |
|              | e. Deux labours, à 30 fr. l'un.                                                                          | 60        |
| gia 9        | Ensemencement.                                                                                           | 30        |
| Produit net. | Total.                                                                                                   | 95<br>217 |

#### Après le drainage.

| Produit. — 1,200 gerbes ayant donné : 2 hectol de<br>grain pesant 3,023 kilog., à 13 fr. l'hectolitre<br>7,000 kilog. de paille, à 4 fr. 60 | 546 fr<br>522 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total                                                                                                                                       | 868           |
| Frais de culture. Deux labours à 2 chevaux, à 20 fr.                                                                                        |               |
| l'un                                                                                                                                        | 40 fr.        |
| Hersages                                                                                                                                    | 15            |
| Ensemencement,                                                                                                                              | 50            |
| Total                                                                                                                                       | 80 .          |
| Produit net                                                                                                                                 | 785           |

Le drainage n'ayant conté que 254 fr. 55 c., il a été payé la première année avec un bénéfice de 552 fr.

## TROISIÈME EXPÉRIENCE.

M. Vandercolme, agriculteur de l'arrondissement de Dunkerque, a entrepris sur ses terres, sises dans les communes de Rexpoëde, Lefferinckhouke et Killem, des expériences extrêmement intéressantes sur le drainage, qui doivent la valoir la reconnaissance de ses compatriotes et de tous les amis du progrès agricole. Déjà, à l'exposition du Congrès des agriculteurs du Nord à Valenciennes, en 1852, M. Vandercolme avait envoyé des gerbes de blé et d'avoine venues dans des terrains drainés et non drainés, et dont la comparaison démontrait, à cause de la hauteur de la paille et de la grosseur des épis des gerbes des terrains drainés, l'immense avantage de l'amélioration foncière que nous voulons vulgariser en France, En 1854, M. Vandercolme a fait connaître les résultats comparatifs de trois cultures de blé exécutées sur un même champ, d'une contenance totale de 2º,25, divisé en trois parties égales. L'une des partics n'a pas été drainée; les deux autres parties ont été drainées, mais sur l'une d'elles on a fait un labour profond

avec la charrue sous-sol (†). Voici les chiffres que des mesures prises avec soin ont fournis à l'agriculteur éminent que nous sommes heureux de signaler à l'attention publique; ces chiffres sont raunenés à l'hectare :

| Gerbes                          | Sans<br>drainage.<br>1,0×6<br>17<br>1,355<br>6,200 | Avec<br>dramage.<br>2,224<br>22<br>1,740<br>7,612 | Avec draining et labour ave la chierne la chierne longuel. 2,753 27 2,197 9,545 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valeur en grain à 18 fr. l'hec- | fc.                                                | fr.                                               | fr.                                                                             |
| tolitre                         | 506                                                | 396                                               | 486                                                                             |
| -100 kil                        | 186                                                | 228                                               | 280                                                                             |
| Valeur lotale du produit        | 492                                                | 624                                               | 766                                                                             |
| Profondeur des racines          | 0m.10                                              | 0m.15                                             | 0m,35                                                                           |

Les trois récoltes sont entre elles :

| Pour le grain en poids      | :: 100 | : | 178 | : | 162 |
|-----------------------------|--------|---|-----|---|-----|
| Pone la paille en poids     | :: 100 | : | 123 | : | 150 |
| Pour la valeur totale. of . | :: 100 | : | 127 | : | 155 |

On voit que le drainage et le labour profond, tout en augmentant à la fois le rendement en grain et en paille, favorisent cependant davantage la production en grain.

## QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

L'expérience précédente montre que le labour par la charrue sous-sol joint au drainage augmente le rendement de la terre autant que le drainage seul. L'emploi du labourage du sous-sol est pratiqué en grand en Angleterre. Nous allons citer une expérience faite dans ce pays. Cette expérience a l'avantage d'embrasser plusieurs années et d'avoir été effectuée sur une ferme tout entière. On ne pourra-pas lui reprocher de ne donner que l'état des récoltes inmédia-

<sup>(1)</sup> Voir cette charrue, fig. 422, t. 11, p. 324.

Il s'agit du drainage profond et du labourage du soussol effectués sur la ferme de Poles, appartenant à l'honorable sir Robert Henry Clive. Ces opérations sont décrites par M. Bichard White, dans cinq articles du journal de la Société rovale d'agriculture d'Angleterre (1).

## La ferme a l'étendue suivante :

| cottages,                |       |      |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |       |
|--------------------------|-------|------|----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|
| coltanos                 | elc.  |      |    |     |     |   |    | ٠.  |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 1.16  |
| Prairies de<br>Bâtiments | d'exp | oloi | ta | tic | 'n, | h | er | tei | ies | . 0 | oui | 8 ( | les | 12 | iei | ile | ۶, |       |
| Anciens he               |       |      |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |       |
| Prairies                 |       |      |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |       |
|                          |       |      |    |     |     |   |    |     |     |     |     |     | ,   |    |     |     |    | 50.95 |

(1) T. I, p. 33 et 248; t II, p. 346; t. IV, p. 372; t. VI, p. 229.

Une grande partie de cette ferme a été drainée de 1858 à 1842 à l'aide de drains empierrés: La figure 469 représente la section d'une tranchée ordinaire, et la figure 470 celle d'une tranchée de drain principal. Au fond de chaque tranchée, comme on le voit dans ces figures, se trouvent dispo-



sées des pierres de champ sur une hauteur de 0°.15; ensuite on a placé une couche de pierres cassées sur une épaisseur de 0°.15 pour les petits drains et de 0°.50 pour

épaisseur de 0°.15 pour les petits drains et de 0°.50 pour les maîtres drains, enfin vient une couche de gazon de 0°.08 d'épaisseur, et le reste des tranchées est rempli simplement avec la terre extraîte sur une épaisseur de 0°.58.

La profondeur moyenne de ces trauchées est de 0=.91 pour les drains paincipanx, et de 0=.76 pour les drains ordinares. Selon la nature du terrain et du sous-sol, qui varie depuis, celle d'une argile très-glaiseuse jusqu'à celle d'un sable collant, on a adopté un écartement des drains changeaut de 5-5.06 à 12 métres.

Le prix de revient a été le suivant :

| Heclares draines,                                         | Longueur totale<br>des drams<br>en metres. | longueur moyenn<br>des drains<br>par hectare. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 69.54                                                     | 109,250                                    | 1,575                                         |
| Prix total<br>du dramage<br>et de l'achat<br>des piorres. | Prix<br>du drainage<br>par hectare.        | Prix<br>du metre<br>de trancher,              |
| 18,000                                                    | 260                                        | 16.4                                          |

Le charroi des pierres, dont le cassage a été effectué suivant les méthodes que nous avons décrites précédemment (1),



Fig 471. - Avant-train de la charrue sou-sol.

a été fait par les chevaux de la ferme, et il est compté cidessous. La propriété a été améliorée, un outre du drainage, par le labourage à l'aide de la charrue sous-sol (fig. 571 et (f) T. 1, p. 554 59. 472). Six chevanx étnient employés à conduire cette charrue. ainsi qu'on le voit par la figure 472. La dépense de chaque cheval était de 4 fr. 37 c., et on ne labourait en un jour que 0b. 405, de telle sorte que le fabourage à la charrue sous-sol est revenu à 64 fr. 74 c. par hectare. La profondeur movenne du labour obtenu a été de 0m. 58.

Pour pouvoir conduire avec facilité la charrue sous-sol, on s'est servi d'un avant-train à deux roues, représenté par la figure 471. Les roues avaient 1m,02 de diamètre, et la largeur des jantes était de 0m. 15. On voit en arrière une barre de fer. longue de 0".76, large de 0".08, épaisse de 0 .. 02, et percée de trous dans l'un desquels on met à volonté le crochet de la chaine attachée à la charrue; cette harre est supportée sur l'essieu de l'avant-train par deux crochets à vis.

Une portion seulement des terres drainées a été labourée avec la charrue sons-sol; cette portion s'élève à 51 hectares 93 ares. A la dépense de drainage, il faut donc ajouter :



## 86 LIVER IX. - EFFETS DU DRAINAGE ET DES SOUS-SOLAGES.

Pour labour à la charrue sous-sol. Pour chanoi des pierres aux drains. .

L'ensemble des améliorations effectuées tant par le drainage que par le labour profond s'est, donc élevé en tout à 24,338 fr., ou, en moyenue, à 551 fr. par bectare.

Voici maintenant quelles ont été, durant huit années, du 25 mars 1856 au 31 octobre 1845, les dépenses effectuées

| sur la ferme:            | Part -   | ALCOHOL:  |            |           |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Mature des depenses.     | - 1×56.  | 1837.     | £ 1838.    | 1839.     |
| Sea Park                 | fr.      | fr.       | fr.        | fr.       |
| Salaires des labourents. | 1,927.08 | 3,603.75  | 4,549.27   | 5,478.02  |
| Engrais, chaix at os     | 1,592.50 | 2,750.62  | 1,931.27   | 1,051.25  |
| Semences de blé, d'orge  | 200      |           | 96         |           |
| et de turneps            | 1400,00  | 131.25    | 525.00     | 819.37    |
| Graine de truffe         | 485,96   | 025.00    | 385,00     | 444.48    |
| Réparation des instru-   |          |           |            |           |
| menis                    | 95.75    | 511.77    | 140.94     | 89.79     |
| Porgeron                 | 262,60   | 455.02    | - 480,94   | 584.06    |
| Sellier                  | 292/08   | 230.31    | 257.71     | 128.54    |
| Irrigation des prés      | . 17     | 474 73    | 271.25     | 257.50    |
| Charroi de la chaux      | ar .     | 2,457.50  | 1,432.50   | 693.12    |
| Taxe des pauvres et de   |          |           | -          | lac.      |
| ·l'Église,               | 442.71   | 554.06    | 256.25     | 384.37    |
| Contributions            |          | 26.25     | 26.25      | 26.25     |
| Dime. : 43               | 785.75   | 783.75    | 783.75     | 783.75    |
| Mait et houblon          |          |           |            | 529.17    |
| Frais divers             | 105.00   | 45.12     | 57.50      | 292.81    |
| Dépenses totales         | 6,385.43 | 12,655.13 | 11,100.63  | 11,362.48 |
| Nature des dépenses.     | 1810.    | 1451-     | 1812.      | 1815.     |
|                          | fe.      | fr.       | fr.        | fr: no    |
| Salaires des laboureurs. | 5,164.69 | 6,464.58  | 6,428.85   | 5.494 79  |
| Engrais, chaux et os     | 2,195.75 | 610.00    | 5,270.21   | 1,416.87  |
| Semences de blé, orge    |          |           | 2 6        | 4         |
| et turneps               | 564.37   | 750.00    | 457:50     | 562.50    |
| Graine de trèfle         | 572.08   | 581,77    | 595.83     | 710.73    |
| Réparation des instru-   |          |           |            |           |
| ments                    | 103.44   | 1.078.35  | 272.60     | 398.44    |
| Forgeron                 | 445.44   | . 676 35  | 468.23     | 479.69    |
| A reporter               | 8.643.75 | 10,161.03 | .15,471.22 | 9,063.02  |

|                        | fr.       | fr.       | fr.       | · Tribe   |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Report                 | 8,645.75  | 10,161.05 | 15,471.22 | 9,063,02  |
| Sellier                | 435.94    | 83.85     | . 115.23  | 41.14     |
| Irrigation des prés    | 586.25    |           | 512.50    | 30.85     |
| Charror de la chaux    | 250.73    | n         | 201.25    | 1,276.56  |
| Taxe des pauvres et de |           |           | -         |           |
| l'Église               | 584.57    | 384.37    | 448.25    | 320.31    |
| Contributions          | 27.50     | 27.50     | -140.75   | 208.55    |
| Dime                   | 808.75    | 808.75    | 808.75    | \$ 808.75 |
| Malt et houblon        | A 1 ( M.) | . 591.87  | 252.92    | 327.92    |
| Frais divers           | 192.81    | 198 33    | 970.00    | 26.25     |
| Dépenses totales       | 11,150.10 | 12,255.70 | 16,220.85 | 12,105.11 |

Le tableau suivant, qui donne les rendements à l'hectare en blé, orge et avoine, pour les années comprises de 1856 à 1845, comparés aux rendements des trois années 1822, 1825 et 1828, montre quels sont les résultats des améliorations foncières en drainage et en labours profonds que nous venons de décrire, et de la culture améliorante dont le lecteur a les détails sons les veux.

Avant le drainage.

|          |  |   |  |   |   |   |    |     | Beenites 6  | it nectourites bu | Decision. |
|----------|--|---|--|---|---|---|----|-----|-------------|-------------------|-----------|
| Blé      |  |   |  |   |   |   |    |     | 11.25       | 15.30             | 11.25     |
| Orge.    |  |   |  | 0 |   |   | ٠  |     | 10.35       | p                 | 41.25     |
| A voine. |  | 2 |  |   | · |   | ŀ. | ٠   | 17.40       | . 20.25           | 14.65     |
|          |  |   |  |   | , | A | re | 8 1 | e drainage. | -                 |           |

|                            |   |  |  |  |  | necones en necionires par neciare. |                                  |                                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Blé<br>Orge<br>Avoine.     | - |  |  |  |  | 19.13                              | 1837.<br>18-45<br>28.58<br>26.10 | 1838.<br>16.88<br>30.38<br>29.70<br>litres par be | 1859.<br>14.18<br>23.85<br>39.60 |  |  |  |  |  |
| Blé<br>Orge : .<br>Avoine. |   |  |  |  |  | 18.0.<br>18.23<br>56.45<br>36.90   | 25,65<br>29,70<br>38,25          | 1812.<br>-25 88<br>58.25<br>59.60                 | 1855.<br>18,30<br>34 20<br>47 70 |  |  |  |  |  |

En prenant les moyennes des récoltes des trois années 1822, 1825 et 1828, et en les comparant aux moyennes des récoltes des cinq dernières années de la seconde période de 1859 à 1845, nous obtenons le résume suivant :

|         |    |  | Avant<br>le dramage. | Après<br>le drainage. | Augmentation<br>du rendement<br>par hectare. | tation du<br>tendement, |  |
|---------|----|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| Blé.    |    |  | 12.60                | 20.17                 | 7.57                                         | p. 100.                 |  |
| Orge .  |    |  | 10.80                | 32 49                 | 21.69                                        | 201                     |  |
| Avoine. | į. |  | 17.33                | 40.41                 | 25.08                                        | 155 -                   |  |

M. Richard White établit ainsi le bilan de la ferme de Poles pour l'année finissant au 51 octobre 1845, en prenaut la movenne des cinq années précédentes :

| Doit.                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fermage de la ferme pour une aunée                                                                        | 5,500 00            |
| Dépenses pour salaires, dimes, cograis et autres<br>débours d'un an                                       | 12,590.42           |
| Avoine pour 8 chevaux, pendant 50 semaines, 56'.5<br>par semaine pour chacun, à 12 fr. 4 l'hectolitre.    | 1,048.92            |
| Intérets de 18,000 fr. dépensés pour le drainage,<br>à 5 pour 100                                         | 900.00              |
| Intérêt du capital d'exploitation de 22,500 fr., à 5 pour 100                                             | 1,125.00            |
| Graines de semences non comprises dans les dé-<br>penses ordinaires                                       | 763.10              |
| Total<br>Balance au profit de l' <i>avoir</i>                                                             | 21,727.44<br>624.68 |
| Total                                                                                                     | 22,552 12           |
| Avoir.                                                                                                    |                     |
| Valeur de la récolte de blé, d'orge et d'avoine Entretien de 42 bêtes de bétail en pâture, turneps.       | 9,179.12            |
| foin et paille, à 5 fr. 12 châque tête par semaine.<br>Entretieu de 220 bêtes à laine avec trêfle et tur- | 6,814.08            |
| neps, à 31 cent. par tête et par semaine                                                                  | 3,546.40            |
| Laine des troupeaux, à 5 fr. 12 par tête                                                                  | 686.40              |
| Élève de 20 porcs                                                                                         | 750,00              |
| 11,188 kilog, d'os en migasin, entrés en 1842, à                                                          |                     |
| 12 fr. 50 les 100 kilog                                                                                   | 1,576.12            |

. 22,552.12

Le fermage de cette ferme n'est pas, à beaucoup près, aussi élevé que celui de beaucoup de terres en France, puisqu'il ne s'élève qu'à 53 fr. par hectare.

### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Nous venous de citer des exemples d'accroissement de fécondité extrèmement considérable. Nous ne devous pas èviter de parler de quelques-uns où on n'a constaté-ancun effet, immédiat après l'emploi du drainage opéré sur une terre en chaume, mais sans un l'abour energique et sans tumure. Dans les enquêtes qui ont eu lieu en Angleterre sur les résultats que donne le drainage, nous trouvons ce fait constaté par M. Georges Bell, de Woodhouseless: deux parties d'une même terre, l'une drainée, l'antre non drainée, ont été seunées en avoine succédant à un blé; on a obtenu :

|                    |     | Contenance. | Produit en<br>grain total. | Produit en grai<br>par hectarco |
|--------------------|-----|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Partie drainée     |     | Hectares.   | 95,65                      | Hectolitres, 25, 66             |
| Partie non drainée | : . | 2.73        | 69 70                      | 25,53                           |

La différence de rendement entre les deux parties est de 15 litres en favem de la terré drainée, c'est-à-dire, vu l'approximation possible dans de telles expériences, sensiblement pulle. Mais n'est-il pas bien évident que le drainage ne saurait par luiméme rien donner à la terre, et qu'il met seulement l'agriculteur en état de mieux tirer parti des élèments de, fécondité que le sol renferme? Dans le cas dont il est question ici, on sait qu'une terre qu'i ne produit que de 25 à 26 hectières d'avoine est une terre unédiore.

## SIXIÈME EXPÉRII NEE

famais, dans les terres bien fumées et bien labonrées, on n'a trouvé le drainage en fame. Nous citerons à l'appui de cette assertion un exemple pris en Belgique et rapporté par

M. l'ingénient Leclere. Il s'agit de deux terres contigues. composées d'une même argile sablonneuse de bonne qualité. et cultivées par M. Brogniez sur la ferme de Tont-y-faut. près de la Louvière (Hainaut). En 1851, les deux parcelles furent emblavées en seigle. Dans la première, drainée l'année précédente, le seigle ne recut qu'une demi-funiure, et succédait à une récolte d'avoine légèrement fumée. La pièce non drainée, au contraire, recut une pleine fumure ; elle avait produit l'année précédente une récolte de froment bien fumée. Dans ces circonstances, voici quel à été le produit des deux terres à l'hectare :

| No.               | Nombre<br>de gerbes. | Nombre<br>de grain. | Poids<br>de l'hect. | Poids total<br>du grain. |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Terre drainée     | 2,000                | 30.                 | 75                  | 2,250                    |
| Terre non drainée | 1,550                | 19                  | 70                  | 1,330                    |
| Augmentation,     | 450                  | 7971                | .5                  | 920                      |

Ainsi, en même temps qu'une forte économie de fumier, le drainage a donné, dans cet exemple, un accroissement de 22 pour 100 sur le nombre de gerbes, de 40 pour 100 sur le poids du grain, et de 7 pour 100 sur le poids de l'hectolitre.

## SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

On voit, par l'expérience précèdente, que le drainage du terrain a augmenté la densité du grain, ou, en d'autres termes, son poids à l'hectolitre. Le même résultat est mis en évidence par une seconde expérience faite par le même agriculteur sur la ferme de Tout-y-fant. Sur une pièce de terre drainée en 1850, où on crovait que la culture de l'orge d'hiver (escourgeon) ne produirait pas assez pour payer les labours et la semènce, on se résolut à mettre cette céréale. On fut étonné de voir combien l'orge était remarquable par la hauteun et la force de ses tiges, la longueur et le poids de ses épis. On obtiut à l'hectare 45 hectolitres d'orge, du poids de 60 kilogrammes à l'hectolitre. L'aimée précédente, sur une terre voiene, beaucoup plus èlevée et moins humide, l'orge n'avânt donné que 55 hectolitres à l'hectare, du poids de 56 kilogrammes à l'hectolitre. Si ces deux récoltes àvaient été faites sur le même soi durant la même année, évest-4-dire dans des circonstances tout à fait comparables, on en conclurait; avec une certitude que nons n'osons pas affirmer dans le cas actuel, que le drainage à donné une aigmentation de 28 pour 400 dans le volume de la récolte, et de 7 pour 100 dans le poids de l'hectolitre de groin.

## BUITIÈME EXPÉRIENCE.

Voici des résultats importants obtenus dans le centre de la France et qui ont le mérite d'ârre applicables à l'année 1857, rénarquable par sa sécheresso. Ils nous sout communiques par M. Biard, propriétaire à la Filandière, près de Chateaudun (Eure-et-Loir):

4º Un champ de 2º.50, de 5º et 4º classes du cadastre, possède seulement depuis 1855 par M. Biard et qui n'avait pas été amèliore par les engrais, a été drainé en 1856 à 15 mètres de distance et 1º.20 de profondeur, avec une denense de 265 fr. par hectare.

En 1834, amée de grande production dans la contrée, M. Biard a récolté sur cette pièce 528 gerbes par hectare en froment, méteil et seigle. Le blé ayant été présque detruit sur une partie du champ par l'humidité et la gelée, on avait été obligé d'y seuner de l'orge au printemps. Le grain oblemu était généralement de mavaise qualité.

En 1857, M. Biard a récolté 552 gerbes de très-bon blé dont une peute partie en mèteil.

L'augmentation en quantité est de 5 pour 100.

2º Un autre champ de 5º 57, qui était estimé sur le ca-

dastre de 5° et 4° classes pour 1/6° et de 5° classe pour les 5/6°, a été drainé, en 1856, à 20 mètres de distance, pour 158 fr. par hectare.

Le releve du rendement depuis seize ans donnait une moyenne de 462 gerbes par hectare, et le maximum avait été de 576 gerbes en 1850.

En 1857, le rendement par hectare a été de 768 gerbes. C'est une augmentation de 55 pour 100 par rapport au plus fort rendement obtenn précédemment: il faut ajouter qu'il n'ya en ni rouille ni refrait dans le blé produit, tandis que ce double inconvénient se montrait souvent avant le drainage. Enfin, tant pour la floraison que pour la maturité, le blé du terrain drainé vauit luit jours d'avance sur les blés des terres voisines non drainées.

« 5° Avant été chargé, dit M. Biard, par M. Thèvenot, propriétaire du domaine de Langey, mon voisin et mon ami, de faire un essai sur ses terres qui sont affermées, j'ai fait choix d'une pièce de 4h.50 formée-d'une terre blanche argilo-siliceuse. Je l'ai divisée en deux parties égales dont la plus basse, reconnue pour la plus manvaise, a été drainée à 17 mètres de distance, ce qui a occasionné une dépense de 195 fr. par hectare. En 1857 la récolte de blé a été de 696 gerbes par hectare sur la partie drainée et de 600 seulement sur celle non drainée, qui est de bien meilleure qualité. L'excédant est de 16 pour 100. Il faut ajouter d'ailleurs que l'épi de la partie draince est plus long et plus plein, et que son rendement an battage sera plus considerable. Aussi, après de tels résultats, le fermier du domaine offre de payer un supplément de fermage de 6.50 pour 100 de la dépense, si on fait le drainage général de ses terres. C'est un symptôme remarquable dans une contrée où l'on regardait encore comme perdu l'argent employè au drainage. »

## NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

M. de Pennautier, président du conúce de Sant-Dié et député du-Puy-de-Dôme au corps législatif, qu'une mort prématurée-vient d'enlever, rend compte en ces terrus-du rendement comparatif en blé des terres drainées et des terres non drainées sur ses domaines. Il y a cinq à six ans que la terre du Chapat, prise pour exemple, était cousidérée comme inculte par le colon, qui prétendait qu'elle était trop moniflée pour être labourée. La terre de l'Équierre était considérée aussi comme trop lumide par le métayer pour être cultivée. Ces deux terres étaient marquées au cadastre comme de 5º classe pour une partie et de 4º classe pour le reste. M. de Pennautier a drainé 50 hectares en 1851 et 1855. Voici les commoraïsons qu'il déduit de ses expériences :

| A | van | 18 6 | 0 0 | ira | 1111 | tae. |
|---|-----|------|-----|-----|------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Lacot,<br>a Chapat. | de l'Emerre,<br>à Chabrolle,  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Contenance de la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 50                   | 1.60                          |
| Quantilé de seigle employé en semence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | flectoffren<br>2.20    | Rectolitres.                  |
| Rendement moyen en gerbes de 21.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500                    | 450                           |
| Rendement en hectolitres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 -                   | 8                             |
| Poids de la paille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 kil.               | 800 kil.                      |
| Poids de l'hectolitre de grain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74: kil.               | 72 kil.                       |
| Bapport du rendement à la semence: .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4:1                    | - 4:1                         |
| Après le drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 23.00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Lacot, . a Chapate  | de l'Equerée,<br>à Chabrolle, |
| Bendement moyer en gerbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,250                  | 1.150                         |
| Bendement en hectolitres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.4                   | 18                            |
| Poids de la puille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,200 kil.             | 2,000 kit.                    |
| Poids de l'hectolitre de grain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 kil.                | 75 kil.                       |
| Rapport du rendement à la semence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10:1                   | 9:1                           |
| The state of the s | Terre<br>de Lacut.     | Terre<br>de l'Equelre.        |
| L'accroissement du nombre des gerbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                               |
| cil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750 -                  | 200                           |
| Celui des hectolitres de grain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,4                   | 10                            |
| Colui du poide de la milla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 700 131              | 4 0000 1                      |

La récolte a été plus que doublée par le drainage; l'excedant est en moyenne de 120 pour 100.

## DIXIÈME EXPÉRIENCE.

Nous avons cité plus hant des exemples dans lésquels le drainage a été payé des la première année. En voici un autre dans lequel le résultat a été non moins remarquable et qui montre une heureuse association du propriétaire et du fermier.

En 1855, on mit en vente, à 1 kilomètre du bourg de Chabris (Indre), une pièce de terre d'environ 19 hectares d'un sent tenant, dont l'humidité était telle qu'elle ne produisait que des jones et de la laiche bleue ne pouvant même pas servir de paturage. Aussi, malaré sa proximité du bourg, cette pièce de terre était dédaignée. Elle fut adjugée à M. Sautereau, maire de Chabris, à raison de 600 fr. l'hectare, M. Sauterean proposa à son fermier, M. Boucher, ancien élève de Roville, de joindre cette nouvelle acquisition à sa ferme de Glatigny, à la condition qu'elle serait drainée. M. Boucher accepta; il fut convenu que pendant la durée de son bail il paverait à 1 pour 100 l'intérêt du prix d'achat de la terre et à 5 pour 100 celui des travaux de drainage, M. Sautereau s'engagea à fournir les fonds nécessaires, à tracer les plans de l'opération et à diriger les travaux. On résolut en outre de faire quelques expériences destinées à trouver le rapport qui existe entre le prix de revient du drainage fait avec des pierres et celui du drainage exécuté avec des tuvaux.

Le polygone ABCDE (fig. 475) contient environ 8 hectares et demi Le sol est argilo-calcaire et très-dur; la richesse en carbonate de chaux varie, suivant les profondeurs, de 14 à 28 et même 57 pour 100. Les gelees ont causé des éboulements fréquents dans les tranchèes ouvertes. Voici le prix de revient de l'opération sur les 8º-5.



Fig. 473. — Plan de drainage d'une pièce de terre située sur la commune de Chabris (Indre).

1.118 m. de fossés de ceinture à 0° 333 le mêtre.

| Nivellement et nettoyage du terrain.                | 201.25 |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Déblai de 4,298 m., de tranchées de 1 55 de profon- |        |
| deur moyenne, à 0º.153 le mêtre                     | 657.68 |
| Pose de tuyaux dans 5,766 m. de tranchées à raison  |        |
| de 0.014 le mètre                                   | 51.01  |
| Pose de pierres dans 552 m, qui n'out pas recu de   |        |
| tuyanx, à 6'.065 le mêtre.                          | 34 '   |
| Achat de 15,661 tuvaux pour garnir les 3,766 m. de  |        |
| tranchées, dont 635 m. ont reeu des doubles lignes, |        |
| savoir:                                             |        |
|                                                     |        |
|                                                     |        |

| 9,925 tuyaux de 0°.05 de diam. à 20 fr.                       |             | 198.51    | 1,517'.54 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 2,548 - 0°.05 - 50                                            | _           | 764.4     | 429.35    |
| 5,088 .— 0m.08 — 50<br>Achat et transport de 65 m. de pierre: | s pour ga   | rnir les  |           |
| 552 m. de franchées empierrées, à                             |             |           | 05.05     |
| par mêtre courant                                             | raison de   | 01.081G   | 85.25     |
| le metre                                                      | s. vérifica | ation des | 550.74    |
| pentes, elc                                                   |             |           | 279.59    |
|                                                               | Total.      |           | 2.462.47  |

C'est-à-dire environ 290 fr. l'hectare.

Dans cette expérience, il a été trouvé que si, le mêtre de drainage à l'aide de tryaux revenait à 0'.514, la même mésure empierrée coûtait 0'.454.

Dans le polygone FGIIDG du même plan, on n'a drainé que 5 hectares environ, parce que le reste de la pièce en axati moins besoin. Cette opération a coûté environ 100 fr. de moins par hectare que la précédente, tant à cause de la plus grande légéreté de son sol que parce que les éboulements ont été beaucoup moins fréquents. Voici l'état des frais:

| Déblai de 2,102 m. de tranchées à 0º 14   | 5 le mètre | 304.20 |
|-------------------------------------------|------------|--------|
| Pose de Inyaux                            |            | 15.24  |
| Romblai des tranchies                     |            | 81.70  |
| Approche et déchargement des Inyaux.      |            | 11.31  |
| Frais accessoires, lels que nivellements, |            |        |
| pentes, fossés d'écoulement, éboulem      |            | 25.48  |
| 6,500 tuyaux de 0 05, à 20 fr. le mille.  |            |        |
| · 580 — 0=.05, à 50 —                     |            | 17.40  |
|                                           | Total      | 585.35 |

C'est-à-dire 190 fr. l'hectare à peu près.

Les fo-ses de ceinture de la pièce ont une pente régulière de 0°.01 par mètre courant. La pente des tranchées de drainage est d'environ 0°.06, à l'exception de la partie DJKD où un pli brusque du terrain a force d'adopter 0°.01. La profondeur moyenne des tranchées est de 1°.55, excepté sur cette même dernière partie où elle diminue graduellement jusqu'à 0°.66.

Voyons maintenant les résultats.

M. Sautereau a refusé de vendre à 2,000 fr. l'hectare ce qu'il a acheté 600 fr.

Dans le polygone ABCDE, il a eu deux récoltes successives d'avoine en 1854 et 1855, et une récolte de blé en 1856. Les rendements ont été pour les trois années 57, 42 et.51 hectolitres, c'est-à dire que les récoltes ont couvert les dépenses effectuées.

#### ONZIÈME EXPÉRIENCE.

Le canton de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne) possède, principalement sur la commune de Villebéon, un plafeau d'argite qui, en quelques endroits, entretient une telle luunidité dans le sol, que les produits de l'agriculture en sont amoindris.

L'administration a voulu, par l'offre d'une prime, encourager les propriètaires à faire l'essai du drainage, et M. de Chevry, frappé de l'importance des résultats qui pouvaient être obtenus, a répondu à cet appel de M. le préfet et s'est décidé à faire, en 1855, le premier essai de drainage dans le canton, sur la partie la plus humide de deux pièces de terre de sa ferme de Villebéon.

La première pièce, d'une contenance de 2 hectares 28 ares 27 centiares, a été totalement drainée. La seconde l'a été seulement sur 75 ares 99 centiares, formant une fraction de son étendue.

Dans la première pièce, la moitié environ des drains a été placée à 15 mètres d'écartement et à 1 . 30 de profondeur; l'autre moitié comporte des drains espacés à 10 mètres et

poses à 1 ... 10 du sol. Un drain de ceinture enveloppe le système d'assaiuissement, qui est pourvu d'un ventilateur pour la partie centrale.

Dans la seconde pièce, les drains ont été placés à environ 30 mètres, et le collecteur est disposé de manière à recevoir, soit une addition de drains intermédiaires, si cela est recomun néessaire, soit un complément de drainage, comprenant les autres parties de la même pièce de terre.

La surface totale, aiusi drainée, est de 3 hectares 4 ares 26 centiares.

La dépense pour cette opération a été de 1,500 fr., soit au plus en moyeume 450 fr. par hectare. Cette dépense-ces élevée à cause de la position exceptionnelle du travail. Il a fallu, pour une surface peu importante, déplacer à grands frais un entrepreneur éloigné, occuper des ouvriers inexpérimentés pris dans le pays, et acheter, en dehors de la Tocalifé, des tuyanx qui auraient pu être fabriqués près des lieux mêmes.

Quoi qu'il en soit, les récoltes obtenues, en excédant des années amérieures, ont couvert l'intérêt de toutes les dépenses. Ceci résulte des produits en blé déclarés par le fermier, intéressé vis-à-vis de son propriétaire à ne pas les exagérer

| La première pièce de terre, avant d'avoir été drai-<br>née, valait par hectare                                                                                                                               | 1,200'.00          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| en égard au plus grand espacement des tuyanx<br>sur cette partie, il convient de porter la dépense à                                                                                                         | 460.00             |
| Prix de revient                                                                                                                                                                                              | 1,660.00           |
| Le terrain, dans les années analogues à celle de 185<br>donnail primitivement par hectare, en hectol, de bi<br>Il a produit en 1856, après le drainage<br>Différence, formant une augmentation de 70 pour 16 | é 11.84<br>. 17.76 |
| en faveur du drainage                                                                                                                                                                                        | . 5.92             |

Avec les renseignements précédents, on peut calculer comme il suit le taux financier de l'opération.

Avant le drainage, le prix du loyer était de 2 pour 100 du capital foncier, c'est à dir de 24 fr. par hectare, à cette époque le rendement du sol, estimé à un prix moyen qu'il convient entore d'appliquer aujourd'hui, donnait les résultats suivants:

| 11 hectol: 84 de blé à 17 fr                        |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Paille, évaluée à                                   | 66.00    |
| Ensemble,                                           | 267.28   |
| A déduire pour frais de labours, engrais, semences  | artest - |
| recoltes, etc.                                      | . 240.00 |
| Différence ou bénélice, presque totalement employée | on loo   |
| à payer le prix de 24 fr. pour lorer                | 21,28    |

Depuis l'exécution des ouvrages le fermier paye au pro-

| 2 pour 100 du capital foncier p<br>5 pour 100 du capital de 460 |                        | 241.00  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| rations a                                                       | . The same of the same | 25.00   |
| 7                                                               | Total                  | 47,00 . |

Pour couvrir la dépense de drainage, le sol, sous l'influence de cet assainissement, a produit :

| 17 hectol. 76 de blé, à 17 fr                                                                         | 3011.92        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A ajonter la paille, estimée à                                                                        | 87,50          |
| Ensemble                                                                                              | 389.42         |
| A dédnire les frais pour labours, engrais, semences, récoltes, etc., plus complets que ci-dessus, ci. | 300.00         |
| Différence ou bénéfice.<br>Sur quoi il lant prélever les redevances au propriétaire.                  | 89.42<br>47.00 |
| Reste net au fermier                                                                                  | 42.42          |
| Les bénéfices de ce dernier étaient précédemment de<br>Il a donc une augmentation de                  | 3.28<br>39.14  |

Des calculs précèdents il résulte que, pour un drainage qui a coûté 460 fr. par hectare, le propriétaire, tout en prélevant sur les produits en augmentation l'intérêt de cette songne à 5 pour 100 laisse ençore à son fermier un benéfice de 2½½ of 8 1/2 pour 100 de la dépense faite, dépense qui a été en partie payée au moyen d'une prime de 240 fr., allonée pour loute l'opération. Cette prime a eu pour effet de déclommagner le propriétaire des frais extrovillaires; inhérents à un pefit travail d'essai. Les déboursés faits par ce dernier out été par hectare de 580 fr. L'intérêt de cette somme, représenté par 25004-56/14, est égal à 16 pour 100

L'augmentation de récoltes, qui fait la base des appréciations précédentes, ne peut tenir principalement à des causes étrangères au d'aimage, car, bien que l'année 1856 ait de très-fertile dans le cauton de Lorrez-le-Bocage, cette fertilité aurait été presque totalement annihilés, dans le terrain expérimenté, sans le travail d'assainissement. On admettra qu'il en a été ainsi en se rappelant que le terme de comparaison des produits est pris parmi les années aualogres et autreieures à celle de 1856.

### DOUZIÈME EXPÉRIENCE.

# M. Ziélinski, directeur de la ferme-école de la Corée (Loire), a fait l'expérience suivante :

Un champ d'une étendue de 1º.55, de nature argileuse, à sous sol impermisable, à été ensemencé en froment; une partie égale de la même terré, qui n'avait pas été drainée, à été ensemencée de la même manière.

Les résultats ont été les suivants :

| 5 M - 176 J                                                       | Partie   | Partie<br>draince.   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Rapport de la récolte à la semence.                               | 9.35 : 1 | 11.76 : 1<br>Hectol. |
| Récolte en blé                                                    | 25.30    | 31.75                |
| Valeur de la récolte comptée à rai-<br>son de 28 fr. 75 l'hectel. | 7271.37  | 912'.81              |

 L'augmentation produite par le drainage est de 25 pour -100.

#### TREIZIÈME EXPÉRIENCE.

Dans l'expérience que nous allons placer ici pour ferminer la série relative aux céréales, ón trouvera un drainage trés-cotteux qui, malgré la forte dépense qu'il a entraînec, a produit un rendement assez considérable pour payer tous les frais en deux aunées

Les travaux ont été exécutés en mars 1857 par M. Avril, secrétaire de la Société d'agriculture de la Nièvre, sur un champ d'une superficie de 7½.45, dit des Genièvres, et appartenant au domaine qui exploite cet agriculteur distingué. Le sol est argilo-calcaire et le sous-sol pierreux.

### M. Avril a payè les dépenses suivantes :

| 21,400 tuyaux de diverses dimensions au prix moyen de     |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| 21'.82 le mille                                           | 468F.0F |
| 18,800 manchons au prix moven de 11f.15 le mille.         | 209.60  |
| Valeur des tuyaux cassés dans le déchargement et la pose. | 14.43   |
| Terrassement pour 6,930 mètres courants de tranchées à    |         |
| 0'.25 le mètre                                            | 570 GS  |
| Pose des luyaux à 0'.015 le mêtre courant                 | 105.90  |
| Chargement, transport et déchargement des tuyaux à prix   |         |
| d'œuvre.                                                  | 175.5   |
| Tracé des lignes de drains dans le champ                  | - 4.00  |
| Evacuateur en pierre de taille                            | 6,00    |
| Total de la dényese . 9                                   | 559 49  |

Le prix de revient par hectare est de 557 fr., « chiffre, dit M. Avril, qui serait de nature à effrayer les agriculteurs un convaincus des avantages réels que procure le drainage, même avec des frais extraordinaires. Mais la comparaison que j'ai faite eutre la récolte d'une terre non draince et celle de cette même terre drainée doit suffire pour les russurer. »

La comparaison dont parle M. Avril a donné les résultats suivants :

Avant le drainage: le champ a été emblavé en 1855 sur trêfie rompu et a reçu pour semence 145.50 de fromant; en 1856, il a produit 2,220 gerbes qui ont rendu 805.30 de grain; soit, à l'hectare, 155 gerbes et 55.61 de blé.

Après le drainage : le champ a été emblavé, en 1857, sur jachère et a requ pour semence 145 50 de froment; en 1858, il a produit 4,556 gerbes qui ont rendu 2175.80 de froment; soit à l'hectare 506 gerbes et 155.23 de blê. ♠

Ainsi la production du champ des Genièvres a plus que doublé après le drainage; mais il faut considères que la récohe de 1856 a été généralement mauvaise, tandis que celle de 1858 a été bonne.

"Afin de répondre à toute objection, M. Avril donne la comparaisou suivante comme étant le résultat des faits obsérvés généralement sur les terres de la commune de Vauzelles nou drainées et drainées.

|                         | Rendement à l'hectare<br>sur une terregion<br>drainée. | Rendementa l'hocta<br>our une terre<br>drainee. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4                       | HECTOLITRES.                                           | NE_TOLITRES.                                    |
| Année mauvaise.         | . 10                                                   | 15                                              |
| Ann'e ordinaire         | . 12                                                   | 20                                              |
| Bonne année             | . 15                                                   | 25                                              |
| Année abondante         | . 16                                                   | 50                                              |
| Movenne                 | . 15.25                                                | 92.50                                           |
| Soit pour Thectares, 15 | . 94,73                                                | 160.87                                          |

La différence en faveur du drainage est de 66.44 pour la totalité du champ, ce qui, au prix moyen de 18 fr. l'hectelitre, donne 1,190.62.

Par conséquent les dépenses du drainage seront convertes en deux aunées. Quant an rendement des terres drainées, il est largement en moyenne des cinq septièmes en plus par hectare.

### CHAPITRE V

# Effets du granage sur la culture des racines et des tubercules

Plus les plantes ont des racines profondes, plus le drainage est favorable à leur culture. Aussi, en Angleteirre, adnet en que les turnegs profilent d'une manière toute spéciale des bienfaits du drainage. A cet égard, cependant, on rencontre plus d'assertions que d'expériences reposant sur des pesées, et des mesures exactes. Voici les faits prècis que nous avons pu recueillir.

# PREMIÈRE EXPÉRIENCE,

M. Georges Bell, de Woodhouseless, rapporte que, dans le conté d'Aberdeen, deux pièces de terre de même nature, l'une de dinée. l'autre non drainée, ont fourni les quantités suivantes de turneps:

| Terre drainée          | Contenance<br>des pièces<br>de terre<br>floctures | Poids<br>dei turneps<br>récoltes.<br>kil. | Recolte |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Terre non drance       |                                                   | 6,297                                     | 15,558  |
| Augmentation due au dr | ainage                                            |                                           | 26,572  |

### L'augmentation est de 170 pour 100.

Les deux parcelles de terre avaient été fumées avec de la poussière d'os.

### DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Le même agriculteur rapporte qu'un champ drainé, plauté en pommes de terre, a produit 21,960 kil. par lectare, tandis qu'un terrain de même nature, non drainé, n'a fourni que 8,778 kil. de tubercules à l'heetare. L'augmontation due au drainage est de 150 pour 100.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE

En 1851, M. Maurice Fitzpruld a achelé i la coun-despropriétés hypothèquées la ferme de Oak-Park, près Tralec, dans le comté de Kerry, en Irlande. Cette ferme a été drainée et sous-solée, et la première récolte # payé tous les frais en laissant en outre un beau beufice. Voici comme exemple e compte de, 5º.26 qui, dans l'été de 1852, out été eussmencés en turneps. Cette pièce est formée d'une terre humide et argileuse à sous-sol schusieux plac au-dessus de la craie de la vallée de Tralec:

|   | 1.3.1                                                                          | Pour toute . | Par -    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
|   | Drainage complet et sous-solage à la<br>bêche.                                 | 1.755%       | 333 .65  |  |
| , | Deux labours, hersages, etc                                                    | 211.25       | 40.16    |  |
|   | 1,500 tas de fumier à 1'.04                                                    | 1,352        | 257.05   |  |
|   | Semaille au semoir, épandage d'en-<br>grais, etc.                              | 260          | 49.43    |  |
|   | Total des frais,                                                               | 3.578.25     | 680.27   |  |
|   | Loyer de la terre et impôts,                                                   | 444.17       | 84.44    |  |
|   | Tolanx                                                                         | 4.022.42     | 761.71   |  |
|   | Récolte: 550,000 kil., soit 62,755 kil.<br>à l'hectare, à raison de 16 fr. les |              |          |  |
|   | 1,000 kil., mais consommés dans la<br>ferme                                    | 5,280 00     | 1,003.80 |  |
|   | Bénéfice, le drainage payé                                                     | 1,257.58     | 259:09   |  |
|   |                                                                                |              |          |  |

Dans un autre champ, traité de la même manière, et dont la sufface était de 78 m. 4, le produit en bettefraves a été do. 62,967 kilogrammes, et on l'a vendu 1,085 fr., ce qui correspond à une récolte de 80,515 kil. de betteraves par hectare ét à une recette brute de 1,585,95.

### QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

En France, le drainage a été applique dans le département du Pas-de Calais à la culture des betteraves, par M. Decrombeeque; nous avons vn dés champs revêtus de betteraves magnifiques, qui, auparavant étaient des prairjes marécageuses vouées aux plus mauvaises herbes des terrains toujours humides. Nous regrettons seulement de ue pas avoir de chiffres comparatifs de récoltes faites la même année dans deux terrains, dont l'un eût été drainé et dont l'autre n'ent pas encore reçu cette amélioration foncière.

### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

M. Jacquemart rend compte en ces termes de l'effet produit par le drainage sur une des pièces de la grande opération qu'il a effectuée et dont nous avons parle plusienrs fois.

« Cette pièce, dit-il, avait été fumée pendant l'hiver 1855-1854, et ensemencée en betteraves en 1854. A la suite d'une saison humide et des plus défavorables, la récolte avait été manyaise.

« Cette mème pièce, après avoir été drainée pendant l'hier 1854-1855, puis labourée et remnée par la fouilleuse jusqu'à 0°-40 ou 0°-50 de profondeur, fut de nouveau ensemencée en betteraves en 1855. Des insectes détruisirent à deux reprises une quantité notable de plant, et plusieurs places restérent complétément nues. Néanmoins les betteraves, beaucoup plus belles que celles des aumées précédentes faussi belles même que dans de bonnes terres), donnéerent un poils bien plus considérable par hectare. Le produit dépassa de 65 pour 100 celui de la manyaise année 1854, et de 14 pour 100 celui de 1855, malgré la destruction d'une partie du plant.

Dans toutes les expériences de ce genre, il est sans donte presque impossible de faire la part exacte des influences du draimage, des soûs-solages et des saisons sur le résultat obtenu. Mais; quand des faits nombrenx s'accordent à montrer des effets prononcés dans le même sens, tous les doutes s'effacent, et il faut aduettre nécessairenrent qu'entre toutes les récoltes les racines sont particulièrement favorisées par le drainage.

### STRIÈME EXPÉRIENCE.

- M. Belle, secrétaire de la Société d'agriculture de Roame (Loire), rapporte le fait suivant :
- a M. Faubert a fait drainer au moins d'avril 1855 une pièce de terre argileuse, compacte, de 58 avril et saint-8ymphorien-de-lay. Nant le drainage, il n'y obtenait que des récoltes médiocres. Plusieurs fois il avâit essayê d'y planter des pommes de terre, mais elles y râns-issaient mal, le terrain 'etant trop humide. En 1855, après le drainage, il a essayê cette récolte avec succès. Il a récolté 150 hectolitres combles sur ses 58 ares; les frais de culture se sont élevés à 218º.16, ceux du drainage à 126 fr., total, 549º.16; mais le produit, à raison de 5 fr. l'hectolitre, prix courant pour des pommes de terre inférieures en grosseur a celles récoltées, s'élevait à 750 fr.. La balance à l'hectare peut douc s'établir ainsi :

| Produit : 542 hectol, à 5 fr | г. |      |     |      |   |                     | 1,710f.60 |  |
|------------------------------|----|------|-----|------|---|---------------------|-----------|--|
| Dépenses en culture. :       |    | :    |     | . :  | : | 574'.10 }<br>331.58 | 905.68    |  |
| Bé                           | né | fice | 2 1 | iet. |   |                     | 804.32    |  |

C'est à-dire que le drainage a été payé par une seule récolte en donnant en ontre un bénéfice égal à deux fois et demie la dépense.

### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

Le comice agricole de Sarregueuines (Moselle), par une commission composée de quatre de ses membres, a constaté le résultat suivant d'une expérience de draînage faite à la ferme de Kremrich, divigée par M. Hourier. Deux fiectares de terre arable ont été choisis, voisins l'un de l'autre, et dans les guêmes conditions de concler végétale, d'exposition et d'incfinaison. Un seul hectare a été drainé. Tous les deux ont été finnés, cultivés, ensemencés d'une façon exactement semblable. Ils ont produit:

| L'hectare drainé : en 1854, 7,600 kilog. de pomnies de |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| terre, valant.                                         | 522 fr |
| En 1855, 19bestel 53 de blé                            | 586    |
| Ensemble                                               | 1,108  |
| L'hectare non drainé : en 1854, 6,700 kilog. de        |        |
| pommes de terre, valant.                               | 460    |
| En 1855, 16heetet 11 de blé                            | 485    |
| En emble                                               | 952    |

Ainsi, dès la première année, quand le drainage commencait seulement à produire ses effets, le bénéfice sur un hectare était déjà de 55 fr.; la seconde année, il a été de 105 fr., et cependant les effets du drainage ne pouvaient encore être complets. Les frais, environ 250 fr., seront donc, comme on le voit, entièrement converts à la troisième année. L'excèdant en ponmes de terre a été de 15 pour 100, et en blé de 21 pour 100.

### CHAPITRE VI

# Effets du drainage sur les cultures oléifères

Parni les cultures oléifères, nois n'avons à citer qu'une expérience exécutée en Irlande, par M. Gray, sur le colza Elle a été fuite sur un champ dont on pouvait à peine cultiver la septième partie avant qu'il edt été sonnis au drainage. Sa contenance était de 5º.9; il a été écolué, drainé et de fonce à la charue sois-sol, et ensuite semé en colza, les résultats de l'opération ont été les suivants :

| Drainage<br>Écobuage, défor | cement.   | frais | de. | · |      | re | de. | i to | ;<br>out | :<br>08 | 1,196 fr |
|-----------------------------|-----------|-------|-----|---|------|----|-----|------|----------|---------|----------|
| sortes l'année              | suivante. |       |     |   |      |    |     |      |          |         | 1,247    |
|                             | Dépense   | lolai | e.  |   |      |    |     |      |          |         | 2,345    |
| Le colza récolté            | fut vendu |       |     |   | ٠, ، |    | ٠.  | ٠.   |          |         | 2,735    |
|                             | Bénéfice. |       |     |   |      |    |     |      |          |         | 292      |

Ainsi, en moins d'un an, le drainage a été payé; et il y a mème en encore bénéfice sur la récolle du colza.

### CHAPITRE VII

# Drainage des prairies

Le drainage améliore les prairies les plus grossières dans les terrains de la nature la plus défectueuse; cependant c'est à la condition qu'on ne multipliera pas les drains à l'excès et qu'on restituera au sol une partie de sa fécondité, soit par des fumures, soit par des irrigations. Sans l'une ou l'autre de ces deux conditions, il pourrait arriver qu'une belle prairie existant sur un fonds médiocre ferait place à un maigre pâturage. Le drainage pourrait donc, par une sorte d'abus, avoir des inconvénients dans des prairies permanentes qui ne seraient jamais fumées ou arrosées; mais il n'en saurait être de même dans les prairies passagères faisant partie d'une terre soumise à un assolement; elles profiteront toujours du drainage; on ne devra jamais, en tout cas, laisser en prairie une terre quelconque, après que le drainage y aura été pratiqué, sans auparavant la fertiliser par un assolement convenable, ou bien sans y règler à la fois l'irrigation et le drainage, deux opérations qui ne peuvent désormais être séparées l'une de l'autre dans tout domaine somnis à l'agriculture progressive.

Cela posé, voici des expériences qui démontrent à quel point les récoltes fourragères se trouvent bien du drainage.

### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

M. Pierre Thomson, du comté de Liulithgow, en Angleterre (1), donne les détails suivants sur les produits de trois rotations obtenues, l'une avant le drainage, les deux autres après cette amélioration du sol, tant dans un terrain de qualité inférieure que dans un terrain de bonne qualité; le foin est ávalué en argent; l'orge et l'avoine sont évaluées ien hectolitres;

Sur un terrain de qualité inférieure, par hectare.

|                |  |   | Avant          | Après la       | drainage.      |
|----------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
|                |  |   | le drainage.   | 1" rotation.   | 2º rotation.   |
| Orge<br>Avoine |  |   | 21.32<br>32.05 | 29,60<br>42.72 | 26,32<br>59,85 |
| Foin           |  | , | 73.36          | 159.96         | 122,56         |

Sur un terrain de bonne qualité, par heetare

|    |            |     | Avant          | Aprils         | le dra | inage.         |
|----|------------|-----|----------------|----------------|--------|----------------|
|    | 100        |     | le dramage.    | i*e golation.  |        | 2º rotation    |
|    | ge<br>oine |     | 24.93<br>34.12 | 54.12<br>47.00 |        | 32.76<br>44.90 |
| Fo | in         | 1 * | <br>97.90      | 244.77         |        | 220.36         |

L'accroissement de la valeur de la récolte fourragère du au drainage a été :

### Pour le terrain de qualité inférieure.

De 66 pour 100 à la 1ºº rotation.

# Pour le terrain de bonne qualité.

De 150 pour 100 à la 1<sup>re</sup> rotation. De 125 pour 100 à la 2<sup>e</sup> rotation.

- Si l'accroissement de produit a été un peu moindre à la
- (1) Guide du drainage de Stephens, traduit par M. Faure, p. 505.
  IV. 7

seconde rotation qu'à la première, il faut peut-être l'attribuer aussi bien à une année moins favorable qu'à une diminution dans l'amélioration donnée au sol; en tout cas, on voit que cette diminution de fertilité s'est fait beaucoup moins sentir sur la terre de bonne qualité que sur le terrain de nature médiocré.

#### DEUXIÈME EXPÉRIENCE,

La seconde expérience que nous allons citer est rapportée (1) dans un mémoire de M. Andrew Dowie, qui a obtenn, en 1852, le prix, consistant en une médaille d'or, proposé par la Société des Highland, pour le meilleur travail sur les effets du drainage. Le champ dont il s'agit, situé sur le domaine de Blair-Adam, appartenant à sir Charles Adam, Iord lieutenant du comté de Kinross, et gouverneur de l'hôpital de Greenwich, est formé d'un sel tourbeux d'une épaisseur de quelques mêtres, reposant sur un sous-sol d'argile conrpacte froide, ne produisant, avant le drainage, que des jones ou autres herbes grossières. Le drainage a été effectué durant l'hiver et le printemps de 1848. Mais, le champ étant divisé par un petit cours d'eau en deux parties égales, les systèmes employés pour drainer les deux moitiés ont varié tant pour la profondeur des drains que pour leur écartement.

Nous nous occuperous d'abord de la partie méridionale du champ, d'une contenance de 7º.09. Dans le sens du cours d'eau que nous venons d'indiquer a été creusé un drain principal, distant du bord de ce cours d'eau de 4º.57, et profond de 0º.91, dans lequel les petits drains ont été conduits. Une semelle a été placée dans le fond de ce drain principal, et on y a construit un conduit large dé 0º.20, haut

<sup>(1)</sup> Transactions of the Highland and agricultural Society of Scotland, octobre 1852, page 571.

de 0º...25, et ayant au-dessus une comme de petites pierres jusqu'à une distance de la surface egale à 0º...41, c'est-àdire sur une épaisseur de 0º...25. Les petits drains, create, à une profondeur de 0º...76 et à une distance les uns des autres de 5º...50, ent été formés avec des tuiles courbes ordinaires en forme de fer à cheval, posant sur des semelles de bois larges de 0º...12, et ayant un répord de 0º...02.

Le prix de revient de ce drainage a été le suivant :-

| Fouille, pose et remplissage de 660 chaînes (mesure           |
|---------------------------------------------------------------|
| de 20m 12) de drains de 0m.76 de profondeur, fe.              |
| à 2.07 la chaîne                                              |
| 36,400 tuiles, à 33'.12 le mille, transport compria, 1,205.51 |
| Semelles de hois                                              |
| Total 2                                                       |
| Soit en moyenne par hectare. 425,70                           |
|                                                               |
| Etablissons maintenant les résultats obtenus :                |
| Récolle de 1848.                                              |
| Le champ ayant été, l'année précédente, semé en               |
| avoine, on lui a fait, immédiatement après le drainage,       |
| porter une seconde réculte d'avoine, dont le labour           |
| à la charrue et après le hersage a coûté par hec-             |
| 'tare'                                                        |
| Grein pour semence 38.57                                      |
| Bente annuelle du champ par hectare avant le drainage. 30.86  |
| Coult du drainage. 425.70                                     |
| Total                                                         |
| A déduire le produit de la récolte, la paille étant           |
| comptée comme prix de la moisson et du battage,               |
| 28 72, à 6r.87 l'hectol                                       |
| Belance au compte du drainage, à la Saint-Martin 1848. 328.68 |
| 1849.                                                         |
| Le champ étant en jachère d'été, les labours à la             |
| charrue et les hersages coûtent                               |
| 37,600 kil, de fumier, à 5 fr. les 1,000 kil                  |
| 90 hectol. de chaux, à 1 ir. 70 c. l'hectol                   |
| Semence du foin semé de manière à ne pouvoir faire            |
| de conpe en 1849                                              |
| Rente annuelle avant le drainage 30.86                        |
|                                                               |

Balance au compte du draimage à la Saint-Martin 1849.

#### Ricolta da 4850

| 5481.63 |
|---------|
| 20.00   |
| 30.86   |
| 850 14  |
| 881.00  |
| 332,37  |
|         |
| 370.61  |
| 20.00   |
| 30.86   |
| 332 37  |
| 383.23  |
| 12.62   |
|         |

Aiusi, en quatre années, les frais de drainage ont été à peu prés entièrement payès, et on a fait d'une terre où l'on ne récoltait que du jonc un terrain qui donne plus de 6,000 kil, de foin à l'hectare.

La partie septentrionale du champ, de la même contenance de 7.09 hectares, est limitée au midi par petit cours d'ean dont il a été question. On y a établi un drain principal le long du bord opposé, c'est-à-dire de son bord nord, à une distance de 4m-57 de ce bord, profond de 4m-22, et rempli avec des pierres. Dans ce drain se rendent les petits drains, distants de 9m-14, et profonds de 4m-07, construits avec des semelles en bois sur lesquelles reposent des tuiles courbes en forme de fer à cheval. Le prix de ce drainage a été le suivant :

| Fonille, pose et remplissage de 360 chaînes (20 <sup>st</sup> .12) de drains, à 3 fr. 75 la chaîne | 1,350.00<br>715.39 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Semelles en bois                                                                                   | 437.50             |
| Tetal                                                                                              | 2,502.89           |
| Soit per hertare                                                                                   | 553 00             |

# Récolte de 1848. Avoir. La pièce de terre a été louée pour son foin.

1631.58 Doil. Ancienne rente du sol avant le drainage. 30.86 90 hectolitres de chaux, à 1 fr. 70 l'hectolitre, transport compris. . . . . . . . 153.00 Coùt da drainage. .

353.00 Total du doit. . 536.86 Balance au compte du drainage à la Saint-Martin 1848.

#### Récolte de 1849.

163.58 30.86 373.28 Total du doit. 404.14 240,56

Récolte de 1850,

Balance au compte du drainage : . . .

Total du doit . . . Balance au comple du drainage. . . . . . .

# Récolte de 1851.

Doit. Ancienne rente du sol. Balance au compte du drainage. . . . . Total du doit . . . .

Balance en faveur du drainage.....

Ainsi, en quatre ans, le prix de revient du drainage a été payé avec un léger bénéfice, et la rente de la terre a été portée de 31 fr. à 163 fr., c'est-à-dire quintuplée.

On comprend, d'après ces chiffres, la haute estime que l'on fait en Angleterre du drainage pour les prés humides, où le sol argileux entretient une humidité stagnante et par consequent pernicieuse. Le drainage remplace un herbage grossier, où domine le jonc, par le fourrage le plus succulent. Les herbes funestes au bétail disparaissent, comme

cela á été remarqué par les éleveurs anglais, qui constatent que les moutons cessent de contracter la cachexie aqueusesur des terrains drainés, où cette maladie, si terrible pour la race ovine, faisait auparavant de grauds ravages.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE,

Dans l'arrondissement de Villefranche, d'après ce que rapporte M. Maitrot de Varennes dans ses Instructions sur le drainage dans la Haute-Garonne, M. Jules Barrau a drainé, vers jauvier 1855, nu prè d'une contenance de 87 ares. Ce pré donnait auparavant 5,600 kil. de mauvais foin, et les animaux ne pouvaient y paître à cause de l'excès d'humidité. En 1855, il a produit 9,000 kil. de hon foin, et après la fauchaison il a fourni un excellent pâturage. L'accroissement de fertilité est de 150 pour 100.

### QUATRIÈME EXPÉRIENCE,

Pour les raisons que nous avons cherché à faire comprendre en commençant ce chapitre, le drainage des prois qui n'est pas accompagné d'irrigations on de funures n'est pas toujours suivi d'un accroissement de rendement. Mais une conséquence permanente du drainage des prairies est l'amélioration de la qualité du fourrage. Nous trouvons la preuve de ce fait dans toutes les enquêtes ouvertes sur les effets du drainage. Nous citerons les déclarations suivantes, extraites du rapport de M. Mille, agent draineur du département de la Loire, publié en 1856.

M. Rony, avocat à Montbrison, s'exprime ainsi à l'égard d'un pré drainé en avril 1855 : « La quantité da fourrage, comparée à celle qu'on obtenait précédemment, est restée presque la même. Quant à la qualité, elle est bien supérieure.»

M. Blanche, sous-directeur de la ferme-école de Mably

(canton de Roanne), rendant compte de l'état d'un pré de 5 hectares drainé en 4854, apprécie ainsi le résultat obtenu : « Les joncs, les carex, les renoncules ont été remplacés par des légumineuses et de bonnes graminées. »

M. Étaix, à propos du drainage d'un pré situé à Saint-Germain-Laval, déclare : « Voici la seconde récolte que je lève depuis les travaux : si je n'éprouve pas encore une bien grande augmentation sur le rendément, je trouve une différence énorine dans la qualité du fourrage.»

Selon M. de Meaux, qui a fait drainer un pre à Saint-Rambert, « l'opération a plutôt influé sur la qualité que sur la quantité; mais, sous le rapport de la qualité, le résultat est excellent. »

L'effet sur les prés est tel souvent que, malgre le peu d'augmentation dans le poids du rendement, le produit financier est considérable. En voici deux exemples :

M. Peillon ayant drainé 4. 2 en 1854, dans la commune de Veruay (canton de Roanne), a vu ce pre prendre une valeir double. D'un autre côté, M. Louis Liandron déclare qu'après avoir fait drainer un prè à Saint-Germain-Laval, qui, à cause du séjour des eaux, était envahi par les jones, il u'a pas éprouvé une bieu grande augmentation dans le rendement, mais qu'il a trouvé une difference énorme dans la qualité du fourrage. Les jones ont, presque entièrement disparu, et le foin est accepté maintenant pour la cavalerie qui tient garnison à Saint-Étienne.

On conçoit quel important produit en argent résulte d'une pareille amélioration qui revient à changer complétement la nature agrologique du terrain.

### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Quelles sont les plantes qui disparaissent d'une prairie drainée? quelles sont celles qui s'y substituent? Comme



réponse à cette question, nons donnerons l'extrait suivant d'une lettre que nous a écrite M. Chastanet, membre de la Société botanique de France, sur le drainage d'une prairie drainée par M. Piston d'Eaubonne sur son vaste domaine (450 hectares) du Fournil, situé à 5 kilomètres de Mussidan (Dordogne).

« Cette parcelle, de l'étenduc d'un peu plus d'un hectare, dit M. Chastanet, était extrêmement marécageuse, malgré une inclinaison très-accentuée du terrain. Ou en a une idée par la liste des plantes qui, antérieurement au drainage, occupaient presque exclusivement le sol. C'étaient diverses espèces de joncées et de cypéracées, puis, mais en moins grand nombre, l'elodes palustris, Spach; myosotis cœspitosa, Schultz; cirsium anglicum, D. C.; Ajuga reptans, L.; scorzonera plantaginea, Schl., etc. Quant aux graminées, elles protestaient par leur absence. Le produit de ce marais, demeure habituelle des bécassines et des sangsues indigènes, dans lequel les charrettes, au plus fort de l'été, s'enfoncaient souvent jusqu'au moyeu, ne pouvait être utilisé qu'en litière. Une exsudation glaireuse, résultat de la décomposition des racines, enduisait le terrain et lui donnait la couleur de la rouille.

« Dans ce sol argileux, de couleur brune, excepté daus une petite étendue où l'argile mélée à de gros gravier prend une couleur d'un gris noir, dans ce sol partout et toujours imperméable à l'eau, M. Piston d'Eaubonne a fait curvir, parallèlement à la direction, de la pente, des tranchées d'un mêtre de profondeur, aussi étroires que possible et distantes entre elles de 10 à 12 mètres. Un fossé collectur à ciel ouvert, large de 2 mètres et profond de 1°,40, a été creusé perpendiculairement aux drains pour en recevoir les eaux et les conduire au loir. Ce fossé, dans lequel l'evil voit déboucher chaque ligne de tuyaux, a permis de constater que

certains drains écoulent une quantité d'eau proportionnellement plus-grande que d'ântres, soit que certaines partiestraversées soient alimentées par des sources, soit que les trayaux n'ayant pas été partout également bien exécutés, que[ques tuvaux aient pu être obstrués.

« Quoi qu'il en soit, le résultat obtenu est des plus satisfaisants. On s'en convaincra par la Flore actuelle de la prairie, les plantes suivantes s'étant substituées spontanément à celles énumérées plus haut : medicago lupulina, L. (lupuline); c'est la plus abondante; trifolium pratense, L. (trefle couge); trifolium repens L. (trefle blanc); plantago lanceolata, L.; polygala vulgaris, L.; centaurea nigra, L.; alopecurus agrestis, L. (queue-de-rat); anthozanthum odoratum L. (flouve odorante); et beaucoup de bonnes graminées non spécifiées le jour de la visite (28 avril), leur floraison n'étant pas assez avancée. Ces plantes, et notamment les deux premières, étaient d'une vigneur remarquiable, même comparées à celles des meilleures prairies du domaine. »

### SIXIÈME; EXPÉRIENCE.

Dans le rapport fait en 1854 par les commissaires des travaux publics d'Irlande, nous trouvons qu'un agriculteur du comté de Limerick, M. Daniel Clânchy, déclare que « ses terres drainées portent un quart de bétail en sus de celui qu'elles pouvaient nourrir auparavant. L'herbage est incontestablement de meilleure qualité; au lieu d'un pâturage marécageux on a un parconrs sain et excellent pour les moutons. »

M. William Mason, du courté de Cork, dit, de son côté, que chez lui les prés ont gagné 15 pour 100 et les terres labourables de 20 à 25 pour 100, sans compter l'avantage qu'il trouve à les travailler en toute saison.

### CHAPITRE VIII

# Drainage des plantations d'arbres et des forêts

Nous avons rencontre presque partout un très-fort prejugé à l'égard de l'impossibilité d'appliquer utilement le drainage aux terrains plantés en arbres et aux forèts. Copendant il paraît démontré que le drainage doit être pris en sérieuse considération dans une spéculation qui aurait pour but le boisement d'une contrée, par exemple celui de la Sologne. M. Mangon cite à ce sujet quelques expériences que nous croyons utile de reproduire.

- « Les forestiers anglais, dit et ingénieur (1), s'accordent à admettre, en moyenne, que l'accroissement annuel d'un arbre étant de 3 pour 100 par an sur un terrain humide et non drainé, s'élève à 6 pour 100, toutes choses égales d'ailleurs, sur un terrain drainé, et à 12 pour 100 sur une terre à la fois drainée et irriguée. Les arbres des terrains drainés sont d'une plus belle venue, plus robustes, leur écorce est lisse et dépourvue de mousse. Des arbres plantés, en 1853, par M. Oswald, sur un terrain drainé, mais le plus mauvais d'un canton; sont maintenant plus beaux que ceux plantés à la même époque dans les meilleures terres du inéme canton, que l'on avait cru, par cela même, pouvoir se disenesre de drainer.
- « On doit à M. Smith une expérience comparative remarquable sur l'application du drainage à la culture forestière. Un champ de la ferme de Deanston, partagé en deux parties, fut drainé sur la moitié de son étendue, puis entièrement planté de chènes, ormes, syconores, larix et sapins. Après six ans, les arbres de la partie drainée avaient une

<sup>(1)</sup> Études sur le drainage au point de vue pratique et administratif. p. 120.

hauteur double des autres. On draina alors la seconde partie du champ, la végétation y dévint bientôt plus active; mais cependant les arbres ne purent rattraper, en hauteur et en force, ceux qui s'étaient développés sur le terrain drainé ayant la plantation.

« Les drains péuvent être plus éloignés dans une forêt que dans une terre arable. Il est bien entendu d'ailleurs que l'on doit renoncer à drainer un bois anciennement planté, et assez teuffu pour qu'il soit impossible de l'assainir sans couper les grosses racines doit l'existence est nécessaire à la vie ou à la santé d'arbres d'un certain âge. Ou doit aussi éviter de placer des tuyaux de drainage à une certainé distance des arbres à bois blanc, tels que les saules, les petipiers, les osiers, les aunes, les saules pleureurs, etc., parce que le chevelu des racines de ces végétaux ne tarde pas à gaginer les tuyaux, à, s'y introduire et à les obstruer rapidement d'une manière complète. »

L'objection du danger des obstructions n'est plus admissible aujourd'hui qu'on connaît le système de drainage à l'aide de conduites étanches et de tuyaux verticaux qu'a imaginé M. Rérolle, que nous avons' déjà décrit (t. II, p. 258 à 241), et sur lequel nous reviendrons en parlant des irrigations souterraines. Nous croyons donc que l'on devra appliquer sans crainte le drainage à toutes les plantations d'arbres faites dans des terrains argileux ou à soussol imperméable. On obtiendra de très-bons effets surtout dans les vergers, ainsi que cela résulte des deux faits suivants, constatés dans le rapport de M. Mille, dont nous avons déjà parlé dans le chapitre préédeut (p. 114):

M. Ponchoi de Saint-André déclare que, dans un verger de 25 ares, drainé en février 1855 à Pouilly-les-Nonains (Loire), « les jeunes arbres poussent ayec une vigueur qui ne leur était pas ordinaire. » M. Ihne de la Blanche, à l'occasion du drainage d'un verger situé dans la commune de Vivans, canton de la Pacaudière, s'exprime ainsi : « La végétation des arbres fruitiers est beaucoup plus belle dans le terrain drainé; ils ont gardé plus de fruits. »

# CHAPITRE IX

# Drainage des vignes

- De temps immémorial les vignerons savent que l'humidité du sol est défavorable à la culture de la vigne, et, dans tous les pays de vignobles, on est habitué, par tradition, à assainir les vignes humides à l'aide de fossès empierrès, construits avec tous les matériaux qu'on trouve à sa disposition au meilleur marché possible. Les sols humides sont, il est vrai, les plus productifs en vins, mais ils font courir aux vignes le risque de la gelée; sous l'influence d'une humidité excessive, les vignes poussent en bois, éprouvent la coulure, et la maturité du raisin est souvent retardée à l'automne par l'effet des pluies d'août d'abord, et d'une température trop basse ensuite. Mais faut-il regarder comme un problème soluble celui de drainer les terrains plantés en vigues à l'aide de tuyaux placés d'une manière méthodique? Les racines de la vigne n'engorgeront-elles pas rapidément les tuyaux, de facon à annuler tout le travail souterrain d'assainissement? Les pentes souvent escarpées des vignobles, les difficultés nombrenses des sols recouverts de vignes, ne rendront-elles pas le drainage méthodique extrèmement coûteux? M. Duchâtel ne s'est pas laissé arrêter par ces objections, et il a drainé, en 1852-1855, quelques petites parties de ses vignes du Médoc, en tout 1h.80. Les drains ont été creasés à une profondeur de 1m.15 à 1m.20, et il a falla environ 800 mètres de tranchées ordinaires par

10 74 - 1

hectare, plus 100 mètres de drains collecteurs. L'effet a été immédiat : le sol a changé d'aspect d'une unanière merveilleuse. De 1855 à 1855, M. Duchâtel a étendu ses travaux sur 70 hectares. La profondeur des drains a varié entre 1 mètre et 4". 25, et l'écartement entre 8 et 15 mètres. Les vignes dégagées de l'humidité surabondant equi nuisait à leur végétation, ont pris une vigueur nouvelle, et ont revêtu, en quelque façon; l'apparence des vignes qui ont rèçu une funume.

M. de Bryas, sur sa belle terre du Taillan, a drainé, de 1855 à 1855, 40 hectares de vignes à une profondeur moyenne de 4°.50. Son vignoble en a ressenti les meilleurs effets. M. de Bryas a observé que les racines des vignes ne descendent pas à plus de 0°.70, et il en conclut que des obstructions dues à cette cause ne son nullement à redouter. La dépense totale faite par M. de Bryas a été de 6,500 fr., et la longueur des drains s'élève à 21,415 mètres, soit 29°. 42 par mêtre.

M. Persac, secrétaire de la chambre consultative d'agriculture de Saumur (Maine-el-Loire), a fait concinder le drainage avec la plantation d'une vigne, en profitant du creusement des rigoles faites pour cette dernière, afin d'établir en même temps ses drains. Un drainage en pierres, exècuté en 1842, l'avait convaincu de l'utilité de cette opération pour la vigne. Voici comment il rend compte de son travail.

e Le sol était un gravier sablonneux placé sur un poudding à gangue argilense très-difficile à fouiller. Le prix convenu pour l'exécution des rigoles destinées à la plantation de la vigne était de 5 centimes le mètre courant; leur profondeur était de 0º.75. Le travail supplémentaire d'approfondissement à été payé à la journée à raison de 4'.50. Les tuyaux, de 0°.035 de diamètre, çoûtaient, rendus sur place, 20 fr. le mille, et les collecteirs, de 0º.060 de diamètre, 50 fr. Je n'ai pas employé de manchons; mais le temps qui a été nécessaire pour ajuster les tuvaux et les garnir de gravier dans les joints m'a fait regretter cette économie.

- « Mes drains étaient à 15 mètres l'un de l'autre; les tuvaux étaient placés, dans la partie supérieure du champ, à 0".70 au-dessous du sol; dans la partie inférieure, à 1".50. J'aurais voulu les enfoncer plus avant, mais le débouché des eaux ne me le permettait pas.
- « Le drainage m'a occasionne par hectare les dépenses suivantes, en sus des frais de creusage des rigoles que j'aurais toujours dû faire :

| Main-d'œuvre, 2,400 tuyaux de 0 <sup>si</sup>                  |                          |       | 44.00<br>63.00 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------|
| 400 — de 0=                                                    | .060 à 30 fr. —<br>Total | 45.00 | _              |
| Si l'on y ajoute le<br>vigne, qui est de.<br>On a pour prix du |                          |       | 40.00          |
|                                                                | thanke the meet          |       | 147.00         |

« La dépense par mètre de drain a été pour la maind'œuvre de 0'.104, y compris le prix des rigoles creusées pour la vigne. »

# CHAPITRE X

# Accroissement des récoltes produit par le drainage

En résumant les résultats des expériences qui ont été faites de manière à être bien comparables et à pouvoir être réduites en chiffres, nous obtenons le tableau suivant pour exprimer les augmentations movennes de produits dues au drainage et rapportées à l'hectare :

| I et II. Expériences de M. de Rougé (p. 77 § 80).            |
|--------------------------------------------------------------|
| Ble. Après le drainage 17 bectolitres.  Avant le drainage    |
| Augmentation: 10, ou 143 p. 100.                             |
| Seigle Après le drainage                                     |
| Augmentation 27, ou 180 p. 100.                              |
| III. Expérience de M. Vandercolme (p. 80).                   |
| Ble. Après le drainage                                       |
| Augmentation 5, on 29 p. 100.                                |
| - IV. Experiences de M. Richard White (p. 82 à 89).          |
| Blé. Après le drainage 20 hectolitres.  Avant le drainage    |
| Augmentation 7, ou 60 p. 100.                                |
| Orge. Après le drainage                                      |
| . Augmentation                                               |
| Avoine. Après le drainage 40 hectolitres.  Avant le drainage |
| Augmentation 23, on 133 p. 100                               |
| V et VI. Expériences de M. Brognie: (p. 90).                 |
| Seigle Après le drainage                                     |
| Augmentation                                                 |
| Orge. Après le drainage                                      |
| Augmentation                                                 |
| VII. Expériences de M. Biard (p. 91).                        |
| Blé. Après le drainage                                       |
| Augmentation                                                 |

| 124  | LIVRE IX EFFETS DU DRAINAGE ET DES SO                         | OUS-SOLAGES,          |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                                                               | 696 gerbes.<br>600    |
|      | Augmentation                                                  | 96, ou 16 p. 100.     |
| 7    | VIII. Expérience de M. de Pennautier (                        | р. 93).               |
|      | Blé. Après le drainage                                        | 18 hectolitres.       |
|      | Augmentation                                                  | 10, ou 125 p. 100.    |
|      | 1X. Expériences de MM. Boucher et Sautere                     | eau (p. 94).          |
|      | Avoine. Après le drainage                                     | 39 hectolitres.       |
|      | Blé. Après le drainage                                        | 31 hectolitres<br>0   |
| ١.   | X. Expérience de M. de Chevry (p. 9                           | 7).                   |
|      | Blé Après le drainage                                         | 18 hectolitres<br>12  |
| -    | Augmentation                                                  | 6, ou 50 p. 100.      |
|      | XI. Expérience de M. Ziélinski (p. 10                         | 00).                  |
|      |                                                               | 52 hectolitres.       |
|      | Augmentation                                                  | 7, ou 28 p. 100.      |
|      | XII. Expériences de M. Avril (p. 101                          | ).                    |
|      |                                                               | 22 hectolitres.<br>15 |
|      | Augmentation                                                  | 9, ou 69 p. 100.      |
|      | XIII. Expériences de M. Bell (p. 105)                         | . ,                   |
| T    | urneps. Après le drainage 42,1<br>Avant le drainage           | 50 kilog.<br>58       |
| - 1  | Augmentation                                                  | 22, ou 170 p. 100.    |
| Pomn | mes de terre. Après le drainage 21,9<br>Avant le drainage 8,7 | 60 kilog.<br>78       |
|      | Augmentation 13,1                                             | 82, ou 150 p. 100.    |
|      |                                                               |                       |

### XIV. Expériences de M. Hourier (p. 107).

|                 | rainée<br>on drainée |        |    |    |   |   | 19 hectolitres.<br>16 |
|-----------------|----------------------|--------|----|----|---|---|-----------------------|
| Augmer          | itation              | ٠      | ٠. | ٠. | è |   | 3, ou 18 p. 100.      |
| ommes de terre. |                      |        |    |    |   |   |                       |
|                 | Terre non di         | sinée. |    |    | ÷ |   | 6,700                 |
|                 | Augmentation         | ٠      |    |    |   | ŀ | 900, on 13 p. 100.    |

#### XV. Experiences de M. Pierre Thomson (p. 109).

|         | Daperionees we                             | ,,,,   |    | • • |   |   | ••• |   |     | (p. 200).             |
|---------|--------------------------------------------|--------|----|-----|---|---|-----|---|-----|-----------------------|
|         | Après le drainage.<br>Avant le drainage.   |        |    |     |   |   |     |   |     | 51 hectolitres.<br>25 |
|         | Augmentation                               |        |    |     |   |   |     |   | . ' | 8, ou 35 p. 100.      |
| Avoine. | Après le drainage .<br>Avant le drainage . |        | :  |     |   |   | :   |   | :   | 43 hectolitres.<br>35 |
|         | Augmentation                               |        |    | ٠.  |   | ٠ |     | Ġ |     | 10, ou 33 p. 100.     |
| Foin    | Après le drainage.<br>Avant le drainage.   | ,<br>k | :  | :   | • | : | :   | : |     | 187 fr.<br>86         |
|         | Augmentation                               |        | •. | •   | ٠ | • |     |   | . 1 | 101, ou 117 p. 100.   |
|         | VIII P (1)                                 |        |    |     |   |   |     |   |     |                       |

#### VI Expériences de M Jules Rarro

| Foin. | Après le drainage<br>Avant le drainage |  |  |  | 10,340 kilog     |
|-------|----------------------------------------|--|--|--|------------------|
|       | Augmentation                           |  |  |  | 6,200, ou 150 p. |

Ces expériences présentent, comme on voit, des accroissements de rendement qui varient depuis 15 jusqu'à 200 pour 100.

Nous devons cependant ajouter que, si les observations rapportées dans les chapitres w à ux portent sur des récoltes trés-différentes, elles ne sont pas cependant assez nombreuses pour qu'il soit possible de dire quelles sont les cultures sur lesquelles le drainage produit en moyenne le plus d'effet.

### CHAPITRE XI

# Amélioration de la santé des hommes et des animaux

Dès que les labours s'effectuent plus facilement dans les champs, il en-résulte, pour le cultivateur attaché aux durs travaux de la terre, un soulagement qui lui permet de mieux. répartir ses peines. Mais une telle influence, attribuée au drainage, peut difficilement s'évaluer. Il n'en est pas de même de l'action qu'exercerait sur l'état samitaire d'une contrée le drainage de toutes les terres humides. Si l'assainissement général d'un pays au sous-sol argilenx, au soussol imperméable, s'effectuait tout d'un coup, nul doute qu'on n'éprouvât presque instantanément une très-sensible diminution dans les maladies endémiques de la contrée. En France, en Belgiqué, en Allemagne, le drainage des terres arables ne s'est pas encore effectué sur une assez vaste échelle pour qu'il ait été possible d'y observer rien de semblable. Mais les soulagements obtenus des desséchements des marais ne peuvent laisser aucun doute sur ce que produirait, dans toute l'Europe, le drainage méthodique du sol, Cependant, si quelques incrédules pouvaient prétendre qu'il n'appartient pas à l'homme de modifier d'une manière grave le milieu dans lequel il vit, et que les maladies sont un fléau qui frappe nécessairement les populations pour des causes placées en dehors du domaine physique, nous citerions les faits bien observés en Angleterre à l'aide d'enquêtes plusieurs fois renouvelées, soit par les comités d'hygiène publique, soit par les commissions médicales du droit des pauvres, etc. Dans ces enquêtes, entourées de toutes les garanties imaginables de fidélité, et où ont été entendus les médecins les plus distingués, des philanthropes, véritables amis du progrès et du bien-être des masses, on trouve constatés les effets suivants :

Plus de rafeté dans les brouillards, qui sont à ji fois moins nombreux, moins élevés et moins denses;

Diminution considérable dans l'action des fièvres rémittentes et intermittentes;

Disparition presque complète des rhumatismes, si fréquents dans les contrées humides;

Amélioration notable de la santé générale des populations rurales.

La diminution du nombre et de l'intensité des brouillards se constate facilement par la météorologie agricole, dont l'importance est, depuis un siècle, parfaitement comprise en Angleterre. La disparition successive des fièvres endémiques et des rhumatismes est un fait que la statistique médicale peut parfaitement démontrer. A l'égard de ces phénomènes, on conçoit que des enquêtes peuvent facilement mettre la vérité en évidence. Mais ne trouvera-t-on pas que prétendre que l'état de santé des habitants de la campagne pent être heureusement influence par le drainage, c'est se montrer partisan trop fanatique d'une amélioration foncière, dont on risque de compromettre le succès en faisant un éloge exagéré de sa valeur? Cependant les états de mortalité, dans les districts qui ont été drainés, montrent que l'assainissement du sol comporte bien réellement des conséquences d'une si haute portée. Alors que la population croissait dans une forte proportion, on a trouvé que la mortalité annuelle tombait, par exemple, de 1 sur 31 habitants à 1 sur 40, puis à 1 sur 47, en comparant une période de dix ans précédant le drainage, avec les deux périodes décennales qui ont suivi. Partout où il y a eu drainage général de la contrée, ce fait est signale, tandis qu'on ne reconnaît rien de semblable en compulsant les états civils des contrées argileuses où le drainage n'est pas encore effectué sur une vaste échelle.

Nous ne citerons qu'un seul exemple emprunté à M. Pearson, qui donne le relevé suivant des cas de fièvre et de dyssenterie, observés, à une anuée de distance, dans une partie du district de Woolton, où des opérations de drainage avaient été exécutées sur une grande étendue de terrains.

|           | Cas de fiévre et | de dyssenterie |
|-----------|------------------|----------------|
| wors.     | 1817.            | 1848.          |
| Juillet   | 25               |                |
| Août      | 30               | 2 .            |
| Septembre | 17               | 7              |
| Octobre   | . 9              | - 4            |
| Novembre  | 9                | 3.             |
| Décembre  | 12 -             |                |
| - Totaux  | 102              | 16             |

Rien n'est plus éloquent que de pareils chiffres.

A côte de la santé des hommes, il est bien permis de parler aussi de celle des animaux.

Le bétail, dans les pays drainès, est moins frèquemment atteint des épizooties qui le déciment d'une manière si facheuse pour le succès des spéculations agricoles. La cachexie aqueuse ne ravage plus l'espèce ovine, et la péripueumonie n'atteint pas d'une manière aussi grave l'espèce bovine dans les pays drainès.

Voici un exemple frappant relatif à l'amélioration de la santé du bétail produite par le drainage. Il est cité dans le rapport des commissaires des travaux publics de l'Irlande pour 1854. Sur une ferme du comté de Kilkenny d'une contenance de 120 hectares, on ne pouvait qu'à grandipeine entretenir quelques montons avant 1850. Presque tous périssaient de pourriture et d'hydropisie (of rot and dropsy), quelques soins que l'on en prit. En 1851, on dépensa 12,500 fr. sur cette ferme, dont la plus grande partie des terres humides reçurent un drainage complet. Pendant les

années 1855 et 1854, on y entretint avantageusement un troupeau de 400 tétes, tant moutons que brebis et agneaux; tous les animaux sont restés dans un état de santé parfaite. C'est maintenant une bonne ferme à moutons.

Enfin le drainage empêche même les maladies de sévir au même point sur les plantes. Ainsi on a constaté que les récoltes sont moins sujettes à être envahies par la rouille, surtont dans les bas-fonds, où les brouillards détériorent les grains au moment où l'approche de leur maturité faisait espèrer une moisson abondante tout à coup perdue.

### CHAPITRE XII-

# Élévation de la température du sol

Plusieurs expériences ont été faites pour apprécier les effets physiques produits par le drainage, ces expériences ont eu eu vue de déterminer: 4º l'influence exercée sur la température du sol; 2º les modifications éprouvées par le pouvoir évaporatoire de la couche arable. Nous allons les exaniner successivement.

La question a été principalement traitée, par M. Josiah Parkes, dans deux Mémoires insérés dans le Journal de la Société roquale d'agriculture d'Angleterre (1); plus tard, M. Charnock lui a donné de nouveaux développements dans le même recueil (2). Les deux Mémoires de M. Parkes sont comus en France; le premier a été publié par M. Thackeray, sous son propre nom; nous avons déjà dit qu'il fallait restituer à l'ingénieur anglais son œuvre remarquable. Le sécond Mémoire de M. Parkes a été traduit par M. Saint-Germain-Leduc, qui a eu soin de laisser à l'auteur anglais Germain-Leduc, qui a eu soin de laisser à l'auteur anglais

<sup>(1)</sup> T. V et VII (1844 et 1846).

<sup>(2)</sup> T. X (1849).

tout l'honneur du travail, et inséré dans le Journal d'agriculture pratique (1). Le Mémoire de M. Charnock n'a encore été naalysé dans aucune publication française. Il a été fait aussi, en Allemagne, des expériences intéressantes sur le nième sujet par M. Hugo Schober. Nous allons présenter un tableau complet de toutes les conséquences qu'on a constatées ou qu'on peut prévoir, en les rapprochant desautres données que la science a recueillies avant qu'on s'occupât du drainage.

Les deux questions de la température et de pouvoir évaporatoire du sol ont entre elles une relation évidente; mais nous pensons qu'il est important de constater les faits isofement, sauf à voir plus tard comment ils sont liés les uns aux autres et concourent à s'expliquer mutuellement.

L'inportance, au point de vue agricole, de savoir la différence d'action de la chaleur solaire sur les sols secs et les sols humides, n'a échappé à aucun agriculteur cherchant à se rendre compte des phénomènes qui se passent sous ses yeux. On n'a besoin d'en citer d'autre preuve que la distinction faite par le vulgaire entre ce qu'on appelle les terres froides et les terres chaudes. Les savants éminents qui ont été les promoteurs de la science agricole, science née dans notre siècle, Schubler, Leslie, Davy, de Humbodt, Arago, Boussingault, de Gasoarin, se sont préoccupés de la nécessité de déterminer la température de la couche terrestre à diverses profondeurs. Plusieurs expériences directes out été tentées dans ce but. Il en résulte que la température estivale de la couche superficielle est plus élevée que celle de l'air; que la température diminue ensuite jusqu'à une certaine profondeur, pour recommencer à croître régulierement, mais lentement, d'un degré par 30 mètres environ

<sup>(1) 5</sup>º série, t. 1, p. 431.

de profondeur. Par exemple, les expériences faites en 1796 à Genève par Schubler pendant six mois, d'avril à septembré, ont donné les chiffres mysents, pour la température moyenne:

| Température - | de l'esu à l'ombre           | 70 | 150,4 |
|---------------|------------------------------|----|-------|
| - 7           | de la surface du sol.        |    | 22.9  |
| - Tark        | du sol à 0".08 de profondeur |    | 20.0  |

De là on tire cette conséquence que, si la pluie tombe à la température de l'air pour pénètrer dans le sol, elle en leve à la couche superficielle 7:5 de température; qu'elle n'enlève que 4'.6 à la couche qui est à 8 centimètres de profondeur, et seulement 0:2 à la couche située à une distance de 1º-22 de la surface, ll faut donc en conclure que les pluies froides refroidiraient la couche arable en coulant à la surface; mais qu'elles restitueraient à la terre sous-jacente la chaleur enlevée à la couche superficielle en pénétrant verticalement dans les couches moins chaudes que la couche supérieure. Les pluies chaudes execeraient évidenment une action réchauffante plus énergique en pénêtrant dans le sol qu'en s'écoulant à la surface, où elles abandonneraient à l'air plutôt qu'à la terre leur excès de calorique.

A tons les points de vue, le drainage doit donc avoir pour effet d'augmenter durant l'été la température du sol. Nons disons pendant l'été, parce que c'est seulement durant cette saison que la température de la couché superficielle s'élève beaucoup. Ainsi notre illustre maître, François Arago, a trouvé (1), à Paris, dans le mois d'août 1826, par un clebserein, avec un thermomètre couché horizontalement et dont la boule n'était recouverte que de 1 millimètre de

<sup>· (1)</sup> Tome IX des Œuvres. p. 538

terre végétale très-fine, la température de 54°. Le même instrument, recouvert de 2 millimètres de sable de rivière, ne marquait que 46°. La plus hante température observée dans l'air et à l'ombre en 1826 a été de 56° 2 le 1" août. La température de la couche supérieure de la terre s'élève donc au soleil plus ou moins, selon la nature du sol; mais son excès est souvent très-considérable. L'hiver, au contraire, cette température de la conche supérieure s'abaisse, et elle devient notablement plus basse que celle observée à nne certaine profondeur. On peut conclure ce fait des observations suivantes faites par M. Ott dans un jardin près de Zurich, en Suisse, et continuées pendant quatre ans et demi à partir de 1762. Elles ont été calculées par Arago d'après le tableau qui en est donné dans la pyromètrie de Lambert. Elles out été faites avec des thermomètres à alcool, dont le réservoir était à la profondeur qu'on voulait étudier, et dont les tiges sortaient de terre de manière qu'on y lût les degrés cherchés,

|            |        | Temperatu | res moyenne | s de chaque | mois aux pr | ofondeurs de | ,        |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| More.      | 69.076 | 9°.152    | 0".504      | 0*,609      | 0914        | 1".219       | . 1".819 |
| Janvier    | + 0.5  | + 0.5     | + 1.6       | + 2*.7      | + 5.5       | + 4.8        | + 7*.0   |
| Février, . | -0.6   | + 02      | + 1.5       | + 25        | + 2.8       | + 4.4        | + 5.0    |
| Mars       | + 7.7  | + 4.5     | + 5.0       | + 4.5       | + 45        | + 5.0        | + 5.5    |
| Avril      | +11.7  | + 8.8     | + 8.8       | + 8.1       | + 8.1       | + 7.2        | + 7.2    |
| Mai        | +11.8  | +15.3     | +13.2       | +11.7       | +11.6       | +11.4        | +10.0    |
| Juin       | +194   | +16.6     | +46.1       | +15.0       | +15.8       | +13.2        | +11.7    |
| Juillet    | +19.5  | +17.7     | +17.6       | + 16 1      | + 16 1      | +15.1        | +45.8    |
| Août       | +17.8  | +17.2     | + 16.6      | + 16 1      | +16.5       | +16.1        | + 15 2   |
| Septembre. | + 15 0 | +14.4     | +15.0       | +45.1       | +15.3       | +15.2        | +15.2    |
| Octobre    | +10.6  | +10.4     | +10.6       | +105        | +11.7       | +12.0        | +15.4    |
| Novembre.  | + 5.0  | + 56      | +6.1        | + 8.0       | + 8.8       | + 9.4        | + 11.6   |
| Décembre.  | + 2.2  | + 2.0     | + 2.7       | + 4.0       | + 5.0       | + 7.2        | + 9.4    |
| Moyennes.  | 100.4  | 9°.3      | 9.4         | 9.4         | 90.7        | . 10°.1      | 105      |

Dans les circonstances où ces expériences ont été faites, la température movenne annuelle décroît de la surface jusqu'à la profondeur de 4\*.829, où elle retevient égale à ce qu'elle est à une profondeur de 0\*.076. Pendant les mois de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier et de février, la température à une petite profondeur est supérieure à celle de la surface; elle est inférieure pendant les six autres mois de l'année, qui sont eeux de l'activité de la végétation. Le drainage pourrait-il, saus abaisser beaucoup la température des couches basses pendant les six premiers mois, l'élever notablement pendant les six derniers? Cela paraitra possible si l'on considère que, daus les expériences précédentes, la température de la couche de 0\*\*.076 de profondeur s'est élevée au-dessus de la température de la couche située à 4\*.829 notablement plus qu'elle qu'est déscendue au-dessous.

Leslie rapporte, dans l'article Climat du supplément de l'Encyclopédie britannique, des expériences faites en 1816. et 1817 dans le jardin de M. Robert Ferguson, à Abbotshall, en Écosse, par 56°.10 de latitude nord, à 15 mètres environ de hauteur au-dessus de la mer et à la distance de 2 kilomêtres de la côte de Kirkaldy. Les tubes des divers thermomètres dont on s'est servi avaient tous un petit diamètre et une grande longueur. Pour résister aux effets de la pression exercée intérieurement par le mercure, les récipients étaient cylindriques et d'un verre très-épais. Les instruments, protégés chacun par une boite en bois, étaient enterrés dans le sol à des profondeurs de 0 .. 305, 0 .. 609. 1m.219, 2m.438. Une portion seule de la tige sortait de terre et permettait de lire immédiatement la température sans avoir besoin de toucher à l'instrument. Le sol jusqu'à. 1m.219 de profondeur était formé d'un gravier doux; plus bas on rencontrait un lit de sable et d'eau.

Les observations relatées par l'illustre physicien ont fourni les moyennes annuelles suivantes :

|   | A | 0. | .305. | , |    |    | 6 |
|---|---|----|-------|---|----|----|---|
|   | Α | 0  | .609. |   | ٠. |    | 7 |
| ٠ | Á | 1  | .219. |   |    | ٠. | 7 |
|   |   | a  | 570   |   |    |    | - |

Arago fait remarquer, à propos de ces expériences, que, sis eussent trés-probablement donné pour résultat moyen 8-7, parce que telle est la température invariable d'une source sortant non loin du jardin de M. Perguson d'une masse de rochers basaltiques, et parce que c'est là la température moyenne de la localité. Faudrait-il conclure de la que le drainage devrait avoir pour effet de remonter le plan souterrain de température moyenne des estates de la température du lieu? Ce serait dans ce sens-là qu'il produirait un échauffement du sol.

Les variations des maxima et des minima de temperature se sont ainsi produites dans les observations rapportées par Leslie:

| •            |               |                          | 2.4.7                   |                |                       |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Profondeurs. | Temperatures. | Époques.                 | Températures<br>maxima. | Époques.       | Variation<br>totates. |
|              |               | Anne                     | e 1816.                 |                |                       |
| 0=.305       | 0=16          | 3 février.               | 120.2                   | 21 juillet.    | 110.6 -               |
| 0.609        | 2.2           | 4 -                      | 11.7 ~                  | 24 -           | 9.5                   |
| 1.219        | 5.9           | 11                       | 11.1                    | noût et sept.  | 7.2                   |
| 2.438        | 5.6           | 16                       | 10.0                    | 14 septembre.  | 4.4                   |
|              |               | Ann                      | će 1817,                |                |                       |
| 0=.305       | 10.1 Co       | omm <sup>t</sup> de janv | . 13.3                  | 5 juillet.     | 12.2                  |
| 0 .609       | 5.3           | id.                      | 13.3                    | 10 -           | 10.0                  |
| 1 219        | 4.4           | 3 fevrier.               | 11.1                    | aoûl et sept." | 6.7                   |
| 2 .438       | 5.8           | 41 février.              | . 10.6                  | 20 septembre.  | 4.8                   |
|              |               |                          |                         |                |                       |

On voit que les variations totales de température dimiment fort rapidement à mesure que le thermonètre est enfoncé plus profondément. Ces variations seront-elles diminuées encore dayantage par le drainage? Cest ce que les idees théoriques que nous venons d'émettre nous font supposer.

Les questions à résoudre sont, comme on le voit, trèsnombreuses. On doit donc savoir un très-grand gré à M. Parkes d'avoir donné le premier exemple d'expériences dirigées de manière à fournir sur ce point des faits positifs.

M. Parkes a opéré dans une tourbière située près de Bolton-le-Moors, dans le Lancashire, et nommes Red-Moss, à cause de son caractère semi-fluide. La profondeur à laquelle les thermomètres furent placés dans setté tourbière s'élèva jusqu' à 9 mètres, et les indications qu'ils donnérent à cette profondeur, aussis bien qu'à celle de 0°-50 seulement, furent uniformément de 7°.8. « Je n'ai jamais remarqué, dit M. Parkes, de variations dans les thermomètres placés à 0°-50 du-dessous de la surface durant trois ans que j'ai fait mes observations, si ce n'est dans l'hiver de 1856, où le thermomètre le moins profond descendit pendant quelques jours à 6°.7. a Cette invariabilité de la température à une si petite profondeur était importante à constater, à cause des effets qui ont été plus tard observés après le drainage.

Le sous-sol du marais sur lequel la tourbe repose à Red-Moss est formé d'une marne blanche retentive, abondamment mélangée d'un gravier ealcaire. La température de l'eau tirée d'une mine contigue, à une profondeur de 90 mètres, était de 12°.2, et celle de l'eau d'un puits artésien, d'une profondeur de 49 mètres, était invariablement de 11°.1.

Le champ expérimental était très-plat; il ne, s'en élevait pas un buisson plus haut qu'une touffe de bruyère dans un rayon de plus de 800 mètres; il était donc admirablement choisi pour qu'il ne so perdit pas un seul rayon de soleil, et 136

on vient de voir qu'on ne devait soupçonner l'affluence d'aucnne source, puisque les caux environnantes étaient plus chandes que la tourbe, qui restait d'ailleurs à une température constante:

Le sol fut labouré en 1856, à l'aide de la charrue à vapeur, à une profondeur de 0m.25, et bien pulvérisé. Une portion du champ, d'une étendue de 180 mètres carrés, fut divisée en douze planches de 5".48 de long sur 0".91 de large. Chacune de ces planches fut isolée, soit de ses voisines, soit du reste du champ, par des fossés ouverts de 0".61 de largeur en haut, de 0".30 de largeur au fond, et profonds de 0".91. Avant l'ouverture de ces fossés, le lot de terre avait été séparé du marais par une tranchée de ceinture d'une profondeur de 0".96, se rendant dans un fossé d'écoulement principal profond de 1".01. La surface pulvérisée du lot a été amoncelée en un tas, puis chaque lot a été pioché à une profondeur de 0º .31, après quoi la couche supérieure a été replacée. Le champ est resté dans cet état durant l'hiver 1836-1837, et il n'a recu aucune semence, afin de ne pas faire intervenir l'influence de la végétation. Les observations thermométriques ont commence en juin 1857.

Les thermonêtres, au nombre de cinq, furent enfermés, au noute la partie de leur longueur enfouie dans le sol, dans des tubes en fer-blanc ouverts au fond et percès de trous de distance en distance. Ils étaient reliès les uns aux autres par des crampons en fer, et le tout formait un cadre rigide et portatif. Les tiges du verre, sortant de terre sur nue-hauteur de 0°-25, étaient protégées par un châssis 'en métal, portant les échelles graduées sur lesquelles les lectures devaient se faire, à un dixième de degré Fahrenheit près. Le cadre fut placé dans un trou pratiqué au milieu de l'un des lois, et oû on remit soigneusement la terre extraite

dans ce but; il était disposé dans la direction du méridien, afin que les tiges des thermomètres projetassent le moins d'ombre possible.

Un sixieme thermomètre a été enterré en même temps dans le marais naturel voisin, à une profondeur de 0°-1.8. Ce dernier thermomètre a narqué constamment, pendant toute la durée des expériences, la température de 8°.5, tandis qu'au-dessous de 0°-30 la température de ce maris était de 7°.8. Les résultats qu'ont donnés les cinq thermomètres du champ expérimental sont contenus dans les tableaux qui suivent, où nons avons laisse toutes les remarques faites par M. Parkes.

Sans vouloir donner aux chiffres que renferment ces tableaux une importance exagérée et une signification générale, que M. Parkes n'a pas d'ailleurs eues en vue, on n'en doit pas moins tirer des conséquences très-curieuses pour la théorie des effets du drainage. Aussi nous n'hésitons pas à recommander des expériences analogues aux amis de la science; il faudrait qu'elles fussent faites dans des circonstances variées, en ce qui concerne les terrains, les récoltes et les climats. En outre, elles devraient être prolongées assez longtemps pour qu'on pût être certain de ne pas conslater des faits exceptionnels, mais bien des résultats movens, à l'abri de toute influence accidentelle. De pareilles expériences n'auraient pas seulement pour but d'éclairer la théorie du drainage; elles jetterajent en outre le plus grand jour sur tous les phénomènes de la végétation et sur les pratiques générales de l'agriculture. La théorie des labours est très-obscure encore aujourd'hui, et on ne sait pas parfaitement l'importance de l'action chimique des éléments de l'air qui peuvent pénétrer dans le sol mieux divisé. La chaleur et l'électricité doivent jouer des rôles spéciaux que des mesures peuvent seules définir.

Expériences sur l'action calorifique du drainage.

| DATEA.<br>Juin 1857. | re pl      | servol | de<br>des pro                | s<br>hermo           | métres<br>er: de :                   | HCEES des              | du vent.      | a two standarding men'ate<br>a two fit and design | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------|--------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                    | m.<br>0.71 |        | m.<br>0.48                   |                      | 0.18                                 | 90,                    | 1             | 2 fm                                              |                                                                                                                                                                      |
| 7                    | 7.5        | 8      | 9.1                          |                      | 11.1                                 |                        | s.o.,s        |                                                   |                                                                                                                                                                      |
| R                    |            |        | . :                          | 10.0                 | 10.6                                 |                        | ·S, E,        |                                                   | Journée froide.                                                                                                                                                      |
| 9                    | 1.8        |        | 9.9                          |                      | 11.5                                 | 2 s.                   | E.<br>0,S. 0. | 1                                                 | Temps froid ét brumeux.<br>Temps clair et, chaud.                                                                                                                    |
| 10                   | 7.9        |        | 9.9                          | 10 3                 | 12.9                                 |                        | S             | 21.1                                              | Pluis pendant la quit précédent<br>soleif éristant toute la journé                                                                                                   |
| 11                   | 8.0        | 8.3    |                              | 11.5                 | 15.5<br>15.9<br>14.2                 | 10<br>11<br>12<br>1 s. |               | 18.3                                              | Journée sans nuages et plu<br>chaude que celle de la veille<br>mais malheureusement.<br>thermomètre, placé dans l'ni<br>a été brisé à 10 b. du matin                 |
|                      | 8.1        | 8,6    | 9.3                          | 11.3<br>11.1<br>10.8 | 15.0<br>14.2<br>15.9<br>15.3<br>15.1 | 5 6 7                  |               |                                                   | in the second second                                                                                                                                                 |
| 12                   | 8.1        | 8.5    | 100                          |                      | 12.8<br>12.8<br>12.8                 | 9<br>9 m.              | 0. S.O.       |                                                   | Chandes ondées.                                                                                                                                                      |
| _                    | 8.9        | 8.9    | 9.3                          |                      | 15.0                                 | 25                     | 0.8.0         | -                                                 | Temps chaud; ondée à 11 h. du m                                                                                                                                      |
| 14                   | 8.4        |        |                              | 11.7                 |                                      | 12 m.                  | S.            |                                                   | Temps chaud et sec.                                                                                                                                                  |
| 15                   | 8.5        |        | 10.4                         |                      |                                      | 9 m                    | S. O.         | -                                                 | Temps très-chaud et saus nuage                                                                                                                                       |
|                      | 8.7        | 9.4    | 10.8<br>11.1<br>11.0<br>11.1 | 12.3<br>12.8         | 15.6<br>17.2<br>17.8<br>16.9<br>18.3 | 9 m;<br>1 s.<br>2      | S. Q.         | 20.6<br>22.2<br>13.3<br>25.6<br>24.4<br>22.2      | Temps étouffast et sans nuages<br>Legers nuages très-élevés.<br>Epais nuage amené par le vens<br>Fort orage, éclairs pendant 1,21.<br>Température de la pluie, 25-,6 |
| _                    |            |        | 2214                         | 15.1                 | 17.2                                 | -4.                    | .S.~          | 20.0                                              | Soleil brillant; légères vapeur<br>s'élevant des étangs et fossés                                                                                                    |
| 18                   | 0          | 10.1   |                              | 13.2                 |                                      | 9 m.<br>3 s.           |               | 23.3                                              | Très-belle matinée.<br>Temps chand et sans nuages.                                                                                                                   |
| 18 9                 | 0.0        | 10.2   |                              | 12.8                 | 13.3                                 | 10 m.                  | E.S.B.        | 17.8                                              | Temps brumeux.                                                                                                                                                       |

Tandis que les thermomètres placés dans le marais nondrainé marquent invariablement : me profondeur de 0".30, ... à une profondeur de 0".18.

on trouyé qu'aux mêmes profondeurs les thermomètres places dans le terrain draîne marquent :

à une profondeur de 0°.30, a une profondeur de 0°.1
de 9°.4 à 15°.9 de 10°.6 à 18°9

Et, comme nous avons reconnu que le sous-sol ne pouvait pas apporter de chaleur au sol, on voit que cette forte élévation de température est due à l'échauffement météorologique dont le drainage permet la propagation à une profondeur assez grande, puisqu'à 0°.78 le thermomètre s'élèvé encore de 7.8 à 8°.8.

On devra remarquer aussi que la couche la plus voisine de la surface (à 0°.18 de profondeur) est soumise à des variations diurnes de température, à des accroissements et à des abaissements alternatifs, qui se font encore sentir à une profondeur de 0°.37, mais qui cessent à une profondeur de 0°.48. A partir de cette profondeur jusqu'à 0°.78, on voit un'accroissement presque continu, qui dépend probablement de la saison à laquelle les expériences ont en lieu.

Enfin un fait considérable s'est manifesté : c'est celui de l'échauflement produit par la pluie d'orage chaude du 16 juin, qui a élevé tout d'un coup de plus de 1 degré la température de la couche située à une profondeur comprise entre 0°.18 et 0°.55.

M. le docteur Hugo Schober a publié dans le Zeitschrift für deutsche Landwirthe, qu'il a dirigé durant six ans, avec M. Stöckhardt, les recherches qu'il a faites durant un an sur la température comparée de l'air et de l'eau s'écoulant du drainage de 79.2 d'une (terre de l'académie agricole de Tharand (Save). En rapprochant des déterminations des températures de l'eau et de l'air les observations de trois

thermomètres placés à différentes profondeurs, on obtier le tableau suivant

| WOIS-         | Temperature |                          | Temper | atore du so | à la profes | deur de |
|---------------|-------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|---------|
| wors.         | de l'air.   | de l'ean du<br>drainage. | 0071   | 141,00      | 0283        | 0~.566  |
| Février 1853. | - 3°.0      | + 2 0                    | - 1.1  | - 0°.5      | 0°.0        | + 0.5   |
| Mars          | - 3.1       | + 1.9                    | - 0.7  | - 0.1       | 0.0         | + 0.5   |
| Avril         | + 3.9       | + 5.4                    | +50    | + 3.5       | +2.9        | + .2.6  |
| Mai           | +11.7       | + 7.0                    | +10 1  | +10.2       | + 9.1       | + 7.5   |
| Juin          | +16.2       | +10.0                    | +15.7  | +15.9       | +14.9       | +15.6   |
| Juillet       | +18.2       | +12.0                    | +17.7  | +17.9       | +17.5       | +16.1   |
| Août          | +17.0       | +12.3                    | +16.5  | +16.7       | +16.5       | +45.9   |
| Septembre     | +14.5       | +12.0                    | +12.2  | +13.1       | +15.4       | +13.6   |
| Octobre       | +10.1       | + 9.6                    | + 76   | + 8.5       | + 90        | + 9 5   |
| Novembre      | + 1.7       | + 8.3                    | + 3.0  | + 9.3       | + 4.5       | + 5.5   |
| Décembre      | - 5.0       | + 5.0                    | - 2,2  | - 1.4       | - 0.8       | + 0.5   |
| Janvier 1854. | - 0.4       | + 1.3                    | - 1.0  | - 0.9       | _ 1.0       | - 0 2   |
| Moyennes      | + 6.8       | + 6.9                    | + 6.7  | + 6.7       | + 7.3       | + 7.2   |

De cette belle expérience on peut conclure que, dans un drainage à 1m.12 de profondeur moyenne; l'eau s'échappe des drains à une température qui, en moyenne, est égale à celle de la température du lieu. En outre, la température moyenne du sol est supérieure, des la profondeur de 0°.285, à celle de l'air environmant.

Chaque jour la température était prise, le matin à huit heures et le soir à quatre heures, à trois bouches d'écoulement. La plus haute température de l'eau observée a été de  $\pm$  15°.8 et la plus basse de  $\pm$  0°.5. La plus haute température de l'air a été de  $\pm$  35°.0 et la plus basse de  $\pm$  10°.5.

On devra remarquer que; l'hiver, la température de l'ean a été plus élevée que celle du thermomètre placé à 0°.566, et que, l'été, c'est le phénomène contraire qui s'est produit.

Il est regrettable qu'un thermomètre n'ait pas été en-

foncé jusqu'à la profondeur des drains et dans le même terrain, en même temps qu'il y aurait éu des instruments placés dans des terrains de même nature, mais non drainés.

De tous les faits contenus dans ce chapitre on peut conclure qu'il est incontestable que le drainage, dans certaines circonstances, permet l'échauffement de couches qui, autrement, resteraient à des températures constantes trèsbasses; et, quoiqu'il y ait encore beaucoup de points pariculiers à éclaireir, on peut regarder comme établi qu'un sol drainé est plus chaud que le sol non drainé de même nature.

#### CHAPITRE XIII

## De l'évaporation du sol

Le drainage augmente-t-il ou diminue-t-il la propriété que posséde un sol d'une nature déterminée de céder à l'atmosphére, par évaporation, une partie de l'eau dont ses molécules sont imbibées? Cette question, posée par M. Parkes, n'a été attaquée directement que plus tard par les experiences remarquables de M. Charles Charmock, l'un des vice-présidents de la Société météorologique de Londres. Des considérations théoriques ne peuvent pas l'éclairer d'un jour complet; le fait doit être appelé nécessairement à pronnoncer.

Toutefois les expériences faites par Th. de Saussure; et celles plus récentes de M. de Gasparin, avaient déja établice fait que l'évaporation d'une terre est d'autant plus rapide par rapport à celle de l'eau, que cette terre est plus complétement imbibée. Le drainage augmentant la filtration de l'eau à travers le terrain, il doit nécessairement en résulter une moindre imbibition. et conséquemment une diminution dans l'évaporation. Mais quelle est, dans les différents

temps, la valeur de cette diminution pour une terre drainée, et comment se comportent à cet égard les divers sols? Ce sont des questions que l'observation seule peut conduire à connaître.

Avant de voir comment les problèmes que nous indiquons peuveut être résolus expérimentalement, nous devons en faire ressortir l'importance pour la physiologie végétale et l'agriculture.

Chaque fois que l'eau s'évapore, c'est-à-dire s'échappe sous forme gazeuse on de vapeur dans l'atmosphère, elle emporte avec elle une très-grande quantité de chaleur, qu'elle doit prendré aux corps avec lesquels elle est en contact. Quand rien ne restitue à ces corps la chaleur dont ils sont ainsi privès, ils se refroidissent d'une façon très-notable. Lorsque de la chaleur leur arrive, elle est employèe non pas à les échauffer, mais seulement à réparer les pertes de calorique causées par le phénomène de l'évaporation de l'eau

Si nous fixons par des chiffres la valeur de la perte de chaleur que cause l'vaporation, nous trouvons que, comme feau, pour passer à l'état de vapeur, exige 640 unités de chaleur, et que la houille moyenne en brilant dégage 7,000 unités de chaleur, on peut compter que la combustion de 100 kilogr. de houille est nécessaire pour volatiliser un mêtre cube d'eau.

Supposons, par exemple, comme M. de Gasparin l'a observé en 1821-1822 à Orange, que, sur une hauteur de pluie de 722<sup>mil</sup>.1, la terre laisse évaporer 596<sup>mil</sup>.7 on 82 pour 100, cela équivaudra à une quantité d'eau évaporée en un an qui, par hectare, s'éléverait à 5,967 mètres cubes. La perte de chaleur pour cet hectare de terre serait égale à celle qu'eussent dégagée 596,700 kilogr. de houille, le sixième environ de la consommation de Paris en 1835.

Qu'on imagine maintenant que le drainage puisse diminuer l'évaporation d'un tiers on d'un quart, et on comprendra quelle énorme quantité de chaleur pourra ainsi être conservée à la terre, et on admettra facilement que le drainage pourra apporter une modification importante dans le climat d'une contrée. En effet, si la quantité totale de chaleur que la terre recoit du soleil, dans le cours d'une année, était uniformément répartie sur tous les points du globe, et si elle y était employée, sans perte aucune, à évaporer de l'eau, elle ne pourrait faire passer à l'état de vapeur qu'une épaisseur de 3,875 millimêtres d'eau, à peine cina fois plus que la pluie tombée à Orange, De la sorte, on calcule que la diminution d'un tiers ou d'un quart dans l'évaporation équivant à une économie de la dix-neuvième à la vingt-sixième partie de la chaleur envoyée en un an par le soleil à la terre, Qui oserait dire que ce n'est pas la mi fait considérable?

Arrivons maintenant aux mesures comparatives de Févaporation annuelle dans des terrains de même nature drainés et non drainés.

Les premières expériences que nous pouvons citer ont été effectuées en 1796, 1797 et 1798, en collaboration, par le docteur John Dalton et Thomas Hoylo (1). Ces deux célèbres météorologistes se servaient d'un vase cylindrique en fer étamé, ayant 0°. 254 de diamètre et 0°.914 de hauteur. Avec ce cylindre communiquaient laféralement deux tubes recourbés pour recevoir dans des flacons l'au qui s'écoulerait. L'un de ces tubes était placé près du fond du cylindre, l'autre à une distance de 0°.025 de la base supérieure. Le cylindre était rempi, sur une hauteur d'environ 0°.15,

Memoirs of the literary and philosophical Society of Manchesler,
 Wepart. II.

avec du gravier et du sable, et ensuite avec de la terre arable hunide. On inscrivait régulièrement l'eau sortie par les deux tuyaux, c'est-à-dire l'eau de pluie qui s'écoulait de la surface du sol par le tuyau supérieur, et l'eau de pluie qui, ayant traversé une épaisseur de 0°-914, s'écoulait par le tuyan inférieur. Un udomètre indiquait la quantité de pluie tombée dans le même temps. La différence entre la hautque de pluie tombée et la hautque de pluie tombée et la hautque de pluie tombée et la hautque de pluie sondée et la hautque de suit subes indiquait l'évaporation de la terre. On a obtenu les résultats suivants, comme, moyenne des, amées 1796, 1797 et 1798. On devar remarquer que cette expérience équivalait à la mesure de l'eau écoulée par un drainage impurfait, et que c'est l'évaporation de la terre qui était obtenue par une différence, et non par une mesuré direct.

| Mais.     | Plane. | Évaporation | Filtration. |
|-----------|--------|-------------|-------------|
| Mois.     | MD1.   | MILL.       | Mill.       |
| Janvier   | 62.4   | 25.6        | 36.8        |
| Février   | 45.7   | 12.7        | 55.0        |
| Mars      | 22 9   | 15.8        | 7.1         |
| Avril     | 43.6   | 37.7        | 5.9         |
| Mai       | 106 1  | 68.3        | 37.8        |
| Juin      | 63.2   | 55.6        | 7.6         |
| Juillet   | 105.5  | 104.0       | - 1.5       |
| Août      | 90.3   | 86.0        | 4 3         |
| Septembre | 85.5   | 74.9        | 8.4         |
| Octobre,  | 73.6   | 67.8        | 5.8         |
| Novembre  | 74.2   | 51.9        | 22.3        |
| Décembre  | 81.3   | 37.7        | . 43.6      |
| Totaux    | 852.1  | 638.0       | 214.1       |

La filtration totale d'un an est de 25.1 pour 100, et l'évaporation de 74.9 pour 100, par rapport à la pluie tombée.

M. Maurice, à Genève, a fait pour deux ans seulement, mais pour deux ans qui correspondent précisément à 1796 et 1797, c'est-à-dire à la même époque où Dalton et Hoyle expérimentaient, la mesure de l'évaporation du sol directement, en calculant la filtration par une différence. Ce savant opérait en prenant, tous les jours, le poids d'un vase de tôle vernie, ayant 0°.55 de hauteur, 42 décimétres carrès de surface d'évaporation, rempli de terre, et dont le fond était garni de petits trous, ce qui équivaut à un drainage énergique. M. Maurice, prenait en même temps l'évaporation d'un vase plein d'eau; il a trouvé:

| Mois.      | Platie.   | Évaporation<br>de la terre. | Piltration, | Évaporation<br>de l'eau. |
|------------|-----------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
|            | MILL.     | MILE.                       | MILL        | MILL.                    |
| Janvier    | 53.5      | 5.6                         | + 47.9      | 4.5                      |
| Février    | 111.7     | 27.3                        | + 84.4      | 5.0                      |
| Mars       | 10.4      | 35,6                        | - 25.2      | 46.0                     |
| Avril      | 9.2       | 23.2                        | 14.0        | · 436 3                  |
| Mai        | 23.7      | 31.8                        | - 8.1       | 109.4                    |
| Juin       | 97.2      | 66.1                        | + 51.1      | 116.2                    |
| Juillet    | 79.2      | 58.2                        | + 21.0      | 147.5                    |
| Août       | 42.9      | 47.4                        | - 4.5       | 219.7                    |
| Septembre. | 40.8      | 33.4                        | + 7.4       | 165.5                    |
| Octobre    | 95.4      | 35.4                        | + 60.0      | 191 7                    |
| Novembre.  | 42.9      | 20 3                        | + 22.6      | 63.4                     |
| Décembre.  | 46.7      | 17.9                        | + 28.8      | 7.0                      |
| Totaux.    | <br>653.6 | 402.2                       | + 251.4     | 1,212.2                  |
|            |           |                             |             |                          |

La filtration totale d'un an est de 58.5 pour 100, et l'évaporation de 61.5 p. 100, par rapport à la quantité d'eau de pluie tombée. L'évaporation de la terre n'a été que de 55.1 pour 100, par rapport à celle d'une surface d'eau.

M. de Gasparin a fait à Orange (Yaucluse), en 1821 et 1822, les mêmes expériences que celles de M. Maurice. L'illustre agronome français enfonçait dans le sol jusque près de son ouverture le vase contenant la terre soumise à l'évaporation et qui ne recevait d'autre eau que celle de la pluie; il en résultait l'absence de drainage, ou à peu près. Les résultats des pesées out été les suivants :

IV.

| Mois'.    | 'Pluie. | Évaporation de la terre. | Filtration. | Évaporation<br>da l'eau. |
|-----------|---------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Janvier   | 46 1    | - 12.3                   | + 33.8      | 57.2                     |
| Février   | 52.7    | 56.0                     | - 3.5       | 88.2                     |
| Mars      | 41.4    | 77.0                     | -35.6       | 159 0                    |
| Avril     | 57.6    | 66.2                     | - 8.6       | 186.7                    |
| Mai       | 61 5    | 68.0                     | - 65        | 227.7                    |
| Juin      | 47.1    | 85.2                     | -38.1       | 297.3                    |
| Juillet   | 28.1    | 21.7                     | + 6.4       | 578.5                    |
| Août      | 49.2    | 17.7                     | + 31.5      | 306.4                    |
| Septembre | 105.0   | 35.4                     | + 69 6      | 180.7                    |
| Octobre   | 101.5   | 76.0                     | +25.5       | 181.2                    |
| Novembre. | 82.6    | 45.2                     | + 37 4      | 105.5                    |
| Décembre  | 49.3    | 36.0                     | + 13.3      | 115.4                    |
| Totaux    | 722.1   | 596.7                    | + 125.4     | 2,281 3                  |

La filtration est tle 17.5 pour 100, et l'évaporation de la terte s'élève à 82.5 pour 100 de la pluie tombée. Cette dernière quantité n'est que de 26.2 pour 100, par rapport à celle d'une même surface d'eau.

M. John Dickinson, fabricant de papier à Abbot's-Hill, près King's-Langley, a enregistré, pendant une période de buit aumèes, de 1856 à 1845 (1), la quantité d'ean filtrée à travers une terre arable, en se servant d'un appareil dont nous allons donner une description rapide. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le but de cet industriel éminent était de se rendre compte de la quantité d'eau dont il pourait user, en différentes saisons, pom phiseurs usines qu'il avait sur la rivière Colne et ses affluents, et de juger dans quelle mesure il devait avoir recours à l'emploi de machines à vapeur.

Au lieu d'opèrer sur une terre nue, M. Dickinson remplit un vase cylindrique de terre argilo-silicense du pays, sur laquelle il mit un gazon. Ce vase avait 0".50 de

<sup>(4</sup> Journal of the royal Agricultural Society of England, t. V, p. 147.

diamètre et 0°.91 de hauteur. Un faux fond, percé de petits trous, tenait la terre à une petite distance du fond véritable; celui-ci communiquait par un petit tube recourbé avec un tube vertical, où l'eau filtrée à travers la terre venait occuper une hauteur correspondante à sa quantité. Le vase et le tubé étaient enfoncés dans le sol jusqu'à leur niveau supérieur; mais un petit flotteur en liège, plongé dans le tube, faisait monter ou descendre une tige fine dont l'élèvation indiquait la hauteur occupée par l'eau de filtration, Une différence avec la quantité de pluie, donnée par un udomètre place à côté, indiquait la valeur de l'évaporation d'un sol couvert de gazon. Par un robinet place au bas du tube, on laissait écouler l'eau après chaque mesure, ce qui equivalait à un drainage intermittent. Voici les résultats constatés, en prenant la movenne des huit années d'observation:

|             |        | Évaporation<br>de la terre cou- | - 1-          |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------|
| Mois.       | Plate, | verte de gazon.                 | ' Filtration. |
|             | W11.E. | Miller                          | MICE          |
| Janvier     | 46.9   | 15.7                            | 33.2          |
| Février     | 50.1   | 10.8                            | 30 56         |
| Mars        | 41,0,  | 15.6                            | 27.4          |
| Avril       | . 56 9 | 21.1                            | 7.8           |
| Mai         | 47.1   | * 44.4                          | . 2.7         |
| Juin        | 56.1   | - 55.1                          | 1.0           |
| Juillet     | 58.1   | . 57.0 ' 4                      | 4.1           |
| Août        | 61.5   | 60.6                            | 0.9-          |
| Seutembre.  | 66.9   | 31.4                            | 9.5           |
| Octobre     | 71.6   | 56.1                            | 35.5.         |
| Novembre, 1 | 87.5   | 7.3                             | 80 2          |
| Décembre;   | 41.6   | -4.2                            | 45.8          |
| Tolanx      | 665.5  | 381.1                           | 284.2         |

Le rapport de la filtration à la quantité de pluie est de 42.7 pour 100, et celui de l'évaporation de 57.5 pour 100.

Il est certainement impossible de comparér avec rigueur et exactitude des expériences faites sous des climats aussi



différents que ceux d'Angleterre, d'Urange et de Genève, à des époques très-éloignées, avec des terres de diverses natures, et avec des drainages mal définis et faits à des hanteurs, en outre, très-variables. La température, plus froide ou plus chaude; la répartition inégale des jours de pluie, plus isolès les uns des autres, ou groupés à des intervalles divers; l'affinité plus ou moins grande de la terre pour l'eau, sont autant de circonstances qu'il faudrait faire intervenir dans les expériences, afin de voir l'influence de chacune d'elles. Cependant un rapprochement entre les résultats que nous venons de présenter ne laissera pas que d'être curieux; ou trouve:

| Noms des<br>expen-<br>mentateurs- | Piltration<br>p. 100<br>de pluie. | Éraporation<br>p. 109<br>de pluie. | Observations<br>sur le drainage<br>et sa profondeur. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dalton et Hoyle.                  | 25.1                              | 74.9                               | Drainage imparfait à 0m.91.                          |
| Maurice                           | 38 5                              | 61.5                               | Drainage épergique à 0≈.33                           |
| De Gasparin                       | 17.5                              | 82.5                               | Absence de drainage.                                 |
| Dickinson                         | 42.7                              | 57,5                               | Drainage à 0°.91.                                    |

Ainsi on voit que le drainage semble dininuer fortement l'évaporation du sol, cette cause énorme de refroidissement que nous avons signalée. Cependant des expériences directes sur l'évaporation comparée de terres drainées et des mèunes terres non drainées étaient encore nécessaires; ce sont elles que M. Charles Charnock, l'un des vice-présidents de la Société météorologiques de Londres, ainsi que nous l'avons dit, a effectnées durant cinq années, de 1842 à 1846, à Holunfield, prés de Ferrybridge, dans le comté de York. Ce savant a noté en mème temps:

- 1º La hauteur d'eau de pluie tombée;
- 2º L'évaporation d'une surface d'eau exposée au soleil et au vent;
- 5° L'evaporation d'une surface d'eau mise à l'ombre, mais exposée au vent;

4º L'évaporation d'une terre drainée;

5º L'évaporation de la même terre saturée d'ean;

6° La filtration due au drainage.

La pluie et l'évaporation de l'eau étaient obtenues par les appareils ordinaires employés à cet effet par les physiciens.

M. Charnock avait renfermé la terre qui devait donner les résultats d'un sol drainé dans un vase de plomb de 0°.91 de hauteur et de 9 décimètres carrès de base, dans lequel, sur une épaisseur de 0°.61, il avait placé un sable calcaire formant le sous-sol de la contrée, et par-dessus, jusqu'à une distance de 0°.025 de la surface, une couche de la terre arable moyenne cultivée. Du fond partait un tuyau qui menait l'eau filtrée à travers le sol dans un flacon régulièrement vidé.

Le vasé était enfoncé dans un gazon jusqu'à une distance de 0°.025 de son bord, de manière qu'il ne put y rien tomber tout autour. Toutes les mauvaises herbes étaient arrachées avec soin, et la surface était binée de façon à être entretenne daus l'état moyen d'une terré arable.

Pour mesurer l'evaporation d'une terre saturée d'humidité, M. Charnock, set servi d'un vase en plomb, de 0°.35 de hauteur et de 9 décimetres carrès de surface, enfoncé dans un gazon jusqu'à une distance de 0°.025 de son bord, de même que le précédent, et reinpli de terre arable jusqu'à la même distance du bord supérieur. On y versait chaque jour la même quantité d'eau qui était évaporée par la surface aqueiuse exposée au soleil et au vent, et un tube partant de la surface menait l'excès d'eau non évaporée par le sol dans un vase où elle était mesurée. On devra remarquer qu'un sol saturé d'humidité ne peut pas être considére comme étant identique à un sol non drainé. Sous ce rapport, M. Charnock n'a pas complétement résolu la question qu'il s'était posée.

Les moyennes des résultats obtenus, mois par mois, pour les cinq années des observations, sont réunies dans le ta-

| Mos.       | Plute. | Filtration<br>à travers<br>le sol deaine | Evapo-<br>ration<br>du sol<br>draine. | Evapo-<br>ration<br>du sol<br>sature. | Evaposer<br>au solcil<br>et-au vept. | Évaporation<br>de l'eau<br>exposee au<br>vent, mus<br>à l'abri<br>du solesi. |
|------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Janvier    | 47.7   | 18.8                                     | 28.9                                  | 42.6                                  | 48.0                                 | 53.0                                                                         |
| Février    | 37.8   | 9 9                                      | 27.9                                  | 40.4                                  | 43.2                                 | 25.1                                                                         |
| Mars       | 48.3   | 13.3                                     | 35.0                                  | 50.8                                  | 63.7                                 | 41.6                                                                         |
| Avril      | 58.2   | 21.5                                     | 56.9                                  | 44.0                                  | 94.0                                 | 56.2                                                                         |
| Maí.       | 47.0   | 5.4                                      | 42.9                                  | 94.0                                  | 102.6                                | 68 9                                                                         |
| Juin       | 52.3   | 2.7                                      | 49.6                                  | 110.7                                 | 114.8                                | 76.5                                                                         |
| Juillet    | 79.2   | 6.6                                      | 72.6                                  | 94.2                                  | 98.5                                 | 65.3                                                                         |
| Août       | 79.2   | 6.6                                      | 72.6                                  | 85.6                                  | 88.4                                 | 59.4                                                                         |
| Septembre. | 39 9   | 5.9                                      | 34.0                                  | 75.4                                  | 78.4                                 | 51.8                                                                         |
| Octobre .  | 56 4   | 15 8                                     | 40.6                                  | 63.5                                  | 58.9                                 | 42.1                                                                         |
| Novembre.  | 49 3   | 12.4                                     | 56.9                                  | 51.0                                  | 55,3                                 | 55.0                                                                         |
| Décembre . | 34.5   | 9.4                                      | 25.4                                  | 42.4                                  | 55.1                                 | 40.4                                                                         |
| Totanx.    | 629.8  | 126.5                                    | 505.5                                 | 790.6                                 | 898.9                                | 595.5                                                                        |
|            |        |                                          |                                       |                                       |                                      |                                                                              |

On conclut de ce tableau les résultats suivants :

| On conclut de ce tableau les résultats suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Filtration, pour 100 de pluie, à travers le sol drainé à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 0-,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.0  |
| Evaporation, pour 100 de pluie, du sol drainé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.0  |
| Évaporation du sol drainé par rapport à celle du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| saturé, supposée égale à 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.7  |
| Évaporation du sol drainé par rapport à celle de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| exposée au vent et au soleil, supposée égale à 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56.0  |
| Evaporation du sol draine par rapport à celle de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| exposée an vent, mais à l'abri du soleil, supposée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| égale à 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84.5  |
| Evaporation du sol saturé par rapport à celle de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| exposée au vent et au soleil, supposée égale à 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88.0  |
| Évaporation du sol saturé par rapport à celle de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| exposée au vent, mais à l'abri du soleil, supposée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| égale à 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132.6 |
| Évaporation de l'eau exposée au vent et au soleil, par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| rapport à celle de l'eau exposée au vent, mais mise à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| l'abri du soleil, supposée égale à 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151.2 |
| the state of the s |       |

Ainsi on reconnaît bien nettement qu'un sol drainé est

soumis à une évaporation de 36.5 pour 100 inférieure à celle du nême soi supposé complétement saturé d'humidité. Cette conséquence s'accorde avec le fait que nous avons cherché à mettre en évidence dans ce chapitre. Peutêtre seulement, répéterons-nous, M. Charnock, pour vouloit trop prouver, n'a-t-il pas donné la démonstration expérimentale du fait qu'il s'agissait de constater, à savoir qu'un champ drainé avait une moindre évaporation que le même champ non drainé, et, non pas saturé, comme cela a été fait dans les observations que nous venons de résunter.

Les chiffres précédents indiquent aussi pour la filtration d'un champ drainé une quantité bien moindre que celle donnée par les mombres déduits des observations antérieures, ce qui peut s'expliquer par des différences dans la nature des sols mis en expérience,

On voit aussi qu'il reste à chercher ce qui adviendrait pour des terres couvertes de diversés récoltes. L'influence de la rosée sur des sols drainés ou non drainés n'est pas davantage déterminée.

### CHAPITRE XIV

# Des quantités d'eau enlevées par le drainage -

Il est impossible de dire exactement, dans l'état actuel de la science, quelle quantité d'eau réelle peuvent avoir à débiter des tuyaux placés à telle ou telle profondeur, avec tel ou tel écartement. On sait bien quelle quantité maximum peut laisser échapper un tuyau de diamètre, longueur et pente donnés : on a pour cela des formules de débit fort exactes, mais nullement applicables au drainage. En effet, dans le 'drainage, on un pas un niveau supérieur comu, fournissant au tuyau tout le liquide qu'il pourra laisser

écouler. Selon le terrain, selon les climats, selon les saisons, l'eau arrive aux tuyaux en plus ou moins grande abondance, et des expériences nombreuses pourront seules fournir des données númériques d'où il sera permis plus tard de déduire des conséquences utiles.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur la question se contentent du calcul pour déterminer la quantité d'eau que le drainage peut ou doit enlever. Ils raisonnent ainsi : des expériences directes montrent que la pluie donne en un an une hauteur d'eau a, et que l'évaporation rend à l'atmosphère une hauteur b; en conséquence, le drainage enlèvera a-b. Ce raisonnement est faux pour deux raisons. D'abord la filtration naturelle à travers le terrain ne cessera pas complétement; toute l'eau de pluie qui ne sera pas évaporée ne sera donc pas nécessairement enlevée par le drainage, ce qui peut tendre à diminuer l'eau que le drainage écoulera. D'un autre côté, il peut arriver dans le sol qu'on considère des eaux supérieures et des eaux souterraines qui remontent à la manière des eaux artésiennes; ces eaux peuvent tendre à augmenter la quantité dont le drainage procurera l'écoulement. On comprend bien, d'après cela, que tous les calculs qui reposent uniquement sur la valeur de a-b ne peuvent mener à aucune détermination absolue, quoiqu'on ait voulu en conclure et les dimensions des tuyaux de drainage et les longueurs des drains. Nous invitons donc les agriculteurs qui drainent leurs terres à faire effectuer des jaugeages des eaux écoulées, en mesurant en outre par des udomètres la quantité de pluie tombée durant le même temps. Des expériences comparatives sur l'évaporation des terres drainées et des terres non drainées devraient aussi être faites simultanément; nous avons démontré dans le chapitre précédent l'importance de cette question.

Les seules expériences que nous connaissions sur les quantities d'eau écoulées par des tuyaux de drainage sont celles faites en Angleterre par M. Milne; en France, par M. de Courcy et par M. Delacroix; en Allemagne, par M. Hugo Schober. Nous les décrirons successivement.

La première détermination de l'eau déchargée par le drainage dont uous avons à parler a été fâite-en Angleterre par M. Milne, de Milne-Graden, dans le Berwickshire, qui a fait durer ses expériences de jaugeage du milieu de juin 1848 au milieu d'avril 1849, c'est-à-dire péndant dix mois.

M. Milne se servait d'un appareil enregistreur (fig. 474); qui était installé de la manière suivante:

Le drain a, verse son eau dans un vase divisé en deux



Fig. 474. - Appareil de M. Milne pour jauger Peau écoulée d'un drainage.

compartinents b et f. Ce vase, renferné dans une botte, est mobile autour d'un ax d porté sur un pied agencé dans le fond de la botte. L'eau coule du drain dans le compartiment b, Quand ce compartiment b est plein, le vase fait bascule en tournant autour de l'axe d, et laisse écouler son eau par l'orifice g. Mais, au même moment, un doigt m pontse une roue dentée a horizontale, concentrique axec un arbre vertical c. Cet arbre engrène à sa partie supérireure avec une série de roues dentées, calculées de façon qu'une aignille marque les unités et les dizainés, tandis qu'une autre marque les centaines et les mille de litres déchargés, du moment où le compartiment à a fait bascule pour se vider, le compartiment f se présente au-dessous du drain a pour recueillir l'eau; et, quand il est plein à son tour, il bascule par son poids pour vider son eau par le second ortice g, en ramenant le doigt à sa première position. On voit que, par un jaugeage préalable, cet appareil inscrira exactement l'eau déversée, et qu'on n'aura qu'à venir relever de temps à autre ses indications pour le ramener au zéro.

En plaçant deux appareits semblables, cliacun, en comnumication avec le maitre-drain de deux pièces de terre identiques, d'une coutenance de 29.75, drainées à des profondeurs diverses et avec des espacements différents, M. Milue a obtenu les résultats suivants, de juin 1848 à avril 1849:

> Eau ecoulée par hectare. LITRES. 400,580

A 0=.91 de profondeur et à 4=.57 de distance. . A 1=.07 de profondeur et à 9=.14 de distance. .

Ce résultat très net et très important démontre que des tuyaux, placés à une distance donnée de la surface, sont loin d'enlever toute l'eau de filtration du sol; qu'il en est une partie qui descend plus bas et qui ne s'écoule que par un drainage plus profond.

C'est sur des considérations de cette nature que s'appuient les partisans du drainage profond; ils pensent qu'il faut abaisser le plus possible le niveau des eaux souterraines, et que des tuyanx placés de 0=.70 ou 0=.90 ne déchargent pas les terres de leur excès d'humidité.

Déjà M. Parkes avait rapporté en 1844 quelques faits d'où il résultait que des franchées plus profondes donnaient plus d'eau. Ainsi M. Hammond avait mesuré l'eau écoulée dans la même heure par des tranchées placées à égale distance, mais les unes à 0°.91 de profondeur; les autres à 1m,22; il avait trouvé pour les dernières 4 litres, et pour les premières 21,85 seulement. Dans un autre terrain, M. Hammond avait trouvé qu'aux mêmes profondeurs de 0<sup>m</sup>.91 et 1<sup>m</sup>.22 des tranchées espacées de 8 mètres avaient fourni des quantités d'eau qui étaient dans le rapport de 5 à 8, le chiffre le plus fort appartenant aux tranchées les plus profondes. On a pensé pouvoir conclure de ce résultat que l'on devrait écarter d'antant plus les tranchées, qu'on les ferait plus profondes. Ainsi admettons qu'un espacement de 8 mètres suffit pour que profondeur de 0".91, l'écartement à une profondeur de 1<sup>m</sup>.22 serait donné par la formule  $8 \times \frac{n}{2} = 12^{m}.8$ .

Le rapport  $\frac{8}{5} = 1.60$  est un peu plus grand que celui des profondeurs  $\frac{1.22}{1.24} = 1.34$ .

Avant qu'on cherche à généraliser de pareils résultats, il faudra possèder des expériences beaucoup plus nombreuses.

M. de Courcy, président de la Société d'agriculture de Rozoy (Seine-et-Marne), a fait en France, pendant les anieses 1851-1832-1855, le mesurage de l'écoulement de l'eau provenant des drains d'une pièce de terre de 1º,58 de superficie. Le drainage de cette pièce, a été effectué en décembre 1850. L'hiver ayant été très-sec, l'eau sortait à peine du tuyau de décharge jusqu'au moment où-le mesurage à été entrepris, le 28 mars 4851; à dater de ce moment, l'eau n'a pas discontinué de couler jusqu'au 25 mai, jour où le mesurage a cessé: La pluje avait commencé à tomber le 10 mars, et le temps a été successivement de plus en plus pluvienx.

M. de Courcy a recommencé ses expériences le 15 décembre 1852, et les a poursuivies jusqu'à la fin de mai 1855, époque à laquelle ses drains ont encore cessé de couler.

On voit que l'on a affaire ici à un écoulement d'eau intermittent tout à fait en relation avec la pluie; le drainage opère seulement sur les caux de surface.

Le procédé suivi par M. de Courcy consistait simplement à faire mesurer chaque jour à la même heure, pendent cinq minutes, la quantité d'eau écoulée, et à multiplier le résultat par le rapport de 5 minutes à 24 heures, pour avoir l'écoulement de la journée. Cette multiplication par 288 du résultat d'une mesure, et par conséquent de l'erreur de l'expérimentateur, laisse planer quelque incertitude sur les chiffres des unités des tableaux suivants :

Premières expériences de 1851.

|           | Indication  |                | eau écoulée    |
|-----------|-------------|----------------|----------------|
| Dater     | des pluses. | par 5 minutes. | par 24 beures. |
| Dates.    | -           | LITRES.        | EXTRES.        |
| 28 mars.  | Pluie.      | 338            | 68,344         |
| 29        |             | 240            | 69,120         |
| 30        | ,           | 287            | 82,656         |
| 31        |             | 147            | 42,356         |
| 1° avril. |             | 98             | 28,224         |
| 2         |             | 63             | 18,144         |
| 3         | :           | 63             | 18,144         |
| 4         |             | 47             | 13,536         |
| 5         |             | 42             | 12,096 .       |
| 6         |             | 35             | 10,080         |
| 7         |             | 35             | 10,080         |
| 8         |             | 28             | 8,064          |
| 9         |             | 27             | 7,770          |
|           |             | 23             | 6,624          |
| 10        | •           | 23             | 6.624          |
| 11        |             | 23             | 6,624          |
| 12        | ,           | 25             | 6,624          |
| 13        |             | 18             | 5,184          |
| 14        | *           |                | 4,320          |
| 15        |             | 15 🛎           | 4,020          |

204 50

|                  | Indication        | Quantite d'eau ceoules |               |  |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------|--|
| Dates.           | des pluies        | par 5 minutes.         | par 24 beures |  |
|                  |                   | LITRES.                | LITRES.       |  |
|                  | Rep               | ort                    | 424,594       |  |
| 16 avril.        | Pluie 4 heures.   | 15                     | 4,320         |  |
| 17               | ld.               | 15                     | 4,320         |  |
| 18               | Id.               | 15                     | 4,320         |  |
| 19               | Pluie 3 heures.   | 15                     | 4,320         |  |
| 20               | Orage et trombe d | eau                    |               |  |
|                  | à 3 heures.       | - 14                   | 4,052         |  |
| 21               |                   | 173                    | 49,824        |  |
| 22               | Pluie,            | 87                     | 25,044        |  |
| 23               | Id.               | 142                    | 40,896        |  |
| 24               |                   | 105                    | 30,240        |  |
| 25               | Pluie.            | 95                     | 27,360        |  |
| 26               |                   | 85                     | 24,480        |  |
| 27               | Pluie.            | 55                     | 15,840        |  |
| 28               | ,                 | 75                     | 21,600        |  |
| 29               | Pluvieux.         | 74                     | 21,600        |  |
| 30               | ,                 | 75                     | 21,600        |  |
| 1er mai.         | ,                 | 75                     | 21,600        |  |
| 2                | Pluvieux.         | 72                     | 20,736        |  |
| 3                | ld.               | 150                    | 47,200        |  |
|                  | Pluie.            | 175                    | 50,400        |  |
| 5<br>6<br>7<br>8 | Pluvieux.         | 200                    | 57,600        |  |
| 6                | Id.               | 150                    | 47,200        |  |
| 7                | I.u.,             | 51                     | 14,685        |  |
| 8                |                   | 38                     | 10,944        |  |
| 9                | - 1               | 20                     | 5,760         |  |
| 10               | Un peu de pluie.  | 10                     | 2,880         |  |
| 11               | Id.               | 10                     | 2,880         |  |
| 12               |                   | 10                     | 2,880         |  |
| 13               |                   | 10                     | 2,880         |  |
| 14               |                   | 10                     | 2,880         |  |
| 15               |                   | 8                      | 2,504         |  |
| 16               | •                 | 6                      | 1.728         |  |
| 16               | •                 | 6                      | 1,728         |  |
|                  |                   | - 3                    | 864           |  |
| 18<br>19         |                   | 2.8                    | 806           |  |
|                  |                   |                        | 403           |  |
| 20               | ".                | 1.4                    | 201           |  |
| 21               |                   | 0.7                    | 230           |  |
| 22               |                   | 0.8                    | 144           |  |
| 23               |                   | 0.5                    |               |  |
| 24               | "                 | 0.0                    | 0             |  |

On voit que l'éçoulement a cesse treize jours après la dernière pluie; on reconnaît aussi que l'effet d'une pluie, une fois que l'ean a commencé à couler, se fait sentir le lendemain. Ce dernier résulfat est surtout rendu sensible par l'orage et la trombe d'eau du 20 avril : l'orage, survenu it rois heures, a été accompagné d'une trombe d'eau pendant vingt minutes environ; la terre a été, en ect instant, couverte d'une nappe d'eau telle, que, dans la campagne, tous les fossés et rigoles furent remplis et débordèrent; s'est élevée à 49,824 litres le 21. On voit de même que la pluie du 27 augmente l'écoulement le 28; que la pluie du 4 mai augmente l'écoulement du 5.

La pièce de terre en expérience était plantée en luserneagée de trois ans, avant d'être drainée, elle conservait presque entièrement son ean, étant située dans un terrain extrémement plat. On peut donc regarder, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'eau écoulée comme provenant uniquement de la pluie tombée sur la pièce de terre elle-même.

#### Deuxièmes expériences de 1852-1853.

|          | Indication  | Quantite       | d'eau écoulre |
|----------|-------------|----------------|---------------|
| Dates.   | des pluies. | par 5 minutes. | par 21 heures |
| 1852.    |             | LITRES.        | Lirens.       |
| 15 décen |             | 25             | 7,200         |
| 16       | Pluie.      | 35             | 10,140        |
| 17       | Iď.         | 42             | 12,096        |
| 18       | Id.         | 75             | 21,500        |
| 19       |             | 63             | 18,144        |
| 20       |             | 52             | 15,456        |
| 21       |             | 40             | 11,520        |
| 22       | ,           | - 35           | 10,140        |
| 23       | *           | 35             | 10,140        |
| 24       |             | 32             | 9,216         |
| 25       | Plure.      | 42             | 12,096        |
| 26       | 1d.         | 65             | 18,145        |
| 27       | ld.         | 140            | 40,320        |

|                | Indication -        | Quantile d'eau exculee |                |  |  |
|----------------|---------------------|------------------------|----------------|--|--|
| Dates, *       | des pluies.         | par 5 muutes:          | par 24 beures. |  |  |
| 1832.          |                     | LITER4.                | LITRES         |  |  |
|                | , ' Be              | port                   | 496,413        |  |  |
| 28 décembre.   | Pluie.              | 200                    | 54,600         |  |  |
| 29             | 1.0                 | 135                    | 36,880         |  |  |
| 30 h           | (A)                 | . 105                  | 31,240         |  |  |
| 31             | W.                  | - 75                   | 21,600         |  |  |
| 1et jahvier 18 | 53. *               | 63                     | 18,144         |  |  |
| 2              | A service of        | 60'                    | 17,270         |  |  |
| 3              | H .                 | 55                     | .15,848        |  |  |
| 4              | W 7                 | 45                     | 12,960         |  |  |
| 5              | Pluie.              | 45                     | 12,060         |  |  |
| 16%            | 1d.                 | 45                     | 36,880         |  |  |
| 7              | Id.                 | 135                    | 34,560         |  |  |
| 8              | lds.                | 155                    | 44,640         |  |  |
| 9              | - 4                 | 140-                   | 40,320         |  |  |
| 10.            | 4                   | 130                    | 37,440 .       |  |  |
| 11             | 1 laie.             | 150                    | 43,200 -       |  |  |
| 12             | Id.                 | 125                    | 36,000         |  |  |
| 13             | Pluie torrentielle. | 200                    | 54,600         |  |  |
| 14 -           | Pluie.              | 200.                   | 54,600         |  |  |
| 15             | ld.                 | 180                    | 51,840         |  |  |
| 16             | Id.                 | 180                    | 51,940         |  |  |
| 17             |                     | 150                    | 43,200         |  |  |
| 18             |                     | 150                    | 45,200         |  |  |
| 19 -           |                     | 105                    | 51,249         |  |  |
| 20             | Pluie.              | 105                    | 51,240         |  |  |
| 21             | Id.                 | 251                    | 72,288         |  |  |
| 22             | ld.                 | 255                    | 73,440         |  |  |
| 23             | Id.                 | 251                    | 72,288         |  |  |
| 24             | - 2                 | 255                    | 73,440         |  |  |
| 25             |                     | 135 -                  | 36,880         |  |  |
| 26             |                     | 105                    | 51,240         |  |  |
| 27             | Pluie.              | 105                    | 31,240         |  |  |
| 28             |                     | 75                     | 21,600         |  |  |
| 29             | ,                   | 75                     | 21,500         |  |  |
| 30             |                     | 75                     | 21,600 ~       |  |  |
| 21 -           |                     | 55                     | 15,840         |  |  |
| 1º février.    |                     | 45                     | 12,960         |  |  |
| 2              |                     | 45 -                   | 12,960         |  |  |
| 3              | ,                   | 45                     | 12,960         |  |  |
| 4              |                     | 44                     | 12,960         |  |  |
|                |                     | 30                     | 10,440         |  |  |
| 5              |                     |                        | 4 605 054      |  |  |

|            | Indication                             | 'eau écoulée   |               |
|------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Dates.     | des plaies.                            | par 5 minutes. | par 21 henres |
| 1852.      |                                        | LITRES.        | LITRES.       |
|            | Rej                                    | port           | 1,605,051     |
| 6 février. | *                                      | 25             | 8,640         |
| 7          | *                                      | 25             | 8,640         |
| 8 .        | ,                                      | 25             | 8,640         |
| 9          | "                                      | 18             | 5,184         |
| 10         |                                        | 18 .           | - 5,184       |
| 11 .       |                                        | -15            | 4,320         |
| 12         | *                                      | 15             | 4,320         |
| 13         | ************************************** | 15             | 4,320         |
| 14         | Gelée.                                 | 11             | 3,168         |
| 15         | Id.                                    | 15             | 4,320         |
| 16         | Id.                                    | 19             | 5,472         |
| 17         | Id.                                    | 17             | 4,896         |
| 18         | Neige et gelée.                        | - 29           | 5,760         |
| 19         | Id.                                    | 15             | 4,320         |
| 20         | Id.                                    | 14             | 4.032         |
| 21         | Id.                                    | 7.50           | 2,160         |
| 22         | Dégel.                                 | 14 .           | 4,052         |
| 23         | Pluie et neige.                        | 15             | 4,320         |
| 24         | Id.                                    | 52             | 15,456        |
| 25         | Id.                                    | 75             | 21,600        |
| 26         | Id.                                    | 120            | 34,560        |
| 27         | Id.                                    | 235            | 36,880        |
| 28         | Gelée.                                 | 120            | 34,560        |
| 1er mars.  | ,                                      | 95-            | 27,300        |
| 2          | *                                      | 95             | 27,300        |
| 3          | Neige.                                 | 60             | 17,280        |
| 4          | Dégel et neige.                        | 42             | 12,096        |
| -5         | ld.                                    | 65             | 17,280.       |
| 6          | ld.                                    | 180            | 51,840        |
| 7          | Id.                                    | 180            | 51,840        |
| 8          | Id.                                    | 165            | 43,200        |
| 9          | ,                                      | 165            | 43,200        |
| 10         |                                        | 95             | 27,300        |
| 11         | ,                                      | 90             | 25,920        |
| 12         | ,                                      | 75             | 21,600        |
| 13         |                                        | 45             | 12,960        |
| 14         |                                        | 45             | 12,960        |
| 15         |                                        | 40             | 11,560        |
| 16         |                                        | 40             | 11,560        |
| 17         | Gelée.                                 | 30             | 10,140        |

|                 | Indication      | Quantité       |               |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Dates.<br>1852. | des pluies.     | par 5 minutes. | par 25 houres |
| 1862.           |                 | Report         | 2,265,171     |
| 18 mars.        | Gelée.          | 25             | 8,640         |
| 19              | Id.             | 21             | 6,048         |
| 20              | Id.             | 20             | 5,760         |
| 21 ).           | Id.             | 20             | 5,760         |
| 22              | Dégel sans pl   |                | 5,760         |
| 23              | " Deget sans pr | 20             | 5,760         |
| 24              |                 | • 18           | 5,184         |
| 25              | *               | 18             |               |
| 26              | #               |                | 5,184         |
| 20              | "               | 18             | 5,184         |
|                 | a a             | 15             |               |
| 28              | "               | 15             | 4,320         |
| 29              |                 | 15             | 4.320         |
| 3()<br>3t       | 'ar             | - 15<br>14     | 4,320         |
|                 | <i>"</i>        |                | 4,032         |
| 1ºr avril.      | Pluie.          | 1.5            | 4.032         |
|                 |                 | 14             | 4.032         |
| 3               | fd.             | 14             | 4,032         |
| 4               | Id.             | 45<br>90       | 4,320         |
| 5               | 1d.<br>Id.      | 150            | 25,920        |
| 7               |                 | 105            | 43,200        |
| 8               | "               |                | 31,240        |
|                 | #               | 90             | 25,920        |
| 9               | 4               | 75             | 21,600        |
| 10              | Pluie.          | 75             | 21,600        |
| 11              | "               | 120            | 34,560        |
| 12              | Id.             | 105            | 31,240        |
| 13              | Giboulées.      | 75             | 21,600        |
| 14              | Id,             | 75             | 21,600        |
| 15              | Id.             | 75             | 21,600        |
| 16              |                 | 60             | 17,280        |
| 17              |                 | 60             | 17,280        |
| 18              | "               | 50             | 14,400        |
| 19              | an .            | 31             | 8,928         |
| 20              | N .             | 31             | 8,928         |
| 21              | tr.             | 30             | 8,648         |
| 22              | Giboulées.      | 45             | 12,960        |
| 23              | Pluie.          | 135            | 36,880        |
| 24              | fd.             | 105            | 31,240        |
| 25              | Pluie.          | 190            | -59,800       |
| 26              | fd.             | 150            | 43,208        |

|           | Indication  |         | Quantité   | d'eau écoulce |
|-----------|-------------|---------|------------|---------------|
| Dates.    | des plutes. | . pas   | 5 minuses, | par 24 heures |
| 1832.     |             |         | LITRES     | LITRES.       |
|           |             | Report. |            | 2,895,811     |
| 27 avril. |             |         | 105        | 31,248        |
| 28        | *-          |         | 90         | 25,920        |
| 29        |             |         | 75         | 21,600        |
| 30        |             |         | 75         | 21,600        |
| 1er mai.  |             |         | 75         | 21,600        |
| 2         |             |         | 75         | 21,600        |
| 5         |             | • *     | 60         | 17,280        |
| 4         | . **        |         | 25         | 8,640         |
| 5         |             |         | 20         | 5,760         |
| .6        | p           |         | 15         | 4,320         |
| 7         | . #         |         | 10 _       | 2,880         |
| 8         |             |         | - 10,      | 2,880         |
| 9         |             |         | 10         | 2,880         |
| 10        |             |         | 8          | 2 304         |
| 11 -      | "           |         | 8          | 2,304         |
| 12        | 4 #1 1      |         | 5          | 1.440         |
| 15        |             |         | 9          | 2,590         |
| 14 -      | # 1 to      |         | . 9        | 2,592         |
| 15        |             |         | . 7        | 2,016         |
| 16        | #           |         | . 7        | 2,016         |
| 17        | #           |         | 6          | 1,728         |
| 18        |             |         | 5          | 1,440-        |
| 19        |             |         | 2.50       | 720           |
| 20        |             |         | 2 50       | 720           |
| 21        | ,           |         | 2.50       | 720           |
| - 22      |             |         | 2.50       | 720           |
| 23        | ,           |         | 2          | 576           |
| 24        | ,           |         | 1          | 288           |
| 25        | - *         |         | Néant.     | Néant.        |
|           |             | Total   | général.   | 3.106.193     |

Nous allons réduire tous ces résultats à l'hectare et les comparer aux quantités de pluie tombées aux mienes époques. On n'a pas malheureusement mesure à Rozoy la hauteur de pluie de chaque jour; nous sommes force de prendre les chiffres constatés à Paris; ils ne doivent pas être très-diffèrents de ceux qu'on aurait pu observer en Seine-et-Marne. Nous trouvons ainsi:

|              | - (- )      |             | Eau econice      | Rapport de l'eau<br>ecoulee par<br>le drainage y la |
|--------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|              | Eau tombée. | Eau tombée. | par le drainage. | quantite                                            |
|              | MILL.       | CHINES.     | LITERS           | de pline tombee-                                    |
| Mars 1851.   | 76.77       | 767,700     | 166,111          | 21.6 p. 100.                                        |
| Avril        | . 74.89     | 748,900     | 292,363          | 59.0                                                |
| Mai          | . 36.21     | 362,100     | 189,198          | 52.2                                                |
| Décembre 18  | 52, 53.50   | 535,000     | 215,470          | 40.3                                                |
| Janvier 1853 | 80.50       | 805,000     | 761 463          | 94.5                                                |
| Février      | . 18.00     | 180,000     | 187,825          | 104.4                                               |
| Mars         | 29.30       | 293,000.    | 516,410          | 107.9                                               |
| Avril        | . 69.70     | 697,000     | 415,453          | 59.6                                                |
| Mai          | . 49.50     | 495,000     | 69.629           | 14.1                                                |
| Totaly.      | 488 37      | 4 883 700   | 9 613 699        |                                                     |

Le rapport moyen de l'eau écotilée par la décharge à la quantité de pluie reçue par le terrain drainé est de 55.5 pour 100. Mais il y a de très-grandes variations dans le rapport de chaque mois; quelquefois l'écoulement est plus considérable que la pluie survenue, parce que les drains gouttent l'eau du mois précédent; d'autres fois les drains ne donnent passage qu'à 21 ou même 14 pour 100 de l'eau météorique, sans doute parce que l'évaporation a pu s'effectner sur une grande échelle. Cela se conçoit facilement, car de très-abondantes pluies tombées en très-peu de temps ne peuvent pas se comporter de la même manière que des pluies de même quantité totale réporties sur un grand nombre de jours.

M. Hugo Schober, dans les expériences qu'il a entreprisespour trouver les quantités d'eau écoulées par les drains d'une pièce de terre de l'académie de Tharand, en même temps qu'il prenait les températures de l'eau et de l'air (voir chap. xu, p. 140), faissait ses observations le matin à unit heures et le soir à quarte heures. Il mesurait chaque fois l'eau éçoulée pendant une heure par trois bouches de collecteurs, et rapportait les résultats à vingt-quarte heures et à l'acre de Saxe. La moyenné des trois nombres obtenus lui fournissait le nombre définitif de chaque journée. Un udomètre indiquait d'ailleurs les quantités de pluies tom-bées. En résumant toutes les observations mois par mois, et en transformant les mesures allemandes en mesures françaises, nous avons le tableau suivant pour représenter l'ensemble des recherches du natient professeur:

|                    | Pluie tombée<br>par hectare. | Eau tombre<br>par le drainage<br>par hectare. | Rapport de Peau<br>ecoulée par<br>le drainage à la<br>quantité<br>de pluie tombee. |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Février 1853.      | 388,017.52                   | 182,102 86                                    | 46 p. 100.                                                                         |
| Mars               | 276,167.33                   | 480,283.63                                    | 173                                                                                |
| Avril              | 1,041,270.02                 | 842,961.21                                    | 80                                                                                 |
| Mai,               | 619,044 65                   | 560,599.95                                    | - 58                                                                               |
| Juin               | 1,175,902,13                 | 472,824,88                                    | 40                                                                                 |
| Juillet            | 838,176.79                   | 274,922.36                                    | 32                                                                                 |
| Août               | 579,290.26                   | 6,856,82                                      | _1                                                                                 |
| Septembre          | 921,485,56                   | 139,222,46                                    | 15                                                                                 |
| Octobre            | 495,830.25                   | 115,455.98                                    | 23                                                                                 |
| Novembre           | 302,352.45                   | 25,065,56                                     | . 8                                                                                |
| Décembre           | 114,199.64                   | 8,281,84                                      | . 7                                                                                |
| Janvier 1854.      | 210,923.52                   | 72,353,76                                     | 54                                                                                 |
| Totaux de l'année. | 6,962,657.92                 | 2,980,749.70                                  |                                                                                    |

On voit encore ici combien est variable d'un mois à l'autre le rapport de l'eau enlevée par le drainage à la quantité de pluie tombée, puisque de 1 pour 100 seulement qu'il a été pendant le mois d'août, il s'est élevé à 175 pour 100 pendant le mois de mars, le seul mois, du reste, qui présente un excédant d'eau éconlée. Ce phénomène s'explique facilement par le dégel qui s'est produit durant ce mois.

En calculant pour l'ensemble de l'année, on trouve que le rapport moyen de l'eau écoulée à la quantité reçue par le terrain drainé a été de 42 pour 100,

Nous arrivons maintenant à quatre expériences faites par M. Delacroix, qui a opèré en mesurant chaque jour durant une minute seulement, avec un vase de capacité connue placé sous la décharge du drainage, la quantité d'eau écoulèe, et en calculant le débit de vingt-quatre heures d'après le résultat obtenu. Des udomètres indiquaient d'ailleurs les quantités de pluie tombées.

La première expérience de cet habile ingénieur se rapporte à la terre des Hauts-Noirs des domaines impériaux de la Sologne. Le sous-sol est argilo-siticeux, avec excès de silice. Le drainage a été fait régulièrement à 10 mètres d'écartement et à la profondeur moyenne de 4 mêtre à 1<sup>m</sup>. 10. La surface obsèrvée était de 3 hectares 30 ares. Voici, mois par mois, les résultats observés rapportés à l'Inctare:

| 0.000                  | Quantité   | Quantité  | Rapport de l'esu   |
|------------------------|------------|-----------|--------------------|
| Nois des observations. | de pluie   | d'eau     | écoulce par le     |
| Mars des deservations  | · LITERS   | LITAEA    | - la pluie tombee. |
| Janvier 1856           | 884.350    | 259.848   | 30 p. 100          |
|                        | 81,300     | 200,040   | 00 p. 100          |
| Février                | 566,250    | 86,836    | 15                 |
| Mars.                  | 726.250    | 229,527   | 31                 |
| Avril                  | 1.625.000  | 178,475   | 11                 |
| Mai                    |            |           |                    |
| Juin                   | 523,750.   | 159,054   | 30                 |
| Juillet                | 170,000    | 0.        | . 0                |
| Août                   | 332,500    | 0         | 0                  |
| Septembre. :           | 1,260,000  | 59,493    | 4                  |
| Octobre                | 258.700    | 30,963    | 12                 |
| Novembre               | 362,500    | 100,709   | 28                 |
| Décembre               | 572,500    | 185,781   | 32                 |
| Janvier 1857           | 580,000    | 175,758   | 44                 |
| Février                | 213,750    | 145.758   | 68                 |
| Mars                   | 291,250    | 85.576    | 30                 |
| Avril                  | 457,500    | 145,090   | . 33               |
| Mai.                   | 275,750    | 30,818    | 11                 |
| Juin,                  | 570,000    | 0         | 0.                 |
| Juillet.               | 71,200     | 0         | 0                  |
| Août                   | 160,000    | 0         | 0 -                |
| Septembre :            | 681,500    | 0 -       | .0                 |
|                        | 750,000    | ~ O =     | 0 -                |
| Octobre                | 301,200    | - 0       | 0                  |
| Novembre               | 202,600    | 0         | 0                  |
| Décembre               |            | 254       | 0 -                |
| Janvier 1858           | 262,500    | 2.527     |                    |
| Février.               | 161,000    |           | 25                 |
| Mars                   | 311,100    | 79,690 -  | -0                 |
| Avril                  | 440,000    | 0         |                    |
| Mai                    | 556,000    | 51        | 0                  |
| Totaux                 | 15,606,250 | 1,954,206 | 1 ,                |
| Bannort moven des del  |            |           | 14 p. 100          |
|                        |            |           |                    |

On doit noter que la surface mise en observation, étant placée sur un plateau et séparée des terrains qui s'inclinent sur elle par la tranchée du chemin de fer, ne peut recevoir d'autre cau que l'eau de pluie. Aucune cause étrangère n'a pu augmenter le débit de l'eau, et ce qui ne s'est pas échappé on bien a été retem par l'hygrossopicité du terrain, on bien a été absorbé par la culture, ou bien a servi à l'évaporation du sol, ou bien enfin s'est jufiltré dans le sous-sol an-dessous du drainage. Nous empruntérous d'ailleurs à M. Déacroix les reunarques suivantes :

« L'écoulement a cessé en 1856, le 27 juin; a repris le 10 septembre pour finir le 17, recommencer le 24, et ae plus cesser jusqu'à la fin de l'année. Il se continuée en 1857 pour s'arrêter le 49 mai, suspension qui dure jusqu'à la fin de l'année. Il recommence vers le 12 décembre, mais d'une nanière tout à fait insignifiante; s'arrête de nouveau dans les premiers jours de janvier, recommence à donner quelques traces d'ean le 22, pnis un débit continue, mais excessivement faible en février, reprend enfin en mars, pour s'arrêter tout à fait le 25 du même mois.

a Ces differences si tranchées dans la marche de l'écontement trouvent leur explication dans la seconde colonne du tableau. Oi voit cu effet que la quantité de pluie a été de 7,525 mètres cubes par hectare en 1856, et qu'elle n'a été que de 4,552, soit les deux tiers seulement, en 1857, et première a été en effet une aumée lumide et la seconde une année sèche. Or, ainsi que les expériences qui vont suivre le confirment, comme le débit constaté aux sorties d'eau d'une terre drainée dépend non pas seulement de la masse d'eau que reçoit le terrain, mais encore de son état hygrométrique, on s'explique ainsi comment le degré total de la terre des Hants-Noirs a été de 4,470 mètres en 1850 et de 2,196 métres, on la moitié seulement, en 1857. « Si, au lieu de comparer les débits totaux, on compare les rapports entre ces débits et la quantité d'eau de pluie, ou trouve pour les deux années des chiffres moins divergents. Ainsi ce rapport a été de 18 pour 100, ou moins d'un cinquième, en 1856; tandis qu'il a été de 14 pour 100, ou moins d'un septième, en 1857. Des expériences plus suivies et prolongées pourrout seules nous apprendre si ce rapprochement est exceptionnel ou si l'on doit admettre que, dans une période de temps suffisamment longue, comprenant no-tumment les diverses saisons de l'année, le drainage entève aux terres à pen près la même proportion que lés pluies leur ont fournie, quelle que soit d'ailleurs la manière dont elles se répartissent.

« Co résultat serait d'autant plus extraordinaire, que c'est de cette répartition surtout que dépend l'état hygroné-trique du sous-sol, et par suite le débit. Le tableau qui précède en offre un exemple frappant, si l'on étudie notaument la suite des rapports entre le débit et la pluie tombée depuis le mois de septembre 1836 jusqu'au mois de mai 1857. Un les voit en effet monter graduellement pour preudre leur maximum en février, où le débit s'élève jusqu'aux dent tiers de la pluie, et décroître ensuite insau àu dixième.

« Nous avons essayé de nous rendre compte de la masse d'eau enlevée à la terre par l'évaporation et la culture. Pour cela, nous avons recherché la quantité d'eau que contenait le terrain à l'origine et à la fin d'une certaine période. La première partie de l'expérience a eu lieu le 6 septembre 1856, la seconde le 4 août 1857. Un cube de terre d'une capacité comme (un litre) a été pris à diverses profondeurs justiq à 18-20, pesé, puis séché à un four de boulanger et pesé de nouveau. La différence de poids représentant l'eau perdue a été trouvée en moyenne de 0.264 en septembre et le 0.145 en août.

« On doit conclure de là que les 5º.50 de la surface observée contenaient, sur la profondeur de 1°.20, 10,454 mètres cubes d'ean à l'origine de l'expérience, et seulement 5,742 mètres à la fin. Pendant cet intervalle, elle avait reçu 16,066 mètres provenant de la pluie et en avait perdu 5,625 par l'action du drainage. On peut déduire de là la quantité d'eau perdue par l'opération suivante:

|                                                         | - 0    |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Quantité d'eau existante à l'origine.                   | 10,454 |
| Quantité d'eau fournie par la pluie                     | 16,066 |
| Total                                                   | 26.520 |
| Quantité d'eau trouvée à la fin de l'expérience         | 5,742  |
| La perte a été ainsi de                                 | 20,778 |
| « Elle se décompose ainsi :                             |        |
| Perte par l'écoulement dû au drainage                   | 3,625  |
| Perte qu'on doit attribuer à l'évaporation, sux besoins | 47.453 |

« La première perte est ainsi le cinquième seulement de la seconde. Celle-ci, considèrée comme répartie sur la surface de 3°-5,0 représente une hauteur d'eau perdine de 0°-520 pendant l'intervalle de onze mois que comprend l'expérience. Pendant ce temps, l'eau de pluie tombée représentait une hauteur de 0°-487, »

Les secondes expériences de M. Delacroix ont porté sur une pièce de terre dite du Prè du Château impérial de la Motte-Reuvron. Le terrain y est bas; il longe le chemin de fer du Gentre et aboutit à la rivière du Beuvron, dans les talus de laquelle sont placées les sorties d'eau; sa surface à a 18-80 de superficie et est en prairie; le sous-sol, où la silice domine, est traversè par des sources qui viennent d'un coteau voisin. Cette pièce de terre a été soumise à un drai-

nage régulier, fait à 11 mètres de distance et à une profondeur de 0 9.90 à 1 0.00. Les eaux souterraines, se tronvant arrêtées par la tranchée du chemin du fer, donnaient lieu, avant le drainage, à un marécage que cette opération a fait disparaitre. Les observations de M. Belacroix ont donné, mois par mois, les résultats suivants, rapportés à l'hectare:

| nectare ;              |                                   |                                    |                                                            |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nois des observations. | Quantite<br>de pluie<br>, tombée. | Ean ecoulée<br>par le<br>drainage. | Rapport de la quan-<br>tite d'enu écoulee<br>à la quantité |
|                        | LITRES.                           | LITERS.                            | de pluie tombee.                                           |
| Septembre 1858         | 1,260,000                         | 860,944                            | . 68 p. 100                                                |
| Octobre                | 238,700                           | 583,022                            | 244                                                        |
| Novembre               | 362,500                           | 578,133                            | 159                                                        |
| Décembre (1)           | 572,500                           | 951,206                            | 166                                                        |
| Janvier (2)            | 580,000                           | 644,800                            | 111                                                        |
| Février (3)            | 213,700                           | 603,933                            | 282                                                        |
| Mars                   | 291,500                           | 1.568,200                          | 538                                                        |
| Avril (4)              | 457,500                           | 1,067,533                          | 244                                                        |
| Mai                    | 273,700                           | 460,566                            | 168                                                        |
| Juin                   | 570,000                           | 70,972                             | 12                                                         |
| Juillet.               | 71,200                            | 0                                  | 0                                                          |
| Août                   | 160,000                           | ő                                  | Ö                                                          |
| Septembre              | 681,500                           | ő                                  | Ö                                                          |
| Octobre                | 750,000                           | 260,600                            | 35                                                         |
| Novembre               | 301,200                           | 463,388                            | 155                                                        |
| Décembre               | 202,500                           | 368,633                            | 182                                                        |
| Janvier 1858           | 131,300                           | 451,644                            | 344                                                        |
| Février                | 161,000                           | 499,653                            | 310                                                        |
| - Mars.                | 311,100                           | 395,279                            | 127                                                        |
| Avril.                 | 440,000                           | 442.700                            | 100                                                        |
| Mai                    | 556,000                           |                                    |                                                            |
| Merce                  | 300,000                           | 430,655                            | 77                                                         |
| Totaux                 | 8,565,500                         | 10,701,819                         |                                                            |

Rapport moyen de l'eau écoulée à l'eau tombée. 125 p. 400 « L'écoulement, dit M. Delacroix, a été interrompu à la

<sup>(1)</sup> Sorties d'eau noyées pendant 14 jours.

<sup>(2)</sup> Sorties d'eau noyées.

<sup>(3)</sup> Engorgement d'un drain.

<sup>(4)</sup> Sorties d'eau noyées pendant 18 jours.

fin du mois de juin 1857 et a repris le 5 octobre. Pendant les interruptions qu'il a subies et dont la durée est indiquée par les notes du tableau, le dèbit n'a pu être mesuré directement; les chiffres admis ont été calculés en supposant que l'écoulement a continué régulièrement dans l'intervalle non observé. Les chiffres, quoique approximatifs, donnent néamoins une idée de l'importance de la masse d'eau que le drainage a enlevée au sol, et qui, toutes compensations faites, dépassent d'un cinquième, en 1857, la quantité de pluie recue par la surface drainée.

« On doit conclure de là que l'eau-enlevée ne provenait, pas seulement de la pièce absorbée, mais encore des terrains placés au-dessus dans le cotean situé à sa gauche. En admettant ces terrains drainés et fournissant la même proportion d'eau que les llauts-Noirs, soit 14 pour 100 de la pluie tombée, on trouve que la surface qui aurait donné les 9,915 mêtres cubes constatés à la sortie d'eau mesurerait 15595 70 s.

La troisième série des expériences de M. Delacroix (1) se présente avec ce caractère particulier que l'Observation n'a porté que sur me ligne de drains placés à mie grande profondeur. Il s'agit du drainage du bonz de la Motte-Beuvron, qui a été exéculé à l'aide de tuyaux enfonis à 1°.80 dans un terrain généralement argilo-siliceux sur un point, argilo-siliceux sur ûn point, argilo-siliceux sur ûn point, argilo-siliceux sur ûn d'argile pure dans un autre. Deux sorties donnent issue à l'eau : l'une au nord, dans le Chicandin; l'autre au sud, dans le Beuvron, à cause des deux pentes que présente cette localité. Le relevé des débits a pu être fait très-exactement pour la décharge qui a eu lien dans le Beuvron, M. Delacroix en donne le tableau sui-yant :

<sup>(1)</sup> Les expériences de M. Delacroix sont décrites dans un Mémoire inséré dans le Journal d'agriculture pratique de 1858 et 1859.

|                            | Nombre | Debits en litres |           | Pluie tembée |  |
|----------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|--|
| Periodes des observations. | jours. | Totaux.          | Par jour. | millimetres. |  |
| Avril à septembre 1856.    | 153    | 13,700,000       | 89,500    | 337.75       |  |
| Septembre                  | 50     | 2,691,000        | 89,700    | 126,00       |  |
| Octobre                    | 31     | 1,900,000        | 61,300    | 23.90        |  |
| Novembre                   | 30     | 973,000          | 32,400    | 36,25        |  |
| Décembre                   | 31     | 2.164,000        | 70,000    | 57.25        |  |
| Janvier 1857               | 31     | 8,125,000        | 962,000   | 58 00        |  |
| Février                    | 28     | 3,947,000        | 141,000   | 21.37        |  |
| Mars                       | 31     | 2,299,000        | 74,000    | 29.13        |  |
| Avril                      | 50     | 2,650,000        | 88,500    | 43,75        |  |
| Mai.                       | 31     | 974,000          | 31,400    | 27.37        |  |
| Juin                       | 30 .   | 191.000          | 3,400     | 57.00        |  |
| Totaux                     | 456    | 39,526,000       |           |              |  |

M. Delacroix ajoute qu'on peut estimer le volume d'eau débité dans le même temps par la sortie du Chicandin à 22,200 mètres cubes, de sorte que le drainage de la Motte-Beuvron avait sontiré, dans cette région, plus de 60,000 mètres cubes d'eau souterraine, « On remarquera, dit-il, la succession présentée par les débits quotidiens, suivant les mois de l'année. Il était naturel de supposer, au premier abord, qu'ils seraient en rapport avec la masse d'eau fournie par la pluie, soit qu'elle arrivat directement aux drains en traversant le sol, soit qu'ils provinssent de sources qui sont produites elles-mêmes par les eaux de pluie accumulées sur des terrains plus éloignés. Toutefois il n'en est pas ainsi, comme le font voir les chiffres inscrits dans la colonne de la pluie tombée. Ils nous apprennent que les mois pendant lesquels la hauteur d'eau tombée a été le plus considérable ne sont pas ceux des plus forts débits. Ce n'est donc pas taut l'importance des pluies qui est la cause prédominante, que leur succession et surtout que l'état hygrométrique de l'atmosphère et du sous-sol. Les débits marchent donc ainsi, en quelque sorte, en raison inverse de

l'évaporation, et par suite de la température, ainsi que de la clarté du ciel, qui la déterminent.

« Cette conclusion ressortira bien davantage encore si l'on cherche à déterminer le rapport du débit effectué, non pas sculement avec la quantité absolue d'eau tombée, mais avec celle reçue par la surface assainie, laquelle, ainsi qu'on peut le conclure des observations (1), augmente avec l'affaiblissement de la pente du plan d'eau souterrain, et par suite en mème temps que le débit diminue. Ce fait provient de ce que l'assainissement est produit par l'action d'un drain unique, et par conséquent sur une surface non limitée. En considerant tontefois comme assainis tous les points pour lesquels le plan d'eau s'est trouvé à plus de 0-60 de profondeur, et ne s'aidant des indications données par les observations qui précèdent, il nous a été possible de calculer, pour les six premiers mois de 1857, les résultats suivants :

| Périodes des<br>observations. | Plaie<br>tombée. | Surface<br>assaulie. | Cube d'eau<br>reçue par<br>la surface<br>assainte. | Cube<br>d'esu<br>écoulée. | Rapport du<br>debit à l'enn<br>reque. |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1857.                         | иплан.           | HECTARES.            | mèr. cub.                                          | MÉT- CUB-                 |                                       |
| Janvier.                      | 58.00            | 4.50                 | 2,610                                              | 8,125                     | .311 p. 100                           |
| Février.                      | 21.37            | 7.50                 | 1,602                                              | 3,947                     | 246                                   |
| Mars                          | 29.13            | 12.00                | 3,495                                              | 2,299                     | 65                                    |
| - Avril                       | 45.75            | 10 50                | 4,593                                              | 2.650                     | 57                                    |
| Mai                           | 27.37            | 47.00                | 4,653                                              | 974                       | 20                                    |
| Juin                          | 57.00            | 17.00                | 9,690                                              | 101                       | 1                                     |
| Totaux.                       | 256.62           |                      | 26,643                                             | 18,096                    |                                       |
|                               | Moye             | ппе                  |                                                    |                           | 68 p. 100                             |

« Ainsi, pendant les mois de janvier et de février, le débit fourni par les sorties d'eau dépasse notablement la masse d'eau reçue par la surface du terrain assainie. Il y avait donc, à cette époque, accumulation dans le sous-sol des eaux fournies par les périodes précédentes, et que l'évapo-

<sup>(1)</sup> Voir dans le livre X la théorie du drainage.

ration n'a pas enlevées. Pendant le mois de mars et d'avril, il semble que cette réserve soit épuisée, et que le drainage et l'évaporation agissent simultanément. Pendant les deux mois suivants, c'est au contraire l'évaporation qui agit seule, et on voit quelle est la puissance de cette action.

c Le rapport moyen pendant les six mois écoulés de jauvier à juin, entre le débit et la pluie tombée, est de 68 pour 100. Si on voulait le connaître pour l'année 1857 tout entière, l'écoulement ayant cessé complètement à partir de juin, il faudrait augmenter le total de la quatrième colonne du tableau de la masse d'eau reçue, ce qui la porterait à 63,000 mêtres cubes, et conserver celui de la ciuquème colonne. Le rapport serait alors réduit à 29 pour 100.

« Il serait ainsi le double de celui trouvé, pendant la même période de temps, pour la terre des llauts-Noirs. Ce résultat peut s'expliquer par la profondeur plus grande à laquelle se trouvent placés les drains dans le bourg de la Motte-Beuvron et qui étendent leur action sur une masse de terre plus considérable. Si cette explication est juste, la proportion d'eau débitée croîtrait plus vite que la profondeur relative des drains : ceux-ci auraient donc d'autant plus d'action sur l'écoulement, qu'ils seraient établis plus bas. Nous devons d'ailleurs ajouter que, lors de l'ouverture des drains, on a rencontré quelques sources venant du côté est du bourg, et qu'elles n'ont pas été sans doute sans influence sur l'augmentation du chiffre ci-dessus, »

Le résultat de M. Delacroix, relatif à l'augmentation du débit pour la profondeur du drainage, est conforme à celui obtenu en Angleterre par MM. Milne et llammond. (Voirplus haut, p. 154.)

La dernière série d'expériences de M. Delacroix, dont nous devons présenter le résumé, est relative à la terre dite des Rez, dépendant du domaine impérial de la Motte-Beuvron. Le sol de cette terre est-argilo-siliceux, la silice tendant à dominer. Le drainage a été fait régulièment à 25 mêtres de distance et à une profondeur moyenne de 0°.90 à 1°.00. Une partie de cette terre, mesurant 2°.22 et ayant une sortie d'èau spéciale, a été observée depuis le mois de décembre §557 jusqu'à la fin de mai §558. Les quantités d'eau fournies et la pluie tombée, rapportées à l'hectare, sont dounées dans le tableau suivant :

| Moss des observations. | par hectare.    | par bectare.    | ecoulee à la<br>pluie tombre. |  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Décembre 1857          | 202,500         | 80,243          | 39 p. 100                     |  |
| Janvier 1858.          | 131,200         | 20,892          | 15                            |  |
| Février                | 161 000         | 28,621          | 18                            |  |
| Mars.                  | 311,100         | 120,452         | 38 .                          |  |
| Avril                  | 440,000         | 1,491           | 0.5                           |  |
| Mai.                   | 556.000         | 5.027           | 1                             |  |
| Totaux                 | 1,801,800       | 256,706         |                               |  |
| Rapport moyen de       | l'eau écoulée à | i l'eau tombée. | 14 p. 100                     |  |

Le débit a marché assez régulièrement de décembre à avril; il s'est alors ralenti de manière à ne plus présenter que des quantités d'eau insuffisantes. La position de la pièce, qui part du sommet d'un petit plateau, et est d'ailleurs séparée de ce plateau par une assez grande étendue de terrain argileux, empéche de supposer que le débit soit

influence par une alimentation souterraine.

En résume, les diverses expériences rapportées dans ce chapitre donnent les résultats suivants :

| Expériences de M. de Cou                             | ncv |     | à la pluie tomb | ee.  |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|------|
| Expériences de M. Schobe<br>Expérience I de M. Delac | r   |     | 42              |      |
| - II -                                               |     | ٠., | - 123           | oc . |
| - III                                                |     | 4,  | . 68            |      |
| - 17 -                                               |     | ,   | 14              |      |

Ou doit donner un rang à part aux expériences II et III de

M. Delacroix, dans lesquelles les quantités d'eau écoulées proviennent en partie d'une alimentation souterraine. Les quatre autres expériences de ce petit tableau démontrent combien peut varier le débit relatif avec la nature du sol. Le débit est beaucoup moindre dans les terres de la Sologne, où la silice prédomine, que dans les terres de Seine-et-Marne et de Tharand, où l'argile constitue principalement le sol et le sous-sol.

On peut reprocher aux déterminations de MM, de Courcy, Schober et Delacroix l'incertitude d'une methode qui consiste à n'observer que pendant un temps assez court la quantité d'eau écoulée par une décharge de drainage nour en conclure le résultat produit pendant vingt-quatre . heures. Rien ne prouve qué le moment choisi pour faire la mesure, qui sera multipliée par un facteur plus ou moins grand, correspond en réalité à un écoulement moyen, et que des erreurs très-considérables, dont les limites ne sont pas connues, ne soient pas la conséquence d'un tel procédé: L'appareil imaginé par M. Milne (fig. 474, p. 153) pourrait être employé avec avantage, malgré sa complication et quoiqu'on ait à craindre dans certains cas que le choc de l'eau, arrivant avec trop de vitesse, fasse basculer l'appareil avant l'instant précis, ce qui donnerait des erreurs d'enregistrement. Un tel appareil étant d'ailleurs placé dans un hen très-humide, les rouages sont exposés à se rouiller et à ne plus fonctionner exactement. Aussi nous croyons que, pour continuer les intéressantes recherches auxquelles nous avons consacre ce chapitre, les observateurs feraient bien de prendre la jauge de drainage (fig. 475 et 476) imaginée par M. Hervé-Mangon, et qu'on trouve chez M. Salleron, constructeur d'instruments de précision appliqués aux arts, aux sciences et à l'industrie, rue du Pontde-Lodi, nº 1, à Paris.

Cet instrument, dont le prix est de 55 fr., se compose d'une caisse prismatique en zinc, divisée en plusieurs compartiments par des cloisons verticales (fig. 475); ces cloisons ne sont pas toutes soudées de la même manière: les unes touchent le fond et ne s'élèvent pas jusqu'à la partie supérieure de la caisse, tândis que les autres partent de la



Fig. 475. - Jauge de drainage de M. Mangon.

partie supérieure, mais ne descendent pas jusqu'au fond. La caisse étant placée sous la bouche de décharge du tuyan collecteur dans le fossé d'écoulement, de telle sorte que l'eau tombe dans le premier compartiment avec une certaine force résultant de sa chute, on conçoit qu'elle devra avoir perdu toute vitesse quand elle arrivera dans le dernier compartiment après avoir rempli les précédents en passant successivement au-dessus et au-dessous des cloisons, comme le montreut les petites Réches de la figure 475.

La paroi extérieure de la caisse, qui forme le dernier compartiment, est percée d'une sèrie de trous formant un triangle (fig. 476) dont le sommet est tourné vers la partie inférieure de l'instrument. Au sommet de ce triangl est percè un trou; deux trous percès au-dessus forment une seconde rangèe; trois trous forment la troisième, et ainsi de suite en allant de bas en haut. Une division, règlèe par des



Fig. 476. - Trous d'écoulement de la jange de drainage de M. Mangon.

expériences préalables, est gravée le long d'un des côtés la téraux du triangle, de manière à indiquer le nombre de litres que l'appareil débite par minute, selon que l'écoulement se fait par un plus ou moins grand nombre de trous.

Il suffira donc de venir à des intervalles suffisamment rapprochès jeter un coup d'œil sur l'appareil pour noter à chaque fois le débit du drain collecteur et calculer avec toute l'exactitude désirable les quantités d'eau écoulées par un drainage.

# CHAPITRE XV

Diverses applications du drainage — Brainage des cours, des édifices, des routes, des villes — Emploi du drainage pour l'épuration des eaux des distilleries — Emploi du drainage dans les pressoirs.

Les méthodes de drainage, à l'aide des tuyaux souterrains, ne sont pas seulement applicables aux terres arables. On peut les employer avec succès pour assainir les parcs, les jardins, les cours des lycées et des fermes, les camps et les champs de manœuvres, les routes, les chemins de fer, etc.

Nous avons vu à Chantilly drainer, par M. Vitard, de l'Association de l'Oisse, une prairie marécageuse de 10 hectares, de manière à la transformer en un hippodrome; dont le terrain prèsente la fermeté el l'élasticité nécessaires pour l'éducation des chevaux de course de M. Ammont.

Presque toutes les tranchées des chemins de fer anglais sont aujourd'hui drainées à l'aide de tuyaux d'un diamètre assez grand placés au bas du talus et dans lesquels se deversent des rigoles ou des drains convenablement placés pour enlever toutes les eaix génantes.

Le drainage des routes on des chemins construits dans de mauvais terrains, et dont l'entretien impose aux dèpartements et aux communes des frais considérables, économiserait une grande partie de la dépense ordinairement employée, soit en pierres de remplissage, soit en maind'œuvre: Pour la construction des routes nouvelles, il serait impardonnable de le laisser en oubli. Une ligne de drains au milieu de la chaussée, on deux lignes pour les routes trèsarges, sous les arcettements ou trottoris, à 1 mêtre de profondeur, dispenseraient le plus souvent de la couche de blocage et causeraient une économie de 50 pour 100 sur les frais d'établissement.

Dans les lycées ou colléges, nos enfants ne peuvent pour ainsi dire pas jouir de leurs récréations pendant les temps pluvieux, s'ils vont dans les cours, ils ont les pieds dans l'eau de la façon la plus fàcheuse. Un drainage peu conteux fervit disparattre ce grave inconvénient.

Les camps et les champs de manœuvres où de nombreuses troupes, de la cavalerie et de l'artillerie, tassent souvent le sol, sont heancoup améliorés par le drainage. C'est-ce que l'on a reconnu en Angleterre pour le champ de maneuvres de Dublin pet pour cetui de Chobham. En France, on a drainé ainsi une partie des camps de Satory et de Châlous. Le champ de manœuvres qui est aux portes de Verdun a été rendu excelleut par la même opération.

Des tuyaux de drainage places autour des murs des habitations et des édifices publics peuvent enlever l'humidité qui s'accumule d'une manière si facheuse dans le sol on s'appuient les constructions; les eaux qui tombent des toits après les pluies trouvent dans ces tuyaux un écoulement certain et ne peuvent plus miner les fondations. On place une ligne de drains entourant de toutes parts la construction à prèserver à 0m.75 environ des murs età une profondeur-de 0m. 30 à 0m. 50; on les couvre d'une couche de cailloux, et on a soin de leur donner une pente prononcée vers un point situé dans la partie la plus déclive du terrain où un collecteur doit prendre les eaux recueillies pour les conduire dans une décharge. L'église de Cires-le-Mello (Oise) a été assainie par ce moyen en 1858, et on se propose avec raison d'employer le même procédé pour aider à la conservation de plusieurs autres édifices religieux du même département.

Bans les cours des fermes, il arrive souvent que les caux de pluie tombant des toits viennent se rèunir dans le tas de fumier qui s'y trouve amoncelé, et lui font subir une facticuse altération en le lavant et en produisant un excès de liquide qui déborde des fosses et s'écoule en pure perte. L'établissement des gouttières est assez conteux pour que beaucoup de cultivaleurs reculent à faire cette dépense. D'après une communication faite à la Société centrale d'agriculture par M. Yvart, le drainage du pourtour des bâtiments de la ferme de M. Turquini, à Chalanday, près de, créve, a complétement obté à tout, inconvénient. Les

tuvaux employés, de la dimension des tuyaux collectems (0m.06 de diamètre), ont été posés à 0m.33 du pied des murs et recouverts de cailloux. Une des extrémités de la ligne du drain a été placée à quelques centimètres seulement an-dessous de la surface du sol; l'autre extrémité a étè enfoncée beaucoup plus profondément; celle-ci aboutit à une citerne où elle verse les eaux qui ont une pente suffisante pour leur rapide écoulement. Dans la même ferme, des tuyaux de drainage conduisent les urines des étables et des écuries qui ne sont pas absorbées par la litière, d'abord dans une petite fosse où elles se réunissent, et ensuite jusque dans la fosse à purin, située au centre du tas de fumier. De là le purin est répandu, quand cela est utile, sur toute la surface du fumier par une pompe aspirante et foulante. On voit que le drainage débarrasse ainsi le fumier des eaux surabondantes et y accumule tous les liquides qui se perdent souvent dans les exploitations rurales quand ils se rendent simplement dans les ruisseaux des cours des fermes. Cet exemple est suivi maintenant dans un grand nombre d'exploitations rurales de tous les pays.

Parmi toutes les applications du drainage, une des plus utiles est celle de l'assainissement des hourgs ou villages. Déjà on a en France plusieurs exemples de l'emploi de cette méthode, dont les systèmes d'égouts établis dans les villes présentent du reste l'image considérablement agrandie. Nous citerons en particulier les drainages des bourgs de la Motte-Beuvron et de la Ferté-Saint-Aubin; ils ont été exécutés sous la direction de M. Delacroix, ingénieur des ponts-et-claussées, chargé du service hydrantique du département du Loiret et de l'assainissement des domaines impériaux de la Sologne. Des lignes de drains ont été placées dans les rues<sub>e</sub>um peu en avant des labitations, et en-

lèvent d'énormes quantités d'eau dont on pent se faire une idée par les mesures prises à la Motte-Beuvron par M. Delacroix.

Le drainage du bourg de la Motte-Beuvron, dont il a été question précédemment (p. 170), a été effectué en mai 1856; le relief du terrain l'avant permis, on a placé les drains a 1º.80 de profondeur, afin de pouvoir obtenir des caves parfaitement saines d'une hauteur de 1m,65, Le bourg présentant deux pentes, l'écoulement se fait par deux sorties d'eau versant l'une dans un petit cours d'eau nommé le Chichandin, au nord; l'autre dans le Beuvron, au sud: La pente générale de la vallée va d'ailleurs de l'est à l'ouest. Le sol est forme d'une terre végétale siliceuse d'une épaisseur de 0".50 à 1 mètre, au-dessous de laquelle se trouve un sable jaune et gris, argileux et graveleux. Eh bieu, d'avril 1856 à juin 1857, d'après les mesures effectuées, la décharge du drainage dans le Beuvron a fourni 59,526 mètres cubes d'eau, et la sortie dans le Chichandin 22,200, de telle sorte qu'on peut évaluer à plus de 60,000 mètres cubes l'eau souterraine qui, auparavant, séjournait dans le sous-sol du bourg de la Motte-Benvron, ou du moins n'en était enlevée que par une évaporation et un écoulement imparfaits donnant lieu à une grande masse d'émanations pestilentielles.

L'application du drainage à l'absorption d'eaux putrides qui sont filtrées et purifiées par le sol qu'elles fecondent, avant de se reodre dans les tuyaux sonterrains où elles s'écoulent dépouillées de la plus grande partie de leurs matières organiques, est une des opérations les plus importantes que l'on doive conseiller an point de vue de la sulurité publique. Plusieurs agriculteurs-distillateurs du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise, au lieu d'évacuer dans les cours d'eau les vinasses et eaux diverses de leurs unies, les font arriver depuis qu'elques années sur des terres

The state of the s

drainées, et annulent ainsi une cause grave d'infection dont on a eu heaucoup à se plaindre dans les localités où de grandes distilleries de betterayes se sont établies...

La disette des vins qu'on a subie de 1830 à 1857 a donné une grande impulsion à l'industrie de la distillation, soit des jus de hetteraves, soit des mélasses étendues d'eau, soit des moits sucrès qu'on peut préparer avec les céréales ou avec d'autres matières reufermant de l'amidon. Lorsque les parties spiritueuses de ces liquides ont été séparées par la distillation, il reste un résidu aqueux chargé de tous les matériaux fixes que renfermaient les vins; ce résidu constitue les vinasses, dont la composition et la concentration sont differentes, selon la nature des fiquides soumis à la distillation.

Les vinasses les plus concentrées sont celles qui résultent de la distillation des mélasses; elles sont assez riches pour que, depuis quelques années, on en retire du carbonate de potasse et divers autres sels. Les vinasses provenant de la distillation des grains renferment assez de matières nutritives pour pouvoir servir à l'alimentation du bétail, et cet emploi est devenu obligatoire par un décret Frendu en novembre 1857. Quant aux vinasses que fournit la distillation du jus de betteraves, elles ne sont pas assez concentrées pour servir ni à la fabrication des sels de polasse ni à l'alimentation du bétail, et elles sont fortement putrescibles, surtout à cause de la saccharification à l'aide de l'acide sulfurique. L'emploi de cet acide donne naissance à des sulfates qui, en présence de matières organiques disposées à se putréfier, fournissent des sulfures, puis de l'hydrogène sulfuré très-nauscabond et insalubre. Les matières organiques seules, lorsqu'elles sont aboudantes dans les eaux, fournissent d'ailleurs pour leurprovide compte des émanations dangereuses. Si donc le drainage, en écoulant souterrainement les caux, retenait ou transformait les parties insalubres qu'elles renfermaient au moment où elles arriveraient en irrigations dans le sol, on comprend quelle heureuse influence aurait un tel procédé.

Nous développerons dans le livre suivant la démonstration des idées que nous ne faisons qu'émettre en passant; ici nous avons à citer une application du drainage que nous avons conseillée plusieurs fois dans le Journal d'Agriculture pratique, et qui a été adoptée par les comités réunis d'hygiene publique et des arts et manufactures, consultés sur ce sujet en 1858 par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. La commission nommée par les comités constate d'abord que, dans maintes localités du Nord où se sont établies de grandes distilleries de betteraves, les canx out été corrompues par suite de l'écoulement des vinasses de ces usines qu'on y a tolere, au point de devenir impropres aux usages domestiques, de tuer le poisson, d'infecter les puits qu'elles alimentent, d'exhaler au loin une odeur repoussante; que le Cojeul, la Sensée, le canal de Roubaix, le canal d'Aire à la Bassée, la Deule, la Scarpe, l'Escaut lui-même, ont été infectés. La commission évalue à 3 millions de mêtres cubes le volume total de vinasses produites par les distilleries de betteraves du Nord pendant la campagne de 1857. Pour se débarrasser des inconvenients que cause l'écoulement de cette masse de liquide dans les cours d'eau, la commission propose le drainage. Dans un rapport très-bien fait, M. Wurtz s'exprime ainsi au nom de la commission;

<sup>«</sup> Le commission a pensé que les procédés du drainage pourraient être appiqués, avec succès à l'épuration ou même à l'absorption des vinasses. A cet égard, deux systèmes différents ont fixé son attention : l'un conside à librer lor eaux impures à travers une surface relativement res-

treinte d'un terrain argileux drainé, l'antre à les faire absorber par une étendue considérable de terres en culture et drainées au besoin.

- « Le premier du ces systèmes pourrait trouver une application assez goircine dans les édyartements la Nord. En effet, le soi de ces édyartements le principal de la prima de l'argine de l'argine de l'argine de l'argine de prima mélange d'argile et ements est partous formé par de l'argine ou por un mélange d'argile et de sable. Le parties termin spontis termin sp
- « En effet, l'argile est deuée de la propriété d'absorber et de retenir les matières organiques solubles que contiennent les eaux dont or l'artroe. Fixées sur l'argile, ées matières organiques se consument leutement au contect de l'air, et peuvent dovenir ainsi une source de fertibité pour les oil qui les a absorbées.
- « Qu'il nous seit permis de citer ici quelques expériences de M. Hervémugne, concernant l'absorption des matières solubles des vinsases par la terre argileure. De l'argite pure, de la marne caleaire, des mélanges à parties égales d'argite et de marne, d'argite et de sable, ont été arrosés ace une vinsase trés-récie, domant 60 er, de ré-biu soidie par l'ûre, et qui a été ajoutée à la dasse de 5 à 4 1/2 0 d du poids total de la terre. Cenélanges exposés à l'air n'ont ethalé aucune odeur. Au bout de dix jours, on lès a lavés, on a filtré le liquide et on l'a fait évaporer : le résidu de l'évaporation ue renfermant plus de vinsase.
- « Dans un autre essai, M. Hervé-Mangon a cherché à se placer dans des conditions plus voisines de la pratique. A cet effet, il a introduit dans des tubes verticany de 1 m. 30 de hauteur de la terre argileuse naturelle recueillie aux environs d'Arras. Il a verse à la partie supérieure de cette terre une couche de vinasse de 5 centimètres d'éraisseur, et il a soigneusement recueilfi le liquide qui s'est éconfé au bas du tube, Evaporé, ce liquide n'a laissé qu'un résidu organique tout à fait insignifiant. Si, comme ces expériences le démontrent, le sol argileux possède la propriété d'absorber les matériaux solubles des vinasses, il n'en faudrait pas conclure que son pouvoir absorbant est en quelque sorte illimité. Un pareil sol étant arrosé avec des quantités considérables de vinassés, il arriverait un moment où l'argile, saturée de matières organiques, refuserait d'en reteuir davantage. Ces considérations sont de nature à laisser entrevoir les avantages d'un pareil drainage restreint sur un sol argileux, comme aussi les limites et les inconvenients de rette opération. Les eaux qui s'écouleront par les drains seront plus pures que celles qui résulteraient de la filtration à travers le sable : mais, comme l'absorption par la terre argileuse se fait lentement, et que, pour assurer la purification des caux, il faut que la masse des matériaux à absorber soit dans une juste proportion avec la masse de la couche filtrante, il devient nécessaire d'affec-

ter à este apératior une étendue do terrain saux considérable. Il est simposible d'assigner, à priori, les limites précise à la nuriaca de terres. Néamoins il est permis de penser que, dans les est ordinaires et peur une quantité de viaisses une dépassant pas 800 d 1,000 hechoin per jour; 4 ou 2 hectres pourraient suffice. Que l'on suppose, en effet, qu'il s'agine de lâtre absorber par vie d'inflittudio dans de starce densnées d'une étendue de 1 hectare, 1,000 hectolitres ou 100 mètres cubes de viaisses par jour, la couche de liquiale que cette surhec devris hect her cu 24 hectres n'aura qu'une épasseur de 1 centimètre. Une suffise plus grande servir incessaire pour les unies les plus considérables.

- « Sans vouloir trop précier les choses, il-est permis de ponser que, dans ces oss, rivais hectares, penel-tre quatre, hecterre, devrance for affectés à la chritication des rinssess. Une parcille étable comprendreit une messe de 55,000 de 60,000 mércies chosé de terres réglense propre à l'alsoraption, en sipposint que les drains seient places à 2#5,00 de probendeur.
- « Ces terrains, préalablement nivelés avec soin, pourraient au besoin être entourés d'une petite digue propre à empêcher les fuites latérales. Peut-être serait-il utile de les diviser en un certain nombre de compartiments dont chacun recevrait à son tour les vinasses écoulées en vingtquatre heures. Après avoir reçu ces vinasses, le compartiment chargé sernit pour ainsi dire abandonné au repos pendant quelques jours avant d'en recevoir une nouvelle quantité. Dans cet intervalle, la filtration pourrait s'effectuer complétement, et les terres anraient le temps' de s'égoutter et de se dessécher jusqu'à un certain point. Du reste, cette distribution fractionnée assurerait la répartition uniforme des vinasses sur toute la surface du terrain, en remédiant aux inconvénients qui résulteraient d'un défaut de nivellement et d'infiltrations trop aboudantes sur les parties déclives. Il est important de faire remarquer ici que la clarification serait incomplèto si l'on n'apportait le plus grand soin au tassement des terres accumulées sur les drains. En effet, s'il restait des vides dans les tranchées, les vinasses se seraient hientôt fravé, dans ces espaces trop perméables, des voies assez larges pour rendre la filtration imparfaite:
- « A la fin de la campagne, c'est-à-dire vers le mois de mars ou d'avril, ces terres pourraient être rendues à la culture. Recouvertes d'uno couche de limon, et saturées jusqu'à une grande profondeur de matières fertilisantes, elles pourraient se passer d'engreis.
- « Pour la campagne suivante, une nonvelle étendue de terrains pourroit à son tour être affectée à l'épuration des vinasses et recevoir, pour les saisons à venir, les mêmes éléments de fertilité. C'est ainsi que les résidus des distilleries, alternativement distribués, dans le cours des an-

nées, sur les champs avoisinant les usines, au lieu d'être une cruse d'insalubrité et un sujet de souffrance pour les populations, pourraient devenir une source de richesse pour l'agriculture.

« La condition importante qu'il s'agirsit de réaliser pour assurer l'efficacié de ce système serait de donner à la sursée de âltration une étendue suffisante. Il est bien estendu qu'il ne sera applicable que dans les localités de la couche de terre argicleuse offire me préondeur enfisante et où la surface du sol s'élère au moins à 1 =. 50 ni-dessus d'uniteau des cours d'eas. »

Après avoir ainsi résolu affirmativement la question de l'épuration de svinasses par la filtration à travers des terrains uniquement affectés à cette opération pendant un temps déterminé et rendus plus tard à la culture, la commission examine le système qui consiste à irriguer par les eaux des distilleries des terrains cultivés. C'est ce parti que préfèrent prendre les distillateurs-agriculteurs. Nous pensons devoir encore inettre ici sous les yeux de nos lecteurs le texte mêtre du rapport de M. Wurtz:

« Le système qui consisterait à employer les vinasses du irrigations ou carronements, et que nous allons esposer muistrant, exige l'innérion à l'unine d'une étendue considérable de terrer en culture. C'est la un incurveinent qui rendra difficile, sinon impossible, son application gravale. Mais, comme dans certains est al geut rendre de grands errècs, nois allons indiquer sommairement les conditions que nécessite son emploi.

« Tout le monde conviendra que les substances contenues dans les vinsese, matières organiques diverses, anotées et tou autofes, suspendues ou dissoutés, principes minóraux tels que le sulpêtre et les sels aumonieraux, que toutes ces matières sont des éléments de fertilité et constituent de vértiables engrais pour les terres sur lesquelles elles sont répandues. Le sulfate de chaux his-même, si muisible brayaffi est intoduit dans lès cours d'eau save les vinasses, peut contribuer d'uné manière efficace à l'amendement des terres. Malbeureuisement, cos mit-frants fettilisants sont délays dans des masses d'eau, tellement considérables, que le transport et la distribution de cel engrais liquide ct étendu déviendarient une charge onéreuse pour une exploitation agricole. Nous essayerous de montrer néammoins que ces inconvénients, tont en timi-

tème, ne sont point de nature à en compromettre le succès d'une manière

- « Comment transporter dans tops les spoints et aux extrémités d'un comaine d'une cinquantaine d'hestares, par exemple, ces quantités d'onmes de vinasses qu'une grande distillerie rejette pendent cinq à six mois de l'anale? Cette question soulève une difficulté réelle, Elle peut recevoir diverses solutions.
- « Lorsque les pentes naturelles du termin s'y prêtent, les vinasses peuvent être répandues sur les terres par voie d'irrigation dans des tranchées ouvertes et dans des rigoles.
- « C'est le système le plus feonomique. Là où le configuration du terrain me permet pas on application, il faut recourir aux procedés quiconsistent à refouler Jes-vinasses, sous une pression considérable, dans des turaux en fonte poés- dans les champs. La pression excreée sur leliquide permet de le répandre uniformément par voie d'arrosement à l'aido de tuyaux flexibles, terrainés par des lances à inécendie.
- « Ces procédés, employés dans beaucoup de localités en Angleterre; ont été appliqués dernièrement à la distribution des engrais liquides de Bondy, dans les terres de la ferme de Vaujours.
- « Enfin un troisieme système consisterait à combiner les deux prévédents, c'est-à-dire à faire arriver les vinasses au moyen de luyaux son-éterrains dans des réservoirs placés au milien des terres et qui perdirient leurs caux par le moyen de rigoles d'irrigation.
- a L'établissement de ces tuyquix en fonte dans un domaine d'une certaine étenduc est sans doute uns opération dispendieure. Un agricultem qui installerait ce système tubulaire dans ses terres, pour yrépandre un engrais aussi étendu que le sont les vinasses, trouverait difficilement dans les bénétices de l'exploitation une compensation suffissant des frais d'installation et d'entretien. Mals ce n'est point sinst qu'il faut envisagér ettle question. Dans l'espèce, ce n'est point seulement l'exploitation agricole qui aurait à supporter les frais dont il s'agul. Il serait de tonte justice qu'on en attribuit une partie à l'entreprise industrielle elle-même. Cest l'industrie qui crée l'embarras, elle doit apporter le harge; "
- « Construction de bassins, traitement par le chaor, filtration à travers le sable, toutes ces opérations constituent un sacrifice en pure pertèmais un sacrifice nécessaire. L'établissement d'un système tuliblaire est une charge plus lourde sans doute, mais qui peut troiver une certaine compensation dans les bédéfices de l'opération agricole.
- « Nous devons ajouter que l'emploi le plus avantageux des vinasses, comme engrais, consisterait peut-être à les répandre en irrigations sui-lés prairies. Il est bien permis en effet de comparer les vinasses et les eaux d'égout en ce qui concerne leur application à l'agriculture, et l'on

sait que les eaut d'éçout sont devenues, sous ce rapport, eu Écosse et aux environs de Milan, l'objet de tentativres longtemps prolongées et couronnées de succès. Il existe dans le voisinage d'Edinburgh des prairies sur lesquelles on répant depuis soixante ans, par le moyen d'irries tent lesquelles on répant depuis soixante ans, par le moyen d'irriestons faites à ciel cuvert, une partie des caux d'éçout de cette cité.

a D'après une evaluation approximative, la couche d'eau qui passe annuellement sur la surface de ces prairies et qui s'y infiltre, offre ane épaisseur de plus de 2 metres. Telle est la puissance d'absorption d'un

sol convensblement drainé.

a Le système qui consiste à faire absorber les vinasses par les terres où à les répandre en irrigations ne pent-il pas devenir une cume d'insulutrité, en favorisant dans les cudrois oû le sol serait alternativement sec et humide la formation de principes esterants ou même the missumes paludéens? grave question qui a été soulevée dans le rapport de M. Chevreul et discutée dans le sein de la commission. Il est permis d'espèrer que les effets unisibles dont il s'agit une se manifesteront point sur desterres convenablement drainées oû l'absorption est rapide, où l'écoulement des eaux surhondantes est findie, où l'accès de l'air est possible. On ne pourrait craindre les dangers des émanations fétides que dans le cas où l'irrigation se ferait à ciel ouvert, par le moyen de fossés et de rigoles. Les bonds et le fond de ces fossés pourraient se couvrir de débris organiques dans cretains endroits. On remédierait à cette accumulation de matériaux fermentescibles, par un bon entretien et par un curage fréquent des fossés.

a Il n'est d'ailleurs pas inutile de faire remarquer ici que, dans le cas où les vinasses seraient employées en irrigations, il faudrait en séparer préalablement les débris grossiers qu'elles peuvent entrainer, »

Nous reviendrons, dans le dernier livre de cet ouvrage, sur les divers systèmes d'irrigations, dont il est dit quelques mots dans le rapport dont nous venons de donner un extrait. Nous ne devons insister ici que sur les nombreuses applications que présente le drainage, et on voit qu'il est permis de dire qu'il n'y a pas de moyen d'assainissement d'un avantage plus général.

On sait combien les arbres des promenades publiques dans les grandes villes souffrent du peu d'aération du sol dans lequel ils sont plantés. Il est très-difficile particulièrement de faire pousser et d'entretenir les arbres qu'on veut placer sous les trottoirs des grandes rues et des boulevards. El bien, un jardinier de Paris, M. Lecoq, a en l'heureuse dide d'entourer les pieds des arbres d'une ceinture de tuyaux placés à une petite profondent et communiquant à l'aide d'un tuyau vertical avec l'atmosphère par une seule ouverture qu'on nettoie suffisamment souvent; on peut arroser l'arbre et faire circuler l'air dans le sol où plongent ses raciues. Ce procédé est aujourd'hui employé pour les plantations nouvelles faites sur les boulevards et les promenades de Paris.

Enfin, comme dernière application du drainage et pour montrer-combien la découveire d'un procéde învente pour un cas spéciale présente d'avantages inattendus quand on sait le généraliser, nous indiquerons ici l'emploi que . M. Amédée Durand, membre de la Société centrale d'agriculture et un des plus ingénieux et savants mécaniciens qui honorent la France, a proposé de faire pour hâter le pressurage des vins. M. Amédée Durand s'exprime en ces termes:

« Le drainage n'est pas seulement un procédé qui rend fertiles les terres trop lumides et est capable de rendre stériles celles qui sont dans de bonnes conditions d'humidité; il renferme un principe qui me semble devoir trouver ici une excellente application. Ce principe pomrait se formuler ainsi ; ouvrir aux liquides en excès le plus court chetuin pour être éliminés,

« Si donc on veut, en formant la masse à presser, y introduire de petits tubes pernettant au liquide de s'y introduire par beaucoup de points, et, ayant soin de leur mênager me pente de l'intérieur à l'extérieur, on réduira dons une proportion énorme le temps et le travail du pressurage.

« Les matériaux pour fabriquer ce moyen de facile écoulement sont pombreux.

« On a d'abord la tôle de fer, qui, simplement roulée eu

tube de 7 à 8 millimètres de diamètre intérieur et sans aucune soudure, offrirait son joint non ferme comme moven d'introduction pour le liquide. Des trons percés dans le reste de la circonférence rendraient l'effet plus complet; ces tubes auraient un mêtre de long, et tous les chaudronmers peuvent les fabriquer. Si, par l'inégalité de compression qui doit exister dans une masse qui n'est pas d'une homogénéité parfaite, ces tubes venaient à se courber sensiblement, on pourrait en réduire la longueur en leur donnant plus de diamètre d'un bout que de l'autre, de manière qu'ils pussent s'emboiter un peu, comme des tuyaux de drainage. Il y a d'autres moyens. Ainsi un ouvrier adroit pourrait, en perforant des branches de sureau de deux on trois ans, et en v pratiquant de petits trous, faire, à bonmarché, l'expérience que nous proposons. On atteindra le même résultat en établissant à différentes hauteurs, dans la masse à presser, des planchers ainsi composés, et qui seraient peu dispendieux : de simples planches même de, bois blanc de 3 centimètres d'épaisseur porteraient longitudinalement des rainures de 7 à 8 millimètres de profondeur et d'une largeur égale. Dans la longueur de ces rainures, seraient percès des trous de 4 à 5 millimètres, et distants de 10 centimètres. Ces planches seraient placées l'une à côté de l'autre, et recouvertes d'autres planches

les choses se passeront.

« La compression, qui, dans l'état actuel des choses, doit conduire chaque molècule de liquide prise au centre de la masse jusqu'à son extérieur, suivant un parcours généralement de plus d'un mêtre, n'aura plus à vaincre que la résistance due à un dixième du mêtue trujet; »

plus minces et entièrement lisses, qui, également percèes de trons, complèteraient ainsi les canaux d'écoulement. Il ne parait pas que rien soit à expliquer sur la manière dont

Nous avons donné dans le livre VII de cet ouvrage (t. III. p. 615) le texte de la loi du 17 juillet 1856, relative à des prêts que ferait l'État jusqu'à concurrence de 100 millions de francs pour faciliter en France les opérations du drainage. Nous avons dit alors que l'exécution de cette loi nous paraissait présenter de sérieuses difficultés qui demanderaient probablement une loi nouvelle. C'est ce qui est arrivé en effet. Nous avons réuni ici le texte de la loi de 28 mai 1858, qui substitue la Société du Crédit foncier à l'État pour les prêts à faire pour travaux de drainage: les dècret portant réglement d'administration publique pou . l'exécution de cette loi et de celle du 17 juillet 1856 : le décret portant approbation de la convention passée avec la Société du Crédit foncier et le texte de cette convention: la nomination de la commission supérieure du drainage; une circulaire en date du 2 octobre 1858 de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur l'application des lois du drainage,

I Loi du 28 mai 1858, qui substitue la Société du Grédit foncier de France à l'État pour les prêts à faire jusqu'à concurrence de cent millions, en vertu de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage.

Art. 1 ... Le Crédit foncier de France est autorisé à faire les prêts prévus par l'artiele 1 ... de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage, dans. les conditions déterminées par ladite loi.

Art. 2. La Société du Crédit foncier de France est subrogée aux droits et priviléges accordés au Trésor public par le troisieme parapraphe de l'article 2, et par les articles 3 et 6 de la loi du 47 juillet 1856, sans préjudice de toutes autres voics d'exécution.

Art. 3. Les droits et immunités attribués au Crédit foncier de France

par le litre IV du décret du 28 février 1852, modifié, conformément à Farticle 1<sup>st</sup> de la loi du 10 juin 1855, par l'article 47 du même décret, et par les articles 4, 6 et 7 de la loi précitée du 10 juin 1853, sont déclarés applicables aux prêts effectués par le Grédit foncier de France, en exécution de la loi du 17 juillet 1856 (4).

Les annuités dues par les emprunteurs sont affectées, par privilége, au remboursement des obligations du drainage.

Art. 4. Sont approuvés les articles 5 et 6 de la convention passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agrisont au nom de l'État, d'une part, et la Société du Créti foncier de France, erpréventée par son gouverneux, d'autre part; les dits articles relatifs aux engagements mis à la charge du Trésor par lafdict convention.

Art 5. Un article de la loi de finances fixe, chaque année, la somme des obligations qui pourront être émises. Cette somme, pour 1858 et 1859, ne pourra dépasser dix millions (10,000,000 fr.).

#### II. — Textes d'articles de loi et décret auxquels renvoie la loi du 28 mai 1858, pour faciliter la propagation du drainage.

Le titre 1v de la loi du 28 février 1852, auquel renvoie l'ar ticle 5 de la loi ci-dessus du 28 mai 1858, est ainsi conçu :

Des priviléges accordés aux Sociélés de Crédit foucier pour la sureté et le recouvrement du prêt.

#### CHAPTER PREMIER. - Be la purge.

Art. 19. Lorsque l'emprunteur est tuteur d'un mineur ou d'un interdit, il est tenu d'en faire la déclaration dans le contrat de prêt.

dans la liuitaine de la délibération.

Dans ce cas, la signification énoncée à l'article 21 suivant est faite tant au subrogé tuteur qu'au juge de paix du domicile où la tutelle est ouverte.

-surroge tuteir qu'au juge de pars du nomente ou la tuteire est ouverte.
-bans la quinzaîne de cette signification, le juge de paix convoque le conseil de famille en présence du subrogé tuteur. Le conseil délibère sur la question de savoir si l'inscripțion doit être prise. En cas d'affirmative, elle est prise.

Après la délibération, le subroge tutent est tenu, sous sa résponsabilité, de veillet à l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Art. 20. Lorsque la femme mariée est présente au contrat de prêt, elle peut, si elle n'est pas mariée sous le régime dotal, consentir une subrogation à son hypothèque légale, jusqu'à concurreuce du montant du prêt.

Si elle ne consent pas cette subrogation, et sous quelque régime que le mariage ait été contracté, le notaire l'avertit que, pour conserver vis-à-vis de la

(1) Les textes des articles du décret et de la loi invoqués dans cet article sont placés comme annexes à la suite de la loi du 28 mai 1858. L'acte frit mention de cet avertissement sous peine de nullité.

Art. 21. Si la famme n'est pas présente au contrat, un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque est signifié à sa personne.

Cet extrait contient, sous peine de nullité, la date, les noms, prénoms, profession st donicile de l'emprunteur, la désignation de la nûture ou de la situation de l'immeuble, le montant du prêt et l'aversissement preserit par l'article précédent.

Art. 22. l'ans le cas où l'exploit ne peut être remis à la femme en personne, et toutes les fois qu'il s'agit de purger des hypothèques légales luconnes, la signification est faite tant à la femme qu'au procureur de la République près le tribunal du lieu où l'immeuble est situé.

Art. 25. Un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque est inséré, avec mention des significations dout il est parfé à l'article précédent, dans l'un des journaux désignés pour les publications judiclaires. Quarante jours après cette insertion, at s'il n'est pas survenu d'inscriptions

d'hypothèques tégales, l'immeuble est affranchi de ces hypothèques via-à-vis de la Société.

Art. 24. A l'égard des résolutions résolutoires ou rescisoires et des priviléges non inscrits, la purge a lieu de la manière suivante :

Un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque, dressé dans la forme indiquée an deuxième paragraphe de l'art. 21, est signifié aux précédents proprétaires, soit au domicile réel, soit au domicile étu ou indiqué par les titres.

Cet extrait est publié suivant le mode indiqué au premier paragraphe de l'art. 25, et la purge s'upère après le délai de quarante jours écoulé sans qu'i soit parvenu d'inscription.

Art. 25. La purge opérée par le défaut d'inscription prise dans les défais cidassus déterminés a pour effet de faire acquérir à la Société de Crédit foncier le premier rang d'hypothèque relativement à la femme, au mineur ou à l'interdit.

Elle ne profite point aux tiers, qui demeurent assujettis aux formalités prescrites par les articles 21:5, 2194 et 2195 du Code civil.

CHAPITHE 11, - Des droits et moyens d'exécution de la Société contre les enfrepreneurs.

Art. 26. Les juges ne peuvent accorder ancon délai pour le payement des annuités.

Art. 27. Ce payement ne peut être arrêté par aucune opposition. Art. 28. Les annuités non payées à l'échéance produisent inténit de plein

droit.

Il peut en outre être procédé par la Société au séquestre et à la vante des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles

## 2 1. - Du séquestre.

suivants :

4rt. 29. En cas de retard du débiteur, la Société peut, en vertu d'une ordonuatoe rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après une mise en dameure, se mettre en possession des immenbles hypothéqués aux frais et risques du débiteur en retard.

Art. 30. Pendant la durée du séquestre, la Société percoit, nonobstant toute

opposition ou saisle, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilége à l'acquittement des termes échus d'aunuités et des frais.

Ce privilége prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labours et de semence, et aux frais du Trésor pour le recouvrement de l'impôt.

Art. 31. En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal comme en matière sommaire.

### 2 2. - De l'expropriation et de la rente.

Art. 52. Dans le même cas de non-payement d'une annuité, et toutes les fois que, par suite de la déterinration de l'Immeuble ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de l'immeuble pent être poursuivie.

S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situatinu des biens conune en matière summaire.

le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 53. Pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, la Société de Crédit foncier fait siguifier au débiteur un commandement dans la forme prévue par l'art, 673 du Code de procédure civile. Ce commandement est transcrit au bureau des bypothèques de la situation des biens.

A défaut de payement dans la quinzaine, il est fait, dans les six semaines qui suivent la transcription dudit commandemeut; six fascritions dans l'au des journaux indiqués par l'art. 42 du Code de commerce, et deux appositions d'affiches à quinze jours d'intervalle.

Les affiches sont placées : Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente duit être effectuée;

A la porte de la mairie du lieu nù les biens sont situés, et sur la propriété lursqu'il s'agit d'un immeuble hûti.

La première apposition est dénuncée dans la lutitaine au débiteur et aux créanciers inscrits, au domicile par eux étu dans l'inscription, avec sommation de prendre communication du cohier des charges.

Quinze jours après l'accomplissement de ces formalités, il est procèdé à la vente aux enchères, en presence du débiteur, nu lui dûment appelé, devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus grande partie des biens.

Néanaoins le tribunal, sur requête présentée par la Société avant la première insertion, peut ordanner que la vente aura lieu, soit devant un autre tribunal, soit en l'étude d'un notaire du canton ou de l'arcodissement dans lequel les biens sont stuée. Le lignement n'est pas succeptible à lapapel. Il ne peut y êvre formé d'apposition que dans les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur, en aj upitant les édais de distance.

Art. 54. A cumpter du jour de la transcriptiou du commandement, le débiteur ne peut alièner au préjudice de la Société les immeubles hypothéqués ni les grever d'aucun droit réel.

Art. 35. Le commandement, les exemplaires du journal contenant les insertions, les procès-verbaux d'apposition d'affiches, la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente, sont aunexés au procès-verbal d'adjudication.

Art. 36. Les dires et observations doivent être consignés sur le cabier des charges huit jours au moins avant celui de la vente. Ils contiennent constitution d'un avoué, chez lequel dumicile est élu de droit, le tout à princ de sullité. Le tribunal est saisi de la contestation par acte d'avoué à avoué. Il statue sommairement et en dernier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication.

Act. 37. Sl., Jors de la transcription du commandement, il existo une saissiantérieure, praiquée à la reputée d'un autre creancier, la Société de Crédit foncier peut, jusqu'au dépol de cabire d'enchères et après un simple acte signifié à l'avoué poursairant, faire procéder à la veute d'après le goode indiqué dans les articles précédeurs.

Si la transcription du commandement n'est requise par la Société qu'après le dépôt du cahier d'enchères, celle-ci n'a plus que le droit de se faire subroger dans les ponsuites du créancier saisissant, conformément à l'art. 722 du Code de procédure civile.

ll n'est accordé, si la Société s'y oppose, aucune remise d'odjudication. ---En cas de négligence de la part de la Société, le eréancier saisissant a le droit

de reprendre ses poursuites.

Art. 38. Dans la huitaine de la vente, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à titre, de provision, dans la caisse de la Société, le montant des annuités dues.

Après les délais de surenchere, le surplus du prix doit être versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui jul est dû, nonbelant utures oppositions, contestations et inscriptions des créaciers de l'emprunteur, sauf néamitoins leur action en répétition, si la Société avait été indunent payée à leur préju-

Art. 39. Si la vente s'opère par lots, ou qu'il y ait plusieurs acquérèurs non cointièresées, chacun d'eux n'est tenu, même hypothécairement, vis-à-vis de la Société, que jusqu'à concurrence de son prix.

Societe; que jusqu'a concurrence de sou prix.

Art. 40. La surenchere a lieu conformement aux articles 708 et suivants du
Code de procédure civile.

Pans le cas de vente devant notaire, elle doit être faite au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'adjudication a été prononcée.

Art. 41. Eorsqu'il y a lieu à folle enchère, il y est p.océdé auivant le modeindiqué par les articles 33, 34, 35, 36 et 37 du présent décret.

Art 42. Tous les droits énumérés dans le présent clispitre peuvent être exercés contre les tiers détenteurs après dénonciation du commandement fait en débiteur.

Les poursuites commencées coatre le déhiteur sont valablement continuées contre lui jusqu'à ce que les tiers auxquels il aurait eleiné les immeubles hypolhèqués se soient fait, comaître à la Société, Barrs ce cas, les poursuites sont continuées contre les tiers défenieurs aux les dérniers orraments quipte jours après la mise en démeure.

L'art. 1º de la loi du 10 juin 1855, auquel renvoie l'art. 5 de la loi du 28 mai 1858, pour règler les droits et immunités attribués au Crédit foncier, est conçu dans les termes suivants, qui modifient plusieurs dispositions fixées par le dècret du 28 février 1852:

Art. 1". Le chapitre t" du titre IV du décret du 28 février 1852 est modulé ainsi qu'il suit :-

#### CHAPITRE I". - De la purge.

- Art, 19. Peur purger les hypothèques légales connues, la aignification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque au profit de la Société de Crédit foncier doit être faite:
  - A la femme et au mari :
  - Au tuteur et ou subrogé tuteur du mineur ou de l'interdit;
  - An mineur émancipé et à sen curateur;
  - A tous les créauciers nen inscrits ayant hypothèque légale.
- Art. 20. L'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque contient, sous poine de nullité, la date du contrat, les nom, prénoms, profession et domicile de l'emprunteur, la désignation de la situation de l'immeuble, ainsi que la mention du montant du prêt.
- Il contient, en outre, l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis de la Société de Crédit funcier le rang de l'hypothèque légale, il est nécessaire de la faire de cistaire quinze jours, à partir de la signification, outre les délais de distance.
  - Art, 21. La signification doit être remise à la personne de la femme, si l'emprinteur est son mari.
- Mannoins la signification pent être faite au domicile de la femme, si celteci, sous qualque régime que le marigae nit été noutracé, à été présente au contrat de prêt, et si elle a reçu du notaire l'avertissement que, pour conserver sis-à-sit de la Société de Crédit londeir le raug de son hypotôteque [gale, elle est tenue de la faire inscrire dans les quiare jeurs à dater d'e la signification, qui rela édiais de distance.
- L'acte de prêt deit faire mention de cet avertissement, sous peine de nullité de la purgo à l'égard de la femme.
- Art. 22. Si la femme n'a pas été présente au contrat eu u'a pas reçu l'avertissement du notaire, et si la signification n'a été faite qu'à domicite, les formalités nécessaires peur la purge des hypothèques légales inconnues deivent, en outre, être remplies.
- Art. 25. Si l'emprunteur est, au mement de l'emprunt, tuteur d'un miueur ou d'un interdit, la signification est faite au subrogé tuteur et au juge de paix du lieu dans leunel la tutelle s'est enverte.
- Dans la quinzaine de cette signification, le juge de paix convoque le conseil de famille en présence du subrogé tuteur.
- Ce consell délibère sur la question de saveir si l'inscription deit être prise, Si la délibération est afirmative. l'hypothèque est inscrite par le suiregé tuteur, sous sa responsabilité, par le- parents eu amis du mineur, ou par le juge de paix, dans le délai de quinzaine de la délibération.
- Art. 24. Pour purger les hypothèques bégales inconnues, l'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque doit être notillé au prorreur impérial prés le tribunal de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur, et au procureur impérial près e tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé.
- t'et extrait doit être inségé, avec la mention des significations faites, dans l'un des journatux désignés pour la publication des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé;
  - L'inscription doit être prise dans les quarante jeurs de cette insertion,
- Art. 25. La purge est opérie par le défaut d'inscription dans les délais fixés par les articles précédents.
- Elle confère à la Société de Crédit fencier la priorité sur les hypothèques légales.

Cette purge ne profite pas aux tiers, qui demeurent assujettis aux formolités prescrites par les art. 2195, 2194 et 2195 du Code Napoléon.

Pour complèter les annexes de la loi du 28 mai 1858, il faut encore ajouter les textes suivants :

Art. 47 du décret du 28 février 1852 : « Les inscriptions hypothécaires prises au profit des Sociétés de Crédit foncier sont dispensées, peadant toute 1) durée du prêt, du renouvellement décimal prescrit par l'art, 2154 du Code civil, »

Art. 2154 du Code civil; « Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dis ans, à comperedu jour de leur date; leur effet cesse si ces macriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. « Articles de la loi du 10 fuir 1855:

Art. 4. L'hypothèque consentie au profit d'une Société de Crédit foncier paricontrat conditionnel de prêt prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises postérieurement.

Art. 6. Le nombre des insertions exigées par l'art. 33 du décret du 28 février 1852 est réluit à trois.

L'intervalle de temps entre chaque insertion doit être au moins de dix jours.

Art. 7. Les dispositions de l'art. 38 du même décret sont applicables à tout acquéreur, soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière.

III. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858, en ce qui touche les prêts destinés à faciliter les opérations de drainage.

#### NAPOLEON.

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics:

Vu la loi du 18 juillet 1856, relative au drainage, et notamment l'article 10, ainsi conçu :

« Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formas des prêts faits par le Trésor public, les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant de ces prêts à l'exécution de travaux de drainage, les formes de la saveillance de l'administration aux l'exécution et l'entréden des travaux de drainage d'éctués avec les prêts faits par le Trésor public, et, en général, toutes les missures mécessaires à l'exécution de la présente loi; l'acceptance de missures mécessaires

Vu la loi du 28 mai 1858, ayant pour objet de aubstituer la Société du Crédit foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire jusqu'à concurrence de cent millions, en vertu de la loi du 17 juillet 1856, sur le drai-

page;

Vu la convention définitive passée le 98 avril 1858, entre nos ministres secrétaires d'Étt au département des finances et au département l'Egricultore, du commerce et des travaux publics, d'une part; et le gouverneur du Crédi foncir et Prunce, à ce vatorisé par l'articlé art productions prices le 28 avril 1858 par l'assemblée générale des actionmaires de labile Société, d'autre part;

Notre conseil d'Etat enteudu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE I'T. - FORME ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRÊTS.

Article 1st. Tout propriétaire qui veut obtenir un prêt par application des lois des 17 juillet 1850 et 28 mai 1858, adresse sa demande au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Cette demande énonce :

1. La somme qu'il veut emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle il entend concourir à la dépense;

2. Les noms et prénoms des fermiers ou colons partiaires.

Il y est joint un extrait de la matrice et du plan cadastral, avec indication de la situation et de l'étendue des terrains à drainer.

Art. 2. Les demandes de prêt, avec les pièces à l'appui, sont soumises à une commission formée près du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux públics, sous le titre de Commission supérieure du drainage.

Les membres de cette commission sont nommés par le ministre.

Art. 3. Après délibération de la commission, la demande de prêt est renvoyée, a'il y a lieu, à l'ingénieur chargé du service hydraulique dans le département de la situation des biens.

Dans la quinzaine qui suit l'envoi, l'ingénieur visite les terrains à drainer, procède aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise projetée, et donne son avis sur l'admissibilité de la demande de prêt,

Son rapport est adressé an préfet, qui le transmet, dans les dix jours, avec ses propositions, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art. 4. Le ministre adresse, s'il y a lieu, les pièces à la Société du Grédit foncier de France, afiu qu'elle vérifie les titres de propriété et la aituation hypothécnire du demandeur.

Si la Société juge que les garanties offertes par le demandeur sont suffisantes, le ministre statue, après avis de la commission supérieure.

L'arrêté du ministre qui autorise le prêt en détermine les conditions

générales, et notamment les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés.

Art. 5. Si la demande de prêt est formée par un syndicat, cette demande doit contenir, outre les indications prescrites par l'article 1se du présent règlement, la délibération des intéressés qui donne au syndicat pouvoir de contracter un emprunt soums aux dispositions des lois des 17 iuillet 8786 et 89 mai 4885.

Cette demande est inscrite comme il est dit aux articles 2, 3 et 4.

TITRE H. - CONDITIONS DES PHÈTS ET SURVEILLANCE DE L'ABMINISTRATION SUR

Art. 6. Les fonds pretés ne peuvent être employés qu'aux travaux de drainage; le Crédit foncier doit s'a-surer qu'ils reçoivent leur destination.

Art. 7. Les travaux sont exécutés par l'emprunteur, sous la surveillance de l'administration.

Le montant du prêt est reinis à l'emprunteur par à-compte successifs, aux-époques fixées el proportionnellément au degré d'avancement des travaux, constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde ne soit versé qu'après leur exécution compfète.

Art. 8. L'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur ponr touchér tout ou partie du prêt; si les travaux sont mal exécutés.

En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt.

Si los travaux iont interrompus sans que l'emprunteur sit renhoursé, le préfet peut autoriser la Société du Crédit foncier à faire exécuter, en sun lieu et place, les travaux inécessires pour rendre productive la dépense déjà faite jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prêt.

Le tout sans préjudice des actions à intenter par la Société du Crédit foncier devant les tribunaux civils, à raison de l'inexécution du contrat.

Art. 9. L'entretien des travaux du drainage reste soumis au contrôle du Grédit foncier, jusqu'à l'entière libération de l'emprunteur.

#### TITRE III. - DISPOSÍTIONS GÉNÉRALES.

Art. 10. Le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics supporte les frais de l'instruction administrative des demandes de prête et de surveillance des fravaux.

Les frais de l'expertise mentionnée dans l'article 6 de la loi du 17 ... juillet 1850, ceak de l'acte, de prêt, de l'inscription du privilége et del'hypothèque supplémentaire, dans le cas où elle a été requise, enfin le coût ... des mainlevées et de la quittance; sont seuls à la charge de l'emprunteur Le montant en est recouvré par le Crédit foncier dans le cas où il en aurait fait l'avance.

Art. 11. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'agrioulture, du commerce, des travaux publics et des finances, sont chargés; chacua en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Biarritz, le 23 septembre 1858.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur: Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'ugriculture, du commerce et des travaux publics,

E. RODHER,

1V. — Décret portant approbation de la convention passée le 27 avril 1858 avec la Société du Crédit foncier de France, pour les prêts à faire en faveur du drainage.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travoux publics;

Vu la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage, et spécialement l'article 1er, qui dispose qu'une somme de cent millions de francs est affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations du drainage;

Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du Crédit foncier de France, en date du 28 avril 1858 ;

Yu la convention passée, lé 28 avril 1858, entre nos ministres des finneses et de Pariculture, du commorce et des travaux publics, d'une part, et la Société du Crédit foncier de France, représentée par M. Louis Frémy, consciller d'Etat en service extraordinaire, gouverneur de ladite Société, d'aulter part;

Vu la loi du 28 mai 1858, qui approuve les articles 5 et 6 de ladite convention, et autorise le Grédit foncier de France à faire des prêts prévus par la loi ci-dessus visée du 17 juillet 1856 dans les conditions déterminées sar cette loi:

Notre conseil d'État entendu,

- Avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. 4". Est et demeure approuvée la convention passée, le 28 avril 1828, entre nos ministres serciclisies d'Esta unt départements des finance et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et la Société du Crédit foncire de France, représentée par M. Louis France, conseiller d'Esta en service extraordinaire, d'autre part, et dont l'objet est de charger la baile Société des prêta à faire pour le drainage. Ladite convention restera annexée au présent décret,

Art. 2. Nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Biarritz, le 28 septembre 1858.

Par. l'Empereur ;

NAPOLÉON.

Par. 1 Empereur

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

E. ROCHES.

y. — Convention entre LL. EExc. les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Société du Grédit foncier de France.

L'an mil hnit cent cinquante-huit, le vingt-huit avril, Entre le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, du com-

merce et des travaux publics, -D'une parl:

Et la Société du Crédit foucier de France, représentée par M. Louis Frémy, consciller d'État en service extraordinaire, gouverneur de ladite Société,

D'autre part .-

Il a. été convenu ce qui suit : .

Article 1°. Le Crédit foncier de France est chargé des prêts à faire en vertu de l'article 1° de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage.

Ces prês aurout lieir dans les conditions déterminées par faille loi, Art. 2. Pour le garantie des prêts et le recourrement des aumuités, le Grétif fourier de l'enne sers subrogé, par le loi qui interviendra à l'effet de ratifier la présente convention, sux droits et printièges accodés au Tréor-public par le troissieme parceptule de l'article 2, et par les articles 5 et the la loi sur le draitage, sons préjudice de toutes suptres voies d'excettion.

Le Grédit foncier de Prance jonira, en outra, en veru d'une disposition l'égislative, des droits et immunités qui lui sont attribués par lo tire 1V du décret du 28 février-1852, modifié conformément à l'urticle 4 "de la loi du 40 juin 1855; par l'article 47 din même décret, et par les article 4, 6 et 7 de la loi précisée du 10 juin 1855.

Art. 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies transsuct à la Société du Crédit foncier les demandes de prêts.

Si le Grédit foncier juge que les garanties offertes par les demandeurs sont suffisantes, le ministre autorise le prêt. Ce prêt est fait sous la responsabilité et aux risques et périls du Crédit foncier Art. 4. Indépendamment du privilége résultant de la loi du 17 juillet 1856, le Crédit foncier peut exiger que l'emprunteur lui confère une hypothèque, s'il recommit la nécessité de ce supplément de garantie.

Art. 5. Le Crédit foncier de France est autorisé à contracter, avec la grantie de Trésor, des emprunts successifs sous forme d'obligations, dites obligations de drainage, qui pourront être émises même au-dessous du pair, et qui seront remboursables au pair.

Ces émissions auront lieu jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour produire un capital de 400 millions. Ce capital sera exclusivement consucré aux prêts destinés à favoriser les opérations de drainage, en vertu de l'article 1" de la loi du 17 iuillet 1856.

L'émission des obligations ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation des ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publies, et des finances, qui détermineront, chaque aunée, l'importance et l'époque de l'émission, le taux et les autres conditions des négociations.

Les obligations ainsi émises devront être remboursées dans un délai de yingt-cinq ans au plus tard, à partir de la création des titres,

Chaque année, le nombre des obligations à rembourser sera déterminée par le ministre des finances, qui pourra, s'il le juge convensible, accélérer la marche régulière de l'amortissement en raison des reinbourse-

ments effectuée par les emprunteurs. Art. 6. Il sera payé par le Trésor, au Crédit foncier de France, une commission de 45 centimes par cent francs et par année, sur le capital de chaque sonme prétée, pour le couvrir tant des risques mis à sa charge, que des friss généraux rebtils au service qui lui est confé.

Cette commission sera réduite à 35 centimes dans le cas prévu par l'article 4, où le Crédit foncier aurait exigé une hypothèque.

Si les obligations de drainage ne pouvaient être négociées au pair qu'à me taux d'intérêt supérieur à celui de quatre pour cent payé par les emprunteurs, ou si elles ne pouvaient être négociées qu'au-dessous du pair. l'excédant de dépense qui résulterait, soit de la différence d'intérrét, soit du montant de la prime, sera supporté par le Trésor, déduction faite des bénéfices que le Crédit foncier surait pu retirer des négociations d'obligations au claesus da pair.

Cet excédant de dépenses sera constaté par le compte des obligations émises et des prêts réalisés, tenu par le Grédit foncier de France.

Ce compte sera réglé tous les six mois.
Les fonds provenant soit de la négociation des obligations, soit du navement des annuités et intérêts dus pour cause de retard, soit enfin.

payement des annuités et intérêts dus pour cause de retard, soit enfin des remboursements anticipés, seront déposés, en compte courant, au Tréser. Il ne sera payé pour co dépôt d'autre intérêt au Crédit foncier que celui qu'il payora lui-même aux porteurs de sea obligations depuis le jour du ver-ement au Trésor, des fonds provenant de leur négociation, jusqu'au jour de leur emploi en prêts de drainage.

Art. 7. La présente convention sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires du Grédit foncier de France.

Elle ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par un décret de l'Empereur, et par une loi en ce qui concerne les engagements du Trésor.

## VI. - Nomination de la commission supérieure du drainage.

Par arrêté, en date du 2 octobre 1858, de M. le ininistre de l'agriculture, du .commerce et des travaux publics, la commission supérieure du drainage, creée par l'article 2 du règlement d'administration publique du 25 septembre précédent, a été composée ainsi qu'il suit ;

S. Exc. le ministre, président;

- MM. Avril, inspecteur général de 1º classe des ponts et chaussées, vice président;
  - de Boureuille, conseiller d'Etat, secrétaire général du ministère;
  - de Franqueville, conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer;
    - de Monny de Mornay, directeur de l'agriculture ; Boitel, inspecteur général de l'agriculture ;
  - de Fontenilliat, inspecteur général du drainage, rapporteur;
  - de Pistoye, chef du bureau du service hydraulique; llervé-Mangon, ingénieur ordinaire de 1º classe des ponts et chaus-
  - sées, secrétaire.

## VII. - Circulaire sur l'application des lois du drainage.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en transmettant à MM. les prétets les décrets et la convention ci-dessus, relatifs aux prêts pour le drainage, a accompagné ces documents de la circulaire suivante :

« Paris, le 2 octobre 1858.

« Monsicur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser le règlement d'administration publique daté du 23 septembre dernier, et ayant pour objet d'assurer l'exécution du prêt de cent millions (100,000,000 fr.), autorisé par la loi du 17 juillet 1856, en vue de faciliter les opérations de drainage.

« Le Gouvernemont, ne pouvant trouver dans les ressources ordinaires du budget les espitaux dont il aurât besoin pour réaliser ces prêts, et voulant d'ailleurs évier de recourir à l'emprunt, a cru devoir se substitute le Société du Crédit foncier de France, pour l'application de la tide de 1886, tout en se réservant le role de tutelle et de protection que cette plui us saigne. Le traité passé à cet fefte avec le Société du Crédit foncier a été sanctionné, au point de vue financier, par la loi du 28 mai dernier, et d'une manière générale par le décret du 28 septembre 1888. (G-joint cette convention (1), sin-i que les deux lois des 17 juillet 1856 (2, et 28 mai 1888) (5), et le décret du 28 septembre d'entire (4).

a Le décret du 25 septembre a pour objet d'assurer l'exécution des lois précitées de 1850 et de 1858. Il règle la forme et l'instruction des demandes de prêts, les conditions de ces prêts et la surveillance à exercer sur l'exécution et l'entretien des travaix.

a lux termes de l'article 1", les demandes de prèts doivent être atressées directement au ministère. Cette mesure est indispensable pour je puisse, avec le concours de la commission supérieure du drainage, répartir entre les divers départements les fonds atoul te Crédit lorse pourra disposer, dans la mesure du maximum arrèé chaque aumée pur le pouvoir legislaif. Ce maximum est porté à di nui militons (10,000,000 de frança) pour les exercices 1858 et 1859. (Article 5 de la loi du 28 mai 1856.)

« Le même article du décret indique les justifications qui doivent être fournies à l'appui des demandes.

« Yous remarquerez, monsieur le préfet, que cet article n'exige pas de production d'un projet de drainage.

a La rélaction préalable d'un projet de ce genre présente, en effet, de graves difficultés pour les propriétaires, et il leur uffit le plus souvent, avant de présenter leur demande, de s'assurer, soit personnellement, soit avec les conseils de personnes expérimentées, que leurs terrains peuvent être utilement d'arinés.

a Néaumoins, dans le cas où ils croirsient nécessaire de faire une étude plus complète des moyens d'améliorer leurs terrains, je vous rappellerai, monsieur le préfet, qu'une décision impériale du 50 août 1854 (5),

<sup>(1)</sup> Voir, plus haut, p. 201.

<sup>2)</sup> Voir t. III, p. 615.

<sup>(3)</sup> Voir, plus tmui, p. 191.

<sup>(4)</sup> Voir p. 200,

<sup>(5)</sup> Voir à la suite de cette circulaire (n° VIII), p. 211.

insérée au Moniteur, donne aux propriétaires la facilité de s'adresser par yeure intermédiaire aux agents de l'administration des travaux publics, pour faire procéder gratuitement, par leurs soins, à l'étude des projets de drainage qu'ils veulent exécuter.

« Je ne puis que m'en référer sur ce point à ma circulaire du 27 février 1857 (1), dont les dispositions continuent à être en vigueur.

« L'article 1" dispose en outre que la demande doit énoncer la somme que le propriétaire veut emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle il entend concourir à la dépense.

« Untervention des propriétaires dans la dépease des trivaux de drainage est anns doute pursonns volontaire de tem part; cependant le Gouvernement désire que les prêts effectués avec le concours du Trésor public provoquent le plus grand nombre possible d'opécations de draigie. Aussi, sams perdre de vue qu'il a'agit de propager cet utile procédé et de le faire pénétere dans les contrées où ses ions effets sont encorpe uconsus, l'indoministation est disposée à prendre en considération, dans la répartition des fonds disponibles, les efforts personnels des propriétaires qui concourrent ust travaux per leurs propres ressources.

« L'article 12 de la loi du 15 brumaire an YII exige que tontes les pétitions adressées aux ministres soient rédigées sur papier timbré. Cette disposition n'a pas été modifiée en ce qui touche les demandes de prêts relatifs au drainage.

« Toutefois l'obligation du timbre ne me parsit pas devoir être étendue aux extraits de la matrice du plan cadastral qui doivent être joints à ces demandes.

« Vous voudrez bien, monsieur le préfet, si des demandes vous ont déjà été présentées, me les transmettre, après les avoir fait régulariser, d'après les instructions qui précèdent,

e Les demandes de prête adressées au ministre serout extrainées par la commission supérieure du drainage. Celles qui, à la saide de cet examen, iné paralléont devoir être prises eu considération, seront envoyées directement à l'ingduieur en chaf chargé du service hydrantique dans votre département. En preservint et et novi direct, l'admissible à cu en vue d'abriger autant que possible l'instruction des stinices; mais c'est par votre intermédiaire, monsional le préfet, et arce votre avis, que les rapport de MM. les ingénieurs devront n'être adressés.

« Un délai de quinzaine est fixé à l'ingénieur, à l'effet de visiter les lieux et de procéder aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise. Comme il importe que toutes, les opérations préliminaires soient apides, je désire que MM. les ingénieurs nex-

(1) Voir à la suite de cette circulaire (n° 1X), p. 212.

13/

cédent pas ce délai. Un registre d'ordre spécial aux affaires de drainage devra être tenu par l'ingénieur chargé du service hydraulique, et la date d'arrivée de chaque demande y sera inscrite ainsi que celle de la sortie.

- « Je vous prierai de vouloir bien, de votre côté, monsieur le préfet, vous conformer aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 3, en m'adressant vos propositions dans le délai de dix jours.
  - « L'application de l'article 4 rentre dans la mission du Crédit foncier, et je n'ai pas à vous en entretenir.
- « Les observations relatives à l'article 1er du règlement sont applicables aux demandes formées par des syndicats de drainage. Mais il était nécessaire, dans ce cas, d'exiger l'accomplissement d'une formalité spéciale. En effet, ces demandes tendent à engager hypothécairement et par privilége les immeubles compris dans l'association syndicale. Il est, des fors, indispensable que chacun des intéressés, membres des associations. ait, par une délibération régulière, donné pouvoir aux syndics de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 millet 1856 et 28 mai 1858.
- « Je dois, au surplus, vous faire remarquer, mousieur le préfet, que, par cela nième que les associations de drainage sont, aux termes de l'article 3 de la lui du 10 juin 1854 (1), assimilées aux associations de curage, les délibérations prises par ces associations ne sont exécutoires qu'autant qu'elles ont été homologuées par vous.
- « L'article 5 de la convention passée avec le Crédit foncier stipule formellement que le prêt de 100 millions que cette société s'oblige à effectuer au fieu et place de l'Etat, sera exclusivement consacré à faciliter les opérations de drainage; de la l'obligation, pour la Société du Crédit foncier, de s'assurer que les fonds prêtés reçoivent réellement leur destination,
- « De son côté, le Gouvernement, qui s'impose un sicrifice en vue d'un intérêt public, ne peut se départir d'une rigoureuse surveillance. Aussi le réglement exige que les fonds ne soient rumis aux emprunteurs que par à-compte successifs, proportionnellement à l'avancement des travaux constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, et que le solde ne soit versé qu'après l'exécution complète des ouvrages.
- · l'our satisfaire à cette disposition. l'ingénieur chargé du service hydraulique constatera l'avancement des travaux, délivrera des certificats dans la forme voulue pour les payements d'à-compte aux entrepreneurs des travaux.
- « Si les travaux sont mal exécutés, l'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt;

<sup>1)</sup> Voir t. III, p. 615.

cetté disposition est grave, et il importe qu'elle soit apulimée avec une grande réserve, le propriétuire doit rester le maître des moyens d'exécution à employer pour réaliser le draimage qu'il a projekt. Il ne suffirait pas que ces moyens parussent mal combinés où défectiueux, pour que cerifiquat de paymente d'att fiére résuée. Il faut qu'il soit hien inémogiré que les travaux sont comuluis de manière à compronettre le résultat définitif de l'opération.

a La surveillance des travaux sera mécessairement déléguée en partie aux conducteurs et agents placés sons les ordres de l'ingénieur chargé du service hydraulique; néanmoins celui-ci ne doit refuser un certificat d'à-compte qu'après une vérification directe et personnelle des travaux.

« Le deuxème paragraphe de l'article 8 vous rend juge, monsieur le prétet, des réclamations qui s'élèversient contre le refus des ingénieurs. De plus, si les travaux sont interrompus, vous pouvez et autoriser la continuation, par les soins de la Société du Gédit foiscier, sfin de rendre productives le dépenses-déjà laites.

« Done I on el l'autre cas, les intérêts des proprédaires sont gravement, ongagés; aussi je vous recommande, mousieur le préfet, de recueillir, avant de statuer, tous les renseignements propres à échirer votre opinion, et notamment de prendre l'avis du chef de service, qui procédera, s'il y a leu, à toutes, low réfinitions nécessières.

a la surveillance de l'entretieu des travaux de drainage est uniquement confiée à la Société du Crédit foncier jusqu'au remboursement du prêt, et l'administration n'a pas à 7 intervenir.

« L'article 10 n'exige aucune explication spéciale. Toutefois je ne puis me unpéciber de vous ribre remarquer, monsieur le préfet, l'esprit dans lequel il est conçu. Cet article complète, en faveur de l'agricultire, la décision impériale du 76 août 1854 [1]; il décide, en effet, que le Trésor supporte les Irais tant de l'instruction sofministrative des dennuels de prêts que de la surveillance proscrite par l'article ? ci-désous rappelé.

« Les seuls frais qui restent à la charge des emprunteurs sont cenx du contrat de prêt, ainsi que ceux qui ont un caractère judiciaire ou conténtieux, et dans lesquels l'Elet ne pourrait intervenir.

« Par l'ensemble de ces dispositions, Sa Majesté a voulu donner une nouvelle preuve de l'intérêt qu'elle attache à toutes les mesures qui tendent à développer les progrès de l'agriculture et le bien-être des populations.'

« Co n'est plus seulement, en effet, sur l'expérience des pays voisins, c'est aussi sur les résultats obtenus et constatés dans la plupart ijet départements de l'Empire qu'on peut apprécier aujourd'hui les heureux effets du drainage. Dans un rapport récomment publié au Moniteur, sur les utilies résultats des concours régionaux, j'ài constaté que la hoppart des

agriculteurs auxquels le jury à décerné la prime d'honneur doivent leur succès à d'intelligents travaux de drainage (1). Dans quarante-quatre dé-

- (1) Voici les termes dans lesquels ce rapport de M. le ministre de l'agriculture s'exprime en rendant compte à l'Empereur des expt primes d'honneur décernées en 1877 et des dis accordées en 1878 dans les concours régionaux;
- Le jury, dans le département de l'Eure, a décerné la prime à M. de Bounse, qui, sur un domaine de 115 heurers, avec un faille capital, est parveau à organner des herbages permanents, à mariner ats terres à traison de Omètres cutes par heuter, à substituter les labours prodoudat et ne planches ant halours superficiels et en billions, à deblair des chemins, à acceditre sea bouleur superficiels et en billions, à deblair des chemins, à acceditre sea l'un des raisons à adopter un assoitement sécrete, où it donneit place à la cui-five des raisons.
- « Le Jaurést du département de l'Indre, M. Juqueau Bis, doit le saccès qui a couronné se effort à une leurence allance de la Héroiet, de la praique, Sur le donaine de la Bretonnière, l'assolement est perfutement approprie de ce au citati, les plantes équiposaise du les plantes fourragéres se combisions de la comparie de l'appear de l'app
- » M. Alfinati, director de la ferme-ceol de la Corie, dans le département de la Loire, a triumple pur le draigage des difficultés que présentant la mise en culture de terres silico-argicuses à sous-sol impermebble. Sur robon domaine assaini, il a installé l'associement alterne avoc créstales, traines, a trêdie et fourrages annuels, et aceru ses ressources en engrais par l'entretien d'un nombrem thétail.
- Pans la Lozére, M. Desmolles, sur son domaine des Barres, a développé la culture des fourrages, augmenté par ce moyen ses ressources en engrais, porté à 18 hectolitres le remlement moven du froment, améloré son bétail et triplé en quinte ans le revenu net de la ferme qu'il exploite.
- Bans 13 Neuse, M. Loquues «sploite comme fermier le domaine de l'Epina, composé de 158 hectares de terres agilieues à sous-cio impermieble. La moi-lé de la ferme, déjà d'unide, met en reled les résultats lucratist de cett emperatue andiloration. Les partite des priss » de également drainée et tringuée; tout le choix de lous aninous, ent amond is transformation compléte d'une exploitation qu'on peut à lon droit citier comme modifie.
- C'est par l'emploi judicieux du drainage et des défoncements, l'extension des cultures fourragéres et des recines, que. M. de Charmacé, à Amers-le-flumon, dans la Sarthe, est parvona à tripler pour ainsi dire ses revenus. Les nandoratons foundères ont unarchée de front chet ui uive els amiétications culturales sans rompre en visière aux habitudes locales, sans introduire de nou-reles pataets alimentaires on fourragéres; il a subiement réservé une ralus grande place aux racines destinées à la nourriture du bétuit, et assuré la belle venue de sus récoltes par une culture intelligente et songnée.
- M. Butfoy, le lauréat de Seme-et-Marne, n'a pas seulement créé sur la ferme d'Éprunés un magnifique troupeau de race métis mérinos justement renommé dans la Brie, il a encore exécuté, des 1855, du drainage sur une grande

partements, la moyenne des frais d'établissement de ces travaux a été par hectare de 265 fr., et la moyenne de la plus-value des terrains a été

échelle. Au moinent où la prime d'honneur lui était accordée pour prix de sea travaux, 142 heètares avaient déjà reçu cette importante amélloratiou, dont les résultats se traduisent par l'angmentation des récoltes.

• A côté de M. Dutfoy vieut se placer M. Chertempe, qui, l'un des premiers dans le département de Seine-et-Marne, a donné l'exemple du drainage, Bigma, à tons égards du premier enug, cet habilé cultivateur a été placé hors concours, l'orsque Votre Majesté a hien voulu récompenser ses remarquables travaux par a décoration de la Légicia d'houneur.

 Après avoir sinsi posé en revue les leurésts des concours de 1857, je demanderai à Votre Majesté la permission de résumer en quelques lignes les titres des cultivateurs qui ont été jugés dignes de la prime d'honnour en 1858.

» Dans lo département des Câtes-dus-Nord se présente d'abord N. Lo Cornec, qui a eu, dis-On. le promiere, del \$551, l'Insurence léde d'utilière les sables calcaires da la mer, et qui a découver ainsi nue vértiable cause de richeaux pour cout le littoral. Par le mélange de age finiences avec le géémon, par le judicient emplée des purius, cet habilo cultivateur obtient une masse d'engrais dont ses periences ne profiteir pas moins que ses échangs.

« Dans le départament des benré-Neves, N. le laron Armé, de la Cherrellère, s'est montré cuitsvour suns répennenté que sylviculture merite. la réhanlage a été le point de départ d'un changement redical dans la ferillère des terres dont le, rendoment a toublement supunenté, et le revenu net de la ferme, qui ne dépassait pas 5,500 fr. en 1847, s'est élerté à près de 7,000 fr. en 1856.

« M. Johit, à Bebheur, d'ant les Landes, a fisé in cheix du jury per l'Importance et la résustite des travaux qu'ils a céveites depub, pris de questres uns sur les domaines de Bordes et de Joulea, Fornétie de boas instruments de culture, fécende per l'usago raisondé de la marra et de la chaux, ette et gloi-intoire est passée en quelques années d'us état de euture des ples médiceres de use situation sinsificantes et prospère. Les mêmes sons interligents as aqui récentirs aux prés, aux régimes et un bétail, dont l'effectif se monte aquiprif fail au début, décessée aujonn'fluir Jour (et de la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et de la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et de la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au début, décessée aujonn'fluir Jour (et la liver, estates à 1,900 fr. au destates deseaux et la liver de la liver

« lans le département de loire-t-Cler, la prime d'honneur » de reuporde par M. Mierard, qui exploite à l'Imperava, pris Bourgemez, un domaine de 500 loctores, qu'il a pour ainsi dire conquils sur les Innées de la Sologne. Le accès du cultivateur est un riveux des difficultés qu'il est la mées de manière de la commente. Le la commente de difficultés qu'il est de l'entre de la pérfection des déclairs le la commente de la commente del la commente de la commente del la commente de la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del

I bias le Lot, M. Bolland a dound, sur una domaine d'Andresse, l'exemple dismétioration à duntair plus interessantes, que cette exploitation, par son déradue, as configuration et la nature variée de ses terres, ses cultures forsatteres et vinciose, présente les condicions morganes les plus habituelles des prépriées traries du département. M. Bolland a sivail ses terres, définée numer de la commandation de la

représentée, pour l'année 1857, par une augmentation de revenu de 112 fr. par hectare (1). On peut donc affirmer que le drainage, avec son outillage

· C'est par la création de prairies naturelles et l'établissement d'un bon système d'irrigations que M. Andriot, dans la llaute-Marne, a préludé à l'amélioration de son domaine, où il introduisait également la culture des fourrages artificiels. Un des premiers, il comprit l'importance du drainage et pe eraignit pas d'entreprendre l'assainissement de 50 hectares de terres incultes, où croissent aujourd'hui de magnifiques récoltes de froment.

· Dans l'Orne, M. le marquis de Torcy, membre du Corps législatif, est fe premier qui ait entrepris de régénérer et de transformer les races bovines indigènes par le mélange du sang de Durham. Les annales de nos concours, et particulièrement du concours de Poissy, attestent les succès de cet éleveur. Mais la culture, chez M. de Torcy, est au niveau de l'élevage, et le jory a décerné la palme au grand propriétaire qui a basé sur la production des fourrages

et des racines la prospérité de son exploitation.

. M. Decauville, fermier à l'etit-Bourg (Seine-et-Oise), a reuni trois fermes, dont la contenance totale s'élève à 550 hectares. 140 hectares drainés à la profondeur de 1º.50 en moyenne ont fourni des matériaux dont le fermier s'est servi pour créer 10 kilomètres de chemins d'exploitation. Une distillerie agricole, annexée à la ferme, permet de nourrir et d'engraisser un nombreux bétail, et démontre l'efficacité de l'appui que peuvent se prêter mutuellement l'agriculture et l'industrie.

« Des cultures bien soignées, un bétail en bon état, l'ingénieux arrangement des engrais et une comptabilité régulière, ont déterminé dans le département de Vaucluse le choix du jury, qui s'est porté sur M. Valayer, propriétaire-cuttivateur à Orignon.

· Mais, pour faire voir jusqu'à quel point les idées de sage progrès et d'améliorations raisonnées out pénétre le monde agricole et se sont fait jour dans les campagnes, je dois citer, entre tous, l'exemple de l'agriculteur babilo que le jury du département de Saône-et-Loire a placé en première ligne et trouvé digue de la prime d'honneur. M. Berland est le fils de ses œuvres; c'est un simple garçon de ferme qui, sans autre capital que son intelligence et ses liras, s'est successivement élevé au rang de fermier et do propriétaire. Par un système d'exploitation bien entendu, par l'extension donnée à ses cultures fourragères, par l'application de l'arrosage à ses prairies, du dramage à ses terrains hamides, enfin par les soins intelligents prodigués à son bétail, il a jeté la base de sa fortune agricole et successivement acquis et constitué le capital qu'il possède aujourd'hui, et qu'il évalue lui-même à 96,000 fr. »

On devra remarquer que, dans les exploitations rurales qui viennent d'être citées et qui out désormais acquis une renonmée imprescriptible, le drainage n'a pu être employé comme seul moven d'amélioration; que le maruage, le chaulage, l'irrigation, l'emploi de grandes masses d'engrais, l'extension des cultures fourragères, l'augmentation et l'amélioration du bétail, out du marcher de pair avee l'assaints sement du sol pour transformer le domaine agricole. ll y aurait lieu d'appeles-pour l'avenir l'attention des agriculteurs français sur la grande importance des labours profonds et des sous-solages.

(1) Ce chiffre correspondrait à un revenu de 42 p, 100 pour l'argent employé à faire du drainage. Cette rente présente un chiffre exceptionnel relatif spécial et la simplicité de ses méthodes, à résolu la double question de l'efficacité des moyens de desséchement des terres et de l'économie dans la dévense.

- « Et, compre il est démonté, par une observation condante, qu'en France les niamisses récoltes sont généralement causées par la persistance des pluiés, c'est-à-dire par l'excès d'humidité du vol, les cheouragements accordés par le Gouverneuvent aux opérations de drainage constituent la meaure la plus efficée pour acceptire les produits ágricoles.
- « Veuillez, monsieur le préfet, donner la plus grande publicité aux dispositions du décret du 25 septembre 1838; et le faire insérer dans le Bulletin des actes administratifs et dans les journaux de votre département.
- « Je vous prie de m'accaser réception de la présente circulsire, dont, j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef, ainsi qu'à MM. les membres des chambres consultatives d'agriculture et à MM, les présidents des sociétés et comices agricoles.
- « Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

a Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, « E. Rophen. »

VIII. — Décision impériale du 30 août 1854, relative à l'étude des projets de drainage par les agents de l'administration des trayaux publics.

Cette décision provient de l'approbation par l'Empereur du rapport ci-dessous de M. le ministre de l'agriculture, inséré au Moniteur du 1<sup>re</sup> septembre 1854:

« Paris, le 30 août 1854.

Sire, Votre Najeski, constainment prioccupie de la récherche des mesures propres à ambiente la production agrecie et la bien-être des cultivaturs a donné une attention particulière au développement des procéés du drainagre qui semble appelé à ouvrir une ére nouvelle pour l'agricultres fancaise. L'example des résultats remarquables déjà réalités dans des pays rossins est ben fait pour encourager en francaise. Pous l'agricultres réancières des résultats remarquables déjà réalités dans des pays rossins est ben fait pour encourager en francaise. Populerain du système de travail suissi utile. Plusieurs millions d'hectares pourraient être sounis, avec de grands aranage, à l'opération du drainage, mais, sans le concerns cuit de Padministration, les améliorations, même les plus févondes, pourraient échouer deveaut d'insurprombales d'ifficultés.

« L'insuffisance des capitaux dispanibles, le prix élevé des appareils de drai-

à une scule année. On a vu plus fiaut (p. 43 à 54) que les revenus du drainage, scion les exémples, ont éée, p. 100, de 59, de 57, de 53, de 28, de 25, de 15, de 12, de 10, de 8 et de 7.5 ; la môyeune serait de 30 p. 100.



nage, la dépense considérable des frais de transport, enfin la connaissance ence, impartaite du mode d'opération, es l'hésitation inséparable des premiers ésais, tela sont les obstacles qui arrêtent la Bonne volonté des cultivateurs et que le gouvernement doit s'efforcer d'aplanir.

« La relation des Societés de Gréait foncier, nouvel auxiliaire de la propriété territoriale, aufira, on doit l'espérer, pour fournir à l'agriculture les resources qui doivent la mettre à même d'entrer résolument dans cette vois d'amélioration; car aurou emploi plus fructueux ne saurait être fait des sommes qui fui seront avancées.

« En ce qui touche les frais de transport du maériel du drainage, des arrinagements récemment contlus avec les conpagnies des chemina de fet permettront de dimmuer ces frais dans uue uotable proportion, et réalisecont ainsi des avantages ainalogues à ceux qu'on a déjà obtenus pour le transport des marques no Sologue.

« In suryon d'action des plus efficaces consisté à répandre dann le gay in comanisance des procédes les plus perfectiones, et de varier en side, par le concour direct de l'administration. À l'insophreme de l'agricultent. Binn cette vau, en cours spécial do drimage a été créé dans charence des éceles impériales de ponts et chauscées et des intes, un manuel presique, destiné de l'agricultent de la contrait aux ingritaries de l'agricultent de l'action de l'agricultent de l'action de l'agricultent de l'action de résident est act tempre de les impériales da service héprisulique et les agents placés sous leurs ordres fournissent pratutionnet leur concours aux proprétaires qui vodorisent fairs ane l'entre rees l'application du striage. Il impérie surdout, dans une sepublishe question, de democr un pubas-se econogiment un proprétaires qui vodorisent de l'agriculte question, de democr un pubas-te econogiment un proprétaire qui vodorisent de la formation de la la consideration de la

• Kais la fairitation économique et surtout bien entendue des Instruments de drainace est loi mée pount qui olivent aspeler l'attention la plus séreuse du gouvernement, écet la condition nécessaire des progrès de cette opération. Plég des sommes asser importantes out été distribuées dans direct ablancements pour l'adquaisition de machinos destinées à leur fabrication. Il importe que ce blendis outre ginéralisé et que chaque departement, participé à une mesure qui, en répandant les honnes mélhodes, fournira aux populations à 1º fois un encouragement et un modèle à nairre.

-SI Votre Bajanté daigne donner son approbation aux vues que je viens de dui exposer, je la prierai, afin den assurer, la réalisation, de roubieri bien m'autoriser à disposer de la somme nécessite pour encourager dans les dégratements la florractation économique des tuyaux de drainage, et développer gentements la florractation économique des tuyaux de drainage, et développer 100/000 jénuce, pourra être prélevée aur l'ensomble des fonds affectés su ministère de l'agricultures, du commerce et des travaux pubblies.

#### IX. — Girculaire du 27 février 1857 sur l'organisation des services départementaux pour le drainage.

· Paris, le 27 février 1857.

 Monsieur le préfet, j'ai reçu le projet de budget que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser pour le service du drainage. Après examen détaillé des propositions qui m'ont été transmises des départements, j'ai reconnu que, à moins qu'il ne s'agisse du traitement d'agents spéciaux, il n'y a pas lieu de fère d'avance lo montant des allocations à imputer, pour ce service, sue fèvercice courant.

En offet, soit qu'il ségrice, pour les particulters ou pour les syndicats, d'obbenir le conours gratuit de : nigénieurs et des agants placés sous eur ordres, soit qu'il s'agasse, pour les départements et les clambres de société dégreullure, d'obsenir la délivance de machine le Dériquer les étains et d'assensites de drainage, on n'est qu'a foir et à meuvré de différent la définité de la commandant de la montré de l'action et d'assensités de drainage, on n'est qu'a foir et à meuvré de l'action de l'actio

e l'attends donc, monsieur le préfet, les propositions que vons aurez à m'adresser sur chaque demande tendant à obtenir le concours de l'administration

aux travaux de drainage.

« Vos propositións, monsieur le préfet, seront accompagnées d'un rapport de M. l'ingénieur en chef, faisant conavitre, pour les projets d'étude de drainage, le montant approximatif de la dépense, et, pour les demandes en concessions de machines et ustensites, les conditions souscrites par les demandeurs, ainsi que l'état des besoins de chaque lescalité.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que toutes les dépenses imputées aut les fonds du service hydraulique doivent être mandatées par M. l'Ingénieur

ea chef.
« Recevez, » etc.

D'après les documents officiels qui précèdent, un propritaire qui voudra obtenir un prêt pour le drainage de tout oit de partie de son domaine devra envoyer directement à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, une demande éuonçant la somme qu'il veut emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle il entend concourir à la dépense qu'entraineront les travaux de drainage à effecture. Les pièces à joindre à cette demande seront simplement:

1º Les nom et prénoms des fermiers ou colons partiaires:

2º Un extrait de la matrice du plan cadastral, avec indication de la situation et de l'étendue des terrains à drainer.

Cette dernière pièce seulement ne sera pas sur papier timbré.

Voyons maintenant par quelle filière passera l'affaire, une fois la demande du drainage reçue par le ministre. Il y aura successivement:

- 1º Examen par la commission supérieure du drainage;
- 2º Renvoi direct de la demande, s'il y a admissibilité, à l'ingénieur chargé du service hydraulique du département où est située la propriété;
- 5º Visite des lieux par l'ingénieur et opérations nècessaires pour déterminer le degré d'utilité du drainage projeté;
- 4 Renvoi des pièces avec le rapport de l'ingénieur au préfet du département;
- 5° Transmission des pièces par le préfet avec ses propositions au ministre de l'agriculture;
- 6 Renvoi par le ministre à la Société du Crédit foncier de France:
- · 7° Vérification des titres de propriété et de la situation hypothécaire du demandeur par la Société du Crédit foncier.
- 8° Envoi au ministre du refus ou de l'acceptation par la Société du Crèdit foncier des garanties offertes par le demandeur;
- 9 Examen de l'affaire par la commission superieure du drainage;
- 10. Arrêté du ministre autorisant le prêt, déterminant les conditions générales de l'opération, fixant les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés:
  - 11° Transmission de l'arrêté du ministre au préfet;
- 12° Transmission de l'ampliation de l'arrêté ministériel au demandeur et à l'ingénieur du service hydraulique.
- Ces nombreuses formalités nous paraissent devoir exiger pour le moins de deux à trois mois. Pour ceux qui connaissent les lenteurs administratives, le délai paraîtra devoirêtre de plus de six mois, malgré le dèsir du ministre, qui a fixé à une duvée de quinze jours le temps employé par l'ingénieur pour visiter les ficux.

Les opérations du drainage pourront-elles commencer après tous les préliminaires? Non, certainement, et c'est iei, nous le craignons, que des embarras sérieux se présenteront, embarras tels qu'il faudra probablement de nouvelles lois pour les faire disparaître.

Il ne faut pas voir dans les observations que nous allons présenter une vaine critique des imperfections du mécanisme dont, nous avons à faire commattre les rouages à nos lecteurs. Notre plus grand désir est que le draînage se fasse sans entraves, Nous critiquons pour qu'il soit porté remêde aux inconvénients que nous prévoyons. Cela dit, nous passons à l'examen rapide des cas qui devront se présenter le plus habituellement.

On devra d'abord s'occupér de la rédaction du projet de drainage, le faire approuver par l'ingénieur. S'il y a des difficultés à ce sujet, qui les résoudra? M. le ministre déclare que le propriétaire doit rester le maître de l'exécution, et cependant l'ingénieur al le droit plus tard de refuser les certificats nécessaires à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt. Le propriétaire n'aura guére d'autre parti à prendre que celui de se soumettre aux exigences qui lui seront imposées. Son recours à l'autorité préfectorale ne doit avoir lieu en effet que lorsque, une partie des travaux étant exécutés. l'ingénieur refusera de les approuver. Dans de felles conjectures qu'il flaut nécessaires, ment prévoir, il y aura certainement lieu d'exiger par la suite que les projets de drainage accompagnent la demande, primitive et soient approuvés à l'avance.

Mais, le projet des travaux à exécuter bien arrêté, les embarras n'eu seront pas mondres dans l'avenir; en effet, les diverses opérations de tout drainage exigent une surcillance constante pour qu'il soit possible d'affirmer qu'ils sont bien faits; il faudra donc qu'un agent de l'État assiste à tous les détails de l'exécution, au nivellement, au tracé, à la réception des tuyaux, à la pose et au recouvrement de tous les drains, etc., etc. Si la surveillance n'est pas de tous les instants, on ne peut avoir la certitude que les travaux faits seront efficaces. La responsabilité sera énorme pour l'ingénieur, la gêne extrême pour l'entrepreneur du drainage.

Supposons que l'on soit tombé d'accord sur tous les détails de l'opération et que les chantiers de drainage soient en pleine activité. Indiquous encore des points sur lesquels la sollicitude du ministre de l'agriculture doit être appélée.

Que de fois il est arrivé que des dépenses inattendues se sont trouvées tout à coup nécessaires lorsque les travaux de drainage étaient en pleine activité! C'est la main-d'œuvre. qui s'élève pour des causes imprévues : ce sont des pierres trop dures que l'on ne peut entainer qu'avec le pic ou qu'on n'avait pas soupconnées en si grande quantité dans l'étude préalable du terrain et qu'il s'agit d'extraire; c'est une source qui jaillit et qui demande un supplément de tranchées; c'est une gelée, un orage, qui détruisent des tranchées ouvertes et forcent à recommencer le travail, etc. Nous avons cité, dans le cours de cet ouvrage, plusieurs exemples d'accidents semblables qui ont eu pour résultat de doubler et même de tripler la dépense probable. Alors les conditions du prêt devront être changées : la Société du Crédit foncier peut-elle être forcée à avancer le complément de la somme pour laquelle elle s'est engagée, ou bien forcera-t-elle le propriétaire à faire exécuter de ses propres deniers les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite? Et, si de pareils accidents se produisent par suite des exigences que les agents des ponts et chaussées, charges de la surveillance des travaux, auront montrées, n'y aura-t-il pas de la part de ces derniers et par suite de la part de l'État une responsabilité grave qui engendrera mille difficultés?

L'entretien des travaux peut imposer des charges trèsdifférentes, selon la manière dont l'exécution aura été conduite. La Société du Crédit foncier pourra-t-elle exiger un surcroît de frais provenant de travaux faits contre le gré du propriétaire et malgré sa protestation? Comment s'exercera son contrôle sur les drainages effectués? Ses agents auront-ils un moyen légal de s'introduire dans les propriétés drainées, le plus souvent affermées à des tiers dont ils pourront, par leurs exigences, gêner les opérations culturales?

L'article 6 de la loi du 17 juillet 1856 a décidé qu'aucun privilège n'est acquis par « le Trèsor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs, » s'il n'a été préalablement dressé un procès-verbal, à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur d'après les produits. Il est évident que la Société du Crédit foncier, substituée à l'État par la loi du 28 mai 1858, doit se conformer à cette formalité, qui s'ajoute à toutes celles mentionnées plus haut pour que le prêt, étant approuvé par le ministre, puisse être fait réellement. Le règlement d'administration publique, ci-dessus rapporté, ne s'occupe de cette partie de l'affaire que pour rappeler que les frais en sont à la charge de l'emprunteur, et que le Crédit foncier recouvre le montant de ces frais s'il en a fait l'avance. De même il n'est rien dit ni de l'hypothèque que l'entrepreneur des travaux peut prendre s'il n'a pas été pavé, ni de l'expertise à laquelle il doit avoir recours, en vertu du même article de la loi du 17 juillet 1856, pour faire évaluer la valeur des travaux qu'il a exécutés.

15

Enfin nous n'avous pas parlé de la circonstance où une association syndicale demanderait le drainage. Le règlement d'administration publique rappelle que, conformément à l'article 5 de la loi du 10 juin 1854, toute association de drainage est assimilée à une association de curage, et que, par conséquent, la décision qu'elle prend doit, pour devenir exécutoire, être homologuée par le préfet. Il ajonte avec raison que les immeubles compris dans l'association syndicale sont engages hypothécairement par l'emprunt contracté pour le drainage. On doit remarquer d'ailleurs que, si une propriété est déjà hypothéquée, la personne qui a le privilège hypothécaire avant le drainage a le droit de faire réduire le nouveau privilège à la plus-value résultant des travaux de drainage. Ou bien, dans tous ces cas, la Société du Crédit foucier ne prêtera pas; ou bien il naîtra des embarras sur lesquels les lois, décrets, arrêtés et circulaires ont gardé le silence, et qui auront besoin d'être réglés par de nouveaux arrêtés ou même de nouvelles lois.

Nous ne faisons toutes ces observations que pour tâcher d'appeler l'attention sur une question de la plus faute importance pour tous ceux qui desirent les progrès de l'agriculture et qui veulent réellement la propagation rapide du drainage. Nous sonnnes convaincus que la Commission surpérieure du drainage (Yoir p. 205) cherchera les combinaisons les plus favorables pour aplanir toutes les difficultés, Puissions-nous avoir fait comprendre que , fant que des compagnies d'exécution ne se seront pas constituées, il ne pourra être tiré qu'un bien faible parti des bonnes dispositions du gouvernement, et qu'on n'emploiera qu'une petite fraction de la sonnne de 100 millions que la Société du Crédit foncier est autorisée à prêter sous forme d'obligations emises sur le marché des fonds publics. Des

compagnies qui se chargeraient d'entreprendre les travaux, qui iraient trouver les propriétaires et les cultivateurs, leur démontreraient les avantages des opérations à faire sur une grande échelle, et leur présenteraient la certitude d'une exécution bien faite; qui, en outre, soit vis-à-vis de l'État, soit vis-à-vis du Crédit foncier, seraient aussi constituées de manière à offrir toutes les garanties morales et matérielles possibles, nous paraissent pouvoir seules exercer une energique action sur notre agriculture. Mais il faudrait commencer par élargir la base de leurs opérations. Limiter aux travaux du drainage exclusivement les circonstances dans lesquelles des prêts pourront être faits, suivant les conditions des lois de 1856 et de 1858, c'est mettre un obstacle souvent insurmontable à l'application de cette amèlioration. En effet, il est beaucoup de circonstances où l'emploi du drainage ne produira absolument aucun résultat, si on ne pratique pas en même temps des chaulages ou des marnages et des fumures energiques. Les effets de l'opération seront, dans tous les cas, rendus plus énergiques, si on a soin d'exécuter des labours profonds ou mieux des sous-solages. Pour qu'il ne nous soit pas reproché de n'émettre ici qu'une opinion théorique, et quoique nous puissions nous contenter d'invoquer à cet égard la longue expérience des Anglais, qui ont soin de mener de front toutes les améliorations foncières permanentes, nous citerons un exemple emprunté à un bon travail de M. Dubost, ingénieur-draineur du département de l'Ain (1):

« M. le baron de Varey a fait drainer, au commercement de 1855, sur la commune d'Attéguat, une terre tourbeuse, appelée Terre Noire. Légèrement fumée après le drainage,

<sup>(1)</sup> Brochure intitulée: Ou en est la question du drainage dans le département de l'Ain (avril 1858).

cette terre a été ensemencée en blé et n'a produit, en 1856, qu'une récolte à peine égale à la semence. En 1857, elle a été laissée en jachère jusqu'à l'autonne, puis ensemencée. Elle forme aujourd'hui trois lots distincts. L'un a été marné et ensemencé en blé; la récolte y est aujourd'hui l'une des plus belles qu'on puisse voir. Le second n'a pas été marné; il a été ensemencé en seigle et a été roulé après les gelées d'hiver. Le seigle y est très-noiformément venu très-beau. Le troisième loi, également ensemencé en

seigle, n'a été ni marne ni roule au printemps. La récolte y sera à peu près ce qu'elle a été en 1856. »

Ainsi, voilà un exemple où le drainage employé seul n'a eu aucun effet utile sur les récoltes, tandis que l'adjonction du marnage a détermine un accroissement de produits considérable. C'est que le drainage n'est pas tout en agriculture, qu'il n'augmente pas la quotité des matières nutritives contenues dans le sol, qu'il donne seulement à la terre une plus grande puissance productrice lorsque l'on y apporte d'ailleurs tous les éléments nécessaires à la nutrition des plantes, et qu'on l'ameublit de la manière le plus convenable pour en faire une habitation satisfaisant à tous les besoins des vécétaux.

D'ailleurs, s'il est utile d'assainir le sol, il n'est pas moins important de l'arroser. Si beaucoup de terrains de l'empire français exigent le drainage, il en est plus encore qui demandent impérieusement l'irrigation. Souvent même le drainage et l'irrigation doivent être employés à la fois; cela est surtout vrai pour une très-grande partie du Midi, où le drainage n'aura aucun effet si l'on n'a pas recours à d'abondants arrosages. Applaudissons donc à l'encouragement que donne le gouvernement à l'agriculture, en s'efforçant de faire en sorte que des capitaux considérables soient appliquès au drainage; mais demandons en même temps que

l'eguver soit complétée par l'extension à l'irrigation et à tons les travaux de grandes améliorations agricoles, d'avantages qui menacent de rester infrictueux. Tout le monde gagnera à une pareille modification dans les lois dont nous venons de rapporter les textes. Quelle que fût notre conviction sur l'importance capitale du drainage dont nous avons démontré expérimentalement les surprenants effets, nous cussions manqué à notre devoir en ne demandant pas instamment que le gouvernement perfectionant son œuvre de progrès; dans ce but, il fant aider avec une égale énergie et des sa-crifices égaux la propagation du chaulage, des fortes furmires, des sous-solages et des irrigations.

Nous avons du reste le ferme espoir, de voir les vœux de l'agriculture exaucés; les paroles que M. Rouher, ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies, a prononcées dans son discours du concours de Poissy en 1859, contiennent à cet égard des promesses formelles; nous les citerons comme conclusions de ce chapitre.

« Une agriculture soigneuse, attentive, qui emprunte rédument à la science pratique ses applications, a dit M. le ministre, doune au sol cette constitution robuste et saine que l'hygiène et la sobriété donnent à l'homme, sauvegarde les produits du sol contre l'inclémence des saisons, et s'affranchit des réactions et des temps d'arrêt dans la voie toujours difficile du progrès et du bien-être.

« Pour obtenir ce résultat, l'un des plus grands problèmes qu'elle est appelée à résoudre est celui de l'aménagement et de l'emploi des eaux. Tantôt elle doit, notamment dans nos provinces du Nord, de l'Est et de l'Ouest, supprimer l'humidité et faire circuler l'air dans les sols mouillès à l'aide des opérations du drainage, tantôt elle doit, surtout dans la région méridionale, développer ce système d'irrigation dont les Vosges et les fertiles plaines de la Lombardie nous offrent de și remarquables exemples. Aiusi l'agriculture parvient à convertir des terres à jachères en terres annuellement productives, des pâtures médiocres en prairies fertiles.

« Mais un perfectionnement plus marqué ne serait-il pas dans l'alliance de ces deux nodes d'amélioration? Les eaux du drainage ne devraient-clles pas, dans un très-grand nombre de cas, être employées à l'irrigation? Si j'en crois de récentes expériences, ces eaux, en traversant la couche arable, se chargent de principes fertilisants qui donneraient une puissante impulsion à la végétation des prairies.

« Sans doute un de ces procédés a recu de précieux encouragements de la part de l'État; sans doute les prêts pour le drainage, organisés avec le bénéfice de l'intérêt réduit et d'un remboursement par annuités, sont destinés à se généraliser graduellement, quoiqu'ils aient, quant à présent, un peu souffert eux-mêmes des influences de la sécheresse (1). Mais ne faudrait-il pas étendre et appliquer ces prêts aux grands travaux d'irrigation? N'est-il pas nécessaire de développer dans l'industrie agricole, par des institutions de crédit, le prêt chirographaire et à courte échéance? Notre législation générale ne paralyse-t-elle pas les précieuses richesses qu'offrent à notre sol les nombreux cours d'eaux qui le sillonnent? Ces questions occupent une place importante dans les méditations du gouvernement. La dernière et la plus difficile a été examinée par le sénat lorsqu'il a posé les bases d'un code rural; elle est étudiée et approfondie par le conseil d'État, et recevra certainement une solution favorable.

<sup>(1)</sup> L'année 1858 a été la plus sèche qu'on puisse signaler depuis 140 ans, c'est-à-dire depuis qu'on fait des observations pluviométriques régulières et des mesures quotidiennes et continues du niveau de la Seine à Paris.

# LIVRE X DES IRRIGATIONS

#### CHAPITRE PREMIER

De la possession et de la jouissance des eaux

Le drainage, dans l'acception générale du mot, a pour but principal l'enlèvement des caux souterraines et stagnantes.

L'irrigation, en agriculture, est destinée à amener sur les sols cultivés ou mis en prairies des caux superficielles et courantes

Les deux opérations sont complémentaires l'une de l'autre : nous expliquerons ce fait dans le dernier livre de cet ouvrage consacré à la théorie de ces deux améliorations foncières et à l'exposition des effets remarquables que l'on tire de leur combinaison rationnelle.

Nous devons d'abord dire ici comment on doit s'y prendre pour exècuter les travaux qui permettent de faire facilement les arrosages dont l'efficacité est prouvée par un usage immémorial, et comment, les travaux d'établissement achevés, on doit régler les irrigations selon les temps, les ieux, les récoltes à obtenir. C'est surtout aux agriculteurs que nous nous adressons dans ces pages, et par conséquent nous n'aurons à nons occuper que secondairement des grands travaux d'amènagement des cours d'eau. Nous devons supposer qu'il s'agit d'utiliser des eaux qui sont à la disposition du cultivateur des terres arrosables. Ces eaux peuvent former une propriété privée ou bien être possèdées en commun. Les premières sont les eaux des sources naturelles ou des sources artificielles, telles que les eaux jaillissantes des puits forés; les eaux de pluir arsaemblées dans des réservoirs; les eaux qui s'écoulent du collecteur d'un drainage d'une grande étendue. Les secondes sont des eaux courantes qui traversent l'exploitation, et dont on peut prendre une partie par des dérivations, sauf à rendre la portion non absorbée par le sol aux héritages inférieurs on aux cours d'eau dans lesquels la prise a été faite.

Les dérivations pour arrosages ne peuvent se faire que sur les cours d'eau qui ne sont pas déclarés des dépendances du domaine public. En France, l'intérêt agricole n'a pas été le but principal qu'on ait envisagé lorsqu'il s'est agi de définir le droit de propriété et de jouissance sur les eaux: le premier au point de vue de l'utilité générale, il n'est venu que le dernier en date. Les eaux courantes ont été considérées avant tout comme destinées à faire marcher les usines établies sur leur parcours ou à transporter les marchandises qu'on leur a confiées. Forces motrices ou chemins qui marchent, voilà ce qu'on a vu avant tout dans les grands cours d'eau : du moindre ruisseau on a tonjours cherché à faire un moteur hydraulique ou une voie de navigation. De trèsbons esprits, dévoués à l'agriculture, ont même tronvé qu'il y avait une certaine infériorité dans le service rendu par l'irrigation : c'est que, ont-ils dit, un certain volume d'eau introduit dans un canal navigable réalise annuellement, en raison des distances parcourues, une économie sur la masse des transports; c'est que cette économie se fait

sentir au loin et profite à toutes les contrées traversées par le cours d'eau; c'est que encore un certain volume d'eau affecté à la marche successive d'un certain nombre d'usines échelonnées le long d'un cours d'eau procure à l'industrie une diminution des frais de fabrication qui se répète sur tout son parcours; c'est que, an contraire, un volume d'eau dérivé pour l'irrigation n'est plus rendu intact au domaine inférieur au terrain arrosé; une partie en a été dépensée. absorbée. Mais n'est-il pas juste de remarquer que les cours d'eau sont formés par des eaux qui ont lavé les champs, et qu'il est de l'intérêt général qu'on puisse leur reprendre les éléments de fertilité qu'elles ont dissous? N'est-il pas aussi dans l'intérêt général d'une nation tout entière que les produits du sol soient abondants et variés? La subsistance n'est-elle pas le premier besoin? Ne vaut-il pas mieux conserver les richesses d'un volume d'eau et les faire produire, que le conduire tout entier à la mer, en en tirant seulement de la force motrice et un moyen de transport? En un mot, l'agriculture n'est-elle pas supérieure ou au moins égale à l'industrie et au commerce? Tout antagonisme est fatal à l'une des parties intéressées, et nous repoussons celui que des usages mal fondés, quelle que soit leur antiquité, ont établi entre les bateliers, les usiniers et les irrigateurs. Dans les créations de canaux, dans l'amélioration des cours d'eau, on devrait toujours chercher à se rapprocher de l'exemple que montre le canal de Pavie, cité. avec raison par M. Nadault de Buffon (1): « La navigation, l'arrosage et les usines, dit ce savant ingénieur, s'y trouvent réunis sans se nuire ; et, malgré une vitesse assez considérable de l'eau dans ses biefs supérieurs, la navigation ascendante y est si peu gênée, que des bateaux, faisant le service

<sup>(1)</sup> Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole, i. III, p. 29.

entre Milan et Pavie, descendent et remontent plusieurs fois par jour toute la ligne du canal avec une vitesse minimum, de 12 à 13 kilomètres à l'heure.

Mais, quels que soient les vœux qu'on puisse faire pour l'avenir, il faut se sounettre aux conditions du présent ! En France, la législation des irrigations repose sur des lois éparses et sur des arrêts qui forment la jurisprudence des tribunaux. Les articles 558 et 640 à 645 du Code Napoléon ont posé les principes généraux du droit à la propriété et à l'emploi des eaux; les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 (1) ont défini les conditions des servitudes résultant de l'usage de ce droit. Il importe que l'agriculteur ait une connaissance sommaire, mais très-exacte, des limites dans lesquelles il peut disposer des eaux pour les arrosages. Nulle matière ne donne malheureusement lieu à plus de difficultés et à buis de procès.

Les fleuves et les rivières navigables et flottablessont considèrés comme des dépendances du domaine public (art. 558 du Code Napoléon), et par suite on ne peut employer leurs eaux qu'en vertu d'une concession consentie par l'administration.

Les eaux des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables donnent lieu à des droits d'usage (art. 644 du Code) pour les propriétaires des terrains riverains, à la charge de rendre l'eau, après l'irrigation, à son cours ordinaire; les tribunaux jugent les contestations qui peuvent s'élever entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent étre utiles, et l'administration peut rendre des règlements sur la matière.

Les eaux d'une source prenant naissance dans un terrain que l'on possède; les eaux des puits artésiens, des étangs; les eaux de pluie recueillies dans des réservoirs; les eaux

<sup>(1)</sup> Voir liv. VII, t. III, p. 627 et 628.

de drainage à leur tour, donnent lieu évidemment à des droits de propriété exclusive. Ces droits sont limités seinlement par cette exception, qu'on ne peut changer le cours d'une source, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire.

Les irrigations par des eaux de concession ou de propriété sont les plus faciles à établir ; elles donnent rarement lieu à des contestations judiciaires. On sait où est la prise d'eau, de quel volume on peut disposer, et tous les travaux s'effectuent sans encombre. Il n'en est pas de même des arrosages par droits d'usage. Comme les riverains des terrains supérieurs ou inférieurs à une propriété sur laquelle on doit employer les eaux d'un cours d'eau, ont aussi un droit sur ces eaux, comme il arrive que des usines se servent de ces mêmes eaux pour faire marcher les roues hydrauliques, il en résulte des restrictions dans l'exercice du droit d'usage sur les cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent une propriété. Nous résumerons sur ce sujet l'état de la jurisprudence, en ayant principalement recours au code des irrigations, placé par M. Bertin à la fin de l'ouvrage de MM. Villeroy et Muller intitulé Manuel de l'inrigateur.

- 1. Lorsqu'une propriété est séparée d'un cours d'eau par un chemin public, elle n'est plus considérée comme riveraine et ne donne plus lieu au droit d'usage. Il en est de unême lorsqu'un cours d'eau a son lit au milieu d'un chomin public, sans se répandre dans toute sa largeur. Le propriétaire dont le fonds touche le fonds riverain ne peut revendiquer le droit accordé au riverain de se servir de l'eau à son passage pour l'irrigation de sa propriété.
- 2. Les propriétaires riverains supérieurs ne peuvent rien faire qui empêche les riverains inférieurs de jouir des caux à leur tour. Aussi, lorsque la disposition des terrains est

telle, que, pour obtenir une pente qui permette d'arroser efficacement une terre qui longe ces cours d'eau, il devient nécessaire de pratiquer une saignée sur un terrain supérieur, nul ne peut s'opposer à l'établissement de cette dérivation, à son passage à travers les fonds intermédiaires, à la construction des ouvrages d'art nécessaires, sauf une juste et préalable indemnité.

- 3. Le droit d'usage des eaux de passage s'étend à toutes les propriétés juxtaposées d'un riverain. Par conséquent, l'agrandissement d'un donnaine pernnet d'employer les eaux sur les nouvelles parcelles qui tiennent aux anciennes. Si l'exercice de ce droit donne lieu à des contestations, il appartient aux tribunaux de les juger, et, s'il survient des abus, l'administration doit y mettre un terme par des règlements.
- 4. Lorsqu'une partie du fonds irrigable vient à être détachée par vente, le droit à l'usage des eaux cesse immédiatement pour la parcelle non riveraine. Il n'y a d'exception en faveur des propriétés non riveraines qu'autant qu'il y a destination du père de famille, ou bien que des règlements particuliers et locaux en décident autrement, qu'il y a enfin des concessions faites ou prescription de trente ans.
- 5. Par sa nature, le droit à l'usage des eaux pour l'irrigation de la propriété riveraine est imprescriptible. L'abstention ne le fait pas perdre. La faculté d'irrigation demeure intacte pour un riverain, lors même que l'autre riverain a toujours exclusivement fait usage des eaux. Mais des conventions, soit expresses, soit lacites, peuvent faire perdre de droit. Il cesse par l'effet de convention dans lesquelles l'un des riverains stipule dans un acte qu'il renonce à se servir des caux. Il cesse anssi par suite de l'abandon qui en été fait, lorsque le riverain a obtempèré à la défense qui lui a été signifiée d'exercer le droit d'irrigation, et si, depuis

ce moment, la prescription a été acquise. Dans ce cas, l'acquissement tacite, donné à la prétention d'empécher l'emploi des eaux, forme entre les parties une convention tacite de renonciation. Il faut donc que l'agricultenr riverain des cours d'eau se tienne constamment sur la défensive et veille avec soin à ce qu'un autre riverain ou un propriétaire d'usine ne prenne pas une habitude qui de simple tolérance se transformerait en droit après trente années d'un usage contraire cependant, soit à un règlement d'attribution des eaux, soit à une faculté inscrite dans la loi.

- 6. La prescription peut provenir de l'établissement d'ouvrages apparents destinés à recevoir les eaux avec continuité, mais qui ne servent qu'à des intervalles périodiques, fixés par un règlement administratif. Mais cette prescription ne peut pas être opposée à tous les riverains indistinctement, elle ne regarde que ceux au préjudice desquels les travaux ont été directement exécutés et maintenus sans opposition. Encore faut-il qu'il y ait quelque circonstance spéciale caractéristique: que, par exemple, les travaux aient été établis sur le fonds supérieur par le propriétaire du fonds inférieur.
- 7. Le droit d'user des eaux courantes pour l'irrigation des propriétés riveraines ne peut s'exercer qu'avec la réserve de rendre les eaux non absorbées aux fonds inférieurs. Il n'est pas loisible de les emmagasiner, par exemple, pendant une sécheresse, ni même d'en absorber la totalité par voie de simple imbibition. Tous les propriétaires riverains ont des droits sur les eaux qui traversent leurs fonds, les tribunaux apprécient l'abus qui peut en être fait par l'un d'eux au détrinent des autres.
- 8. Les eaux doivent être transmises aux riverains inférieurs, sans être corrompues et sans subir des intermittences nuisibles aux intérêts des autres ayants-droit, sauf

règlements particuliers. Les fonds inférieurs sont astreints à la servitude de passage des canaux de retour.

- 9. Les dispenses de ramener les eaux sur son fonds consenties par un riverain n'engagent que lui-même. Tous les riverains ont d'ailleurs le droit de régler entre eux l'usage des eaux. Les tribunaux sont compétents pour apprécier les droits à la jouissance des eaux déterminés par les réglements administratifs, et ils peuvent fixer le mode de jouissance en l'absence de règlements et d'usages locaux; ils peuvent aussi fixer le partage ou l'alternance entre les riverains opposés, etc., en conciliant l'intérêt de l'agriculture et celui des usiniers avec le respect dù à la propriété.
- 10. Les règlements relatifs aux irrigations ne peuvent iamais priver des riverains de l'usage des eaux, à moins que l'expropriation ait lieu pour cause d'utilité publique dans les formes prescrites par la loi. Les règlements qui déterminent le mode d'usage sont de la compétence des préfets et du ministre de l'intérieur : lorsqu'ils doivent entrainer des frais de construction ou d'autres dépenses à répartir entre les intéressés au moven d'un rôle exécutoire, ils doivent être rendus dans la forme des règlements d'administration publique délibérés en conseil d'État. Dans ces règlements, les intérêts de l'agriculture et de l'industrie doivent être pris en égale considération. Dans la répartition des eaux entre les riverains pour l'arrosement des terres, on doit tenir compte de l'étendue du terrain et du mode de culture du sol. L'importance de chaque prise d'eau, les jours et les heures où l'irrigation devra avoir lieu, peuvent v être fixés.
- 41. Des conventions entre les riverains peuvent se former sous le patronage et la surveillance de l'autorité; l'exècution des statuts est alors confiée à des syndicats.
  - Telles sont les principales règles de la jurisprudence

qui déterminent en France le droit de propriété attribué aux riverains sur les cours d'eau. Nous n'avons fait que les exposer, et nous ne voulons pas les discuter dans leurs details. Nous dirons seulement que le principe n'en est pas favorable aux intérets de l'agriculture, en ce sens que l'eau doit le plus souvent se perdre sans être employée. Comme le remarque en effet M. Mauny de Mornay, dans son excellent rapport sur la législation des irrigations dans l'Italie supérieure et dans quelques États de l'Allemagne, si les riverains ne peuvent utiliser l'eau qui traverse leurs domaines, soit parce que ces domaines ont une étendue trop restreinte, soit parce que les lieux ne se prêtent pas à ce qu'ils puissent établir des prises d'eau, soit pour toute autre cause, ni ces riverains ni le gouvernement ne peuvent céder ou attribuer à d'autres un usage qui reste stérile. Dans les États italiens, comme la Sardaigne et la Lombardie, la législation met sous la dépendance de l'État toutes les eaux naturelles autres que celles des sources, et il en résulte que pas une goutte d'eau n'est perdue; que tout y est applique, avec économie et intelligence, à faire produire au sol tout ce qu'on peut en attendre, ou à mettre en mouvement d'utiles usines. « En Piemont et en Sardaigne, ajoute M. Mauny de Mornay, les règles du droit sont claires et franches; beaucoup de luttes et de procès sont évités, et je ne crois pas que la France puisse jamais utiliser complètement toutes les eaux si abondantes qui coulent sur son sol; tant que l'État, c'est-à-dire la communauté des citoyens, ne les possèdera pas sans conteste, quels que soient leur volume et leur destination, ne les administrera pas, ne les concedera pas avec où sans condition, et ne les répartira pas, avec justice et impartialité, entre l'agriculture et l'industrie manufacturière, » ...

## CHAPITRE II Des Canaux d'irrigation

Les arresements les plus nombreux sont ceux qui s'effectuent au moyen de la dérivation des caux courantes. Les dérivations sont prises quelquefois directement sur les rivières ou sur les ruisseaux; mais dans le plus grand nombre des contrères où les irrigations sont employères sur une grande étalelle, elles sont empruntées à des canaux établis à cet effet et qu'on appelle des canaux d'irrigation. La raison en est bien simple; un cours d'eau naturel suit le thalweg des vallères et par conséquent se trouvre plus bas que la plus grande partie des terrains qui auraient hesoin d'être arrosés. Pour qu'une eau courante profite à une grande surface de pays, il faut l'aménager de façon qu'elle se répande à volonté et par la seule gravité sur l'étendue la plus considérable qu'il soit possible des terres placées nécessairement plus bas que le nouveau lit qu'on lui donne.

L'établissement d'un système de canaux d'irrigation est en général une ceuvre qui ne peut être exécutée par un propriétaire isolé et qui est le fait, soit de l'État, soit de compagnies ou d'associations de propriétaires intéressés. Il exige en général, pour avoir toute son utilité, un ensemble de travaux dont les frais considérables sont au-dessus des fortunes individuelles. Il se compose d'un canal principal ou d'amenée, placé sur le faite de la vallée et qui as a prise directe dans le conrs d'eau alimentaire ou dans un réservoir, et de canaux secondaires ou d'embranchement qui répartissent l'eau à droite et à gauche, en se tenant sur la partie la plus haute des terrains à irriguer. C'est dans les canaux secondaires que les rigoles d'arrosage prennent

leurs eaux. Viennent ensuite les canaux de décharge, qui assurent l'écoulement des eaux après l'irrigation, et les colateurs, qui sont placés dans les thalwegs et ramassent tontes les eaux qui n'ont pas èté absorbées. Les colateurs, lorsqu'ils sont assez grossis, et qu'ils arrivent sur des terrains d'un niveau assez bas pour être arrosés, peuvent devenir à leur tour des canaux principaux d'un nouveau système d'irrigation.

On peut aussi parfois diriger les colateurs sur un fleuve, une rivière, dans des gouffres ou entonnoirs, sur des terrains absorbants.

Les canaux d'irrigation sont tout à fait distincts des canaux de navigation; les premiers se tiennent autant quepossible sur les faites, les seconds coulent dans les thalwegs; les premiers absorbent de très-grandes quantités d'eau, les seconds doivent en dépenser le moins possible. Dans quelques cas cependant, ainsi que nous l'avons dit plus haut (p. 225), les canaux peuvent à la fois desservir un système d'arrosage et une navigation plus ou moins active.

Les canaux d'irrigation ne peuvent, en France, être établis qu'après enquête et par un décret et même par une loi, lorsqu'ils ont une étendue de plus de 20 kilomètres, à moins qu'ils ne soient entièrement situés sur une propriété particulière. Au point de vue de leur construction et de leur administration, il y a lieu de distinguer :

1º Les canaux construits par l'État ou par des concessionnaires qui agissent en son nom. Pour l'acquisition des terrains nècessaires à ces canaux, il est procédé, suivant la forme d'expropriation pour cause d'utilité publique; quant à l'usage des eaux, un règlement de l'administration fixe la cotisation annuelle de chaque arrosant, et le recouvrement des sommes dues s'opère de la même mamère que celui des contributions générales; les anciens règlements, les usages locaux ou bien de nouveaux règlements

d'administration publique, rendus sur la proposition du préfet du département, régissent l'usage et la police de ces canaux;

2º Les canaux construits per des particuliers concessionnaires. Pour l'acquisition des terrains nécessires à leur établissenneit, il est procéde de gré à gré; pour l'administration, la police, la cession de l'eau aux arrosants, les conditions de la conçession doivent être exécutées sous peine de déchéance ordonnée par le gouvernement.

3º Les canaux particuliers, établis par des propriétaires sur leurs propres terrains pour l'irrigation de leurs terres. Ils ne sont soumis à aucune autorisation spéciale pour leur construction; ils ne donnent lieu à aucune servitude de prise d'eau pour les propriétés riveraines.

## CHAPITRE III De la servitude de conduite d'eau

Nous avons déjà vu précédemment que nui n'a le droit de s'opposer au passage sur son sol des eaux qui, prises dans un cours d'eau par un propriétaire y ayant droit, sont destinées à l'irrigation d'une de sesterres. Cette faculté d'imposer la servitude de conduite d'eau, moyennant une juste et préalable indemnité, à des propriétés voisines, s'étend au cas où l'ou veut établir un système de canaux d'irrigation. Sont exceptés de la servitude les maisons, cours, jardins, parcs et autres lieux attenant aux habitations. Les propriéties de la servitude les maisons, cours à l'attent d'y faire des prises d'eau; mais des conventions particulières peuvent le lui concéder, et il serait dans l'intérêt des griculteurs voisins de s'entendre pour utiliser des travaux dont les frais sont onèreux quand ils incombent à un seul,

et qui deviennent relativement insignifiants quand ils sont répartis sur un grand nombre.

Lorsque cette entente ne s'établit pas, le possesseur d'un canal établi sur des terrains voisins a le droit de pénêtre sur ceux-ci pour le cuirage et les réparations nécessaires. Il à le droit de forcer les propriétaires des fonds inférieurs à supporter la servitude du curage aussi bien que les propriétaires des fonds supérieurs. On ne peut l'obliger à changer la place de ses canaux qu'à la condition de supporter tous les frais entraînés par le déplacement. Toutefois la servitude n'existe qu'à la condition qu'il y a împossibilité pour le propriétaire de transmettre les eaux par son propre fonds.

Toutes les contestations qui résultent du droit de servilude sont portées devant les tribunaux civils.

On sait que le droit d'aqueduc ou de la servitude du passage forcé de l'eau sur les fonds voisins, de même que le droit d'appui des ouvrages d'art sur la rive d'autrui, n'ont été établis en France que par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847 (voir liv. VIII, t. III, p. 027 et 628)

### CHAPITRE IV

### Quantités d'eau nécessaires pour les irrigations

Les quantités d'eau nécessaires pour les irrigations peuvent varier dans d'assez fortes proportions, selon les natures de récoltes soumises aux arrosages, suivant la constitution physique du sol destiné à recevoir l'eau, et aussi selon le système d'irrigation employé. Cependant, des qu'on a la concession d'un volume d'eau limité, il faut s'occuper de déterminer l'étendue approximative du terrain qui peut en profiter, afin d'établir les pentes et les dimensions des rigoles de distribution qui varient suivant le périmètre à arroser. Il s'agit seulement de faire des évaluations moyennes et non pas des déterminations mathématiques impossibles. Il faut tâcher de se placer dans les conditions les meilleures, selon toute probabilité; on chercherait en vain à donner des règles absolues. L'expérience des cultivateurs est le meilleur guide à consulter; ce sont les résultats de cette expérience que nous allons chercher à résumer succinctement.

« Le but que l'on a, dit M. Nadault de Buffon (Gairs d'agriculture et d'hydraulique agriçole, t. Ill, p. 255), en cherchant la quantité d'eau moyenne que doit consommer l'irrigation, est d'asseoir sur une base convenable les relations qui s'établissent, soit entre l'administration publique et les créateurs de canaux, soit entre ceux-ci et les usagers; car cette quantité entre nécessairement en ligne de compté dans l'évalution des produits à attendre d'une entreprise de ce geure, ainsi que dans la fixation des redevances ou du prix de l'arrosage. » Nous ajouterons que cette connaissance est désornais indispensable à l'agriculture, qui doit non plus accepter simplement des règles toutes faites, mais bien soumettre ses opérations à une étude raisonnée et approfondie.

M. de Gasparin (Cours d'agriculture, t. 1, p. 447) donne comme le résultat de ses observations en Provence et en Lombardie, qu'il faut employer 1,000 mètres cubes par hectare pour chaque arrosage, soit chaque fois une hauteur d'eau de 0°-10. Les arrosages, dans le Midi, commencent le 1" avril et finisseut le 50 septembre. Durant ces six mois, on fait un plus ou moins grand nombre d'arrosages, selon la composition du sol. Ainsi, en prenant un exemple dans Vaucluse, et en supposant qu'on doive irriguer des prairies maturelles, ou trouve que, dans le cas où fe terrain à ririguer

renferme 20 pour 100 de sable, il est necessaire d'arroser tous les 15 jours seulement; on répète les arrosages tous les 11 jours, si la proportion de sable s'élève à 40 pour 100: il faut mettre l'eau sur la terre tous les 6 jours, quand le sable entre dans la composition du sol pour 60 pour 100; enfin, c'est à des irrigations reproduites tous les 5 jours que l'on a recours, si l'on a affaire à un terrain renfermant 80 pour 100 de sable. La proportion de sable contenue dans le sol se détermine en en desséchant une certaine quantité à la température de 50° à 40°, et en en passant 50 gr. sur un crible dont les trous ont 1 att. 5 de diamètre; ce qui reste sur le crible est la partie pierreuse de la terre dont on détermine le poids par une pesée. On prend 20 grammes de la partie criblée et on la met, pendant plusieurs heures, dans un vase plein d'eau, de 2 à 3 litres de capacité; en agite ensuite vivement avec une baguette de verre, en donnant à la masse un mouvement giratoire; on décante quand le liquide est bien animé de ce mouvement, en avant soin de verser les parties tenues en suspension dans l'eau, et de garder au fond du vase celles qui se sont précipitées. On répête à plusieurs reprises la même opération sur ces dernières parties, en décantant à chaque fois, et on s'arrête quand l'agitation laisse l'eau parfaitement claire. Le résidu qui tombe au fond du vase étant sèché, puis pesé; donne la proportion de la partie sablonneuse qu'il s'agissait de déterminer. D'après les données précèdentes, on trouve que, pour l'irrigation des prairies de Vaucluse, il faut les quantités d'eau suivantes :

| - 4          | -                    | Nombre       | Nombre         |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|
|              | Nombre               | de           | de litres      |
| Proportions  | d'arrosages          | mètres cubes | à prendre au   |
| dy sable     | en 6 more            | par heelare  | par auconde    |
| dans le sol. | (avril à septembre). | en 6 more.   | durant 6 mois. |
| 0.20         | 12                   | 12.000       | 0.8            |
|              |                      |              |                |
| 0.40         | 17                   | 17,000       | 1.1            |
| 0.60         | 30                   | 30,000       | 1.9            |
|              |                      |              |                |
| -0.80        | 36                   | .36,000      | 2.4            |

Bans la culture de la luzerne, il suffit, selon M. de Gasparin et pour le même climat de Vaucluse, d'un arrosage par mois ou par coupe dans le cas du premier terrain; un arrosage tous les 20 jours, dans le second cas; un arrosage tous les 16 jours ou 2 arrosages par coupe, dans le troisième cas; enfin, dans le quatrième cas, 3 arrosages par coupe ou 1 tous les 10 jours. Ces données conduisent aux quantités d'eau suivantes:

|                                         | Nombre<br>d'arrosages             | nombre<br>de<br>metres cubes |  | de litres<br>d'exu<br>à prendre |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| Proportions<br>du sable<br>dans le sol. | en 6 mois<br>(avril à septembre). | par hectare                  |  | as canal<br>par seconde.        |
| 0.20                                    | 6                                 | 6,000                        |  |                                 |
| 0.40                                    | 0                                 | 9,000                        |  | 0.6                             |
| 0 60                                    | 12                                | 12,000                       |  | 0.8                             |
| 0.80                                    | 18                                | 18,000                       |  | 1.2                             |

a Les vizières, dit M. Nadault de Buffon (ouvrage citè page 257), qui exigent une alimentation continue, réclament moyennement par mois 6,000 à 7,000 mêtres cubes, soit un débit continu d'environ 2!.5 par seconde, quand il n'y a que peu de filtration. Les jardins maraichers, notamment ceux de Cavalilon, et de Château-Benard, en Provence, si renarquables par leur grande production, réclament à peu près la même quantité. Ensuite viennent les prairies, les luzernes, les haricots, les chardons à peigner, auxquels on donne à peu près un litre d'eau continue; les garances, qui consomment environ 0!.6; et enfin les cultures diverses, qui consomment environ 0!.6; et enfin les cultures diverses, telles que céretales, civiers, pépinières, et., qui n'ont pas d'attribution bien règlée, et ne reçoivent, en quelque sorto, qu'une irrigation éventuelle, basée, dans tous les cas, sur une dépense d'eau beaucoup mondre que les précédentes.

Le chiffre de 1,000 mètres cubes d'eau par hectare et par chaque arrosage de prairies, indiqué par M. de Gasparin, est loin d'être généralement appliqué; le nombre de mètres cubes employés varie au contraire beaucoup d'un pays à l'autre, et on le conçoit facilement, car l'évaporation est loin d'être partout aussi considérable que dans Vaucluse.

Dans les rizières des landes d'Arcachon on ne consommait par hectare et par jour que 90 à 100 mêtres cubes, ce qui équivant à un débit moyen de 1'.04 à 1'.15 par seconde.

M. Nadault de Buffon résume ses observations sur les irrigations des prairies dans le tableau suivant (Traité des irrigations, L. II, p. 423); on y verra que dans certains cas la quantité d'eau par arresage descend à 400 mètres cubes seulement:

| Nombre de                              | Nombre<br>d'arrosages |                | Hauteurs d'eag.  |              | Volumes employer. |                  |         |                        |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| lesquels on<br>recommence<br>les arro- | par<br>moss-          | par<br>saison. | par<br>arresage, | par<br>mole. | · salson.         | par<br>drresage. | mois. f | par<br>samon.<br>M. C. |
| 7 4 8                                  | 4                     | 24             | 0.04             | 0.16         | 0.96              | 400              | 1,600   | 9,600                  |
| 10                                     | 3                     | 18             | 0.06             | 0.18         | 1.08              | 600              | 1.800   | 10.800                 |
| 7 à 8 .                                | 4                     | 24             | 0.05             | 0.20         | 1.20              | 500              | 2,000   | 12.000                 |
| 10                                     | 3                     | 18             | 0.07             | 0.21         | 1.26              | 700              | 2,100   | 12,600                 |
| 7 à 8                                  | 4                     | 24             | 0.06             | 0.24         | 1.44              | 600              | 2,400   | 14,400                 |
| 10 -                                   | 3                     | 18             | 0.08             | 0.24         | 1.44              | 800              | 2,400   | 14,400                 |
| 10                                     | 3                     | 18             | 0.10             | 0.30         | 1.50              | 1,000            | 3,000   | 15,000                 |

Les nombres des colonnes relatives aux saisons se rapportent à des saisons d'arrosage de 6 mois, sauf ceux de la dernière ligne, qui s'appliquent à une saison de 5 mois. Dans la plupart des pays de prairies, on ne doit compter que cinq mois ou cinq mois et demi d'irrigation, mais les cubes d'eau employés restent les mêmes que pour des irrigations de 6 mois. M. Nadault de Buffon estime que le chiffre de 15,000 mètres cubes, qui correspond à une prise d'eau de 1 litre par seconde pour 1 hectare pendant 6 mois, est trop fort pour la plupart des prairies. Les chiffres ci-dessus sont d'ailleurs relatifs à une année sèche et à des prairies à sous-sol argileux. Voici maintenant les quantités d'eau employées dans divers pays, principalement d'après un résuné donné par M. Belgrand dans un excellent mémoire inséré en 1852 dans les Annales des ponts et chaussées, et d'après quelques autres mémoires publiés dans ce même recueil.

1º Roussillon. Dans les Pyrénées, M. Mescur de Lasplanes estime la consommation moyenne d'un hectare à 8,000 mètres cubes.

Dans leurs rapports sur les canaux d'arrosage, notamment sur les dérivations du Tech et de la Thet, les ingénieurs ont été généralement d'avis que le débit d'eau d'un litre par seconde était plus que suffisant pour les besoins d'un hectare.

M. Nadault de Buffon dit que, dans ce pays où l'on ne fait pas en grand de culture maraichère, comme en Provence, on use des quantités d'eau moindres que celles qui viennent d'être indiquées à la page précédente. Bien que l'on opère sur un terrain à sous-sol de gravier, et, par conséquent, assez perméable, les quantités d'eau consonmées par arrosage et par hectare atteignent rarennent 520 à 550 mètres cubes, soit en moyenne, pour douze arrosages, 4,500 mètres cubes, ce qui représente en écoulement continu un débit de 0.5 par seconde.

M. Jaubert de Passa donne une évaluation encore moindre. Sur les territoires de Rivesaltes, Vinca, Elne, Perpignan, le débit moyen usé par hectare est seulement de 0'.169, ce qui correspond à 2,626 mètres cubes par saison.

2º Provence. Les agriculteurs de la Crau pensent que, dans un été sans pluie, il faut par hectare de prairie quinze ou seize arrosages de 800 mètres cubes chacun, ce qui fait 12,000 à 42,800 mètres cubes par saison et par hectare.

Les ingénieurs des départements des Bouches-du-Rhône

et de Vaucluse adoptent le débit moyen d'un litre par hectare et par seconde, qui est admis en principe par le Conseil général des ponts et chaussées pour régler les divers volunes d'eau à dériver des fleuves et des rivières dans l'intérêt de l'agriculture.

Nous avons vu plus haut que, d'après M. de Gasparin, dans certaines parties de la Provence on consomme plus de 2 litres par seconde.

Dans un mémoire publié en 1854, M. Moutluisant a émis l'opinion qu'un débit continu de 500 litres par seconde ne devait être regardé que comme convenable pour l'árrosage de 300 hectares. Dans le projet du canal de Mérindol, on-avait estuné la quantité d'eau nécessaire aux pratiries à 15,000 mètres cubes par saison.

3° Piémont. Dans les provinces de Verceil et d'Ivrée, on admet généralement que 22 litres par seconde suffisent à l'irrigation de 19 à 25 hectares.

4º Lombardie. L'administration centrale des travaux publics de Milan estime que l'once milanaise, d'environ 42 litres, suffit à arroser une surface de terrain dont l'étendue. en mesures françaises, peut être évaluée à 45 hectares. Cette eau est appliquée en plus ou moins grande quantité aux diverses cultures, ainsi qu'il suit d'après un mémoire de M. Baumgarten (1854). Les prés stables ont besoin d'eau à des intervalles d'une à deux semaines, et pendant quelques heures sculement chaque fois. Les marcites, ou près d'hiver, reçoivent un arrosage continu en hiver. Le froment et le seigle ne sont jamais arrosés; ils n'en ont pas besoin; on les seme en octobre et on les récolte en juin. Les mais, ainsi que tous les produits semés au printemps et se dévelorpant durant l'été, ont besoin d'eau, moins que les marcites, mais plus que les près ordinaires, parce que le sol déchiré par la charrue est plus meuble, et que les herbes ne le pro-

IV

tégent pas autant contre l'évaporation. Les risières sont arrosées depuis le commencement de la semaille jusqu'à la récolte, c'est-à-dire d'avril en septembre; seulement, on suspend l'arrosement pendant quelques jours, aussitôt que la graine a poussé, asin de laisser prendre de la force aux racines, et on l'arrête quelques jours avant la moisson, pour faire sécher un peu le terrain et laisser mieux mûrir le riz : l'eau reste immobile sur le sol, on lui donne une épaisseur uniforme de 0".26, et on ne remplace que ce qui se perd par évaporation et infiltration. Le volume d'eau employé par les marcites est énorme; il est d'une once milanaise ou de 42 litres par seconde et par hectare; le même volume suffit pour arroser une surface double de mais, une surface triple ou quadruple de près simples; il suffit enfin pour entretenir couverte d'eau une étendue de 20 à 25 hectares, ce qui suppose une perte de 0m.015 de hauteur par 24 heures par filtration et évaporation. D'après M. Élie Lombardini, directeur des travaux publics du Milanais et membre de l'Institut de Milan, les rivières de la Lombardie fournissent une irrigation de 560 mètres cubes par seconde, ou de 50 millions par 24 heures.

5º Algérie. D'après des expériences rapportées par M. Maurice Aynard, dans un mémoire sur les irrigations de la Métidja et les cours d'eau de l'Atlas (1855), la quantité d'eau nécessaire pour l'irrigation des cultures auxquelles onse livre dans la haute Métidja, au pied de l'Atlas, peut être fixée, en dèbit continu, par seconde et par hectare, de la manière suivante:

```
41.650 pour les jardins maraithers,
01.825 pour les orangeries,
```

Il est admis en principe, à Blidah, que, pour les jardins

<sup>0.393</sup> pour les tabacs, 0.177 pour les mais.

maraîchers, l'irrigation doit avoir lieu deux fois par semaine; c'est une période de rotation consacrée par l'expérience des siècles.

Il résulte des données de la pratique journalière que l'hectare d'orangérie exige, pour chaque arrosage, autant d'eau que l'hectare de potager, mais que l'orangerie n'a besoin que d'un arrosage par semaine. Les orangers se replantent à Blidah au bout de 5 on 4 ans de pépinière. L'espacement qui paraît le plus convenable au développement de l'arbre est de 6 mètres, de telle sorte qu'un hectare contient de 27 à 500 arbres.

Le tabac se sème dans le courant du mois de janvier, ét l'on fait les repiquages vers la fin du mois de mars. Cette culture donne deux récoltes : la première dans le courant de juillet, la deuxième fin de septembre. On arrose quatre ou cinq fois avant la première récolte, et un peu plus souvent entre la première et la deuxième, ce qui correspond à peu près à un arrosage par quinzaine. Les indigènes cultivent de temps immémorial le tabac dans les parties du territoire susceptibles d'être arrosées, et ils ont l'habitude d'inonder leurs plantations pour augmenter les dimensions des feuilles: Jes agents français du service de la culture des tabacs luttent contre cette tendance qui paraît diminuer la saveur du produit. Aussi il y a d'assez grandes variations dans les quantités d'eau employées aujourd'hui. On met de 7 à 24 jours d'intervalle entre chaque arrosage, et le volume d'eau dont on se sert pour l'irrigation d'un hectare, exprimé en débit continu, est de 01.26 à 01.60 par seconde.

Le mais se sème vers le mois d'ayril, et la récolte s'en fait en août ou en septembre. On fait un arrosage tous les dix à quinze jours, et le volume d'eau nécessaire, exprimé en débit continu, varie de 0.09 à 01.26.

6º Hautes-Alpes. Un memoire sur les arrosages publie

en 1821 par M. Farnaud estime que dans lés prairies des Hautes-Alpes on répartit dans les mois de juin, juillet et août, une hauteur d'eau de 0º-48, ce qui correspond à 1,600 mètres cubes par mois, et à un débit continu de 0'-62 par seconde pendant une saison de trois mois. L'eau perdue par évaporation et par filtration s'élèverait à un seizième de la cuantité employée.

7º Isère. Les eaux abondant dans l'Isère, on s'y rend peu compte des volumes nécessaires à l'irrigation, et on est disposé naturellement à en user au delà des besoins réels.

§ Vosges. La dépense d'eau en irrigation dans les Vosges est excessive. Selon M. Perrin, arpenteur et architecte à Remiremont, l'arrosage d'une des plus belles prairies du pays, d'une étendue de ½ hectares, consomme 1∞.440 d'eau par seconde, soit 5,655 mètres cubes par hectare et par 24 heures, dont 4,655 mètres cubes sècoulent par les colateurs. Ces nombres correspondent à un débit continu de 65 litres par seconde et par hectare, dont 11 litres sont absorbés par la prairie et 54 sont rendus aux colateurs.

En 1767, la ville de Remiremont a concèdé les caux qui s'échappaient du canal de fuite du moulin communal, pour transformer en prairies 60 lectares de terrains à peu près sans valeur. Le partage des eaux de ces prairies, dites du Grand-Pont, a été réglementé par un jugement du tribunal; il est régulier et surveillé par un garde spécial. Il est basé sur une portée du canal de 3m. 60, mais en réalité il n'est que de 3 mêtres cubes par seconde. Cela correspond pour 60 héctares à 50 litres par seconde. Lors du partage, on n'a pas trouvé cette quantité d'eau suffisante, et on a préféré avoir recours à deux périodes pour répandre à la fois 100 litres par seconde et par hectare, soit une hauteur d'eau de 0m. 864 en 24 heures.

9º Moselle, M. Foltz, dans un mémoire sur les irrigations

des prairies des bords de la Moselle, donne des chiffres encore supérieurs à ceux, qui viennent d'être rapportés. Cesénormes consommations d'eau s'expliquent par la nature du sol qui est formé de graviers sur lesquels les prairies ont été créées. Voici quelques jaugeages effectués par M. Foltz en 1847.

La prairie de la Gosse, établie par les frères Dutac en 1828, était arrosée par un canal dont la section moyenne était de 4m.54 et la vitesse moyenne de 0.50, ce qui a donné 2m.27 d'écoulement par seconde. Cette quantité d'eau arrosait sans intermittence 19 hectares. On avait donc par hectare 120 litres par seconde.

La prise d'eau dite des Trois-Communes, située au-dessons, et qui arrosait alors 40 hectares de nouvelle formation, avait pour section moyenne 6ºº..50, pour vitesse moyenne 0ºº..59; la quantité d'eau fournie était donc de 5ºº..284, sois 96 litres par seconde, l'arrosement étant aussi sans intermittene.

Une vanne de fond alimentant 20 hectares fournissait 1<sup>mc</sup>,586, ce qui correspond à 79 litres par seconde.

La prise d'eau alimentant l'orrosage de la prairie de Thaon, formée de 1855 à 1857, et d'une contenance de 200 hectares, avait 12 2 2 4 e section, la vitesse moyenne étant de 1 0,0, ce qui correspond à un écoulement, de 12 2 9,7, ou de 65 litres par seconde. L'arrosement s'y faisait en deux périodes, de telle sorte que chaque lice-tare recevait à son tour 350 litres par seconde, la prairie étant divisée en deux parties arrosées alternativement.

40º Normandie, Les irrigations ne sont guère employées en Normandie que dans les vallées crayeuses à sous-sol pernéable. Selon M. Belgrand, on pent évaluer ainsi qu'il suit la quantité d'eau usée par les arrosages dans la vallée d' l'Avre, affluent de l'Eure. La rivière d'Avre a peu de crucs i son débit moven dans la saison chaude est de 3 mètres cubes par seconde, qui sont employés à arroser 1,000 hectares. Les irrigations durent 22 semaines et absorbent toute l'eau de la rivière pendant 69 heures par semaine, plus le contenu des biefs, qu'on évalue à 6 heures de débit. Il y a ainsi 17,820,000 mètres cubes d'eau employès. Chaque parcelle a droit à deux irrigations par semaine; il y a donc en tout par hectare 44 arrosages. Chaque hectare recoit en consèquence par arrosage 405 mètres cubes d'eau. ce qui correspond à une hauteur d'eau de 0".04 environ chaque fois. La saison d'arrosage étant de 5 mois, la quantité d'eau consommée correspond à un débit continu de 131.7 par seconde et par hectare. « Cette exageration des irrigations, dit M. Belgrand, rend le sol des prairies toujours humide, même au moment de la fenaison, » Mais on ne doit pas oublier que le sous-sol est perméable.

.41º Yonne. M. Belgrand a cherché à se rendre compte de l'eau usée par l'arrosage d'un prè de l'arrondissement d'Avallon, à sol et à sous-sol argileux. Ce pré a une contenance de 9 hectares; il est irrigué avec l'eau d'une source dont le débit est de 1ª.57 par seconde. La quantilé d'eau consommée par les 9 hectares, pendant 4 mois d'irrigation de printemps et d'été ou 10,400,000 secondes, est donc de 14,248 mètres cubes, ou 1,585 mètres cubes par hectare, e qui fait une hauteur d'eau totale de 0ª.4583. Si, au lieu d'une irrigation continue, on opérait six irrigations intermittentes, comme on le fait dans d'autres localités de l'Yonne, on aurait 264 mètres cubes, par irrigation et par hectare, et chaque fois une hauteur d'eau de 0°.9264.

M. Rosat de Mandres a trouvé que dans la vallée de l'Ouanne, entre Leugny et Toucy, on arrose très-bien des prairies sur des sols de grès verts avec une couche d'eau variant de 0°.0278 à 0°.0512.

12º Vullée de l'Hozain, «L'Hozain, dit M. Belgrand. coule dans une vallée de grès verts qui débouche dans la Seine un peu en avant de Troyes. Une riche plaine d'alluvions forme le fond de la vallée dans la partie où elle se rapproche de la Seine, et une partie de ces alluvions est couverte de prairies. L'Hozain, dont les crues sont très-fortes, a, par contre, un débit d'étiage très-faible, et les propriétaires des prairies qui ont des droits d'usage sur ses eaux en disposent en totalité chacun à leur tour. Il résulte de là que les intermittences des irrigations sont très-longues, et que chaque propriétaire peut rarement arroser plus de deux fois au printemps et deux fois en été. La quantité d'eau usée par chaque irrigation est énorme, Voici des renseignements donnés à ce sujet par un des usagers. Sa vanne de prise d'eau a 1m.50 de largeur, la tranche d'eau a 0m.30 de hauteur; le débit par seconde est donc d'environ 390 litres. La surface de prés arrosée est de 16 hectares, et il faut, lorsque le temps est sec, 40 heures au moins pour remplir les rigoles. La quantité d'eau débitée pendant ce temps est de 56,160 mètres cubes: c'est comme si on couvrait le pré d'une couche d'eau de 0º .351 d'épaisseur. Les quatre irrigations de printemps et d'été peuvent donc user une couche d'eau de 1".404 d'épaisseur par mètre carré, soit 14,040 mètres cubes par hectare. Si le temps des irrigations se prolongeait, comme dans les vallées perméables de Normandie, pendant 22 semaines, ce volume de 14,040 mètres cubes correspondrait à un débit de 41.05, de sorte qu'avec un débit continu d'un mêtre cube on arroserait environ 1,000 hectares. On voit donc que les 4 irrigations de la vallée de l'Hozain usent autant d'eau à peu près que les 44 irrigations de la vallée de l'Avre. Elles produisent bien moins d'effet. »

15º Département de l'Ain. Puvis conseille (De l'emploi des

enux en agriculture) de donner au moins 0°.10 d'épaisseur d'eau aux prairies par 24 heures, en moyenne 0°.20, et 0°.50 au maximum, le nombre des jours d'arrosage étant de 25 à 30. L'évaluation de 0°.20 en 24 heures et de 25 jours d'irrigation correspond à 50,000 mètres cubes par saison, et à 5'.21 par seconde et par hectare en écoulement continu. Ces nombres sont très-considérables, mais il faut remarquer que toute l'eau n'est pas employée, et qu'après l'irrigation une grande partie reste disponible, et est rendue par les colateurs pour servir aux terrains infèrieurs.

14º Allemagne. « Les auteurs allemands qui ont écrit sur la quotité d'eau nècessaire aux irrigations, dit Puvis, sont d'accord pour dire qu'elle varie suivant la qualité des eaux, la saison dans laquelle on les distribue, suivant la nature du sol, sa pente et sa position. Schenck, un de ceux qui ont le mieux réussi la pratique des irrigations de Siegen, pose pour principe qu'un pré humide doit recevoir moitié en sus d'eau qu'un pré sain, et un pré marécageux le double. Quant à la quantité d'eau de chaque irrigation. Zeller, secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture de Hesse, pense que la quantité d'eau à donner à une prairie en 24 heures doit s'élever à une conche de 0 . 13 à 0 . 25 sur toute la surface, et que 0°.05 ne feraient que détremper le terrain. Si l'on prend 0".18 comme une moyenne suffisante qui se répête en 26 arrosements, on aura sur toutes les surfaces 4m.5 de hauteur d'eau...

• M. de Westerweller, ancien ingénieur hydraulique' du duché de Hesse-Darnsladt, pense que, quelque faible que soit la quantifé d'eau dont on peut disposer, il y a toujours grand avantage à ne pas la laisser perdre; il a vu, à Eppenheim, grand-duché de llesse, un prè de 455 hectares arrosé par un cours d'eau donnant un débit de 500 litres par seconde; le pré était divisé en 14 lots de 50 hectares et demi chacun, qui s'arrosaient tous les 14 jours, en sorte que, dans les 200 jours d'irrigation favorable, chaque lot en avait 14, et recevait sur sa surface 45,200 mètres cubes d'eau par jour, ou une couche de 0-14, quantité qui surpasse de bien peu le minimum demandé par Zeller. Ces 14 sarrosements ne font sur toute la surface qu'une hauteur de 1-96, qui n'est pas moitié de celle de 4. 5. indiquée plus lient.

« Dans l'irrigation de l'étang Coriant qu'a établie M. de Westerweller dans le département de l'Ain, le cours d'ean débite 8 mètres cubes par minute, et arrose à la fois 6 hectares et demi, il fournit par conséquent 11,520 mètres cubes par jour, qui, répartis sur toute la surface, forment une conche de 0°,17; le nombre des jours d'irrigation étaut de 40 à 50 pour chaque portion de la prairie, cela tait 7 à 8 mètres de hauteur par an. »

Résumé. On voit, d'après les détails qui précèdent et en laissant de côté les irrigations sans intermittence et le cas de création de prairies sur des graviers, que la quantité d'eau nécessaire pour chaque irrigation d'un hectare varie en hauteur de 0°.02 à 0°.55, c'est-à-dire en volume de 200 mètres cubes à la quantité énorme de 5,500 mètres cubes.

Le nombre des arrosages ne varie pas dans des proportions moindres; de 4 dans la vallée de l'Hozain, il se monte à 44 dans la vallée de l'Avre, en passant par tous les nombres intermédiaires, le cas des cultures où on a recours à l'écoulement continu étant d'ailleurs laissé encore de côté,

En prenant des nombres moyens, on peut admettre, avec M. Belgrand, que, dans le centre de la France, les données suivantes satisferont aux conditions les plus ordinaires:

u. Dans les prairies à sous-sol argileux, on fera 6 irriga-

tions; la première irrigation d'été après la fenaison, absorbera 2,000 mètres cubes, chacune des autres irrigations 400; le volume total use sera de 4,000 mètres cubes;

b. Dans les prairies grantiques, et dans les prairies à sous-sol perméable qui forment le fonds de beaucoup de vallées, la première irrigation d'été après la fenaison absorbera aussi 2,000 mètres cubes, et les autres en useront 400; mais il y aura 20 irrigations, de telle sorte que le volume total employé sera de 9,600 mètres cubes.

D'après les usages locaux, sanctionnés par une longue pratique, dans les pays méridionaux, la quantité totale d'ean par saison pourra varier de 2,500 mètres cubes à 15,000, et les nombres d'arrosages de 10 à 24, selon la nature de culture.

Les quantités d'eau sont beaucoup plus considérables quand il s'agit de crèer et d'entretenir des praîries sur des graviers; alors la hauteur d'eau totale employée est de 4 à 10 mètres, et le volume de 40,000 à 100,000 mètres étules,

La quantité d'un litre par seconde et par hectare en débit continu, qui correspond à 86°.4 par jour, à 2,591 mètres cubes par mois, à 15,552 mètres cubes par saison de 6 mois et qui est adoptée par l'administration des travaux publics comme base des allocations à demander aux canaux d'arrosage, satisfait très-largement au plus grand nombre des nécessités de l'agriculture la plus exigeante; la moitié, ou 0.5 par seconde et par hectare, est suffisante pour les grandes entreprises d'irrigations bien dirigées, les prairies ayant de 5,000 à 8,000 mètres cubes, les jardins le triple, les céréales et les autres cultures la moitie.

## CHAPITRE V

## Réservoirs, Digues.

Pour que les arrosages intermittents aient toute leur efficacité, il est nécessaire qu'ils s'effectuent chaque fois dans un temps assez court. L'irrigation ordinaire par deversement doit se faire dans l'espace de moins d'une heure, c'est-à-dire que, pour la hauteur d'eau minimum de 0m.02 à 0m.05, il faut avoir dans ce temps 200 à 500 mètres cubes d'eau disponibles au moins, ou un écoulement de 56 à 85 litres par seconde. On comprend, d'après ce chiffre, qu'un cours d'eau fournissant amplement toute l'eau nécessaire aux irrigations, c'est-à-dire donnant 0'.5 à 1 litre en écoulement continu en six mois, ne pourrait cependant pas satisfaire aux besoins de l'agriculture. Mais, si, au fur et à mesure que la source coule, on emmagasine l'eau dans des réservoirs d'où il soit facile de la laisser échapper dans le temps voulu, toute difficulté est levée.

« Si la construction des réservoirs, dit M. Nadault de Buffon, est indispensable pour permettre l'emploi des irrigations des plus petits volumes d'eau, elle influe dans tous les cas de la manière la plus utile, et pour une autre raison, sur la diminution du volume d'eau à dépenser à chaque arrosage, c'est-à-dire que, les réservoirs se trauvant presque toujours placés à proximité du terrain irrigable, l'absorption dans les rigoles d'antenée est presque nulle. Or, quand celles-ci ont un grand développement, et ne servent que d'une manière interrompue et périodique, elles peuvent absorber la moitié du volume à dépenser. L'expérience prouve journellement que 300 mètres cubes, mis,

comme on le désire, et d'une manière toujours opportune, dans un réservoir, sont souvent préférables au double de ce volume, qu'il faut recevoir à jours et à heures fixes, et qui n'arrive qu'après avoir fourni un large coutingent aux pertes et infiltrations dans un long parcours de rigoles, dont l'entretien est en outre très-coûteux.

Ajoutons encore que rien n'est plus rationnel que de créer de vastes réservoirs où l'on puisse recueillir l'eau dans les saisons où elle aboude, pour s'en servir en fécondes irrigations aux époques de chaleur et de sécheresse.

Les anciens avaient compris, dès les temps les plus reculés, l'importance des réservoirs pour l'agriculture. Un grand nombre de réservoirs étaient distribués le long du cours supérieur et du cours moyen du Nil, L'Inde, la Perse, l'Assyrie, la Palestine, la Chine, l'Arabie, présentent des restes admirables d'immenses travaux accomplis pour recueillir les eaux et les répartir en arrosages destinés à fertiliser le sol où florissaient les plus antiques civilisations. Oui ne connaît les noms du lac Mœris, des réservoirs de Memphis, de Méroë, de Cophtos, d'Hermontis? Des centaines de millions de mêtres cubes étaient emprisonnés dans des bassins qui occupaient des vallées entières et qui étaient reliés par des canaux se ramifiant en mille artères pour porter en tous sens la fécondité, Ces monuments merveilleux de la plus haute utilité publique, légues à la postèrité, servent encore aujourd'hui à entretenir la vie dans des régions où la barbarie semble avoir posé le pied pour bien des siècles encore, si la vapeur, l'électricité, les chemins de fer, de nouvelles découvertes plus étonnantes que peut-être nous réserve l'avenir, ne donnent pas aux peuples d'Occident la puissance de vaincre l'apathie et l'inertie des peuples d'Orient. Il nous appartient dans tous les cas d'imiter de si belles entreprises. N'est-il pas vrai

que l'agriculture est la dernière des industries qui disparait du sol, comme elle est la première qui s'y implante? Les monuments qui survivent en plus grand nombre de l'histoire du passé sont œux consacrés à l'arrosage.

Nous ne nous arrêterons pas devantage sur l'importance qu'avait chez les peuples anciens la construction des réservoirs; on peut en faire une étude approfondie dans le grand ouvrage de M. Jaubert de l'assa. Nous devous passer à l'indication du petit nombre des réservoirs modernes qui sont appropriés aujourd'hui à l'irrigation. Nous disons que nous n'aurons à en citer qu'un petit nombre, parce que la plupart des réservoirs qui existent en Europe sont destinés à pourvoir uniquement aux besoins de la navigation et des usinés; le commerce et l'industrie ont exigé qu'on leur sacrifât presque partout l'agriculture.

« Les réservoirs de la Motte d'Ayques, dans le département des Bouches-du-lihône, et celui de Caromb, dans le département de Vaucluse, dit M. Nadault de Buffon, sont les principaux réservoirs que nous ayons en France pour l'irrigation. Leur capacité respective ne dépasse pas 500,000 mêtres cubes d'eau; mais, comme les eaux des réservoirs sont en général dépensées avec beaucoup d'économie, ces deux hassins rendent de grands services à la culture arrosée de cette région méridionale. Cinq ou six autres réservoirs d'arrosage d'une moindre importance sont en ontre en activité dans divers départements, et les propriétaires qui les ont établis trouvent tous dans leur emploi un auple dédommagement de leurs avances. »

On cite trois ou quatre réservoirs en Espagne, d'une trèsgrande capacité, et situés dans les profonds vallous formés par les contre-forts des Pyrénées. Plusieurs réservoirs ont été établis vers la fin du siècle dernier, en Piémont, notamment ceux de Tornovasio, de Galinia, de Praloti, etc.; ils: fournissent plusieurs millions de mètres cubes d'eau distribués chaque aunée pendant la saison des arrosages.

Les lacs, les étangs, peuvent être annénagés, et ils le sont.

dans plusieurs parties de l'Italie, de manière à servir de réservoirs naturels pour l'arrosage des plaines inférieures. Les ingénieurs des ponts et chaussées ont fait pour

la France différents projets de création de vastes réservoirs pour l'irrigation; mais jusqu'à présent, soit par suite de l'opposition des usiniers, soit à cause de l'indifférence coupable des agriculteurs, soit par la faute des circonstances qui ont détourné les esprits des grands travaux publics agricoles, aucune des opérations proposées n'a recu même un commencement d'exécution. Il s'agirait de quatre distributions des eaux de la Neste dans les départements de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Gers, en créant des bassius de retenue contenant de 500,000 à 400,000 mêtres cubes, et situés sur le plateau de Launemezan, dans les gorges des montagnes de Vielle et dans les parties supérieures des vallées de la Longe et de la Baise. Il s'agirait aussi de perfectionner les arrosages de l'ancienne province du Roussillon, en créant dans les parties supérieures des vallées de la Tet et du Tech des réservoirs que les dispositions des lieux dans les Pyrénées-Orientales rendraient faciles à construire, et qui pourraient fournir à l'irrigation plus de 20 millions de mètres cubes d'eau. Enfin il existe des lacs dont il serait possible, saus de trop grands frais, d'utiliser les eaux pour l'agriculture; tel est par exemple le lac de Paladru, situé dans le département de l'Isère, sur un des plateaux formant le premier gradin des Alpes dauphinoises. Ce lac de Paladru donne naissance à la petite rivière de Fure, qui ne sert qu'à alimenter des usines; ses caux pourraient en même temps servir à arroser de 1,500 à 2,000 hectares,

si l'on faisait quelques travanx qui améliorerajent d'ailleurs le régime de la rivière et ne nuiraient en rien aux fabriques échelonnées sur son parcours. Le lac Blen, dans les Hautes-Pyrénées, à l'extrémité supérieure de la vallée de l'Erponne. pourrait aussi fournir à l'Adonr un supplément d'eau qui rendrait les arrosages faits avec cette rivière bien plus productifs, car elle présente souvent en été un véritable épuisement. Enfin partout on il v a des étangs, dans la Meuse. dans la Dombes, le Forez, la Sologne, la Brenné, le Morvan, la Puisaye, etc., les caux devraient être aménagées de manière à alimenter des canaux qui parcourraient des prairies créées à la place de vastes étendues marécageuses, et porterajent partont la richesse en faisant disparajtre d'iminenses foyers pestiléntiels, en chassant pour jamais la misère et la fièvre. Quelques réservoirs suffiraient pour retenir l'eau sans lui perinctire d'engendrer des miasmes putrides, et le sol occupé par l'élevage peu productif du poisson se couvrirait d'une luxuriante verdure.

Quelques propriétaires et agriculteurs out donné l'exemple de la construction de réservoirs qui méritent d'être cités. Nons placerons en première ligne les travaux faits par M. d'Angeville, le promoteur de la loi de 1845 sur les irrigations: à M. d'Angeville, dit M. Pareto (Irrigation et Assainissement des terres, p. 564), a établi son irrigation dans la commune de Louprès, département de l'Ain. Il a placé ses rèservoirs dans la gorge d'une montagne, et la différence de niveau entre les trois étangs est énorme. Leurs superficies réunies domient près, de 5 Inctaires, et leur capacité 78,000 mêtres cubes. La profondeur maxinum est de 574.8. Ces réservoirs se reimplissent simplement avec les eaux pluviales, et servent à l'irrigation de 40 inctares de près. Les eaux versées sur les prés au moyen de plusieurs remplissages des étangs, montent à 159,000 mètres cubes.

Les étangs sont solidement établis. Leur construction et celle des rigoles mères reviennent à 500 fr. par hectare de pré irrigué. »

Nous mentionnerons en seconde ligne les irrigations à l'aide des seules eaux pluviales exécutées également dans lo département de l'Ain par M. Westerweller, le lauréat de la grande prime d'Houneur en 1859. Un réservoir accumule les eaux de pluie des saisons pluvieuses pour perniettre de les employer en été.

En Auvergne, où les irrigations sont très-développées, on construit souvent des réservoirs destinés à des étendues de terrain assez restreintes, et par conséquent d'une moindre



 $\mathrm{Fr}_{\delta},\ 477.$  — Réservoir en forme de cuvette pour les petites quantités d'eau.

dimension que ceux dont nous venons de parler. Ils sontemployés à la fois pour accumuler l'ean de sources qui, autrement, ne pourraient pas en un temps suffisamment court servir à un arrosage efficare, et pour permettre de mélanger au liquide des substances qui en augmentent l'action fertilisante. Des réservoirs de cette nature seront aussi en général nécessaires pour emmagasimer, si l'expression nous est permise, les eaux de drainage et les faire servir à l'irrigation de terrains placés plus bas.

Lorsque les réservoirs ne doivent recevoir qu'une petite

quantité d'eau, quelques dizaines de mètres enbes au plus, par exemple, on leur donne simplement la forme d'une cavette (fgs. 477), qui nécessite pen de frais. On doit disposer sur le fond du bassin une couche de terre glaise A B C d'une épaisseur de 0°-1.3 a 0°'-.50, qui suffit pour le rendre à peu près impermeable.

Mais, quand le réservoir doit contenir un plus grand volume d'eau, il faut avoir recours à une maçonnerie sèche A C, BD (fig. 478) sur les quatre cotés latéraux; entre cette muraille



Fig. 478. — Bassin avec muruilles en pierres séches et corroi de terre glaise.

et le terre-plein et dans le fond du réservoir on pose un corroi en terre glaise bien soigné MM' M''. Le corroi M' M'' est monté en même temps que les murs; la glaise est pétrie avec soin par des ouvriers qui ont l'habitude de ce travail, et qui se servent à cet effet d'un pieu avant la forme indi-

quée par la figure 479. La pâte de ce corroi doit être très-homogène, et avoir été



chargée d'une humidité bien Fig. 479. — Pieu pour corroyer la terre également répartie. C'est elle glaise dans la construction des réserroirs. qui doit s'opposer aux pertes d'éau par les infiltrations. Le fond du réservoir doit présenter une assez forte pente vers le point où sera placée la bonde. Cette inclinaison est destinée à empécher les dépôts sédimentaires de s'accumuler sur aucune partie du réservoir. On a soin de brasser l'eau jusqu'an fond avec des perches à maiflets, lorsqu'on lève la bonde pour obtenir la vidange. Cette précaution est surtout indispensable lorsqu'on jette du funiér dans les réservoirs.

Lorsqu'il s'agit de très-grands réservoirs, les construc-

tions précédentes deviennent insuffisantes.

La capacité des réservoirs dépend surtout du volume d'eau qu'il est possible d'y amener; lorsqu'on est certain d'avoir autant d'eau qu'on le désire, cette capacité est réglée pur la surface à irrigner. Si n est le nombre d'hectares à arrossre et q le volume d'eau nécessaire par lucetare pour l'irrigation pendant toute une saison; nq sera la capacité du réservoir. Si l'on peut remplir le bassin entre deux arrosages successifs, et que l'on fasse par saison m arrosages, la capacité du réservoir se réduit à ½. On voit qu'il set difficile de donner des règles absolues sur cette question, et qu'il faut se décider d'après les circonstances particulières au milieu desquelles on se trouve placé.

Dans le casoù l'on ne peut compter que sur les eaux pluviales pour l'alimentation d'un réservoir, on doit faire ses calculs, afin de rester plutôt en dessous qu'au-dessus de la vérité, en admettant qu'on ne recueillera, ou du moins qu'on ne pourra utilisér en arrosages que le quart de l'eau de pluie qui tombe annuellement en moyenne dans la contrée. Ainsi à Paris il tombe moyennement par an 580 millimètres de pluie, cela veut dire 5,800 mètres cubes par hectare, en un-an; mais on ne peut compter que sur 6 mois d'approvisionnement; la quantité disponible se réduit donc à 2,900 mètres cubes, sur lesquels l'évaporation et les filtrations ne permettront de conserver que la motité, ou 1,450 mètres cubes, à peu près la quantité nécessaire pour l'irrigation d'une surface précisément égale à un hectare, d'après le chiffre moyen adopté par l'administration des travaux publics (à peu près 1 litre d'écondement, constant par seconde en six mois; voir le chapitre précédent, p. 250). On sait du reste, d'après les jaugeages des caux éconlées par le drainage, combien le rapport de la quantité d'eau qu'on peut recueillir à celle de la pluie tombée varie selon la nature des terrains (Yoir le livré IX, p. 151 à 477 de ce volume.)

En résumé, des réservoirs construits de manière à renfermer 1,500 à 2,000 mètres cubes satisferont à l'arrosage d'un hectare, même dans les circonstances les plus défavarables.

Pour la construction des réservoirs, il ne faut pas donner moins de 12.75 à 2 mètres de hauteur au-dessus de la bonde; on a des réservoirs ordinaires, quand cette épaisseur d'eau ne dépasse pas 5 mêtres; les réservoirs deviennent très-profonds quand la hauteur au-dessus de la bonde atteint environ 10 mètres ou au delà. Il est évident que plus la profondeur est grande pour une capacité donnée, moins la surface occupée est considérable, puisque le volume de l'eau est le produit de la multiplication de l'un de ces éléments par l'autre. La construction des réservoirs ordinaires est en général plus facile et moins coûteuse que celle des réservoirs de grande profondeur et de très-grande capacité. En général aussi, on doit préférer l'emploi de plusieurs réservoirs. plus petits à celui d'un résevoir unique et très-considérable, parce que les réparations se feront avec moins de gêne et. causeront moins de dominages, et parce que les rigoles d'amenée ont alors moins de longueur et occasionnent des pertes d'eau plus faibles.

Le choix d'un bon emplacement pour les réservoirs est de la plus haute importance. Il faut qu'ils soient situés dans les parties hautes des propriétés pour permettre d'irriguer une étendue de terrain suffisamment grande; il faut aussi cependant qu'ils reçoivent des sources, les dérivations d'une rivière ou de ruisseaux, les eaux pluviales des terrains superieurs. Il est essentiel d'avoir un sol aussi imperméable que possible, mais une imperméabilité complète n'est pas nécessaire: il faut seulement éviter les terrains craveux ou sableux, des rochers fendus, des galets, en donnant la prêférence aux endroits bien engazonnés et dont les végétaux naturels, tels que les joncs ou les laiches indiquent de l'argile. Enfin on doit chercher une place telle qu'on n'ait à exécuter que peu de mouvements de terre, et que la digue n'exige que peu de développement. On se détermine à cet effet par la présence de coteaux contre lesquels on peut prendre un appui, ou par celle de plis de terrain qui n'auront pas besoin de terrassements considérables pour devenir de véritables cuvettes.

Les digues faites avec une très-bonne terre sont souvent suffisantes, et n'ont pas même besoin de la magonnerie et du corroi que nous avons indiqués précèdemment. Quand la surface du réservoir doit être très-considérable, il faut douner à la paroi interne de la digue, non pas la forme d'un plan vertical ou même d'un talus-plan incliné, mais mieux une courbure cylindrique concave à base de parabole; c'est la meilleure manière de briser la lame que les vents jettent avec violence contre les digues.

Les règles posées par les outeurs pour les dimensions des digues sont très-variables. M. Pareto nous a paru être l'ingénieur agricole qui a fourni sur ces questions les meilleures indications, toutes puisées sur l'observation d'un grand nombre d'étangs et de rivières remarquables par leur durée et leur bonne construction. Selon M. Pareto, le talus intérieur doit avoir une base égale à la hauteur de la digue multipliée par Q.S. Si le réservoir est très-considèrable, on donne à ce talus la forme concave que nous venons d'indiquer, en preuant pour périmètre de la parabole le quot tient de la hauteur par le coefficient Q.S. Il ya ainsi une économie notable de terrassement. Si l'on fait la digue simplement en terre, le clapotement de l'eau sur le talus plan finit à la longue par lui donner cette mètre forme.

Le talus extérieur est plan; on lui donne l'inclinaison que prennent naturellement les terres meubles abandonnées à elles-mêmes, c'est à dire 1°.50 de base pour chaque mètre de hauteur.

Une épaisseur en tête de 4"-50 à 2 mêtres est toujours suffisante. Cette tête doit d'ailleurs être élevée de 0"-70 audessus de la hauteur de l'eau. En outre, au moment de la construction, on donne au terrassement une hauteur d'un vingtième en sus de la hauteur voulne, afin de parer aux tassements qui s'effectuent toujours avec le temps.

Il faut à toute digue une fondation qu'on établit en enlevant le gazon, en creusant jusqu'au sous-sol et en approfondissant au centre de 1 mêtre de plus qu'aux bords. Le fond de la fondation doit être raboteux, et à cet effet on le travaille à la pioche en travers de la digue. On tasse ensuite une terre bien émiettée et de bonne qualité, en employant des demoiselles. On ne se sert des gazons qu'en revêtement et on en sème également sur les talus. On ne plante des arbres qu'en dehors du talus extérieur.

Si la terré avec laquelle on est forcé de faire la digue est de trop manvaise qualité, on doit avoir recours, comme le conseille M. Polonceau, à un fort corroi en glaise ou même en béton qu'on élère au milieu de la digue; on peut même y placer une rangée de palplanches (planches jointives) enveloppées d'un corroi argileux.

Nous ne parlerons pas de la construction des digues en magonnerie, qui doivent être établies sur des fondations solides et même quelquefois bâties sur pilotis; ce sont des travaux qui sortent des applications purement agricoles, que nous avons exclusivement en vue dans cet ouvrage.

## CHAPITRE VI

Barrages, déversoirs, vannes .

Lorsqu'un réservoir est alimenté par les eaux pluviales, il faut le munir d'un déversoir pour éviter les débordements par-dessus la digue, débordements qui la détruiraient. Si l'alimentation se fait par un canal dérivé d'une rivière, on peut toujours la régler en baissant la vanne de prise d'eau. et par conséquent le déversoir a alors moins d'importance: mais il est encore absolument nécessaire d'en établir un pour obvier aux dégâts qui résulteraient d'une crue d'eau, quand è'est un ruisseau qui amène dans le rèservoir la plus grande partie de son eau. Dans ce cas même, comme il arrive sonvent que le ruisseau charrie du limon, du sable ou du gravier qu'il fant éviter de conduire dans les étangs, on établit un canal de ceinture à travers lequel on fait passer l'eau avant de lui permettre de se jeter dans le réservoir. Un barrage est construit alors sur le ruisseau et sert lui-même de déversoir.

Les barrages et les déversoirs sont construits de diverses manières, en maçonnerie de pierres ou de briques, en clayomago, en bois, ou nême avec de simples gazons, selon l'importance de la masse d'eau à contenir. Les figures 480 et 481 représentent un barrage-déversoir facile à établir.

En MM (fig. 481), on a amoncelé des matériaux divers, tels que des pierres, du béton, des sacs de sable, ou même des mottes de gazon, et on les a recouverts d'une couche de glaise parfaitement corroyée; une même couche de glaise est corroyée sur une épaisseur suffisante au-dessous du lit occupé par l'eau. Deux madriers A et a' sont d'ailleurs placés transversalement au lit du ruisseau qu'il s'agit de barrer et maintenus chacun par trois pieux en chêne, avant une hauteur de 1 mètre à 1 m. 20. Un dallage en larges pierres est enfin établi par-dessus le corrovage, de manière à s'appuyer de part et d'autre sur les deux madriers et à prèsenter une arête que l'on peut arrondir; les pierres doivent être rugueuses en dessous et garnies d'aspérités qui pénètrent dans l'argile sur la moitié de leur épaisseur environ. La hauteur IIh doit être calculée de manière que l'eau reste dans le réservoir à environ 0m.70 au-dessous du sommet de la digue. La longueur du déversoir, lorsqu'il est placé dans la digue elle-même, doit être calculée de telle sorte que la lame d'eau qu'il déverse n'ait pas plus de 0".15 à 0 .20 d'épaisseur; dans les réservoirs ordinaires, dit M. Pareto, une longueur de déversoir de 3 à 4 mètres est suffisante.

Pour le cas où le dèversoir est placé sur le ruisseau d'alimentation, on voit eu K (fig. 480) l'ouverture du canal qui doit amener l'eau dans le réservoir; ce canal servirait à conduire directement l'eau dans les rigoles de répartition, si l'on peusait pouvoir se passer de réservoirs. Il faut alors avoir recours, comme pour les prises d'eau dans les canaux et les rivières, à un système d'ouvrages qu'on appelle écluses, empellements ou martellières. On établit un radier en maconnerie (fig. 482), présentant un seuil hérizontal et des nurs verticaux disposés de manière à éviter les affouillements. A cet effet, on place en avant et en arrière des enrochements ou des pieux convenablement enfoncés de ma-

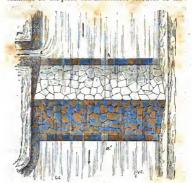

Fig. 480. - Plan d'un barrage-déversoir.



Fig. 481. — Coupe transversale d'un barrage-déversoir effectué suivant la ligne A a' du plan représenté par la figure 480.

nière à pouvoir établir des traverses AB, CD, formant le cadre dans lequel seront solidement assujetties les vannes de fermeture. Le radier sera recouvert d'un pavage en dalles,



Fig. 482. - Plan d'un empellement ou martellière.

et les parois latérales de l'échuse seront formées d'un mur en pierres sècles dont les joints pourront être avec avantage garnis de mousse; dans ce cas, on doit appuyer les pierres contre un corroi en terre glaise. On fait tous les parements en maçonnerie de chaux hydraulique, si l'ouvrage est un peu considérable.

On donne au radier une longueur à peu près égale à la largeur du canal. Aux deux extrémités, sont des empatements de 0°.00 à 1 mètre de longueur, assis sur une fondation commune avec le radier. L'épaisseur des empatements doit être assez grande pour qu'ils ne soient pas emportés par les affouillements; elle doit être en général de 0°.50 à 1 mètre.

Lorsque le canal n'a que 0°.66 à 1 mètre de large, on le ferme à l'aide d'une seule pelle ou vanne (fig. 483). Dans le cas où la largeur est plus grande, on la portage en autant de divisions qu'elle peut contenir de fois un demi-mêtre ou deux tiers de mètre, plus l'épaisseur de petites piles intermédiaires faites en bois de charpente ou en pierres de



Fig. 485. - Canal fermé par une seule pelle,

taille très-dures; on a alors autant de jeux de pelles qu'on a fait de divisions dans l'écluse (fig. 484).



Fig. 481 — Canal fermé par deux pelles.

Les pelles on vannes e f g h (fig. 485) ne sont autre chose que des houts de planches en chène ou en autre bois dur, assemblés les uns aux autres et cloués solidement sur un ou deux manches du même bois. Elles doivent glisser avec facilité dans des rainures verticales M N, M' N, pratiquées dans les empatements, dans les flancs des piles inter-

mediairés ou dans de simples poûtrelles. Lorsqu'on donne aux varmes des dimensions plus grandes que celles qui



Fig. 485, - Yanne mobile à la main dans des coulisses,

viennent d'être indiquées, on ne peut plus les mouvoir à la main, et on doit avoir recours à de petits treuils et à une corde qui, s'accrochant en 0 (fig. 486), passe sur des poulies de renvoi convenablement disposées.



Fig. 486. - Vanne mue par des treuils.

Les martellières un peu considérables doivent être munies d'un chapeau forme d'une pièce de bois de charpente ayant environ 0m.20 d'équarrissage; cette pièce de bois est posée en travers du canal sur l'avancement supérieur des empatements dans lesquels elle est scellée. Le chapeau couronne ainsi l'ouvrage et en relie les deux parties opposées. La pièce de bois est percée du haut en bas d'autant de mortaises que la vanne doit contenir de pelles, afin de recevoir les queues de ces pelles qu'on arrête à la hauteur voulue à l'aide de chevilles (fig. 484). La division d'une martellière en plusieurs compartiments permet de fractionner la quantité d'eau qu'on veut écouler, puisqu'on peut ne lever qu'une partie des vannes. Cette division permet aussi à un seul homme de manœuvrer les pelles. En effet, l'effort à vaincre est égal à un nombre de kilogrammes qui est précisément celui du nombre de litres calculé en multipliant la surface mouillée de la vanne par la moitié de sa hauteur également mouillée. On conçoit des lors qu'un irrigateur soit obligé d'avoir recours à des aides ou à des machines plus ou moins compliquées pour lever des vannes de trop grandes dimensions. Lorsqu'au contraire les vannes n'ont pas plus de 0m.60 à 1 mêtre de large et autant de profondeur, il n'y anra à faire qu'un effort compris entre 100 et 150 kilogrammes au plus, effort que l'irrigateur pourra toujours produire avec la pioche ou un levier.

Le chapeau des martellières doit être place assez haut pour que les pelles étant levées elles ne trempent pas dans l'eau. La hauteur de l'eau dans le canal limite par conséquent celle de l'écluse.

Toute vanne baissée retient l'eau à une hauteur déterminée par la différence de niveau entre le point de départ de l'eau et le point d'arrivée; cette hauteur peut être toujours facilement comme. On ne doit placer les onvrages du genre de ceux que nous venous de décrire qu'en des endreits où ils n'exigeront pas de trop grandes dimensions, qui les rendraient très-coûteux.

Il ne faut pas du reste croire que des constructions trèsmassives puissent seules rendre d'importants services. Il est possible de faire des écluses économiques sur de graudes dimensions avec de simples poutrelles. Ce genre d'écluse, très-employé dans les Pays-Bas, a été conseillé des le commencement de ce siècle par de Perthuis; nous croyons devoir reproduire la description qu'il en a donnée : « Sur les bords du canal, on construit deux culées, soit en pierre, soit en bois, qui portent une forte rainure ou coulisse, profonde au moins d'un décimètre. Au fond du canal, entre les deux culées, on place une forte pièce de bois à demeure, qui forme la sole ou le radier de l'écluse. Au-dessus des culées, et dans le haut, on place une seconde pièce de bois, mais qui ne doit pas être d'aplomb sur la première, parce qu'il faut, comme on va le voir, que la rainure ou coulisse soit à découvert. Quand le canal a plus de 4 à 5 mêtres de largeur, il faut placer entre les deux culées, et à égale distance, une pièce de bois assemblée dans celles du haut et du bas, et qui porte des coulisses parallèles à celles de chaque culée. Cette pièce mobile peut s'élever à volonté. Des poutrelles bien équarries et de longueur suffisante descendent dans la rainure ou coulisse; chacune porte un ou deux anneaux en fer. On multiplie les poutrelles à volonté. On descend une première poutrelle, en la plaçant dans les coulisses dont il vient d'être question; elle va se ranger sur la pièce de fond ou sole; on en descend une seconde, une troisième, etc. On peut poser ou enlever ces poutrelles, l'une après l'autre, par le moyen d'un crochet de fer qui prend dans les anneaux, Une simple corde les retient par un bout, et elles vont d'ellesmêmes se ranger le long des bords du canal,.... Par cesmoyens faciles, on devient entièrement maître de la oirculation des eaux, on les retient, on les fait circuler, on les porte à volonté dans telle ou telle partie, on facilite les irrigations, on précipite les caux trop lentes par des chasses de quelques heures, on a la plus grando facilité à curer telle ou telle portie des canaux.

Pour utiliser la plus grande partie de l'eau d'un cours d'eau, il est nécessaire de la retenir dans son lit naturel ou artificiel à des hauteurs convenables; on divise à cet effet son parcours en différents biefs par des barrages analogues à ceux que nous venons de décrire dans un autre but. Lorsqu'on a ffaire à un cours d'eau qui est navigable, on doit joindre des écluses à sas à chaque barrage, afin que les embarcations puissent descendre malgré les cluttes brusques qui sont ainsi créées, les écluses à sas ne nuisant en rien aux prises d'eau pour les irrigations.

Les barrages établis sur les cours d'eau torrenticles sont sujéts à de très fortes crues, présentent de grands dangers, produisent des inondations souvent désastreuses à cause de la violence avec laquelle les eaux se précipitent de grandes hauteurs. Pour éviter de si graves inconvénieuts, on a imaginé des barrages mobiles, qui sont un perfectionnement des écluses à poutrelles décrites ci-dessus; ils out l'avantage de se démonter en quelques minutes, même quelques secondes. Tels sont les barrages mobiles de M. Thenard et de M. Poivée, qui, établis, le premier sur l'Isle, le second sur l'Yonne et sur la Seine, rendent de très-grands services. Nous ne ferons qu'indiquer les principes de ces appareils, parce que l'agriculture n'a pas à les construire, mais seulement à en demander de plus fréquentes applications.

Le barrage de M. Poirée se compose essentiellement de fermettes ou cadres en fer de telles dimensions, qu'un homme peut les soulever avec un crochet, lorsqu'elles sont

couchées sur le radier, les redresser en les faisant tourner autour d'une charuière, fixée au fond de la rivière par une maçonnierie; et les reliei les unes aux autres par des barres de fer de forme consenable. On n'a alors qu'une espéce de croquis, d'esquisse du burrage; il faut rempir les cadres, les couvird un revêtement qui s'oppose au passage de l'eau; c'est ce que font les éclusiers, qui apportent et implantent verticalement de pétites planches ou aiguités, de manière a en former une surface continue sur toute la largeur ou seulement sur une portion de la rivière: Quelques heures suffisent pour installer ou pour faire disparaître cet obstacle à l'écoulement des eaux.

Le barrage de M. Thenard s'efface ou se rétablit plus rapidement encore; mais il exige des frais de construction plus considérables. L'invention en repose sur deux observations très-simples : 1º une porte à charnière, couchée sur le fond d'une rivière d'aval en amont, se relève d'elle-même; il ne faut d'effort que pour que la rabattre contre l'action du courant: 2º une porte mobile en sens inverse, d'amont. en aval, se rabat d'elle-même; il ne faut d'effort que pour la relever. En combinant les deux espèces de portes, en les accouplant, en plaçant sur deux lignes parallèles, à quelques centimètres de distance, les portes susceptibles de se rabattre seulement en aval et les portes susceptibles de se rabattre seulement en amont, il est possible de vaincre les difficultés très-grandés qui s'opposeraient à l'emploi de chaque système pris isolèment. Arago a décrit avec une admirable lucidité les combinaisons ingénieuses qui ont résolu le problème : « Supposons, dit-il, le barrage complétement effacé, parce que le gardien de l'échise, à l'approche d'une crue, a couché toutes les portes. La crue est passée; il faut relever les portes d'aval; celles qui, pendant les sécheresses, doivent rehausser le niveau de la rivière.

Chaque porte d'amout est retenue au fond de l'eau à l'aide d'un loquet à ressort fixe à sa partie inférieure et s'accrochant à un mentonnet en fer, attaché invariablement à une des longrines lièes au radier. Le déloquetage de ces portes s'effectue par l'intermédiaire d'une barre de fer glissante, armée de redans, et manœuvrée du rivage avec une manivelle et des roues dentées. Cette barre, en comprimant. les ressorts qui tiennent les loquets en place, les décroche successivement. Le mécanisme qui fixe les portes d'amont au radier étant écarté, le courant les soulève et les amène à la position verticale, position qu'elles ne peuvent pas dépasser, soit à raison de leurs talons, soit parce que chacune d'elles est retenue par une chaine bifurquée, alors tendne. dont deux bouts sont fixés à la partie supérieure de la porte. et le troisième au radier. Quand cette première série de portes barre entièrement la rivière, les portes d'aval peuvent être soulevées une à une sans des tractions trop considérables, car de ce côté, et à cet instant, le courant est momentanément suspendu. Le gardien du barrage, armé d'une gaffe, exècute cette seconde opération en se transportant le long-d'un pont de service qui couronne les sommités des portes d'amont. Au besoin, il s'aide d'un petit treuil mobile; du haut de son pont lèger, il s'assure que les jambes de force (dont sont munies les portes d'aval et qui doivent les maintenir dans la position verticale) sont convenablement placées, qu'elles arc-boutent par leurs extrémités inférieures dans les repères du radier. Ceci fait, le moment est venu d'abattre les portes d'amont : elles ne devaient, en effet, servir qu'à rendre la manœuvre des portes d'aval exécutable, qu'à permettre à un seul homme de les soulever. Le gardien introduit l'eau par de petites ventilles, entre les deux séries de portes. Elle s'y trouve bientôt aussi élevée qu'en amont. Or, dans le liquide devenu à peu près stagnant, il

doit suffire d'un effort médiocre pour feire tourner les portes d'amont autour de leurs charnières horizontales immerées, pour les précipiter d'avail en atount, de telle sorte qu'elles aillent frapper avec force le fond du radier et s'y loqueter. Pour revenir de la position actuelle à la position primitive, pour rabattre le barrage, il faut relever les aresteutants, ou même sentement faire en sorte que leurs extrémités ne correspondent plus aux étroites saillies en fer sur lesquelles ils butaient, et l'action du courant suffit pour coucher foutes les portes. »

On voit combien sont grandes maintenant les ressources de la mécanique appliquée à l'hydraulique. L'agriculture doit chercher à preudre tout ce qu'il y a de pratique dans les inventions nombrenses dues au génie industriel. Si la vanne simple, manœuvrée à la main, reste la plus commodé dans la majorité des cas, il est possible que des vannes verticales fournantes ou articulées, que des vannes à loquets ou automobiles, que des barrages mobiles et faciles à enlever, soient employés avec un avantage marqué dans des circonstances particulières.

## CHAPITRE VII

Prises d'eau — Bondès — Siphons irrigateurs — Aqueducs — Ponts-canaux — Gananx-siphons

Les moyens de preudre aux ruisseaux, canaux ou réservoirs, les quantités d'eau qu'on veut employer pour des arrosages consistent en des vannes, des bondes, des siphous et quelquefois des aqueducs. Nous venous de décrire dans le chapitre précédent les différentes vannes mises aux portes des écluses ou placées dans les canaux de dérivation; nous n'avons plus à revenir sur cet objet.

Les prises d'esu établies sur la plupart des réservoirs consistent en des bondes.

Un système de bonde très simple et très usité pour les petits réservoirs est représenté par la figure 487.



lig. 487. - Disposition de l'auge de vidange et de la bonde des petits réservoirs

A la partie la plus déclive du réservoir on renverse une auge TB; cette auge en bois ou même en pierre est enterrée de telle sorte, que son fond placé an-dessus affleure la surface extérieure. On a pavé en dessous avec le plus grand soin. L'auge doit être assez longue pouvtraverser l'épaisseur du mur et du corroi, et aboutir au delà à un petit bassiu B; d'où l'eau sera distribuée au gré de l'irrigateur dans les diverses rigoles dirigées vers les cultures à arroser. Un trou est pratiqué en T dans le fond de l'auge; il est assez grand pour ne pas se laisser boucher par les matières solides qui peuvent s'y engager. La paroi latérale extrême de l'auge est ouverte en B à son arrivée dans le bassiu extérieur. La bonde de fermeture est placée dans le tou T. Cette bonde,

faite en bois, en pierre ou en fer galvauisé et garni de cuir

(fig. 488), doit avoir une forme à peu près sphérique; elle présente une sorte d'arc en fer qui sert à la lever du dehors à l'aide d'un long bâton (fig. 489) arme d'un crochet en fer. Toutes les fois qu'on ferme le réser- Fig. 488. - Bonde des revoir on doit luter les parois du trou qui sert à la lever.



de bonde avec de l'argile, afin d'éviter la fuite de l'eau.



Fig. 480. - Bâton armé d'un crochet pour soulever la bonde des étangs ou des réservoirs.

Le système précédent, très-commode comme moyen de vidange, n'est pas avantageux lorsqu'il s'agit de faire des irrigations avec une partie seulement de l'eau du réservoir ou de l'étang. Dans ce cas, il faut s'arranger de telle sorte, que la bonde puisse être replacée à tout momeut sans trop de difficulté. A cet effet, on fait communiquer la buse en bois ou l'aqueduc dallé construit sous la digue avec une seconde buse placée un peu plus bas. Cette seconde buse communique d'une part par toute son ouverture avec le bassin ou les canaux de répartition, d'autre part avec la première buse par une ouverture conique que peut boucher exactement une bonde en bois garnie de cuir. Cettebonde est munie d'une tige et elle est renfermée dans un fort coffrage, en charpente ou dans un puits cylindrique en maconnerie qui s'élève verticalement autour de la jonction des deux buses jusqu'au niveau de la chaussée; près de ce niveau arrive la poignée de la tige de la bonde, que Fon manœuvre du deltors. La résistance à vaincre est égale au poids d'une colonne d'eau ayant pour base la surface de la base de la bonde et pour hauteur la différence du niveau de l'eau dans le réservoir et le point le plus bas de la première buse de décharge. On conçoit d'après cela qu'on est obligé de limiter les diamètres des bondes d'après la lauteur d'eau supportée. Une fois la bonde soulevée, sa tige en fer est arrêtée par un crochet qui s'engrène dans une crémaillere. On peut aussi manœuvrer la bonde en terminant sa tige par une vis qui pénetre dans des écrous qui la font descendre ou monter de la quantité qu'on désire. Le puits est fermé par une dalle en pierre.

An lieu d'employer des bondes, on peut fermer la buse on l'aqueduc qui traverse la digue par une petite vanne placée du côté du réservoir et que l'on manœuvre par une tige placée contre la paroi de la digue ou à l'extrémité d'un appontement construit à cet effet. Ce dernier système ets surtout adopté pour les réservoirs de grande dimension, et alors, afin de pouvoir réparer la vanne sains être forcé de faire écouler toute l'eau, on prolonge en avant de tête de l'aqueduc deux murs en aile dans lesquels sont ménagées deux rainures; dans ces rainures on place des poutrelles qui servent de digue provisoire et permettent de travailler en arrière, soit à la vanne, soit à l'aqueduc.

On fait quelquefois des prises d'eau à différentes hauteurs dans un réservoir, en établissant autant de bondes on de vannes de sortie; ces sortes de travans présentent une complication qui empèche qu'on puisse les employer très-sonvent; ils permettent toutefois d'irriguer une plus grande étendue de terrains. On fait dégorger l'eau dans des rigoles établies à diverses hauteurs sur le talus exterieur de la digue; de petites constructions en maçonmerie doivent s'opposer aux dégradations que causerait l'eau à as sortie. Les buses en bois qui traversent les digues doivent être goudronnées et calfatées avec beaucoup de soin avant leur pose. On exécute tout autour un bon corroi de glaise, qui empêche les infiltrations. Des précautions analogues sont prises pour la construction des aqueducs en maçonneric. Des grilles doivent s'opposer au passage du poisson et à l'introduction des herbes aquatiques dans les buses et les aqueducs.

On fait aussi des prises d'eau très-commodes au moyen de tuyaux de fonte qui traversent les digues et qui sont engagès du côté du réservoir dans une tête en maçonneric, où ils sont fermés par une vanne métallique glissant dans une rainure. L'usage de tuyaux de fonte ou de tuyaux en tôle recouverte de bitume en dehors et en dedans, selon le système de M. Chameroy, est particulièrement commode lorsqu'on emploie des siphons à la place des bondes et des vannes pour écouler l'eau des réservoirs. Les siphons, du reste, peuvent être faits en bois ou en ciment.

On sait que le siphon ordinaire, employé pour vider des tonneaux, consiste simplement en un tube recourbé dont les deux branches sont inégales; la plus petite branche plonge dans le liquide, et, si le tube a été rempli de ce liquide à l'avance, a été amorcé, l'écoulement a lieu d'une manière continue par la grande branche. L'application des siphons à la vidange des réservoirs et des étangs a été surtout recommandée par Puvis (De l'emploi des eaux en agriculture, p. 489) et par M. Raudot (Journal d'agriculture pratique, 4 seire, t. II, p. 177). Un architecte de Bourg, M. Burjoud, ae no untre imagine un système simple pour faire que le tube siphoide s'amorce de lui-inème sans le secours de la main, sans pompe, sans clapet, sans aucune pièce inobile sujette à dérangement ou à engorgement.

La courte branche du siphon irrigateur plonge dans le

IV.

rèservoir; la partie horizontale qui fait communiquer les deux branches est engagée dans la digue au niveau que l'eau doit atteindre et nou pas depasser, c'est-à-dire à la hauteur du déversoir ou du trop-plein; la grande branche a son extrémité inférieure d'environ 0°°.50 plus bas que l'extrémité de la petite branche qui plonge dans l'eau, mais à 0°°.02 ou 0°°.05 du fond d'un vase plus large qui l'entoure de toutes parts et qui a lui-même 0°°.05 ou 0°°.06 de profondeur. C'est de ce petit vase que l'eau s'écoule pour être dirigée dans les canaux de distribution.

Le jeu de l'appareil est facile à comprendre.

Lorsque le niveau de l'eau dans le réservoir monte à la hauteur de la paroi inférieure de la branche horizontale du siphon, l'eau commence à couler et remplit bientôt le petit vase inférieur de manière à intercepter la communication de l'ouverture de la grande branche avec l'air extérieur. A partir de ce moment l'air qui est dans le siphon et qui est entraîné par la chute de l'eau ne peut plus être remplace; il arrive peu à peu que le siphon se remplit complétement d'eau, quoique le niveau de l'eau de l'étang ou du réservoir ne s'élève encore qu'au tiers du diamètre de la partie horizontale. Alors l'amorcage du siphon est effectué, et le réservoir se vide jusqu'au niveau de l'extrémité de la branche intérieure. Quand on ne veut pas que l'étang se vide, on ôte tout simplement le vase dans lequel plonge l'extrémité de la branche exterieure : le siphon ne fait plus alors que servir de déversoir, qu'enlever l'excès d'eau.

M. Raudot, ayant remarqué qu'après le moment où il cessait tout à copp de jeter l'eau à flot, le siphon de M. Burjoud que nous venons de décrire continuait cepondant à débiter une portie de l'eau qui arrivait dans l'étang, a imaginé, pour parer à cet inconvénient, de percer à 0-205 environ de l'extrémité de la branche intérieure un trou de 0-0.05. L'air s'introduit par ce trou lorsque le niveau de l'eau descend à sa hanteur, et alors il ne s'écoule plus une goutte par le signon jusqu'à ce que l'étang soit plein de nouveau,

M. Raudot fâit remarquer avec raison que le siphon irrigateur peut être employé pour emmagasiner de l'eau dans un réservoir, sans frais considerables, dans beaucoup de circonstances, de manière à utiliser avantageusement une foule de petits cours d'eau. On a établi en 1852, pour amener de nouvelles sources aux fontaines de la ville d'Avallon (Yonne), un siphon renversé de 65 mètres de fléche, construit avec des tuyaux Chameroy, qui ont parfaitement résisté à cette grande pression, Le tableau suivant donne le tarif de ces sortes de tuyaux;

| Diamètre intérieur<br>des tuyaux. |       | Prix à la<br>fabrique. | Plus-value des |
|-----------------------------------|-------|------------------------|----------------|
|                                   | No.   | FR.                    | er.            |
|                                   | 0.018 | 3.00                   | 5.00           |
|                                   | 0.108 | 4.25                   | 4.25           |
|                                   | 0.435 | 5.75                   | 5.50           |
|                                   | 0.162 | 7.25                   | 7.50           |
| -                                 | 0:189 | 9.10                   | 8.50           |
| ,                                 | 0.216 | 10.30 -                | 41.50          |
|                                   | 0.214 | 13.00                  | 13.00          |
|                                   | 0.270 | 15,00                  | 15,00          |

A oes prix il faut ajouter les prix de transport, et eu outre, si la longueur du siphon ne coincide pas avec la longueur ordinaire des tuyaux et force à les couper, il y a un supplément à payer. On doit avoir soin de couvrir les tubes de terre ou de les envelopper dans un mur en pierres sèches pour que le bitune ne s'altère pas au soleil. Un siphon que M. Raudot a fait poser en 1854 et qui avait 7 mètres de longueur sur 0°.206 de diamètre intérieur, n'a exigé qui une demi-journée de maçen et une journée de maneuvre pour être placé de telle sorte que la partie horizontale fût enterrèc dans la chaussée. de l'étang, et que la branche intérieure

disparût dans un mur. La fabrique de M. Chameroy est à Paris, 162, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Les siphons sont aussi employés avec avantage pour permettre l'écoulement des eaux dont le cours est gêné par un obstacle naturel ou artificiel. Ainsi, lorsque les eaux d'irrigation doivent traverser un petit vallon dont on ne vent ou ne peut pas leur faire suivre les contours sinueux, on est obligé de construire une rigole transversale en relief sur le sol. Mais cette rigole aura pour effet de barrer les eaux d'amont auxquelles il faut nécessairement livrer passage. Dans ce but, on se sert d'un siphon renversé; placé sous la rigole. On peut avoir recours pour l'établir à des tuyaux employés comme nous venons de l'expliquer, ou bien à une construction que Puvis explique en ces termes : « Dans la partie la plus basse du vallon, suivant la direction naturelle des eaux. et dans la place que doit occuper la rigole en relief, on construit un petit canal en pierre qu'on recouvre de dalles. et on établit sur ce canal le massif de terre, tassée et damée, qui doit supporter la rigole. Pour mettre ce massif en état de résister à l'érosion des eaux, aux fuites par les trous de rats ou de taupes, on donne à sa base le triple de sa hauteur, à laquelle on ajoute celle du terre-plein du sommet : ce terre-plein doit avoir lui-même une largeur triple de celle de la rigole; on sême ensuite de la graine de foin sur le massif, et, lorsque les terres sont bien assises et que leur surface se prend en gazon, on creuse la rigole en ayant soin d'empêcher l'extravasion des eaux, qui ravineraient le massif, jusqu'à ce que le gazon soit bien affermi. Lorsque cela a lieu, les bords et les pentes du relief peuvent être arrosés et produisent alors de très-bon foin; quant aux caux qui se réunissent dans le canal placé sous le relief, elles penvent être employées à l'irrigation de la partie d'aval de la prairie. »

Si la quantité-d'oau à écouler est peu considérable et que la distance à franchir ne soit pas grande, on peut avoir recours à un simple conduit formé de madriers solidement assemblés. C'est aussi de cette manière qu'on établit les petits aqueducs qui sont destinés, sinsi que cela se présente souvent-dans les irrigations, à faire passer l'eau au-dessus d'un autre cours d'eau.

Lorsque les pierres sont abondantes, on construit les ponts-canaux et même les aqueducs destinés à franchir les vallons en maçonnerie; ce parti est parfois le moins coûteux, parce qu'il présente plus de garantie de durée. Une rigole en pierres s'exécute en employant pour le fond les delles les plus larges, et en placant verticalement sur le côté des pierres de champ sur une hauteur égale à la profondeur du canal d'irrigation. On garnit tous les joints en mortier hydraulique ou avec un ciment d'une nature chimique analogue à celle du ciment romain. Pour éviter les affaissements, la construction doit être prolongée d'au moins 0°-50 au delà des deux bords de l'espace à franchir.

Les ponts-canaux établis sur les ruisseaux ou les rivères ont toujours l'inconvénient de rétrécir plus on moins et d'obstruer le passage de l'eau. Aussi préfére-t-on souvent employer les canaux-siphons. On les construit de la manière suivante. On commence par détourner momentanément le cours d'eau, et or creuse dans son lit, suivant la direction qu'on veut donner aux caux, un fossé dans lequel on établit des tryaux on un canal en maçonerie. Dans ce dernier cas, on fait le fond en béton, les murs latéraux en pierres cimentées par de la chaux hydraulique et le plafond en dalles jointives. Le tout est recouvert d'un corroi argieux destiné à reformer le lit de la rivière. Les deux extrémités du canal viennent aboutir dans deux pirits verticaux, dont l'un plus élevé écoule sous etre les éaux de la rigiel d'amenée, et dont l'autre, plus

bas, les décharge dans la rigole de déchargement. Ces deux puits ont des dalles plates pour fond, et d'autres dalles, jointes à angles droits avec du bon ciment, pour parois la étrales. On fait de part et d'autre de petits bouts de canaux en pierres et béton pour éviter les affouillements.

## CHAPITRE VIII

# Application des machines à l'irrigation

Les canaux de dérivation avec l'ensemble des réservoirs. des vannes de décharge et de tous les organes accessoires que nous avons décrits, constituent certainement les meilleures machines qu'on puisse employer pour l'irrigation. On sait, en effet, qu'une machine n'est pas autre chose qu'un appareil d'application d'une force motrice dans le but de faire produire à cette force un résultat désiré. La pesanteur fait glisser l'eau à la surface de la terre suivant les lignes de pente naturelles; c'est le plan incliné, la plus puissante des machines agricoles, selon l'heureuse expression de M. Auguste de Gasparin. Les canaux de dérivation constituent des machines qui laissent la pesanteur exercer son action, mais qui dirigent cette action de manière que l'eau se répande sur les terres arrosables. Ici la force motrice ne coûte rien; elle est appliquée à chaque molécule d'eau suivant la verticale : la machine en détruit une partie en exigeant qu'une direction particulière soit donnée à l'eau d'arrosage. Lorsque la pesanteur seule ne suffit plus pour produire les résultats qu'on a en vue, lorsque, par exemple, la surface à irriguer est plus élevée que la nappe d'eau dont ou veut se servir, il faut avoir recours à une nouvelle force motrice pour vaincre le poids de l'eau et conduire cette eau, pendant un certain temps au moins, dans un sens contraire à la direction de la

pesinteur. On aura besoin en général, pour produire ce résultat, de deux machines différentes : l'une sera le récipient portant l'eau d'un point plus bas à un point plus élevé; l'autre sera le moyen d'appliquer la force motrice chargée de donner le mouvement à la première.

La première catégorie, celle des machines élévatoires, comprend : les seaux, les baquets, les écopes, les auges; les rouses à godets, à seaux, à palettes, à tympan; les norias, les chapelets; la vis d'Archimède, les hélices; les pompes.

Les machines motrices sont : celles qui servent à appliquer le travail des moteurs anincès, de l'homme ou des animaux; principalement les manéges, les roues à chevilles ou à tambour, les treuils; celles qui sont mues par l'eau, c'est-à-dire les roues à palettes, à aubes, à augets, les turbines, etc.; celles qui sont mues par le vent, ou moulins à vent: les machines mues par la vaœur.

Nous allons donner, dans les chapitres suivants, quelques indications destinées seulement à renseigner les agriculteurs sur le nom et sur l'emploi de chaque système. Nous commencerons par les machines inotrices proprement dites, pour passer ensuite aux machines élévatoires, et nous devrons faire un chapitre à part pour un certain nombred'appàreils dans lesquels les machines qui élévent l'eau sont mues directement par l'eau sans autoun intermédiaire.

Tonte machine absorbe une partie de l'effet produit par la force employée, de telle sorte que l'effet utile n'est jamais qu'une fraction plus ou moins forte du travail moteur. La meilleure machine est celle dans laquelle le rapport de l'effet utileau travail moteur se rapproche davantage de l'unité. On appelle travail d'une force le produit de la grandeur

de cette force par le cliennin qu'elle parcourt dans un temps donné. On évalue le travail d'une forçe en l'exprimant en kilogrammètres.

Le kilogrammètre, ou unité de travail, est l'effet qu'on produit en élevant un kilogramme à la hauteur de 1 mêtre en une seconde.

Puisque pour évaluer le travail il faut considérer à la fois l'effort employé et l'espace parcourur, on voit qu'en diminant l'un des facteurs et ce naugmentant l'autre, on peut faire que le produit reste constant. Par conséquent, un homme, en produisant la même quantité de travail, en fairant identiquement les mêmes efforts, pourra élever par des machines de très-gros fardeaux qui monteront très-intenent, ou bien élever de petits fardeaux qui monteront très-vite. Ces définitions et explications sont nécessaires pour que les agriculteurs se rendent un compte exact de l'action des machines.

# CHAPITRE IX

# Des moteurs

Nous venons de dire que les machines dont nous devons parler dans ce chapitre sont celles qui pernettent d'appliquer les diverses forces notrices à tous les besoins de l'agriculture et des arts; nous insisterons seulement sur celles qui peuvent recevoir une application dans l'irrigation.

1. — EMPLOI DE L'HONNE. — POULIES. — ROUES A CHEVILLES

ET A TAMBOUR. — MANIVELLES. — TREUILS,

L'homme n'est employé en France que pour les petits arrosages, particulièrement ceux des jardins; en Égypte, dans les nombreuses et belles irrigations des bords du Nil, il élève souvent une très-grande partie de l'eau distribuée dans les champs.

Pour monter de l'eau, l'homme peut agir de plusieurs manières:

4º En élevant des vases avec une corde et une poulie, ce qui l'oblige à faire descendre la corde à vide, un homme exerce un effort moyen de 18 kilog.; le poids ainsi soulevé prend une vitesse de 0º.20 par seconde; l'effet utile est alors de 5º.60 par seconde, ou de 77,760 kilogramméfres par journée de six heures, temps moyen pendant lequel il est seulement possible de rester occupé à ce travail. Si, par exemple, un homme doit élever de l'eau du fond d'un puits de 10 métres de profondeur, à l'aide d'une poulie, le poids de l'eau multiplié par 10 exprimera le travail qu'on pourra lui denander; on vient de voir qu'il ne peut fournir que 77,760 kilogrammètres; il ne pourra donc tirer que 7,760 kilogrammètres; il ne pourra donc tirer que 7,760 kilogrammètres ces particulier des irrigations en grand par le cass particulier des irrigations en grand particulier de particulier en grand particulier des irrigations en grand particulier de particulier en grand particulier

9° On peut employer les hommes en les faisant monter le long d'échelons ou chevilles placées sur la circonférence d'une roue mobile autour d'un axe passant par son centre. Des roues parcilles sont employées dans les carrières des environs de Paris. Un homme, en agissant sur une roue à chevilles à peu près au niveau de l'axe de la roue, exerce par son poids un effort moyen de 60 kil., avec une vitesse de 0°-15, et produit ainsi un travail moyen de 9 km. par seconde ou 259,200 km. en 8 heures de travail. Si la profondeur à laquelle on va chercher l'eau est assez petite, on peut obtenir par ce moyen un volume d'eau assez considèrable.

3° On utilise aussi quelquefois les hommes en les enfermant dans un grand tambour creux, qu'ils font tourner part leur poids en mettant successivement chaque pied en avan comme pour marcher. Un homme, en agissant oinsi sur une roue à tambour, vers le bas de la roue, n'exerce qu'un effort moyen de 12 kil., mais la vitesse est de 0.70, ce qui donne par seconde un travail de 84. 40, et par journée de 8 heures 251,110 kilogrammètres.

4º Les treuits, les cylindres ou les roues dentées, mis en mouvement autour de leur axe central par une manivelle dont les hommes tienuent la poignée à laquelle ils impriment une rotation continue, sont un des moyens les plus fréquemanent usités de tirer parti de la puissance de l'homme. Un ouvrier agissant sur une manivelle exerce un effort moyen de 8 kil. avec une vitesse de 1º/10 par seconde, ce qui donne par seconde un travail de 5½.50; la durée possible du travail est de 8 heures, et le travail total produit de 188.400 kilocrammètres.

5° L'homme peut encore travailler de manière à déployer son effort en tirant ou en poussain, par exemple, à l'extrémité d'un bras de levire en marchant dans la piste d'un manège. Un ouvrier qui tire à une corde par-dessus son épaule dévelope un effort moyen de 14 kil. avec une vitesse de 0°-60 par seconde, et produit un travail de 8° 40; en huit heures, il fait 251,120 kilograinmètres. Si l'ouvrier marché en poussant, il n'excree plus qu'un effort de 12 kil. avec la même vitesse de 0°-60; le travail par seconde est alors de 7°-20, et pour 8 heures de 207,560 kilogrammètres. On admet en moyenne qu'un homme appliqué au manège des maratchers donne en 8 heures un effet utile de 200,000 kilogrammètres.

# 11. - Emploi des animaux domestiques. - Manéges.

Les animaux domestiques employés dans les irrigations sont en général appliqués à des manéges. On conçoit que les efforts exercés sont variables suivant la race, le poids, l'âge, le régime alimentaire et hygienique de l'animal ainsi altelé. En movenne, on peut admettre les résultats suivants :

1º Un cheyal, du poids moyen de 320 kil., travaillant 8 heures par jour, exerce en tirant un effort de 98 kil. avec une vitesse de 0m. 46 par seconde; un effort de 45 kil. avec une vitesse de 0m.90; un effort de 51 kil, avec une vitesse de 1m.20. Dans les trois cas le travail mécanique par seconde exprime en kilogrammètres est de 45.08, 40.50, 57.20. En 8' heures les quantités de travaux mécaniques sont 1,298,504 km.; 1,166,400 km.; 1,070,360 km. Il v a avantage, comme on le voit, à ne pas augmenter la vitesse du cheval. On pourrait, il est vrai, en obtenir, par seconde. une plus grande quantité de travail, par l'accroissement de l'effort exigé ou de la vitesse, mais alors il faudrait diminuer la durée du travail quotidien. Ainsi un cheval allant au trot pourra exercer un effort de 50 kil, avec une vitesse de 2m.00, et produire par seconde un travail de 60 km., mais on ne pourra guère le faire travailler par jour que 4h.30m, et alors son travail total sera reduit à 972,400 km.;

2º Le mulet marchant avec une vitesse de 0º .90 par seconde exerce un effort de 50 kil., et produit un travail de 27 km. par seconde, de 777,690 km. en 8 heures;

5. Le bouf qui travaille 8 heures par jour exerce en tirant un effort moyen de 65 kil. avec une vitesse de 0°.60 par seconde, et un effort de 50 kil. avec une vitesse de 0°.80 buns les deux cas le travail est de 59 km. à 40 km. par seconde, et de 1,120,000 km. environ propriour;

4º La vitesse de l'ane étant de 0º 80 par seconde, son effort moyen est de 15 kil., et son travail est de 12 km. par seconde, ou de 545,600 km. en 8 heures.

Les manèges auxquels on applique ordinairement, les divers môteurs sont destinés à donner une vitesse plus ou

moins grande à l'arbre de couche sur lequel vient prendre son mouvement la machine qu'il s'agit de faire marcher. On comprend des lors que, selon qu'il s'agira de mettre en mouvement telle ou telle machine élévatoire, on devra choisir un manège différemment combiné. Nous dirons seulement que l'arbre auquel est attelé l'animal est fixé à un axe vertical: celui-ci recoit ainsi une rotation directe, qui est transformée diversement par des engrenages convenables dans les différents manéges. L'arbre d'attelage a de 5 mètres à 5<sup>m</sup>.50 de long; il en résulte que la piste du manège est une circonférence de 19 à 22 mètres, de telle sorte qu'un animal dont la vitesse est de 0 ... . 90 à la seconde fait de 5 tours et demi à 4 tours par seconde. Ces sortes de machines, quand elles sont bien faites, n'absorbent au plus qu'un dixième du travail moteur, en d'autres termes rendent un effet utile de 0.90; par conséquent, on sait, par les chiffres précédents, quelle quantité de travail disponible pourra dans chaque cas être transmise par le manège à la machine èlévatoire.

Quelquefois on renferme aussi les animaux domestiques dans des roues à tambour qu'ils font tourner en marchant sur le chemin mobile qui leur sert d'appui. Les bœufs, par leur allure tranquille et régulière, se prétent mieux que les chevaux à re genre de travail.

Enfin certains manèges consistent en des planchers articulès et inclinès sur lesquels on place un cheval ou deux chevaux. Les chevaux, voulant monter, font fuir sous leurs pieds le plancher, qui est sans fin et s'enroule en bas pour se dérouler en haut de la surface latérale d'un prisme polygonal; il en résulte pour l'axe de ce prisme un mouvement de rotation continu qui peut se transmettre à toute espèce d'appareil.

La première forme des manéges est la plus commode et la plus employée. Le manége construit par M. Pinet, à Abilly (Indre-et-Loire); de M. Duvoir, à Liancourt (Oise); de M. Lecointe, à Saint-Quentin (Aisne); de M. Damey, à Dôle (Jura); de M. Gumming, à Orléans (hoiret), etc., présentent un ensemble de bons instruments, entre lesquels le choix des agriculteurs devra se faire surtont d'après les facilités du transport sur le lieu où on devra l'établir,

## III. - MOTEURS A VENT.

Le vent, ou, en d'autres termes, le mouvement de l'atmosphère peut se transmettre à une machine qui prend le plus souvent le nom de moulin à vent et devient un moteur économique, car on n'a à payer que l'intérêt, amortissement et usure compris, du capital engagé dans la construction du récepteur. Toutefois l'irrégularité de la force motrice, tantôt très-faible, tantôt d'une violence excessive, et changeant d'ailleurs de direction d'un moment à l'autre, apporte une grande restriction aux avantages qu'on en peut tirer. Pour les desséchements, la régularité et l'à-propos du travail sont sans importance, aussi les moteurs à vent sont-ils depuis longtemps employés d'une manière générale dans les grands travaux d'épuisement de la Hollande et du nord de la France. Pour les irrigations, il faut que l'eau arrive à temps et en quantité déterminée; aussi les moteurs à vent ne sont-ils employés que dans le cas où des réservoirs sont disposés à côté pour recevoir l'eau quand le vent est convenable et l'emmagasiner pour s'en servir à l'heure voulue. Depuis 1840, époque vers laquelle M. Amédée Durand a imaginé son ingénieux moteur auto-régulateur, cette application de l'usage du vent a pu beaucoup se multiplier, parce que le moteur travaille par tous les vents et se règle de lui-même à tel point que l'homme n'a besoin que de s'en occuper tous les six mois, pour mettre un peu d'huile dans une burette qui verse d'elle-même de temps a autre la goutte nécessaire à la lubrification des surfaces frottantes.

Dans les moteurs appelés inexactement moulins à vent, l'air en mouvement vient frapper des palettes, aubes ou ailes fixées à in arbre ou axe tournant qui pent être vertical on à peu près horizontal. Les moulins à axe vertical, dits pauémores, sont peu employés, parce qu'ils ont besoin de dimensions trop considérables pour fournir un travail moteur de quelque importance; ils ont toutefois l'avantage de marcher quelle que soit la direction du vent. Les moulins à axe horizontal sont très-répandus.

Dans le département du Nord et dans les Pays-Bas, on emploie de grands moulins dits hollandais. Ils sont formés d'un arbre tournant en bois de 0m.50 à 0m.60 d'équarrissage, incliné de 10° à 15° à l'horizon, et de deux autres pièces de 0<sup>m</sup>. 50 d'équarrissage, fixées en croix sur la tête de l'arbre, de manière à donner lieu à quatre bras que l'on prolonge par d'autres pièces moins fortes appelées entes. Les bras des grands moulins hollandais ont chacun 13m.60 de longueur totale. Sur ces bras on dispose les ailes, qui ont 2 mètres de largeur. Les ailes sont rectangulaires et commencent à 2 mètres du centre de rotation. Elles forment une surface gauche dont l'arête la plus rapprochée de l'axe de rotation fait avec le plan du mouvement un angle d'environ 18°, et dont l'arête la plus éloignée ne fait plus qu'un angle de 7°. Pour former cette surface, on place des lattes distantes les unes des autres de 0m.40 et qui traversent les entes. La première latte fait 60° avec l'axe, la dernière 80°. Les extrêmités des lattes s'emboîtent dans deux planches légères qui terminent les ailes dans le sens de leur longueur. Enfin, on étend sur les lattes une forte toile sur laquelle s'exerce la pression de l'air. Les quatre ailes ainsi formées constituent le volant du moulin, dont le diamètre est de 27m.20. L'arbre tournant transmet, au moyen d'une série couvenable d'engrenages, le mouvement à la machine élévatoire. Quand le vent est convenable, ces machines élévate 500 litres par seconde à la hauteur minimum de 2 mètres, ce qui ogrespond à 600 kilogrammètres ou 8 chevaux-vapeur en eau montée; quand le vent est moins favorable, l'eau fournie descend à 200 litres, et on peut regarder 250 fitres comme le rendement moyen, c'est-à-dire que le travail attle est de 6-06. La durée moyenne du travail corrèspond à environ 15 heures par jour. Le prix du preunier établissement est de 18,000 francs, mais l'engin exige eucoré des frais d'entretien et une surreillance continuelle. La violence des oursgans et le prix élevé d'établissement s'opposent à ce que ces grandes machines soient employées dans les contrées méridonales.

La quantité de travail T transmise à la circonférence des ailes est donnée, d'après les expériences de Coulomb et de Sineaton, par la formule suivante:

formule dans laquelle P est la pression exprimée en kilogrammètres qui est exercée à l'extrémité des ailes, v la vitesse de cette extrémité tangentiellement à la circonférence du volant, S la surface d'une des quatre ailes, V la vitesse du vent.

L'expérience a démontré que, pour obtenir l'effet maximum du moteur, il faut que la vitesse r à l'extrémité des ailes soit égale à 2.60 fois la vitesse V du vent. On parvient à ce résultat en augmentant ou en diminuant la surface des toiles qui recouvrent les ailes; on fait garnir out dégarnir convenablement chaque, aile par des ouvriers, ou bien on emploie un régulateur mécanique qui exécute cette besogne selon que la vitesse du vent diminue ou augmente. Pour mesurer la vitesse du vent, on peut employer des moulinets, ou bien observer l'espace parcouru en une seconde par des corps lègers, tels que des plumes, la fumée d'une cheminée ou celle de la poudre emportées par l'air à 
la hauteur du volant. Un autre moyen d'évaluer cette vitesse consiste, d'après Suneaton, à diviser par 4 la vitesse 
que premient les extrémités des ailes, quand, le moteur 
étant désengrené, le volant marche à vide.

Le travail économique obtenu avec les moulins hollandais est de 24 km. 50 sculement avec une vitesse du vent de 2 m. 27; il devient 90 km. 58 avec une vitesse de 4 m. 00; 579 km. 58 avec une vitesse de 6 m. 57; 778 km. 05 avec une vitesse de 6 m. 40. Cette dernière vitesse est celle d'une bonne brise.

Dans le Midi, on est obligé de diminuer l'envergure du volant des moteurs à vent, à cause de la violence des opragans. On réduit le diamètre de 27 mètres à 20 ou 22, II est en outre alors avantageux d'avoir recours au système imaginé par M. Berton, mécanicien à la Chapelle-Saint-Denis, près de l'aris. Ce système dispense de l'emploi des toiles et présente un mécanisme qui fonctionne pour rétrécir la largeur des ailes par le seul effet de l'augmentation de la vitesse du vent. Il s'applique à la charpente de tout moulin à vent, c'est-à-dire à l'arbre tournant et aux quatre bras qui y sont ajustés d'équerre. Son prix est de 2,500 fr. environ, non compris celui de la charpente principale. Dans ce système, les ailes sont formées de longues voliges de sapin qui peuvent à volonté s'étaler dans tonte leur largeur, ou se recouvrir l'une par l'autre de manière à ne plus occuper qu'un espace minime. Ces ailes en voliges sont montées comme les anciennes échelles d'entoilure des moteurs à vent ordinaires dans une direction oblique au plan général des quatre bras. Leur monvement d'ouverture et de superposition est obtenu an moyen du mécanisme suivant :

dans la partie inférieure de l'arbre du moteur est logée une grosse tringle en fer terminée extérieurement par une roue dentée qui est placée au centre inême des quatre bras, Quatre tringles à crémaillères sont assemblées sur cette rone dentée de telle sorte qu'elles marchent toutes ensemble en s'eloignant ou en se rapprochant du centre, selon que la roue tourne dans un sens ou dans l'autre. On concoit dès lors que si à l'extrémité de chaque crémaillère sont adaptées des traverses en fer attachées d'ailleurs à la première volige de chaque aile, et mobiles sur des pivots fixés à chaque bras, il n'y aura plus qu'à relier les voliges les unes aux autres par des brides solidaires dans leur mouvement, pour que le mouvement dans un sens développe, et le mouvement en sens contraire replie les voliges. Par conséquent, on obtient de la manière la plus facile l'élargissement ou le rétrécissement simultané des quatre ailes, en donnaut à la roue dentée un mouvement convenable, ce qui se fait soit à la main à l'aide d'une manivelle, soit par un régulateur auto-mobile qui fonctionne par le seul effet du ralentissement ou de l'accèlération du volant.

Un moteur plus petit que les précèdents, mais d'un prix très-modique et qui a l'avatage de ne présenter que de très-faibles chances de déférioration, est celui inventé et construit par M. Amédée Durand, membre de la Société centrale d'agriculture. Des appareils de ce genre établis dans 29 de nos départements, sur les côtes de l'Océan et de la Méditerranée, en Algérie et en Égypte, existent déjà dépuis un assex grand nombre d'années, pour qu'on puisse se prononcer catégoriquement, sur leurs effets. Ils sont annexés à des pompes qui élèvent d'autant plus d'ean que la profondeur de l'extraction est moins grande. Un moteur de M. Durand, établi dans le département de L'Amernet, élève l'éau à 55 mètres, avec un parcours oblique d'une

longueur de 650 mètres, dans le Gard, une élévation de niveau analogue donne lieu à un parcours ascendant de plus d'un kilomètre. Dans la Somme, l'élévation de l'eau se fait à une hauteur de plus de 86 mètres. Dans la Loire-Inferieure, l'eau est élevée de 52 mètres et parcourt une distance de 270 mètres dans des tuyaux de fonte. Ailleurs, l'élévation n'est que de 4 mètres, 5 mètres, 2 mètres et 1 ".50. Les applications sont donc très-diverses; l'appareil convient également à des desséchements comme il s'en fait à Arles, ou à des irrigations, comme il s'en prutique à Brouage.

Cet ingénieux appareil a été déport des 4845 par M. Séguier, dans un remarquable rapport fait à l'Academie des sciences. Nous extrairons de ce rapport les passages qui pourront le mieux, avec l'aide du dessin ci-joint (fig. 490) faire comprendre le jeu des divers organes employés par M. Amèdée Durand.

I'n support en forme de T porte l'arbre moteur et sert de pivot à toute l'orientation. A l'une des extrémités de l'arbre sont les ailes; la manivelle qui transmet à la pompe l'effort du vent recueilli par les ailes est fixée à l'autre extrémité. L'action du vent, en frappant les ailes par derrière, exerce sur un point situé au delà du centre de pivotement de tout le système; le support de l'arbre, en cédant à la pression exercée par le vent sur les ailes; place l'arbre auquel elles sont fixées dans une direction parallèle avec le courant d'air; les ailes se trouvent ainsi constamment maintenues à angle droit avec le vent; elles changent de position à mesure que le vent varie d'incidence pour reprendre toujours la position à angle droit, la seule où la force d'impulsion ne permet plus aux ailes qu'un mouvement de rotation autour de leur axe commun.

Les ailes sont au nombre de six; elles présentent chacune



Fig. 490. - Moteur & vent de M. Amédée Burand.

un triangle acutangle de 1<sup>41</sup>,50 de base sur 2<sup>40</sup>,50 de hauteur; l'envergure totale n'est que de 6<sup>41</sup>,90, et celle de la partie en toile de 6<sup>41</sup>,50. Les surfaces sont composées de toile commune, comme dans les moteurs ancients, mais avec cette différence qu'elles sont fortement tendues dans tous les sens, et ne présentent aucun pli qui s'oppose au glissement du vent. Une antenne, une vergue, une pièce diagonale dite livarde, et deux légères éclisses forment tout le bâti d'une aile. De là rèsulte une grande légèreté, et la solidité est en même temps très-grande à cause de l'absence de toute espèce de mouvement articulé.

Toutes les antennes sont implantées dans un moyeu commun qui peut glisser sur l'arbre moteur et l'entraîner malgre cette possibilité de glissement. Chaque livarde est attachée à une vergue par l'une de ses extrémités, et est lièe par l'autre à l'arbre moteur, il suffit d'un changement de relation entre le moyeu qui porte les antennes et l'arbre auquel toutes les livardes sont amarrées pour faire effacer les voiles. Cet effet est le résultat de la direction imprimée à la vergue par la livarde poussée par l'antenne, qui se deplace en prenant sur elle un point d'appui. La position du moyeu sur l'arbre est réglée, dans la construction de l'appareil, de manière que les ailes offrent toute leur surface tant que l'action du vent, multipliée par leur surface totale, est inférieure à la pesanteur d'un contre-poids que montre la figure 490 et qui tend constamment à les ramener à cette position première. Dès que l'équilibre entre la pression du vent, la tension des parties articulées et la pesanteur du contre-poids est détruit par la trop grande violence du vent, le contre-poids est soulevé, le moyeu se déplace sur l'arbre, le pivotement des livardes autour des antennes efface les voiles d'une quantité suffisante pour permettre une continuité de mouvement sans altération

possible. Le poids, suspendu à une chaîne qui passe sur une poulle, exerce une action incessante qui laisse les aîles déployées perpendiculairement à la direction du veut quand ce veut est modéré; qui leur permet de s'incliner davantage à mesure que le vent devient plus fort. On règle la vitesse du moteur en choisissant un contre-poids correspondant au maximum d'impulsion qu'on désire obtenir.

L'arbre moteur est échafaudé sur l'extrémité d'une pyrannide dont quatre pièces de bois forment les arètes. Afin que les ailes du moteur reçoivent le vent au-dessus de tous les obstacles qui pourraient en arrêter l'effet utile, on prolonge les pièces de bois pour qu'elles atteignent toutes les hauteurs vontues sans nuire à la solidité de la construction, puisque les rapports de base et de hauteur restent les mêmes. Ces pièces de bois, tout en formant les points d'appui du moteur, peuvent encore recevoir une autre destination utile, en devenant la charpente d'une construction agricole, obtenue par la seule addition de cloisons ordi-

Le moteur à vent de M. Amèdèe Durand a donc deux mouvements principaux, sans aucune dépendance entre eux : l'un propre an corps di moteur, l'autre appartenant aux ailes du volant. Par l'effet du prenier mouvement, le moteur s'oriente seul, comme fait une girouette. Par l'effet du second, les ailes présentent au vent une résistance déterminée qui rend l'action du moteur à peu près constante, malgré l'inconstance de l'intensité div vent. Pour obtenir ce dernier résultat de la manière la plus utile, on donne au contre-poids une pesanteur convenable que l'on détermine sans peine avec un peu d'habityde.

naires.

Ce moteur développe un travail utile moyen de 27 à 30 kilogrammètres ou environ un tiers de cheval-vapeur; ainsi, par exemple, quand il est attaché à une pompe convenable.

il donne par seconde 1 litre d'eau à la bauteur de 25 à 50 mètres. Dans ces conditions, le prix du système est d'environ 1,500 fr. Il est impossible d'obtenir un moteur plus économique.

# IV. - MOTEURS HYDRAULIQUES.

L'eau en tombant produit un travail qui dépend de sa masse et de sa vitesse et qu'on peut recueillir, en en perdant une partie plus ou moins grande, à l'aide de récepteurs de diverses formes que nous appelons moteurs hydrauliques, et qui sont les roues et les turbines.

Les roues hydrauliques sont ainsi nommées, parce qu'elles sont formées, comme les roues des voitures, de cylindres mobiles autour d'un axe central qu'on appelle arbre de couche, et qu'elles sont mises en mouvement par de l'eau qui tombe. L'eau agit à la surface du cylindre sur des anbes ou palettes, planes ou courbes, ou dans des augets. L'axe des roues peut d'ailleurs être horizontal ou vertical. Les deux bases de la roue s'appellent couronnes. L'axe et les couronnes sont relies par un bandage en fer et un système de bras, de traverses et de bracons, avec les aubes ou palettes. L'espace dans lequel les roues se meuvent est le coursier; l'eau, après avoir agi, s'échappe dans le canal de fuite.

Les turbines sont des appareils dans lesquels l'eau agit par l'internédiaire d'un réservoir faisant corps avec la machine avant de frapper des aubes convenablement disposées.

Si V est le volume d'eau dont on dispose par seconde exprime en litres, et II la hauteur de chute exprimée en mètres, le trayail disponible est VH en kilogrammètres.' En force de chevaux-vapeur, il est VII.

En force de chevaux-vapeur, il est VII.

liques rendent seulement de 0.30 à 0.80 de ce travail sur l'arbre de couche où on doit venir le prendre pour l'appliquer à la machine élévatoire.

#### 1º ROUES EN DESSOUS A PALETTES PLANES.

Les anciennes roues à palettes planes qui reçoivent l'eau à leur partie inférieure se meuvent dans des coursiers on elles ont un jeu plus ou moins considérable. Les palettes sont en bois, ont 0m, 50 à 0m, 40 de longueur dans le sens des rayons de la roue, et leur écartement, mesure sur la circonférence qui passe par leurs extrémités, est à peu près le même : leur largeur varie avec la force du cours d'eau. On donne au coursier une pente qui est d'environ 1, et qui augmente à partir du point qui correspond verticalement au centre de la roue, afin que l'eau, qui n'a plus aucune action à exercer, s'échappe rapidement et sans difficulté. Pour obtenir le maximum d'effet, il faut, d'après les expériences de Bossut et de Smeaton, que la vitesse de la circonférence extérieure de la roue soit comprise entre les 0.33 et les 0.50 de la vitesse de l'eau affluente. L'effet utile ou le travail transmis à la circonférence de la roue est représenté par la formule suivante :

dans laquelle P est l'effort moyen à la circonférence de la roue exprimé en kilogrammes, v la vitesse de la circonférence extérieure des palettes, Q le volume d'eau dépensé par seconde, V la vitesse de l'eau à l'origine du coursier. Cet effet utile est seulement de 0.25 à 0.30; et il descend à 0.15 ou même 0.10, quand les palettes ont un jeu considérable, et alors la formule ci-dessus n'est plus applicable.

2º ROUES EMBOÎTÉES RECEVANT L'EAU PAR UN ORIFICE AVEC UNE CHARGE EN DESSES.

Les roues à palettes planes, exactement emboitées dans des coursiers circulaires, sur une portion plus ou moins grande de la hauteur totale de la chute, avec très-peu de jeu, sont préférables aux précédentes; elles reçoivent l'eau par des orifices chargés d'une certaine hauteur d'eau; elles rendent de 0.40 à 0.55 d'effet utile, et elles sont d'autant meilleures que l'eau s'introduit dans la roue de manière à agir pendant une plus grande partie de sa chute. D'après les expériences de M. le général Morin, membre de la Société centrale d'agriculture, quelle que soit la proportion de la partie circulaire du coursier par rapport à la hauteur de chute, toutes les fois que le volume d'eau introduit dans la roue ne dépasse pas les deux tiers de la capacité de l'intervalle compris entre les aubes, et que la vitesse de la roue n'excède pas notablement celle de l'eau affluente, l'effet utile en kilogrammètres est représenté par la formule suivante :

$$Pv = 750 Q \left(h + \frac{(V\cos \alpha - v)v}{9.81}\right).$$

Dans cette formule, P, v, Q, V, on tha signification indiquée dans le paragraphe précédent; h est la hauteur dont l'eau descend depuis son point d'introduction jusqu'an bas de la roue;  $\alpha$  est l'angle formé par la direction des deux vitesses V et v, il est déterminé par l'angle des deux tangentes, menées, l'une à la courbe décrite par le filet moyen, l'autre à la circonférence extérieure de la roue, au point où les deux courbes se rencontrent.

### 3º Rours de côté.

Les roues improprement dites de côté sont à palettes

planes; elles sont embotiées dans des coursiers circulaires sur toute la hauteur de la chute; elles reçoivent l'eau par une vanne ou un déversoir; elles rendent un effet utile de 0.60 à 0.70 du travail absolu de l'eau motrice. Elles conviennent particulièrement aux chutes de 1<sup>45</sup>,50 à 2<sup>45</sup>,50. Pour utiliser toute l'eau disponible, il faudrait quelquefois leur donner une trop grande largeur, et, d'un autre côté, elles ne peuvent marcher quand elles sont noyées au-dessus de la hauteur de leurs palettes. La vitesse qui leur convient le mieux est celle de l'eau elle-mêne.

L'effet utile de cette roue motrice se calcule par la formule du paragraphe précédent, en changeant seulement le coefficient 750 en 799, parce que le résultat obtenu est supérieur, 0.70 au lieu de 0.55. Toutefois il est nécessaire que le volume d'eau admis dans chaque auget n'excède pas la moitié ou les deux tiers de sa capacité. Si l'on appelle q le volume que doit recevoir chaque auget, et e l'écartement des palettes à la circonférence extérieure, on a :

$$q = \frac{Qe}{v}$$
;

Dans cette équation, les lettres Q et v ont les mêmes significations que précédemment.

### 4º ROUES EN DESSES,

Les roues en dessus reçoivent l'eau dans des augets, ou quelquefois sur des aubes renfermées dans un conssier circulaire, soit au sommet par un conduit qui va de l'orifice d'écoulement d'l'un des augets supérieurs, soit un peu audessous du sommet, à l'aide de vannes inclinées. L'usage des augets paraît convenir dans le cas où il y a une trèspetite quantité d'eau et une grande hauteur de chute; l'usage des aubes dans le cas contraire. Quand ces roues ont plus

de 2 mètres de diamètre à la circonférence, et que leurs augets ne sont pas remplis au delà de la moitié de leur capacité, elles rendent en effet utile environ 0.75 du travail absolu. Cet effet utile est alors représenté par la formule

$$Pv = 780 \ Qh + 102 \ Q \ (V\cos \alpha - v)v,$$

dans laquelle toutes les lettres ont les significations ci-dessus indiquées.

L'avantage de ces roues diminue lorsque les augets sont remplis au delà de la moitié; ainsi le coefficient 780 doit étre remplacé par le nombre 650 quand les augets reçoivent un volume d'eau égal aux deux tiers de leur capacité. Si les roues sont petites, si la vitesse dépasse 2 mêtres par seconde à la circonférence, si les augets sont remplis au delà des deux tiers de leur capacité, ou si toute l'eau dépensée par l'orifice ne peut être admise sous la roue, l'effet utile diminue encore, et il faut une formule plus compliquée pour le représenter.

## 5º ROUES PENDANTES.

On appelle roues pendantes les roues à palettes qui sont plongées dans un courant indéfini. Pour utiliser la plus grande quantité possible du travail moteur de l'eau, ces roues ne doivent avoir à la circonférence qu'une trèsfaible vitesse, environ le tiers de celle de l'eau à la surface du cours d'eau. On donne aux palettes, afin de recueillir le maximum d'effet, une hauteur, dans le sens du rayon de la roue, an moins égale au tiers de ce rayon. On calcule l'effet utile d'après la formule suivante donnée par M. le général Poncelet 1

$$Pv = 800 \text{ A } (V - v)v$$

dans laquelle P et V ont les significations indiquées précé-

demment (p. 299), A est la surface immergée de l'aube verticale, et y la vitesse du milieu de cette partie immergée.

### 6º ROUES PONCELET A AUBES COURSES.

Les roues imaginées par M. le général Poncelet recoivent l'eau en-dessous par des anbes courbes qui ont à peu près la forme d'arcs de cercles normanx intérieurement, et tangents extérieurement aux circonférences du tambour. Les aubes portent des joues latérales destinées à retenir l'eau. Les roues sont renfermées dans un coursier qui, dans l'espace occupé par deux aubes, a la forme d'un arc de cercle concentrique avec la roue, et se termine par un ressaut brusque pour faciliter le dégorgement de l'eau. Les aubes sont en ser de 4 à 6 millimètres d'épaisseur ; elles sont ordinairement au nombre de 36 pour les roues de 3 à 4 mètres, et de 48 pour les roues de 6 à 7 mètres de diamètre. Les roues Poucelet peuvent marcher noyèes jusqu'à une hauteur égale au tiers de la hauteur totale de la chute, ce qui les rend précieuses pour les pays de plaine exposés aux inondations. La vitesse extérieure des aubes qui correspond au maximum d'effet utile est la moitié de la vitesse de l'eau au sortir de la vanne; le travail produit diminue beaucoup quand la vitesse de la roue est sensiblement différente de cette quantité. Le résultat obtenu est représenté par la for-

$$Pv \rightarrow mQ (V - v)v$$

dans laquelle les lettres P, v, Q, V, ont les significations précédemment indiquées, et où m représente un coefficient qui est variable selon les circonstances; pour les roues avec vannage vertical, médiocrement entretenues et soumises à une chute de plus de  $2^m$ . 30, 11 net que de 102; il s'élère de 192. 5 pour des chutes de  $2^m$  à  $2^m$ . 30, i à 152.5 avec des 4192. 5 pour des chutes de  $2^m$  à  $2^m$ . 30, i à 152.5 avec des

chutes de 1\*\*.50 à 2\*\*; à 142.7 pour des chutes de moins de 1\*\*.50. Les levées des vannes ne doivent pas être autre dessous de 0\*\*.08 à 0\*\*,10 ; l'eau ne doit pas non plus rejaillir très-abondamment dans la roue; enfin le jeu dans le coursier ne doit pas excéder 1\*\*.01, Les coefficients précèults correspondent à des rapports entre l'effet utile et le travail absolu de l'eau motrice compris de 0.50 à 0.65. On voit, par conséquent, que les roues Poncelet sont surtout bonnes pour les faibles chutes. Elles ont d'ailleurs cet avantage que leur largeur, celle de l'orifice d'écoulement, celle du coursier, que leurs poids enfin sont bien moindres que dans les roues à aubes planes.

### 7º Rores a CUILLERS.

Les roues à cuillers sont très-usitées dans quelques parties du midi de la France, particuliérement dans les Alpes et dans les Pyrénées, où l'on a des chutes d'eau un peu grandes ne fournissant pas beaucoup d'eau; elles sont employées à faire marcher des moulins; dans quelques cas elles pourraient aussi être utilisées pour faire marcher des appareils qui feraient arriver de l'eau sur des points arrosables plus élevés que les cours d'eau. Ces roues, qui sont faciles à établir à cause de leur grande simplicité, ont leur axe vertical, et. par consequent, sont elles-mêmes horizontales. Qu'on imagine un moyeu dans lequel sont implantées des pièces de bois taillées de manière à présenter à l'eau une surface concave et oblique; qu'on suppose que toutes ces cuillers, en tournant dans le sens opposé à leurs concavités, viennent toutes se présenter successivement à une buse adaptée à la partie inférieure d'un réservoir d'où l'eau s'écoule d'une manière continue, et on concevra qu'elles devront continuer indéfiniment leur rotation, chassées qu'elles seront par le choc de l'eau. Ces machines utilisent environ

le tiers du travail moteur développé par la clute d'eau; la vitesse du point des cuillers frappé par l'eau doit être les 0.70 de celle du liquide.

#### 8º ROUES A CUVE.

Les roues à cuve sont analogues aux roues à cuillers; elles en different en ce que, au lieu d'être isolèes, elles sont installées dans une cuve cylindrique en bois ou en maçonnerie qui est ouverte par le bas. L'eau arrive taugentiellement à la circonférence de la cuve, au dessus de la surface supérieure de la roue, s'engouffre dans les aubes on palettes courbes attachées à un moyeu ceutral, donne ainsi un mouvement giratoire à la roue et s'echappe en dessous. Le travail utilisé n'est guère que de 0.16 ou 0.25 du travail moteur de l'eau. Elles sont employées dans le Midi pour utiliser les clutes d'une petite hauteur.

### 9º Turbines.

On sait que lorsqu'un fluide s'échappe d'un vase par une paroi latérale, il en résulte, pour la partie directement opposée de cette paroi, une pression qui tend à faire reculer le vase. Si l'on suppose que de l'eau, pour s'échapper d'un réservoir, ait à passer par une série de tubes horizontaux concentriques et dont les extrémités ouvertes sont toutes tournées dans le même sens suivant une circonférence de cercle, il résultera de la réaction exercée sur chaque tube. en vertu de l'écoulement de l'eau, un mouvement giratoire pour l'appareil. Ce système, très-anciennement connu, mais peu employé à cause du peu d'effet utile obtenu autrefois, a pris le nom de roue à réaction ; il a donné lieu à l'invention de nouvelles roues très-commodes et trèsusitées, depuis qu'en 1826 M. Bardin, ingénieur des mines, a eu l'idée de substituer au système des tuyaux dont nous venons de parler un tambour contenant des auges le long

desquelles l'eau glissait pour s'échapper dans une direction horizontale tangente à la circonférence extérieure. Le tambour a été remplacé, par M. Fourneyron, par une véritable roue à aubes courbes du genre des roues Poncelet, placée horizontalement, et recevant l'eau en dedans. Par le moyen de cloisons courbes dirigées perpendiculairement à la circonférence intérieure des aubes de la roue. cette roue tourne en sens contraire de l'écoulement de l'eau, qui se fait tangentiellement à la circonférence extêrieure. Après M. Fourneyron, beaucoup d'ingénieurs ou de constructeurs habiles, MM. Fontaine, Callon, Jonyal. Kechlin, Leblanc, etc., ont modifié diverses parties de l'anpareil pour en obtenir divers avantages particuliers. Toutes ces roues se meuvent avec une grande vitesse, font plusieura centaines et même plusieurs milliers de tours par minute : à cause du tourbillonnement ainsi produit, elles ont recu le nom général de turbines. Elles produisent un effet utile qui est très-considérable, les 0.70 ou même les 0.80 du travail moteur de l'eau. Elles fonctionnent sous des chutes trèsfaibles, de 0m.60 seulement, et sous des chutes beaucoup plus grandes; elles agissent étant complétement noyées, et par consequent au-dessous de la glace dans les temps de gelée. Dans tous ces cas, l'effet utile obtenu ne varie jamais beaucoup, c'est-à-dire est égal au moins à celui des meilleures roues, qui exigent des conditions bien déterminées pour marcher convenablement. Elles sont appelées à rendre de grands services à l'agriculture, et elles ont déjà été emplovées avec avantage à l'arrosage, ainsi que nous le verrons quand nous citerons plus loin les irrigations de la terre de Lude (Sarthe).

## V. -- MACHINES A VAPEUR.

Les machines à vapeur sont les derniers moteurs dont il

nous reste à parler. Elles commencent à être employées dans un certain nombre de travaux de desséchement ou d'irrigation. On sait qu'elles sont fixes ou locomobiles. On a beaucoup agité la question de savoir s'il était avantageux d'avoir recours aux machines à vapeur pour les divers usages que nous avons en vue dans cet ouvrage; les uns (M. Pareto, par exemple) ont dit qu'elles donnaient un travail trop coûteux pour qu'on pût conseiller de les employer, quel que fût d'ailleurs le système qu'on voulut-adopter. D'autres, parmi lesquels nous citerons M. Nadault de Buffon, ont déclaré que les machines locomobiles seules pouvaient servir avantageusement aux irrigations, attendu que cet usage n'est que momentané, dure au plus six mois, et qu'il v a avantage de choisir des machines qui soient conduites à la ferme en hiver pour trouver un autre emploi. D'autres enfin, parmi lesquels est M. Hervé-Mangon, disent que les grandes machines à vapeur présentent de tels avantages comme moteurs des appareils à élever l'eau pour les irrigations, qu'à prix égal il convient toujours de leur donner la préférence. En fait, les machines à vapeur sont surtout employées dans les fermes où les arrosages par les engrais liquides circulant dans des tuyaux souterrains ont été installés, et dans quelques grands défrichements. Quant au système à choisir, il dépend surtout des circonstances au milieu desquelles on se trouve place.

Les machines locomobiles à vapeur ont l'avantage de pouvoir être emplovées tantot à l'extérieur et tantot à l'intérieur des exploitations, de permettre tous les changements possibles dans la disposition des appareils à faire mouvoir; nais aussi elles consomment plus de combustible que la plupart des machines fixes, puisqu'on est obligé de supprimer plusieurs organes particuliers, afin de ménager le poids et le volume. On sait que la machine à vapeur repose sur l'emploi de la force élastique de la vapeur d'eau, qui est d'autant plus grande qu'on l'a chauffée davantage, et qui vient s'exercer sur une face d'un piston mobile dans un cylindre.

On appelle condensation la liquéfaction de la vapeur opérrée dans un espace particulier à l'aide d'un jet d'eau froide; elle s'effectue afin de faire le vide sur l'une des faces du piston, tandis que la vapeur agira sur l'autre face. Quand une machine n'est pas à condensation, on met en comminication avec l'atmosphère extérieure la vapeur qui a agi d'un côté, afin de pouvoir envoyer une nouvelle quantité de vapeur de l'autre côté, et obtenir ainsi le mouvement de vaet-vient du piston.

La détente de la vapeur est la force qu'elle peut développer quand elle continue à agir sur le piston alors qu'on cesse d'en introduire une nouvelle quantité dans le corps de pompe; le piston marche alors en vertu de l'impulsion qu'il a reçue, et de la pression de la vapeur, dont le volume s'accroît.

Les chaudières, appareils où se produit la vapeur, sont complétement séparées, dans les machines fixes, du bâti qui porte les organes uncleurs. Dans les locomobiles, la machine est montée sur le même bâti que la chaudière, et celle-ci est généralement tubulaire, c'est-à-dire que des tubes dans lesquels circule la fumée sont noyés dans le cylindre où l'eau est en ébulition, ce qui augmente la surface de chauffe, et par conséquent la quantité de vapeur produite dans un temps détermine, sans qu'on soit forcé de donner à l'appareil de grandes dimensions.

Au point de vue de l'emploi de la vapenr, les machines peuvent se partager en quatre classes : 1º celles à basse préssion et à condensation; 2º celles à haute pression, avec détente et condensation; 3º celles à haute pression, avec détente, mais sans condensation; 4º celles enfin à haute pression, sans détente et sans condensation. Au point de vue de la disposition, des organes, et particulièrement du corps de pompe ou cylindre dans lequel se meut le piston et s'escree la puissance de la vapeur, on peut forner plusieurs divisions dans les machines à vapeur; ainsi elles sont à cylindre horizontal, à cylindre vertical fixe, à cylindre oscillant; elles peuvent aussi avoir deux cylindres ou bien un seul. Enfin on faisait antrefois beaucoup de machines où ha vapeur n'agissait jamais que sur l'une des faces du piston, et que, pour cette raison, on appelait machines à simple effet, aujourd'hui on ne, construit guère que des inachines à double effet.

Les quantités de travail fournies par les quatre classes de machines que nous avons à considèrer sont données par des volumes assez simples dont l'agriculteur, l'irrigateur, le propriétaire de grands dessèchements, doivent savoir faire usage. Dans toutes ces formnies, les lettres employées out les significations suivantes l'estres employées out

p est la pression de la vapeur dans la chaudière sur un centimètre carré;

p' est la tension de la vapeur dans le condenseur;
p'' est la tension de la vapeur après la détente;

v est le volume engendré pour une course simple du piston, et estimé en mètres cubes ;

n est le nombre des courses simples ou coups de piston en une minute, ou bien encore le double du nombre des tours de la manivelle;

K est un coefficient dont la valeur est variable avec la force de la machine, la perfection de son exécution et l'état d'entretien dans lequel elle est maintenue.

Nous indiquerons succinctement comment tontes ces

quantités se déterminent facilement; auparavant, disons quelques mois de chaque système de machines.

I. — Les machines à basse pression et à condensation ont de grandes dimensions et beaucoup de poids; elles consomment plus de combustible que les machines à haute pression, à détente et à condensation; mais elles sont beaucoup plus simples. Elles brûlent 5 à 6 kilog, de houille par force de cheval et par heure, et emploient 780 litres d'eaur pour la production de la vapeur et sa condensation. On les connaît généralement sous le nom de machines du système de Watt. La pompe à feu de Gros-Caillou et la pompe à feu de Chaillot, servant à élever les eaux de la Seine pour le service de Paris, appartiement à cette classe de machines, dont le travail est donné par la fornule

$$\operatorname{Kn} \times 2.222 \ pv \left(1 - \frac{p'}{p}\right).$$

II. — Les machines à haute pression, à détente et à condensation, ne dépensent que 2 à 5 kilog. de houille par force de cheval et par heure, et elles n'exigent que 295 lit. d'eau taut pour la production de la vapeur que pour la condensation; mais elles offrent une assez grande complication dans le mécanisme des soupapes, et elles exigent beaucoup d'attention dans l'entretien des garnitures pour éviter les fuites. Le travail moteur qu'elles fourmissent peut se calculer par la formule

$$\mathrm{Kn} \times 2.922 \ pv \left(1 + \frac{p}{6p'} + \frac{2 \ (p-p'')}{3 \ (p+p'')} - \frac{p''}{6p} - \frac{p'}{p'}\right).$$

Les célèbres machines d'épuisement des mines de Cornouailles appartiennent à cette classe. On en a construit d'analogues en France pour la Camargue. Une grande partie des marais de l'Angleterre sont désséchés par des machilies du même genre, que l'on retrouve également dans la grande opération du desséchement du lac de Harlem.

III. — Les machines à haute pression, avec détente, mais sans condensation, ont des poids et des volumes assez réduits pour être locomobiles; elles consomment de 5 à 5 kil. de houille par force de cheval et par heure, d'autant moins qu'elles sont plus puissantes; elles n'exigent que la quantité d'eau nécessaire pour la production de la vapeur, environ 57 litres par force de cheval et par heure. Il faut employer la vapeur à une pression de 4 à 5 almosphères, parce que la force perdue par le dégagement de la vapeur dans l'air, par rapport à la force totale de la vapeur, est d'autant plus petite que la tension de la vapeur dans la chaudière est pulus grande.

Les machines à vapeur rurales appartiennent généralement à cette classe. Nous avons dit que les machines locomobiles sont tubulaires pour que, sous un petit volune, il y ait une surface de chauffe suffisante. On augmente l'activité du tirage en envoyant un jet de vapeur dans. la cheminée. Far général, on peut compter 1 mêtre carré à 4+4,30 de surface de chauffe par force de cheval-vapeur. La quantité de travail qu'on peut obténir se calcule d'ailleurs assez facilement par cette formule :

$$6n \times 2.222 \ pv \left(1 + \frac{p}{6p^*} + \frac{2}{5} \frac{(p-p^*)}{(p+p^*)} - \frac{p^*}{6p} - \frac{1.055}{p^*} \right).$$

IV. — Les machines à haute pression, sans détente ni condensation, consomment plus de combustible que toutes les précédentes; mais elles peuvent fournir beaucoup plus de puissance sous un moindre volume et un moindre poids; c'est ce qui les avait fait adopter pour les chemins de fer; mais, comme on sait maintenant appliquer la détente sans beaucoup uugmenter les dimensions des organes moteurs; cette classe de machines doit tendre à disparaître. Nous ne pensons pas qu'il soit utile de construire sur leur principe des machines rurales. Quoi qu'il en soit, on en calcule le travail par la formule suivante:

$$Kn \times 2.222 \ pv \left(1 - \frac{1.053}{p}\right)$$

Pour calculer toutes les formules qui précèdent, on doit commencer par mesurer la pression de la vapeur en atmosphères; cette pression est donnée par le manomètre, dont est munie chaque machine, et il n'y a plus alors qu'à consuiter la table suivante:

| Pression<br>de la vapent<br>exprimee<br>n atmosphér |   |   |   |    | cer | ession sar u<br>timètre car<br>exprimée<br>kilogramme |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------|
| 1.0.                                                |   |   |   |    |     | 1.033                                                 |
| 1.5 .                                               |   |   |   |    |     | 1.549                                                 |
| 2.0 .                                               |   |   |   | ١. |     | 2.066                                                 |
| 2.5.                                                |   |   |   |    |     | 2.582                                                 |
| 3,0 .                                               |   |   | , |    | 4   | 3,099                                                 |
| 3,5,                                                |   |   |   |    |     | 3,615                                                 |
| 4.0 .                                               |   |   |   |    |     | 4.132                                                 |
| 4.5 .                                               |   |   |   |    |     | 4.648                                                 |
| 5.0 .                                               | : |   |   |    |     | 5.165                                                 |
| 5,5 .                                               |   |   |   |    |     | 5.681                                                 |
| 0.0.                                                |   |   | ì | Ů, |     | 6.498                                                 |
| 6.5 .                                               | Ĺ | i | i |    |     | 6.714                                                 |
| 7.0                                                 |   |   |   |    |     | 7 074                                                 |

Quant à la tension p', on n'aura pas à la calculer dans les machines sans condensation, telles que les locomobiles rurules, puisqu'elle n'entre pas dans la formule du paragraphe III ci-dessus; pour les formules des paragraphes I et II, on la déduira de l'observation de la température donnée par un thermonètre plongé dans l'eau du condenseur, en se servant de la table suivaute:

| 1 | empératur | e. |   |    |   |   |   |    | 68 | ression sur u<br>plimètre ear<br>exprimée<br>kilogramme |
|---|-----------|----|---|----|---|---|---|----|----|---------------------------------------------------------|
|   | 100       |    |   |    |   |   |   | ٠, |    | 0.015                                                   |
|   | 150       |    |   |    | ÷ | i | i |    |    | 0.017                                                   |
|   | 20°       |    |   |    | · |   |   |    |    | 0.024                                                   |
|   | 250       |    |   | ٠. |   |   |   |    |    | 0.051                                                   |
|   | 502       |    |   | i  |   |   |   |    |    | 0.042                                                   |
|   | 35°       | i  | i |    |   | ċ |   |    |    | 0.055                                                   |
|   | 40°       | Ċ  | Ċ | ·  |   |   | Ĺ | ï  |    | 0 070                                                   |
|   | 450       |    |   | Ċ  | ď | 1 | ì |    |    | 0.095                                                   |
|   | 50°       |    |   |    | Ī |   |   |    | 3  | 0.120                                                   |

La tension p" de la vapeur après la détente se déduit de la valeur qu'elle avait auparavant, d'après la mesure de la course du piston après la détente comparée à la course totale; si, par exemple, la course après la détente est le quart de la course totale, la tension p" sera le quart de la tension p.

Le volume v, engendré par une course simple du piston, s'obtient en prenant le diamètre intérieur d du cylindre et la course h du piston; il est alors donné, d'après les principes de la géomètrie élémentaire, par la formule

$$v = 5.14 \times h \times \frac{d^3}{4}.$$

Le nombre n de coups de piston se compte, montre en main, quand la machine est en pleine activité.

| Le coefficient K a les valeurs suivantes, s                                                        | elon les                            | cas:      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                                                                                                    | En très-bon<br>etat<br>d'entretien. | ordinaire |
| Pour des machines à basse pression et à condensa-<br>tion de 4 à 8 chevaux                         | 0.50                                | 0.42      |
| Pour les mêmes machines de 10 à 20 chevaux                                                         | 0.56                                | 0.47      |
| Pour des machines à haute pression, à détente et à<br>condensation de 4 à 8 chevaux                | 0.35                                | 0.50      |
| chevaux                                                                                            | 0.42                                | 0.35      |
| Pour des machines à haute pression avec détente,<br>mais sans condensation (locomobiles agricoles) | 0.40                                | 0.35      |
| Pour des machines à haute pression sans détente et<br>sans condensation                            | 0.50                                | 0.40      |
|                                                                                                    |                                     |           |

Quand on se résoudra à établir des machines fixes pour les irrigations faites sur une grande échelle, ou pour l'arrosage à l'aide des engrais liquides répartis dans un système tubulaire souterrain, on devra avoir recours à la seconde des espèces de machines, si toutefois on dispose d'eau à discrétion pour la condensation.

Dans toutes les machines à vapeur, et particulièrement les machines tubulaires, il faut employer de l'eau assez pure, laissant peu de rèsidu aprés son évaporation. Un nettoyage des chaudières doit avoir lieu au moins après chaque quinzaine de jours de marche.

Les machines à vapeur employées par les agriçulteurs sont soumises à l'autorisation préfectorale, comme tous les moteurs à vapeur des usines. Cette formalité est dans l'intérêt public; elle a été imposée pour éviter les chances d'explosion. Elle ne présente aucune gène dans le cas d'une locomobile, parce qu'on se borne à déclarer qu'elle sera transportée partout où besoin sera, et que l'autorité n'impose alors aucune disposition particulière pour le local d'installation.

# CHAPITRE X

# Des machines élévatoires

Le choix du moteur pour élever l'eau étant fait, il s'agit de mettre à sa disposition la machine qui puisera l'eau au point le plus bas pour la déverser au point le plus hant. Cette machine será de nature très-différente selon les circonstances, selon la hauteur à laquelle l'eau doit être élevée, parce que l'effet ntile qu'on obtient dans chaque cas dèpend surtout de cette hauteur d'élévation, c'est-à-dire qu'en appliquant une force motrice capable de 100 kilo-

grammètres, par exemple, on n'obtient que 80, 60, 40 et même 30 kilogrammètres en eau èlevée, si la même machine est employée dans telle ou telle circonstance.

Poir les applications que nous avons en vue dans cet ouvrage, l'élévation de l'eau ne se fait en général qu' à d'assez petites hauteurs. Il s'agit de faire franchir à l'eau quelquefois moins d'un mètre de hauteur, afin de lui donner un écoulement soffisant; il arrive rarement qu'on soit obligé de la transporter sur des sommités, considérables. Si une opération de drainage manque de débouché pour ses caux, si un marais qu'on met en culture est au-dessous-du niveau des terres environnantes, si le cours d'eau qui traverse une contrée se tieut trop au-dessous de la plupart des terres dont on pourroit multiplier la fécondité par l'arrossége, il faut avoir recours à des machines élévatoires, différentes selon les lieux, selon les surfaces, selon les quantités d'eau disponibles. Chacun devra choisir suivant les circonstances particulières.

## 1° SEAUR ET BAQUETS A MAIN.

La machine élévatoire la plus simple est un seau ou un baquet qu'on manœuvre en appliquant directement un homme à un seau ou deux hommes à un baquet. Quand la hauteur d'élévation n'est pas supérieure à 0=.60, ou 0=.80, on obtient le maximum d'effet utile. Si l'on devait porter l'eau à une plus grande hauteur, il faudrait établir des réservoirs intermédiares et faire le travail au moyen de pluseurs ateliers de baquetage. On peut obtenir, d'après les expériences de M. Perronnet, en luit heures de travail, un effet utile de 46,000 kilogrammètres en eau élevée, soit 46 mêtres cubes.

Les défauts de ce système sont nombreux, puisque les seaux ou baquets ont besoin d'être tournés pour être remplis et pour être vidés, puisqu'on doit les descendre à vide et les élever plus haut que le niveau où l'eau doit se répandre afin de les vider. On dininue quelques-uns de ces inconvénients en employant des seaux dont le fond a une soupape, et qui se remplissent par le bas simplement, quand on les plonge dans l'eau, et en opérant à l'aide de baquets en forme de vans que deux hommes manœuvrent par un mouvement de va-et-vient suivant un arc de cercle. Cette méthode est beaucoup employée dans les irrigations de la basse Egypte. Deux hommes adossés chacun à une butte de de terre et placés l'un en face de l'autre, soutiennent avec quatre cordes et balancent un panier d'osier, fait en forme de calotte sphérique et recouvert de cuir; ils puisent l'eau avec ce panier, et la jettent à la volée sur les terres par le même mouvement.

Le baquetage n'est guère usité en Europe que pour les épuisements.

# 2º DES ÉCOPES ORDINAIRES.

L'arrosage avec les écopes ordinaires s'effectue pour de petites surfaces dans les propriétés traversées par un cours d'eau muni de retenues, et dont les bies sont très-peu élovés au-dessus du sol. On en tire aussi avantage quand l'eau est conduite dans de petits bassins placés dans le voisinage des cultures à arroser. La différence de niveau, pour obtenir un bon effet utile, ne doit être que d'environ 0°.50, à 0°.40.

L'écope ordinaire se compose d'une sorte de grande cuiller placée à l'extrémité d'un manche léger et flexible, ayant une longueur de 1°-.25, et un peu incliné en avant; la cuiller a une longueur de 0°-.40 et une largeur de 0°-.25; elle contient 4 à 5 litres d'eau. Un manœuvre armé de cet instrument projette l'eau dans un rayon de 8 mètres.

### NO SEAUX DES MANÉGES DES MARAÎCHERS.

On élève de petites quantités d'assez grandes profondeurs, 8 à 10 mètres, et avec assez d'économie, à l'aide de seaux attachés à une corde enroulée sur un tambour, en se servant du manège des maraichers, Deux poulies sont suspendues au-dessus du puits, et sur ces poulies passent les denx bouts d'une corde qui portent chacun un seau. La corde fait trois ou quatre tours sur un tambour vertical qui recoit directement son mouvement de rotation d'un manège que fait marcher un cheval. Quand le cheval marche dans un sens, un seau monte plein, et l'autre seau descend à vide. Un échappement placé à une hauteur convenable détermine la limite du mouvement ascendant. A ce moment, le seau plein suspendu par une anse à deux tourillons, placés trèspeu au-dessus de son centre de gravité, s'incline et se vide de lui-même dans un réservoir ou dans un canal distributeur. Pendant ce temps le seau vide, arrivé au fond du puits, se remplit d'eau. On arrête le cheval et on le fait marcher en sens contraire, pour recommencer indéfiniment la même série de monvements.

Cette machine, pourvue d'un hangar, de ses seaux et agrès divers, coûte environ 600 fr., et exige très-peu de frais d'entretien.

# 4º ÉCOPE HOLLANDAISE.

L'écope hollandaise est une auge oblongue en bois dans laquelle manque la paroi verticale antérieure. Cette auge est portée vers cette partie antérieure par des tourillons placés sur le bord du canal, de telle sorte que la partie postérieure tombe naturellement dans l'eau et s'y remplit. Une anse se trouve attachée à la partie postérieure et est suspendue à une tige qui vient s'articuler à l'extrémité d'un bras de

levier, mobile en son milieu sur un support placé sur l'autre rive, et à l'autre extrémité de ce levier est appliqué le moteur qui donne un mouvement vertical de va-et-vient; par exemple, des hommes agissent par des cordes en tirant verticalement et en lachant successivement. Par le mouvement alternatif qui en résulte, l'écope se remplit dans le canal inférieur et se vide dans un conduit situé à une hauteur qui peut être assez considérable. Pour facilitér le remplissage, on munit souvent le fond de l'écope d'unouide plusieurs clapets. On équilibre à peu près à l'aide de poids les deux parties de l'auge de manière à n'avoir à soulever que l'eaut;

Les écopes sont très-employées soit pour les irrigations, soit pour le desséchement. Un homme peut suffire pour manœuvrer une écope d'un hectolitre, et pour répandre sur le sol en une minute 1,200 litres d'eau élèvés à la hauteur moyenne de 0°.55, On se sert de ces machines dans des dimensions beaucoup plus considérables en les faisant manœuvrer par des chevaux attachés à un manége, par une roue hydraulique, par une machine à vapeur. Il y à des écopes qui élèvent plus d'un mêtre cube d'eau à chaque remplissage, plus de 20 mètres cubes à la minute, à des hauteurs qui vont jusqu'à plus de 6 mètres. On compte dans le Lincolnshire plus de 70 machines à vapeur qui font ainsi mouvoir de grandes écopes destinées à maintenir dans un état convenable d'assainissement plus de 80,000 hectares.

#### 5° CHADORY SCYPTIFY.

Une machine communement employée pour les irrigations, surtout dans la haute Égypte, sous le non de chadouf out de delon, ressemble en quelques points à l'écope hollandaise. Elle se compose d'un levier suspendu vers le tiers de sa longueur sur une traverse horizontale que soutennent deux montants verticaux établis au sommet des berges du Nil ou du canal où l'on puise l'eau. Le bras le plus court du levier porte un contre-poids de terre durcie, et son bras le plus long une verge de bois attachée par un lien flexible, de manière que pendant le mouvement de rotation du levier sur son axe de suspension cette verge reste touiours verticale; à l'extrémité inférieure est suspendu un panier en osier recouvert de cuir. Un homme placé sur une saillie de terre force le seau à se remptir d'eau, puis il l'élève jusqu'à la hauteur de sa poitrine et le vide, soit dans un petit canal qui conduit l'eau dans les terrains à arroser, soit dans un petit puisard où elle est reprise de nouveau par une machine semblable. On voit parfois cinq ou six étages de chadoufs places l'un au-dessus de l'autre pour faire parvenir l'eau jusque sur des terres très-élevées. Chaque levier a 5 mètres de longueur, est suspendu-à 1 mètre de l'extrémité qui porte la motte de terre au-dessus de 1m,20 du sol. A l'extrémité longue de 2 mètres est placée la verge qui a 2ª.65 de hauteur, de telle sorte que l'étendue de la course du seau rempli d'eau est de 5 mètres environ, Chaque seau a 0m.40 de diamètre sur 0m.65 de profondeur et contient 10 litres d'eau. Un fellah élève en movenne près de 50 litres à 3 mètres de hauteur en une minute. Tous les vovageurs qui ont parcouru le Nil pendant les basses eaux ont été frappès du spectacle des nombreux chadoufs qui bordent les rives du fleuve, sans cesse mis en mouvement par des hommes presque entièrement nus, qui, pour régulariser le mouvement imprimé à leurs longues perches, accompagnent la manœuvre en répétant d'un rhythme uniforme de monotones cantilènes.

# 6º Roues a palettes.

Les roues à palettes, semblables à celles qui ont été décrites dans le chapitre précédent (p. 299) comme roues motrices, étant mises en mouvement par un moteur à vent ou tout autre moyen à rebours de leur coursier courbe, c'està-dire en sens contraire de la rotation qui leur est imprimée quand elles sont des récipients de force, peuvent servir à l'élévation de l'eau. On en emploie en Angleterre et dans les dessèchements des moères de la France et de la Belgique. Elles sont d'une puissance moindre que les écopes, mais elles rendent d'autant plus d'effet ntile que la vitesse qu'on leur imprime est plus petite. Les palettes plongent dans l'eau et l'élèvent, à peu près à la hauteur du centre, en tournant presque tangentiellement à un mur cylindrique, entre deux murs verticaux dont la distance excède de très-peu l'épaisseur de la roue. La hauteur de ces palettes est moitié à peu près de leur largeur ou de l'épaisseur de la roue. A la gare de Saint-Ouen, près Paris, une roue semblable est employée pour faire monter de l'eau prise dans la Seine, et entretenir un niveau suffisamment élevé dans l'intérieur de la gare; elle est mise en mouvement par une machine à vapeur qui agit sur la roue par l'intermédiaire d'une roue dentée engrenant avec des dents placées intérieurement dans une des couronnes auxquelles sont adaptées les palettes; il résulte de cette disposition que l'axe de la roue n'est que faiblement chargé par la masse d'eau soulevée, et que l'effet obtenu est assez considérable par rapport au travail dépensé.

7º Roues a seaux, a pors, a goders, a augers.

Si l'on suppose qu'une roue hydraulique ordinaire, d'un système quelconque, soit armée à sa circonférence de seaux, de pots, de godets, d'angets, on concevra facilement qu'elle devra puiser inférieurement à l'aide de ces vases de l'eaut dans le bassin oi on la fera mouvoir, pour la vider, à mesure que chaque vase atteindra la partie la plus élevée de sa course, dans un canal convenablement disposé. Ces roues, très-employées pour les épuisements et pour les irrigations, sont mues souvent par des roues pendantes (p. 502) avec lesquelles elles sont concentriques. D'autres fois, on leur doune le mouvement en les plaçant dans un bief supérieur et les reliant par une roue dentée, par une chaine sans fin ou par une courroie, à une autre roue motrice placée dans un bief inférieur, et une ainsi par une cluste d'eau plus ou moins considérable. On comprend qu'on pnisse leur appliquer foute autre espèce de moteur.

Les pots ou godets fixes qui se vident par un trou donnent moins d'effet utile que les seaux tournant sur un arc de cercle de manière à conserver une position parfaitement verticale jusqu'au moment même où ils doivent se vider. Une meilleure disposition encore est celle qui a été établic à Ciry-Salsogne, près de Soissons, pour employer à l'irrigation une partie des eaux de la rivière de Vesle. La roue établie sur la propriété de M. de Pompéry par MM. Thomas et Laurens porte à sa circonférence un grand nombre de compartiments ou augets destinés à contenir l'eau à élever. Ces augets se remplissent d'eau dans le bief inférieur par l'extérieur de la roue; et, par des ouvertures pratiquées à l'intérieur, lorsqu'ils arrivent à une hauteur convenable, ils se vident dans des canaux répartiteurs. A cet effet, les bras qui relient le coutour de la roue à l'arbre central n'occupent pas toute la largeur de la roue, ce qui permet à des caisses de pénètrer dans son intérieur pour recevoir l'eau, sans gêner le mouvement. Une roue hydraulique mue par la chute d'eau fait marcher la rone élévatoire.

Les simples roues à seaux sont très-usitées dans plusieurs provinces de l'est de la France, pour les irrigations horticoles, et particulièrement dans les jardins des environs de Lyon et de Genève.

### 8º ROUES A TENPAN.

On appelle roues à tympan des roues à axe horizontal dans lesquelles l'eau pénètre par la circonférence pour sortir vers le centre dans un arbre creux. L'eau est ainsi élevée à une hauteur un peu moiudre que le rayon de la roue. On emploie deux tympans, celui de Vitruve, l'illustre architecte romain, et celui de Lafaye, ingénieur français.

Le tympan de Vitruve se compose d'un cylindre creux ou tembour, divisé en compartiments par luit cloisons formées de plans diamétraux. Chacune des cloisons aboutit à une ouverture pratiquée dans la surface laterale du tambour dans le sens de ses arêtes. L'axe du cylindre est lui-même un noyau creux auquel s'arrêtent les cloisons, et qui communique avec chaque compartiment par des ouvertures convenables. L'eau dans laquelle plonge le tympan pénêtre dans les compartiments, est élevée par le mouvement de rotation dont ils sont animés et tombe dans le tambour central, d'où elle s'écoule.

Lafaye a imaginé, en 1717, de remplacer les plans diamétraux qui forment les cloisons du tympan de Vitruve par des surfaces cylindriques ayant pour base des développantes de cercle, et qui se terminent tangentiellement à la circonférence extérieure du tambour pour arriver perpendiculairement au noyau central; l'eau se déverse dans ce noyau sans avoir éprouvé aucun choc et sans dépendition de fôrce vive.

On construit aussi aujourd'hui des tympans en disposant, à la place des compartiments à cloisons, des tubes recourbés sur des roues à palettes pendantes dans un cours d'eau. Les palettes font tourner la roue, tandis que les tubes courbes se remplissent par leur orifice extérieur et se vident dans un tuvau central presque horizontal. Le tympan de Lafaye est très-employé; il a été notamment appliqué à l'élévation des eaux destinées aux irrigations des rizières de la Camargue. On ne lui donne que de 2 à 4 mètres de diamètre. Une roue dentée existe sur fout son contour, au milieu de sa largeur; elle engrène avec une roue plus petite qui reçoit son mouvement du moteur. On atteint en eau élevée de 0.75 à 0.80 du travail dépensé.

9º NORIAS.

Les norias, qui paraissent être d'invention arabe, se retrouvent dans toutes les contrées qui ont été sous la domination des Maures : en Égypte, en Espagne et jusque dans le Mid de la France. Rien n'est plus simple que cette machine, et la facilité de la construire explique sa propagation rapide oltez tous les peuples cultivateurs. Une corde ou une chaîne sans fin tourne sur deux poulies ou tambours placés verticalennent l'un au-dessus de l'antre, le premier à la hauteur à laquelle on veut élever l'eau, l'autre dans le bassin ou dans le puits où on veut la prendre. A la corde ou à la chaîne sont attachés de distance en distance des seaux ou godets qui descendent à vide d'un côté, se remplissent en passant sous le tambour inférieur, montent pleins de l'autre côte et déversent l'eau dans un conduit en passant sur le tambour supérieur.

Pour empêcher le glissement de la chaîne sur le tambour supérieur, on lui donne une forme polygonale, celle d'une véritable lanterne d'engrenage, par exemple, avec des fuseaux fixes, en fer ou en bois. On emploie souvent à cet effet tout simplement quelques canelures, ou bient quelques pointes implantées dans la surface cylindrique du tambour supérieur. Dans beaucoup de norias, on supprime aussi le tambour inférieur. L'emploi de la noria est vulgaire dans le midi de la France, et dans toutes les contrées où la sécheresse estivale a indiqué de temps immémoriat aux populations rurales la nécessité des irrigations. Dans nos départements méridionaux, on lui donne le nom de puits à roue. Les norias les plus communes coûtent 700 fr., et on peut en obtenir, avec un cheval ordinaire, de 20 à 25 métres cubes d'eau par heure à la hauteur de 5 métres. Le produit en cau est d'environ les 0.66 du travail dépensé. M. Pareto donne la formule suivante pour calculer le nombre N de chevaux ordinaires à employer pour élever avec une noria bien établie un volume d'eau Q exprimé en mètres cubes, à la hauteur Il mesurée de la surface du bassin au-dessus de celle du puisard, r étant la distance verticale entre la surface du bassin et le point culminant auquel l'eau est portée :

$$N = Q \frac{11 + r}{120}.$$

Pour obtenir un bon emploi des norias, on doit les faire marcher lentement.

De simples forgerons de villages établissent sans peine ces sortes de machines. En Égypte, elles sont très-répan-dues; les paysans les fabriquent eux-mêmes; on les y appelle des sahyeks; elles consistent simplement en un treuil sur lequel s'enronle une corde garnie de pots en terre. Le treuil est mis en mouvement par un manège auquel sont attelés des beufs.

On peut calculer de la mauière suivante le travail obtenu par un sakyek des plus simples.

Deux bœufs sont attelés à l'extrémité d'un levier de 2=.00 de longueur au moyen duquel ils font tourner un arbre vertical qui porte un hérisson horizontal de t=.45 de rayon. Les alluchons de ce hérisson, au nombre de 56, engrément

dans une roue verticale dentée, de 0m.80 de rayon, armée de 36 alluchons avant 0 ... 20 de longueur. L'arbre touruant de la roue dentée a 210,70 de longueur et norte à son autre extrémité une roue de 1m.20 de rayon, autour de laquelle se meut, par l'effet de la rotation, une échelle de corde portant 18 pots de terre cylindriques, placés à 0m.50 de distance les uns des autres. Ces pots montent l'eau au plus haut point de la roue, à 5m.20 au-dessus de la surface du fleuve, et la versent dans une auge, d'où elle est conduite par un petit canal sur les terres à arroser, et plantées en riz, en indigo, etc. La trace que suivent les bœufs a 18m.8 de circonférence, et ils font 150 tours par heure. Deux bœufs marchant continuellement travaillent pendant trois heures, au bout desquelles ils sont remplacés par deux autres bœufs qui travaillent également trois heures. Quatre bœufs, se relevant ainsi, travaillent chacun six heures par jour, ce qui produit 1,800 tours de manège. Le hérisson horizontal ayant 56 alluchons et la petite roue verticale 56, celle-ci fait un tour et 5/9 à chaque tour du hérisson ou 2,800 tours, pendant qu'il en fait 1,800. Le diamètre de la roue qui porte les pots étant de 2m, 40, sa circonférence est de 7m.54, tandis que celle de l'échelle des pots est de 9 mètres; les nombres de leurs tours sont en raison inverse des circonférences. L'échelle des pots fait donc 2,346 tours pendant que la roue en fait 2,800. Les pots ont à peu près 0m,16 de diamètre sur 0m,26 de profondeur; leur capacité est donc de 5 litres, ce qui produit, pour les 18 pots, 90 litres à chaque tour, et pour les 2,546 tours, 211 mc.14 d'eau élevée en douze heures, à 2m.20 de hautenr, ou un travail de 675,648 kilogrammètres en eau élevée. Les quatre bœufs, ayant travaillé chacun six heures, ont, pendant ce temps, fourni un travail total (voir précédemment, p. 287) de 5,456,000 kilogrammètres; l'effet utile rendu par le sakyek n'est donc que les 0.20 du travail dèpensé. On voit que cet instrument, tout recommandable qu'il soit par sa simplicité, ne donne que le tiers de ce qu'on obtient avec une noria bien établie.

## 10° CHAPELETS.

Les chapelels sont des machines qui consistent en une chaine sans fin, formée de chainons de fer articulés les uns aux autres; ces chainons sont munis de rondelles plates appelées grains ou patenôtres et qui ont leur centre sur la chaine. La chaîne s'enroule sur le contour de deux poulies comme dans la noria; mais les grains passent, en moutant, dans un cylindre appelé buse, qui est de même diamètre qu'eux, à très-peu près. La masse d'eau entraînée par les rondelles est forcée de s'élever dans la buse pour s'ecouler par la partie supérieure. Le chapelet est dit vertical quand la buse est elle-même verticale, et que la poulie suférieure. Le chapelet est dit incliné quand les deux poulies ne sont pas situées dans la même verticale; la buse se compose alors d'un simple canal en bois.

Les poulies des chapelets sont des étoiles évidées ou bien des lanternes sur les fuseaux desquelles se placent les grains, ou bien encore des hérissons traversés par un arbre tournant, et armés de griffes qui saisissent les chaînons de la chaîne. Les rondelles étant garnies de cuir, de manière à entrer à frottement doux dans la buse, on obtient à peu près en effet utile les deux tiers du travail dépensé. Le chapelet vertical est employé pour les élévations d'environ 4 mètres.

## 11º Vis D'Anchinède.

Inventée, il y a plus de deux mille ans, par le célèbre

géomètre de Syracuse, pour servir au dessèchement de grandes étendues de marais formés dans la vallée du Nil, derrière les digues au delà desquelles penétraient les grandes inondations, la vis d'Archimède n'a pas cessé d'être employée soit à des épuisements, soit à des arrosages, lorsqu'il ne s'agit que d'élever l'eau à de petites hauteurs. Anciennement elle consistait en un simple tuyau composé de tiges de bois (probablement d'osier); ce tuyan était monté sur un cylindre, de manière à y prendre la forme des spires d'hélice d'un filet de vis. Plus tard on a enroule un tuvau de plomb sur un cylindre de bois mobile autour de son axe central, placé sur des pivots dans une position inclinée, la partie inférieure dans l'eau à élever, la partie supérieure en communication avec un engrenage convenable mis en mouvement par une manivelle et des hommes, ou bien par un manège et des bœufs ou des chevaux, on bien encore par des moulins à vent. On conçoit qu'à chaque tour de rotation de la machine, l'extrémité inférieure du tuyau pénètre dans l'eau, prend une certaine quantité de liquide, et ensuite au sortir de l'eau une petite quantité d'air. On a ainsi des arcs dits hudrophores qui s'élèvent de spire en spire jusqu'à la partie supérienre de la machine pour s'écouler au dehors. Des orifices placés de distance en distance permettent à l'élasticité de l'air intérieur de s'équilibrer avec celle de l'air atmosphérique.

La machine telle que nous venons de la décrire était pesante et difficile à mettre en mouvement; aussi on a dû la modifier en substituant au tuyau une cloison hélicoïde contournée autour d'un noyau central, et se terminant à une enveloppe cylindrique extérieure. La surface hélicoïde se compose d'une infinité d'hélices dont chacune joue le rôle d'un petit canal suivant lequel l'eau s'elève. On s'arrange, en interrompant la surface hélicoïde, de telle sorte que l'air puisse circuler librement à l'intérieur tout le long du noyau, et il n'y a pas alors besoin des orifices que, dans le cas d'un simple tuyau, il faut pratiquer de distance en distance. Afin de diminuer le poids de la machine, ou rend fixes le cylindre extérieur et le noyau intérieur; il n'y a de mobile que la surface hélicoïde, qui tourne en effleurant les deux cylindres entre lesquels elle est renfernée. L'envoloppe extérieure est faite avec des douves, elle porte le nom de cunon.

On construit la surface hélicoide ou la vis en clonant ordinairement sur trois directrices ou filets en spirale équidistants de petites planchettes en chêne dont les joints sont calfatés et goudronnès, et qu'on appelle les marches. L'angle d'inclinaison de la surface hélicoide avec l'axe est d'environ 60°. La longueur de la vis est de 12 à 18 fois le diamètre du canon, qui est lui-même 3 ou 4 fois celui du novau intérieur. Ou donne au diamètre du canon, de 0º .. 35 à 0º .. 66. On place la vis de telle sorte que son axe fasse de 50 à 45° avec l'horizon. Le niveau de l'eau dans le puisard doit monter un peu au-dessus du centre de la base du novau. On élève avec avantage l'eau jusqu'à une hauteur de 2m.50 à 3 mètres. On fait faire à la vis environ 40 tours par minute. On obtient, avec trois hommes, 7 litres d'eau par seconde, à cette hauteur, en employant une petite vis. Avec une vis de grande dimension, trois chevaux donnent 18 litres par seconde à la même hauteur. Ces résultats équivalent à environ les 0.75 du travail dépensé, et ils prouvent que les vis d'Archimède sont des machines dont l'emploi pourrait être fréquent dans les irrigations. Leur prix est d'ailleurs assez faible, 700 fr. environ pour une vis destinée à un manège.

12º VIS HOLLANDAISES OF RÉLICES.

Les Hollandais out simplifié la vis d'Archimède en suppri-

mant le canon, et en le remplaçant simplement par un canal on coursier demi-cylindrique en bois dans lequel la vis se meut avec une assez grande vitesse de rotation pour que l'eau ne se répande pas au dehors dans son mouvement ascensionnel entre les hélices et le coursier. Ces sortes de machines sont assez employées au desséchement des polders et des marais; elles sont mises en mouvement par des noteurs à vent.

### 15° PORPES.

On appelle pompes des machines à l'aide desquelles l'eau s'élève, parce qu'une paroi mobile dans un vase fait un vide d'un côté, exerce une espèce de succion, ce qui fait que le liquide s'introduit dans un compartiment convenable en vertu de la pression à laquelle ce liquide était soumis, et qui se communique dans tous les sens. Un autre mouvement de la même paroi, qui reçoit ordinairement le nom de piston, chasse ensuite le liquide vers le lieu où on veut le conduire. Des soupapes et des tuyaux facilitent ces mouvements de l'eau en dirigeant sa marche, en interceptant ou en rétablissant aux moments voulus les passages de communication.

Dans la plupart des pompes, le pistou reçoit un mouvement rectiligne de va-et-vient, et se meut dans un cylindre creux vertical, en bois ou en métal, qu'on appelle le corps de pompe. Le piston est lui-même un cylindre dont le pourtour est parlaitement, adapté à la surface intérieure bien alèsée du corps de pompe; il est fait soit en bois de charme, avec garnitures de cuir; soit en fonte garnie de chauvre suifé et de rondelles de cuir gras; soit en caoutchouc, etc.

Pour les très-petites élévations, on se sert des pompes foulantes; le corps de pompe plonge dans l'eau qui y pénêtre par une soupape s'ouvrant du bas vers le haut. Dans le mouvennet d'ascension du piston, la soupape s'ouvre, et l'eau monte dans le corps de pompe, Quand le piston descend, la soupape se ferme, et le piston foule l'eau dans le tuyau d'élévation qui est placé latéralement et part du fond de la norme.

Pour les élévations inférieures à 10 mêtres, on se sert des pompes aspirantes. Un tuyau d'aspiration, ayant moins de 10 mètres, ou, pour mieux dire, avant une hauteur moindre que la pression atmosphérique minimum du lieu où on l'établit exprimée en hauteur d'eau, vient aboutir au corps de pompe, avec lequel il communique par une soupape s'ouvrant du bas vers le hant. Dans le corps de pompe-se ment le piston d'un mouvement de va-ct-vient; il est traversé par une ouverture que ferme une sonpape s'ouvrant aussi du bas vers le haut. Le piston doit avoir pour limite inférieure de sa course la base du corps de pompe où est établie la soupape du tuyau d'aspiration; s'il y avait une distance entre les points indiqués, il en résulterait une diminution dans la hautenr à laquelle l'aspiration pourrait faire monter l'eau. Au-dessus du point qui forme la limite supérieure de la course du piston se trouve le tuyau de déversement par lequel l'eau s'écoule d'une manière intermittente quand le piston s'élève, pour cesser quand le piston s'abaisse.

Une pompe simplement aspirante devient élévatoire quand le tuyau de déversement ne jette pas l'ean immédiatement au-dessus de la limite supérieure de la course du piston. On peut, en effet, élever l'eau à une hauteur in-définie au dessus du piston; mais on est alors obligé de supporter, un poids mesuré par celui d'une colonne d'eau ayant pour base la base du piston, et pour liauteur celle de l'élévation. Ce poids offrant, dans le cas d'une grande

hauteur d'élévation, une résistance considérable, on adopte diverses dispositions pour allèger les organes de la machine. Par exemple, la lige du piston traverse une boite à graisse et une boite à étoupe, et le tuyau d'ascension, placé latèralement par rapport au corps de pompe, communique avec lui au moyen d'une soupape qui se soulève chaque fois que le piston monte, mais se referme aussitôt après, de telle sorte que la soupape du piston peut s'ouvrir sans éprouver trop de résistance.

Les pompes élévatoires sont dites à piston plongeur, quand le piston muni d'une soupape est constamment immergé dans l'eau. Elles sont à la fois aspirantes et foulantes, quand le piston est plein et qu'il y a deux soupapes, l'une au tuyau d'aspiration, qui se soulève pendant l'ascension du piston, et l'autre au tuyau d'ascension, qui se soulève pendant la descente du piston. Souvent, pour refouler l'eau à une grande hauteur, on l'envoie d'abord dans la partie inféricure d'un vase intermédiaire en forme de cloche, dont la capacité supérieure est remplie d'air qui se comprime à autant d'atmosphères, plus une qu'il y a de fois 10 mètres dans la hauteur d'élévation. Ce principe est applique dans les pompes à incendie et dans plusieurs pompes agricoles. Pour les très-grandes hauteurs, telles que celle des puits de carrière, on fractionne souvent les distances, et l'on établit plusieurs étages de pompes.

Pour faire disparaître le mouvement intermittent de l'eau dans les tuyaux d'aspiration et d'ascension, on emploie le système du double effet, dans lequel, pour chaque coup de piston, il y a deux fois plus d'eau élevée que dans le système simple; mais alors il faut appliquer à la pompe une force motrice double.

La quantité d'eau qu'on peut obtenir avec une pompe dépend du diamètre intérieur du corps de pompe. On dit que la force de la pompe est petite lorsque ce diamètre est inférieur à 0m.12, et qu'elle est forte, lorsqu'il dépasse 0m. 33; les pompes les plus puissantes ont de 0m. 40 à 0m. 50. La levée ou course des pistons dans les grandes pompes est comprise entre 1 mètre et 1m.50. La vitesse des pistons est de 0m.46 à 0m.25 par seconde. Dans ces conditions, il est très-facile de calculer, par les formules les plus simples de la géométrie, le volume d'eau qu'on peut obtenir par seconde. Pour obtenir le plus grand effet utile, l'aire de l'ouverture masquée par les soupapes doit être la moitié environ de celle du corps de pompe; les diamètres du tuvan d'aspiration et du tuvau de conduite doivent être eganx aux deux tiers de celui du corps de pompe; enfin l'espace nuisible qui reste au-dessous du piston, arrivé au point le plus bas de sa course, doit être réduit autant que possible. Les bonnes pompes rendent en eau élevée de 0.50 à 0.70 du travail dépensé.

Dans la machine celèbre établie à Marly sous Louis XIV (de 1675à 1682) et qui a été reconstruite dans ces dernières années, luit pompes aspirantes et foulontes mues par deux très-grandes roues hydrauliques élèvent l'eau jusqu'à une hauteur verticale de 155 mètres pour les bésoins de Versailles. Les pistons ont à vaincre une pression d'environ 17 atmosphères.

Pour l'alimentation de la rivière que l'administration de la liste civile impériale a récemment crèée dans le bois de Vincennes, on a du élever l'eau de la Marne. Cette rivière artificielle sert à l'irrigation des gazons et des prés de la promeade publique, en même temps qu'à celle de la ferme, renfermant cent vaches latitères, qu'on y a construite. Deux turbines Fourneyron ont été, à cet effet, établies sur la Marne près du grand et célébre moulin de M. Darbay; elles font marcher deux pompes accouplées avec réservoir d'air

intermédiaire, construites par M. Farcot, au port Saint-Quen, près Paris. Environ 5,000 mètres cubes d'eau par jour sont versés dans un réservoir placé à 55 mètres audessus du niveau de la Marne.

Dans la propriété de Martinvast, en Normandie, chez M. le général Dumoncel, de simples pompes fournissent 288 mètres cubes d'eau par vingt-quatre henres pour l'irrigation de 5 hectares de prairies.

On cite, parmi les bonnes pompes françaises, celles à soupapes en cuir de M. Letestu; à soupapes en caoutchonc de M. Perreaux; à soupapes sphériques de M. Delpech (de Castres), etc.

Nons avons dit que ces machines ne sont pas nècessairement à mouvement de va-et-vient; contrairement à la définition ordinaire, mais inexacte, qu'on donne du mot, les pompes peuvent être à mouvement continu, le piston tournant dans un corps de pompe où le vide se fait d'un côté, tandis que le liquide est repoussé de l'autre; ou bien encore, l'aspiration étant obtenue par un autre moyen que l'emploi du piston. Quelques poinpes rotatives, telles que celles de M. Stolz, de Paris, sont employées dans les fermes pour les usages domestiques. Pour les irrigations on les desséchements, nous ne connaissons guère que la pompe d'Appold qui puisse fonctionner avec avantage ; cette belle machine a été présentée en 1855, à l'exposition universelle de Paris, par MM. Easton et Amos, de Londres. Nous emprunterons sa description à M. Tresca : « Elle se compose d'un axe horizontal animé d'une très-grande vitesse de rotation, armé d'un certain nombre d'ailes courbes qui tournent dans un cylindre fermé ou tambour. Ce cylindre communique avec le réservoir inférieur au moyen d'un double tuyau d'aspiration qui part, à droite et à gauche, de son centre, et qui est surmonté

d'un tuyau vertical formant la colonne d'ascension pour la conduite de l'eau dans un réservoir supérieur. Par le mouvement rapide des ailes, l'eau est aspirée et chassée avec énergie dans la colonne d'ascension, qui lui offre un large débouché. Elle présente l'avantage d'être d'un prit peu élevé, relativement au volume d'eau qu'elle débite; son seul inconvénient est d'exiger un mouvement rapide de rotation, qu'il n'est possible d'obtenir que par des transmissions compliquées, cette rapidité devant augmenter en même temps que la bauteur à laquelle on doit élever l'eau. Cet appareil ne convient que pour de faibles élévations; mais, comme il ne contient aucun piston, aucune soupape, il n'est soumis à aucun dérangement. »

# CHAPITRE XI

# Machines élévatoires automobiles

Dans les maclines élévatoires automobiles, le but que l'on se propose est d'élever l'eau à des hauteurs plus ou moins considérables, au moyen de chutes d'eau, c'est-àdire qu'une masse d'eau étant donnée, on la fait tomber d'un certain niveau pour obtenir une puissance qui fasse parvenir une autre masse liquide d'un point inférieur à un niveau supérieur à celui-ci. Ces sortes de machines n'ont encore reçu que peu d'applications pour les arrosages et les desséchements, et nous ne ferons que les indiquer. Les principales sont les fontaines de lléron, les bascules hydranliques, les béliers, les machines à colonne d'eau, les moteurs-pompes.

Le principe de la fontaine de Héron, géomètre d'Alexandrie, vivant vers l'an 120 avant J. C., consiste dans l'emploi d'une chute d'eau dont la colonne exerce une pression

sur un réservoir d'air destiné à transmettre cette pression, en vertu de son élasticité, à un réservoir contenant de l'eau qui pourra s'élever par conséquent à une hauteur approchée de la hauteur de descente de la chute. Ce principe est resté longtemps sans application sérieuse. Salomon de Caus, dans son célèbre ouvrage des forces mouvantes, a décrit une machine qui, par la compression de l'air selon le système de lléron, devait pouvoir élever une masse d'eau considérable. Mais ce n'est qu'en 1755 que l'ingénieur Holl se servit de l'idée ingénieuse du géomètre d'Alexandrie pour construire la célèbre machine qui sert à l'épuisement d'une partie des eaux des mines de Schemnitz, en Hongrie. Cette machine emploie, en 24 heures, 685 mêtres cubes d'eau tombant de 45 mêtres pour élever 411 mètres cubes à 31 mètres. Le travail produit est seulement les 0.41 du travail moteur. On voit qu'il ne faut guère penser à tirer parti de ce système pour l'irrigation.

Les baseules hydrauliques composées de deux augets placés aux extrémités d'un balancier, et dont l'un sert de contre-poids pour élever et déverser à un niveau supérieur l'eau contenue dans l'autre, sont depuis longtemps employées aux épuisements. Diverses dispositions out été imaginées dans le but de perdre le moins d'eau possible; mais on n'est pas encore arrivé à résoudre ce problème d'une manière assez économique pour que l'on doive conseiller d'emplover des machines de ce genre aux irrigations.

Le bélier hydraulique a été imaginé en 1796 par Montgolfier, l'illustre inventeur des aérostats ; la machine construite par Montgolfier lui-même sert à l'élévation de seux nécesaires aux besoins du château de la Celle-Saint-Cloud, près de Paris. Le principe du système consiste à arrêter brusquement, de temps en temps, une colonne d'eau descendante, ce qui produit un coup de bélier qui pousse une soupape de manière à ouvrir momentanément un tuyau d'ascension dans lequel l'eau s'ciève, à cause de as vitesse acquise, à une hauteur beaucoup plus grande que la hauteur de chute. On peut obtenir en travail exprimé par l'eau élevée, de 0.60 à 0.67 du travail moteur; mais on ne saurait employer ce système pour fournir de grandes quantités d'eau à une irrigation.

On appelle machines à colonne d'eau des machines dans lesquelles l'eau, qui descend d'une assez grande hauteur dans un tube vertical, vient s'engager dans un cylindre pour faire monter ou descendre un piston qui vest mobile et recoit ainsi un mouvement de va-et-vient qu'on utilise pour faire marcher des pompes. Ces machines sont à simple ou à double (ffet; elles font marcher elles-mêmes les robinets qui intercoptent ou ré ablissent l'écoulement de l'eau. Ce sont en quelque sorte des machines à vapeur où la vapeur est remplacée par de l'ean. La puissance obtenue se mesure par le poids d'une colonne d'eau ayant pour base celle du piston, et pour hauteur la hauteur de la chute motrice. C'est une idée simple qui tontefois ne remonte qu'au commencement du dix-buitième siècle; elle est due à Denisant et La Deuille, qui présentérent le projet d'une machine de ce genre à l'Académie des sciences, en 1751. Le célèbre architecte Bélidor proposa, en 1739, des perfectionnements qui furent appliqués en 1751 par l'ingénieur hongrois Holl, que nous venons de citer comme avant fait le premier emploi en grand de la fontaine de Iléron. Reichenbach, en 1808, construisit, sur une trèsgrande échelle, des machines à colonnes d'eau heureusement modifiées, pour l'élévation des eaux des salines de Reichenhall en Bavière: elles élèvent le liquide salé à une hanteur de 1,035 mètres, en lui faisant parcourir des tuyaux d'une longueur de 109 kilomètres à travers un terrain montueux très-accidenté. Une application très-belle du même système.

avec de nombrenses améliorations, a été faite en France par un ingénieur des mines, M. Juncker, à l'épuisement des eaux de la mine d'Huelgoat (Finistère); Arago a rédigé, en 1855, un rapport très-favorable sur l'œuvre de l'ingénieur français. (Yoir le tome VII des œuvres de l'illustre savant, p. 498.) L'agriculture pourrait tirer un parti avantageux d'appareils de ce genre que l'industrie seule a su employer jusqu'à ce jour.

La machine à colonne oscillante, imaginée par M. de Caligny, est du genre des béliers; il ne s'y produi pas de choes, et sa construction simple et peu dispendieuse la rendra propre à satisfaire aux besoins de l'agriculture. Cette machine élève l'eau à des hauteurs de 2 ou 5 mètres, en employant de très-petites chutes. On obtient environ les 0.40 du travail dépensé.

Les machines à colonne d'eau dont nous venous de dire quelques mots exigent de grandes hauteurs de cluite; M. Girard à imaginé une nouvelle machine qu'il a appelée moteur-pompe, et qui est susceptible de fonctionner avantageusement sous une chute d'une petite hauteur donnant me grande quantité d'ean, pourvu que son régime soit assez constant. Le mouvement du piston du moteur étant utilibre pour faire marcher une pompe foulante, on à obtenu en effet utile les 0.80 du travail moteur développé.

# CHAPITRE XII

# Jaugeage de l'eau

1º Nécessité d'exécuter des jaugeages pour les inbigations.

Nous avons vu (p. 255 à 250) quelles sont les quantités d'eau qu'exige l'irrigation d'un hectare de pré ou de terre cultivée dans les différentes conditions de climat et de sol.

Nous avons reconnu qu'il existe un très-grand nombre d'appareils que l'on peut employer pour diriger, emmagasiner, élever l'eau. Le système d'arrosage qu'on adoptera, le choix de la machine à laquelle on aura recours, si cela est nécessaire, dépendent des circonstances dans lesquelles on sera placé. La circonstance principale est la quantité d'eau dont on peut disposer, et qu'il est absolument nécessaire de jauger. Trop souvent les agriculteurs ont fait, comme les usiniers, des dépenses considérables qui sont restées presque improductives, uniquement pour avoir negligé de proceder préalablement au jaugeage du cours d'eau ou de la source qu'ils possédaient. Ce jaugeage est donc une pratique journalière de l'irrigateur; on ne saurait trop recommander de l'effectuer. On doit exécuter des jaugeages lorsque les eaux sont basses, movennes et hautes, afin de connaître ce que l'on pourra et devra faire dans tous les cas qui se présenteront; les jaugeages dans diverses saisons seront surtout utiles pour déterminer s'il sera possible d'avoir l'eau nécessaire aux irrigations de printemps, d'été, d'automne, et comment on pourra organiser les cultures arrosées.

Ce qu'il s'agit de savoir, c'est la quantité d'eau qu'on peut se procurer par seconde, et, par suite, en 24 heures, en multipliant la première par 86,400. Nous conseillerons d'exprimer simplement cette quantité en mesures métriques, c'està-dire en mètres cubes ou bien en litres (millièmes du mêtre cube).

Deux méthodes simples peuvent seulement être conseillées aux irrigateurs, celle des flotteurs et celle des déversoirs. La première est applicable aux grands cours d'eau, la seconde aux petits cours d'eau et aux sources.

## 2º MÉTHODE DES FLOTTEURS.

Il est évident que, si l'on connaissait d'une part la vitesse

réelle de l'eau, et d'autre part la surface d'une section mouillée faite dans le canal, on aurait la quantité d'eau débitée par ce canal en multipliant la première quantité par la seconde, il faut donc trouver le moyen de mesurer facilement et la vitesse et la section mouillée.

On comprend sans peine que les inégalités du lit d'une rivière retardent diversement l'écolument de l'eau; les filets liquides du fond et ceux qui coulent plus ou moins près des bords ne peuvent être animés de la même vitesse que ceux qui coulent à la surface et dans le milieu du cours d'eau. C'est une vitesse moyenne entre toutes les vitesses partienlières des différents filets liquides qu'il à sagit de déterminer.

On jette à cet effet sur l'eau plusieurs flotteurs en bois de chène qui immergent presque entièrement, et on mesure, à l'aide d'une montre à secondes, le temps qu'ils emploient à parcourir un espace donné. On doit choisir autant que possible un endroit où le cours'd'eau soit rectiligne, où il ne présente aucun coude, où la pente soit uniforme, où les rives soient dépouillées de broussailles et débarrassées de tout obstacle qui pourrait entraver le libre écoulement de l'eau. On jette le flotteur un peu en amont du point où on commence à l'observer, afin qu'il ait pris éntiérement la vitesse de l'eau. On répète plusieurs fois l'opération en jetant le flotteur à différentes distances des bords, puis dans le milieu. On se transporte successivement aux deux extrémités de la distance que l'on a mesurée sur une rive, et l'on note exactement sur la montre à secondes l'instant où le flotteur vient passer devant l'œil. On prend la moyenne des temps obtenus dans les diverses mesures, et, si l'on divise l'espace parcouru par le temps moyen mis à le parcourir, on a la vitesse à la surface de l'eau. La vitesse moyenne cherchée n'en est qu'une fraction qu'on estime être d'environ les 0.80 de la première, un peu plus ou un peu moins. La table

suivante donne les rapports qui existent entre les deux vitesses, rapports qui ont été trouvés par des expériences entreprises à cet effet.

| à | Vitere<br>la surface<br>En une<br>reconde. |    |    |  |    |    |    |    | de | - 4 | Rapport<br>viteme moye<br>la viteme<br>la surface. | nr |
|---|--------------------------------------------|----|----|--|----|----|----|----|----|-----|----------------------------------------------------|----|
|   | 0=.10.                                     | ٠. |    |  |    |    |    |    |    |     | 0.760                                              |    |
|   | 0.50.                                      |    |    |  |    |    |    |    |    |     | 0 786                                              |    |
|   | 1.00.                                      |    |    |  |    |    |    |    |    |     | 0.812                                              |    |
|   | 1.50.                                      |    |    |  |    |    |    |    | ·  |     | 0.832                                              |    |
|   | 2,00.                                      |    | ٠. |  |    |    |    |    |    |     | 0.848                                              |    |
|   | 2,50,                                      |    |    |  |    | ĺ. | ٠. | ٠. |    |     | 0.862                                              |    |
|   | 3,00.                                      |    |    |  | ī. |    |    |    |    |     | 0.873                                              |    |
|   | 3.50.                                      |    |    |  |    |    |    |    |    |     |                                                    |    |
|   | 4 00                                       |    |    |  |    |    |    |    |    |     | 0.004                                              |    |

Afin que le résultat du jaugeage soit exact, il faut aussi que la section mouillée, à l'endroit même ou l'on détermine la vitesse, soit mesurée avec précision.

On obtient ce résultat pour les petits cours d'eau dont la largeur ne dépasse pas 4 m.50, en y plaçant, sur une longueur de 15 mètres environ, un canal en bois à section rectangulaire, dont les parois soient appuyées sur le fond et sur les bords du ruisseau dressés à cet effet; on note la lauteur à laquelle l'eau s'èlève, et on n'a qu'à multiplier la largeur du cours d'eau par cette hauteur pour avoir la section mouillée.

Pour les cours d'eau dont la largeur est plus grande que 1 m.50, mais ne dépasse pas 8 mêtres, on dresse, sur une longueur de 50 à 40 mêtres, les bords et le fond de manière à les rendre plans et à pente uniforme, en donnant à la section la forme d'un trapèze; la profondeur verticale de l'eau multipliée par la demi-somme de la largeur au fond et de la largeur à la surface fournit l'aire de la section mouillée.

Lorsqu'on a affaire à un cours d'eau d'une largeur considérable, on ne peut plus dresser le lit en section régulière, ni y placer un conduit en bois; il faut se contenter d'en relever le profit transversal en trois ou quatre endroits distants les uns des autres de 50 à 40 mètres, dans la partie du fleuve le plus rectiligne possible, et en choisissant un endroit où la surface unie de l'eau indique que les aspérités du sol ne sont pas trop nombreuses, et qu'il n'y a pas de chutes brusques.

Pour relever le profil transversal d'un cours d'eau, on place un poteau sur chaque rive, el l'on tend une corde de l'une à l'autre, à une petite distance du niveau de l'eau. Sur la corde, on marque des traits également distancés, et en chacun de ces points on exécute un sondage vertical, en ayant soin d'en déduire exactement la profondeur de l'eau. On reporte ensuite sur le papier toutes les données expérimentales obtenues; on joint par des lignes continues les points qui marquent les profondeurs; on a ainsi un dessin très-approché du lit du cours d'eau, et il en résulte une série de trapèzes, dont on calcule facilement la surface par les formules les plus simples de la géomètrie; la somme des aires partielles fournit l'aire totale de la section cherchée.

### 3º Méthode des déversoirs.

La méthode des déversoirs est plus expéditive que la précédente, mais ellé ne peut s'appiquer qu'au jaugeage des petits cours d'eau et des sources. Elle consiste à faire passer la totalité de l'eau au-dessus d'un déversoir mince. La manière la plus simple et la plus courte d'opérer est celle employée par M. Raudot dans les irrigations du département de l'Yonne (Journal d'agriculture pratique, 4° série, t II, p. 179).

On prend une tôle de 50 centimètres de largeur sur 25 de hauteur. On maintient le pourtour de la tôle par un cadre ou un petit châssis en bois ou en fer pour l'empêcher de se courber; on y fait ensuite une coupure de 20 centimètres sur 20 (fig. 491). On place le cadre en travers du cours d'eau,



Fig. 491. - Déversoir pour le jaugeage d'un cours d'eau.

en empêchant avec des mottes de gazon et de la terre glaise l'eau de passer à côté ou au-dessous du cadre; tout s'écoule à travers l'ouverture. L'endroit où l'on opère doit être choisi de telle sorte que l'eau, en amont de la jauge, se tienne presque dormante; il faut que ce soit comme une sorte de réservoir dont le liquide excédant s'écoule lentement au-dessus du bord horizontal de la tôle. Les montants étant gradués, on n'a qu'à lire la hauteur H, à laquelle le niveau de l'eau se tient au-dessus de la base du déversoir; L étant sa largeur horizontale, g'étant la vitesse qui, en vertu de la pesanteur, anime un corps an bout d'une seconde de chute ou 9º.8088, on n'a plus qu'à appliquer la formule suivante pour avoir la quantité d'eau Q d'ébitée en une seconde :

Avec les dimensions ci-dessus indiquées pour la jauge, on peut employer la table suivante, qui donne tout effectués les calculs exigés par la formule, c'est-à-dire qui fournit le débit d'un déversoir en tôle mince de 20 centimètres de largeur seulement; les débits sont rapportés non plus à la seconde, mais à 24 heures:

| ######################################                                                                                                    | atre<br>s. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10. 51 85. 783<br>15. 58 90. 854<br>90. 88 93. 924<br>25. 425 100. 1,060<br>30. 164 110 1.154<br>35. 207 120. 1,311<br>40. 255 150. 1,483 |            |
| 15. 58 90 854<br>20. 88 95. 926<br>25. 425 100. 1,000<br>30. 164 110 1,156<br>35. 207 120. 1,313<br>40. 235 130. 1,488                    |            |
| 15. 58 90 854<br>20. 88 95. 926<br>25. 425 100. 1,000<br>30. 164 110 1,156<br>35. 207 120. 1,313<br>40. 235 130. 1,488                    |            |
| 20. 88 95. 926<br>25. 125 100. 1,000<br>30. 164 110 1,154<br>35. 207 120, 1,318<br>40. 255 130, 1,488                                     | -          |
| 25. 125 100 1,000<br>30 164 110 1,155<br>35 207 120 1,315<br>40 255 150 1,488                                                             |            |
| 30                                                                                                                                        |            |
| 55 207                                                                                                                                    |            |
| 40 255 150 1,485                                                                                                                          | 5          |
|                                                                                                                                           | ż          |
| 45                                                                                                                                        | 1          |
| 50 353 450 1,837                                                                                                                          | ŧ.         |
| 55, 408 , 160, 2,024                                                                                                                      |            |
| 60 464 170 2,230                                                                                                                          | )          |
| 65 524 180 2,413                                                                                                                          | 5          |
| 70 585 190 2,649                                                                                                                          |            |
| 75 689 200 2,829                                                                                                                          |            |

Si cette jauge était insuffisante, on lui domerait 10 centimètres de plus en largeur, et alors tous les chiffres en mètres cubes de la table devraient être augmentés de moitié; si on donnait à la largeur de la jauge 20 centimètres de plus au lieu de 10, il faudrait doubler ces chiffres.

# CHAPITRE XIII

# De la distribution des eaux.

L'eau est pour l'agriculteur un précieux agent de fertilité qu'il doit dispenser avec parfaite connaissance de cause, saus prodigalité et cependant sans parcimonie, pour en obtenir tout l'effet possible. Ce résultat ne peut être atteint qu'autant qu'on sait exactement les quantités qu'on répand à la surface du sol. Le plus souvent aussi, particulièrement dans nos départements du Midi et en Italie, les canaux d'irrigation sont destines à fournir l'eau nécessaire à l'arrosage d'un certain nombre d'usagers qui doivent recevoir chacun une quantité de liquide proportionnelle à l'étendue de leurs terres, quantité qu'ils payent par une redevance fixée par des règlements ou des conventions. Il est important alors que cliacun recoive ce qui lui est dû. Ailleurs le gouvernement a établi des canaux pour en distribuer les eaux de la manière la plus profitable à l'intérêt général; il faut que l'on sache ce que chaque culture recoit, afin qu'il y ait partout de l'eau en quantité suffisante, mais que l'excès en un point ne corresponde pas à une privation en un autre endroit du territoire arrosable. Pour toutes ces raisons, on a dû chercher depuis longtemps les movens de mesurer avec une approximation aussi peu éloignée que possible de l'exactitude absolue la quantité d'eau fournie par un canal ou par un réservoir.

1º DES DIVERRES UNITÉS DE MESURE DE L'EAU. — POUCE DES FONTAINIERS. — MODULE DE PROXY. — NEULE ET MOULAN D'EAU DU MIDI DE LA FRANCE. — OXCE MILLANAISE.

Diverses mittés ont été adoptées pour mesurer l'eau. Les anciens fontainiers faisaient usage du pouce d'eau dont il est encore nécessaire de comaître la valeur pour comprendre certams réglements locaux. Pour mesurer un cours d'eau peu considérable, les fontainiers barraient le lit à l'aide de plauches dons lesquelles ils perçaient une rangée horizontale de trous circulaires d'un pouce (0°.027) de diamètre. Cela fait, ils débouchaient autant, de trous qu'il fallait pour que le niveau s'établit à une hauteur constante d'une ligne (0°.00225) au-dessus de la partie supérieure

d'eau que le cours d'eau pouvait en fournir.

L'expérience a prouve qu'un pouce de fontainier équivant

En 24 beures à 19,1951.3 ou 19 ... 1953.

799.8 En 1 minute à

En 1 seconde à 0.2222.

On voit que, d'après le nombre des orifices ouverts, il est facile de calculer le débit d'un cours d'eau pour chacune de ces unités de temps.

Pour des écoulements moins considérables, on emploie des orifices circulaires avant 1 ligne ou 1 ligne 1/2, ou 2 lignes ou 2 lignes 1/2, etc., de diamètre, et dont le centre se trouve à 7 lignes au dessus du niveau constant du liquide. Dans ces conditions, la dépense pour un orifice d'une ligne est la 144º partie du pouce d'eau, et le volume obtenu s'appelle une ligne d'eau.

Cette mèthode étant assez inexacte, surfout pour les sousdivisions, de Prony a proposé d'employer à la place du pouce d'eau que autre unité. Cette unité, qui est en rapport avec le système métrique, est appelée module et correspond à un écoulement de 20 mètres cubes en 24 heures. C'est la quantité d'eau qui s'écoule en 24 houres par un orifice circulaire de 0º .02 de diamètre, avant sur son centre une charge de 0".05 et garni d'un aiutage cylindrique extérieur de 0m.017 de long. La dépense est de 131.8888 à la minute et de 01.23148 à la seconde.

Dans le Roussillon (Pyrénées-Orientales), on se sert, pour le mesurage des eaux d'irrigation, de la meule d'eau. C'est la quantité d'eau qui s'écoule par un orifice circulaire de 9 pouces (mesure catalane) ou 0m.243 de diamètre sous une pression constante d'une ligne d'eau (2mit .25) au-dessus du bord supérieur de l'orifice; le débit est de 561.81 par seconde. Une demi-meule correspond à un débit de 28º.34 par seconde, et est obtenue par l'écoulement de l'eau sous la même pression à travers un orifice de 0ºº.189 de diametre. L'épaisseur des parois de cet orifice est de 0ºº.081 à 0ºº.095. Le nom de cette mesure viendrait, d'après M. Pareto, de ce qu'on emploie dans le Roussillon pour le mesurage des eaux d'irrigation de vieilles meules de moulin hors de service, qui sont percése au centre d'un trou circulaire de 9 pouces catalans de diamètre.

Dans la Provence et le Dauphiné, on emploie le moulan. Sur le canal des Alpines, le moulan représente, d'après le président Coppeau, un débit de 265 litres par seconde.

En Lombardie, l'unité de mesure est l'once milanaise, qui correspond à un débit moyen de 42 litres par seconde environ.

Il sera bon de toujours ramener les évaluations en unités métriques qui seules peuvent être comprises par tout le monde sans laisser dans l'esprit d'incertitude.

## 2º DEMY DE L'EAU PAR LES DÉVERSGIRS ET LES VANNES.

Lorsqu'on a un réservoir muni d'un déversoir, on peut sans difficulté savoir quelle quantité d'eau on déversera sur les terres, en se servant de la formule rapportée dans le chapitre précédent (p. 542).

Si un réservoir ou un canal sont munis d'une vanne qu'on élève plus ou moins, on calcule la quantité d'eau qui s'écoule, en se servant de la formule suivante,

$$0 = m l (11 - h) \sqrt{2g \frac{11 + h}{2}},$$

dans laquelle

Q est la quantité d'eau écoulée en une seconde exprimée en mètres cubes :

m, un coefficient égal à 0.70 pour une vanne verticale, et à 0.75 pour une vanne inclinée;

l, la largeur de la vanne :

H, la hauteur du niveau de l'eau au-dessus du fond du coursier;

h, la hauteur du niveau de l'eau au-dessus de la partie inférieure de la vanne ;

g, un nombre constant égal à l'action de la pesanteur, ou 9<sup>m</sup>.8088.

L'irrigateur peut faire ses calculs à l'avance, et graduer sa vanne de manière à la laisser débiter seulement la quantité d'eau nécessaire. Il faut qu'il fasse attention que le débit varie avec la hauteur du niveau de l'eau au-dessus du fond du coursier. Si la vanne peut se diviser en plusieurs parties qui s'ouvrent isolément (voir plus haut, p. 268), c'est l'élément l'qu'on fait varier de manière à donner une quantité d'eau plus ou moins grande; cette quantité sera calculée par la même formule. On devra remarquer que, quand la vanne est entièrement levée ou ouverte, h devient égal à zèro.

## 3º Débit par les siphons.

L'emploi des siphons (voir plus haut, p. 278) pernet aussi de connaître 'la quantité d'eau employée à un arrosage. « La grosseur que l'on doit donner aux siphons, dit M. Raudot, qui a fait de nombreusse expériences sur l'emploi de ce mode d'alimentation des rigoles d'arrosage (1), dépend du nombre d'hectares qu'on veut arroser et de la meilleure manière de les arroser. Pour produire, par exemple, un arrosement de 400 mètres cubes par hectare sur 5 hectares, le siphon devra débiter, en une scule fois,

<sup>(1)</sup> Journal d'agriculture pratique, 4 série, t. II, p. 180 (5 septembre 1854).

2,000 mètres cubes. Mais il ne devra pas les débiter trop vite; car l'eau, coulant avec trop de force, n'aurait pas le temps de pénétrer le sol, et une partie, coulant trop rapidement sur la surface, serait perdue. Il est bon de calcujer sur un arrosement d'une durée de dix heures. »

M. Raudot, en s'appuyant, tant sur le calcul que sur son expérience, a établi la table suivante, qui pourra servir à calculer les diamètres à donner aux siphons selon le débit qu'on désirera obtenir; la différence de niveau entre la bouche intérieure et la bouche extérieure du siphon est supposée de 0°-.50; la hauteur de l'eau au-dessus de l'extérinité de la bouche intérieure au moment où le siphon s'amorce est de 1 mètre.

| Diamètre<br>interiour<br>du siphon. | Debit<br>en<br>dra heurr |
|-------------------------------------|--------------------------|
| M112.1M.                            | ner. cu                  |
| 155                                 | 1,000                    |
| 162                                 | 1,440                    |
| 189                                 | 2,000                    |
| 216                                 | 2,560                    |
| 244                                 | 3,280                    |
| 270                                 | 4,010                    |

Si la hauteur de l'eau au dessus de l'extrémité de la bouche intérieure au moment où le siphon s'amorce est de 2 mètres au lieu de 1 mètre, la table devient :

| D-bit<br>en<br>dix heures |
|---------------------------|
| mêr. cus.                 |
| 1,250                     |
| 1,800                     |
| 2,500                     |
| 5.200                     |
| 4.100                     |
| 5,050                     |
|                           |

Les débits sont indiqués dans l'hypothèse du jeu complet

des siphons en 10 heures. Il ne faudrait pas en conclure que chaque heure donnerait le dixième des chiffres précédents, attendu que le débit est plus fort au commencement qu'à la fin, la charge diminuant avec la hauteur de l'eau. Le débit du commencement est au débit de la fin comme 5 est à 3, d'après M. Raudot. Ainsi, le siphon de 135 millimètres de diamètre intérieur débite dans la première henre 125 mètres cubes environ, et pendant la dernière 75 seulement. Il faut remarquer, en outre, que les débits sont calculés dans l'hypothèse que rien ne gêne l'eau à la sortie des siphons. En mettant un vase au-dessous de la branche extérieure pour l'amorcer, on gêne plus ou moins le débit selon que le vase est plus ou moins rapproché de l'extrémité du tuyau et est plus ou moins large. M. Raudot profite de ce fait pour diminuer à volonté le débit. Chaque irrigateur, une fois qu'un siphon sera établi de manière à fournir les plus grands résultats désirés, pourra le régler facilement pour fractionner les débits selon les circonstances.

## 4º DES PARTITEURS.

Pour partager les eaux d'un canal entre les diversusagers, saus s'occuper de la quotité elle-même du débit, on emploie des ouvrages qui portent le nom de partiteurs. Ces ouvrages sont assez nombreux en Italie; on n'en trouve que très-peu d'exemples en France.

Supposons le cas le plus simple, celui où il s'agit de répartir l'eau d'une prise d'eau faite sur un canal en deux parties égales. Un embranchement étant ouvert sur ce canal, l'eau s'y précipite dans une mesure qui dépend de la largeur de la section et de la hauteur d'ouverture de la vanne de prise, et l'on a un nouveau canal dont il faut partager les eaux en deux parties égales. On devra encaisser et régulariser éc canal sur une longueur suffisante pour que la ligne de plus grande vitesse de l'eau occupe exactement le milieu. Alors en ce milieu on construit en pierres de taille une pile aigué qui forme la tête d'un mur de séparation, lequel dirige les eaux vers deux vannes placées un peu plus loin et constituant les têtes des deux canaux d'écoulement.

Il est évident que rien n'empêche de subdiviser ellesmêmes les premières branches ainsi établies; on arrivera donc exactement à obtenir la moitié, le quart, le huitième, etc., du volume coulant dans le canal de dérivation.

Les difficultés commencent lorsqu'on veut partager les eaux d'un canal soit en deux branches inégales, soit en trois ou plusieurs branches, égales ou inégales. On conçoit, en effet, que, la vitesse de l'eau étant inégale d'un bord du canal à l'autre, il y aura des branches où, la vitesse étant plus considérable, le débit sera aussi plus grand. On cherche par différents moveus qui varient selon les circonstances locales, à faire en sorte que la vitesse movenne soit sensiblement la même à l'entrée de toutes les branches; alors les débits peuvent être considérés comme proportionnels aux largeurs. Pour atteindre le but désiré, on place souvent certaines branches dans une direction plus oblique par rapport à la direction du canal principal; d'autres fois, on change convenablement les pentes d'après des tâtonnements qui réussissent entre les mains d'ingénieurs habiles. Des variations dans la hauteur des seuils peuvent servir, dans certaines circonstances, à une répartition équitable. D'autres fois, enfin, on construit en amont, dans la direction médiane des branches centrales qui auraient un débit trop favorisé, de petites piles en maconnerie qui ont pour effet de faire dévier l'eau vers les branches latérales.

Le canal des Alpines présente au bassin de Lamanon un ouvrage de ce genre qu'on peut prendre pour exemple d'un bon partiteur. Sept pertuis de 4<sup>m</sup>.30 de largeur, ayant leurs

seuils au mêmé niveau, sont garnis de vannes, et sont sépaparès par des piles à arêtes pointues qui se prolongent en avant et ont les unes 0°.50, les autres 0°.70 d'épaisseur. Les deux ouvertures extrêmes alimentent, l'une la branche de Salon, l'autre la branche d'Eyguières. La branche d'Arles, près de cette dernière, est afimentée par deux pertuis; la branche du Congrès par trois. Le barrage en maçonnerie qui contient les vannes s'appuie contre l'habitation de l'éclusier chargé de la gard et de la manœuvre des pertuis.

### 5º MODULE BILANAIS.

Dans les partiteurs simples, il n'est tenu aucun compte des débits; toute l'eau qui peut passer est simplement partagée : on a beaucoup d'eau quand les eaux sont hautes, on en a peu quand elles sont basses. Dans ce dernier cas, les usagers qui sont à l'amont prennent presque tout, et il ne reste rien pour ceux qui sont à l'aval. Dans le premier cas, on a plus d'eau qu'il n'est nécessaire, et il y a perte de l'eau qui n'est pas employée. Cet inconvénient se présente plus particulièrement en Provence, où l'eau est gaspillée par les uns, tandis que les autres se plaignent de ne rien avoir quand la Durance est dans ses étiages. Une plus grande surface pourrait être irriguée, et, dans tous les cas, la répartition serait plus égale si l'on avait les movens d'obtenir un écoulement régulier. Dès l'année 1572, il a été construit pour les canaux de la Lombardie, aux environs de Milan, un appareil ingénieux qui résout le problème, et que l'on appelle le module milanais. L'invention en appartient à Soldati.

Cet oppareil régulateur garantit à la fois les intérêts des usagers qui emploient l'eau en irrigations, et des propriétaires du canal qui perçoivent la redevance, en empéchant toute fraude dans la répartition du liquide, et en fournissant nécessairement et toujours le même volume, quel que soit le niveau dans le canal d'alimentation sur lequel la prise d'eau est établie. Il consiste dans l'emploi d'une bouche d'écoulement a (fig. 492 et 495) dont la hauteur est inva-



Fig. 492. - Plon du module milanais pour la distribution des canx d'irrigation.



Fig. 493. — Coupe longitudinale du module milanais pour la distribution des caux d'irrigation.

riable, et dont la largeur scule est proportionnelle à la quantité d'eau qu'on veut débiter; cette bouche reçoit l'eau d'un sas couvert BC où le niveau est constamment à la même hauteur au-dessus de l'orifice a, par suite de l'élévation ou de l'abaissement de la vanne V, qu'on manœuvre entre deux murs en bonne maçonnerie placés sur la prise d'eau du canal alimentaire; cette bouche enfin verse son cau dans un sas découvert CE, et de là dans le canal qui cest à la disposition de l'usager. La comparabilité du débit de cet appareil dépend absolument de l'observation exacte et rigoureuse des dimensions de toutes ses parties, que nous devons en conséquence expliquer dans tous leurs détails.

L'unité usitée dans les irrigations de la Lombardie, ainsi que nous l'avons déjà dit (p. 241), est l'once d'eau, dont la valeur movenne est de 42 litres par seconde; c'est la quantité d'eau qui s'écoule en une seconde à travers un orifice rectangulaire avant 4 onces milanaises de hauteur. 3 onces de largeur, avec une pression constante do 2 onces sur le bord supérieur de l'orifice. La mesure linéaire usitée étant le bras milanais, qui est égal à 0m.5949, et qui se divise en 12 onces, la valeur de l'once linéaire est de 0m.04958; nous pouvons écrire, sans commettre d'erreur sensible, 0m.05. Par conséquent, 1 once d'eau correspond à la quantité fournie par un orifice de 0m.20 de hauteur, 0m.45 de largeur, avec une hauteur d'eau constante au-dessus de l'orifice de 0m.40. Pour avoir 2 onces d'eau, on donnera à l'orifice une largeur de 0m.30: pour 3 onces, une largeur de 0m.45, et ainsi de suite, en conservant les autres dimensions.

Les bouches sont déterminées par un cadre en fer que l'on enchâsse avec soin dans une dalle en pierre de taille au cisean. Il n'y a aucun ajutage ou autre appareil accessoire pour faciliter l'écoulement de l'eau qui se dèverse à travers de simples parois dont l'épaisseur dépend seulement de la longueur des dalles, c'est-à-dire de la portée des bouches.

Le seuil de la prise d'eau s'établit au niveau même du fond du canal alimentaire M en construisant un radier en blocage ou en dalles sur toute l'étendue qui peut être menacée d'affouillements; sa largeur est la même que celle de la bouche a.

Le sas couvert BC a 6 mètres de longueur; sa largeur est celle de la bouche, plus 0m.25 en retraite de chaque côté. Le radier en est disposé en rampe montante depuis le seuil e jusqu'à la base inférieure de la bouche, de telle sorte qu'en f la hauteur du radier est de 0m.40 par rapport au fond; c'est aussi la hauteur de la bouche a. Un plancher amortisseur n p est établi à 0m.10 au-dessus de la base supérieure de l'orifice ; il a pour but, conjointement avec la rampe e f. de limiter l'exhaussement du niveau et d'empêcher l'agitation de l'eau qui s'introduit avec plus ou moins de violence sous la vanne V. L'entrée du sas, derrière cette vanne, est formée supérieurement par une dalle D dont le bord inférieur est placé dans un même plan horizontal avec la partie supérieure de la bonche a, c'est-à-dire à 0".60 au-dessus du point e. Entre le parement de la muraille où joue la vanne, et la dalle D, on ménage un petit espace vide, à l'aide duquel on vérifie, au moven d'une baguette, si la hauteur de l'eau au-dessus de e est bien égale à 0°.70. c'est-à-dire à la hauteur normale du module dans lequel l'ean doit effleurer seulement le plancher n p. Pour que l'appareil puisse fonctionner, il faut que la hauteur d'eau dans le canal alimentaire soit au moins de 0°.20 plus grande que celle de l'eau dans le sas couvert, c'est-à-dire en tout 0m.90.

Le sas découvert CE commence immédiatement à l'aval de la bouche a. Sa largeur à l'origine est celle de la bouche a avec une retraite de 0 - 10 de chaque côté. Sa longueur est de 5 - 40, sa largeur à l'aval est de 0 - 50 plus grande que celle d'amont, c'est-à-dire que de C en E les bajoyers, qui sont formés, comme ceux du sas couvert, de murs verticaux, présentent chacun un évasement de 0 - 15. La largeur en E est donc de 0 - 50 plus grande que dans

le sas couvert. Le radier commence avec une petite chute brusque de 0=.05, et une chute pareille est répartie sur la longueur 5=.40. A partir de E, le canal de dérivation u'est assujetti à aucune règle.

Le module milanais fonctionne très-bien en donnant un débit à peu près proportionnel à la largeur de la bouche, pourvu qu'on ne désire pas avoir plus de 5 à 4 onces d'acu-lbèjà à 6 onces, terme au delà duquel l'administration publique en Lombardie et en Piémont, sur beaucoup de canaux, n'autorise pas de concession, le débit est notablement plus considérable que six fois celui d'une bouche d'une once. Les variations sont comprises entre 36 et 48 litres à l'once (moyenne 42 litres). Si le module doit débiter un volinne d'eau plus grand que 6 onces, on construit habituellement plusieurs bouches de cette portée.

#### 6º Module régulateur de M. Keelhopp.

L'établissement du module milanais est assez coûteux, surtout s'il doit débiter de grandes quantités d'eau, telles que celles employées en France pour l'irrigation de certaines prairies (voir plus haut, p. 244). Pour avoir un débit de 900 à 1,200 litres par seconde, qui ne serait encore que peu considérable dans des cas très-nombreux, il faudrait dépenser de 15,000 à 20,000 francs pour la construction de quatre bouches d'une portée de 6 onces chacune. L'in ingénieur belge, M. Keelhoff, a inaginé un appareil qui ne présente pas cet inconvénient; il est employé pour les irrigations de la Campine; il fonctionne avec une régularité et une exactitude qui ne laissent rien à désirer, notamment sur la prise d'eau faite sur le canal de jonction de la Meuse à l'Escaut, pour irriguer les prairies de Necrepelt. M. Keelhoff en a donné, dans son Traité de l'irriga-

tion des prairies, une description que nous allons résumer.

L'inventeur s'est propose ce double but : 1' de trouver un moyen d'évaluer exactement le volume d'eau employé à l'arrosage d'une surface déterminée de prairies; 2° de construire un appareil régulateur propre à distribuer les eaux d'arrosage proportionnellement à la surface de prairies à sonnettre à l'irrigation, et en adoptant le litre pour mité de mesure. M. Keelhoff ne suppose pas comue la quantité d'eau qui sera nécessaire à un champ; il veut au contraire la déterminer expérimentalement, afin de conclure du résultat obtenu la surface irriguable avec le volume d'eau dont on pourra disposer.

Si l'on suppose connue la quantité d'eau nécessaire à l'arrosage d'une certaine étendue de terre, le régulateur de M. Keelhoff, qui doit débiter cette quantité d'eau par seconde, se compose simplement d'un deversoir, d'un bassin placé en aval de la prise d'eau, avec un relief en fascinage et d'une vanne hydrométrique adaptée à la prise d'eau. On y joint un appareil jaugeur si l'on veut déterminer expérimentalement la quantité d'eau absorbée par l'arrosage. quantité qui varie avec la nature du sol, le climat et le système d'irrigation employé. La dépense de cette dernière partie de l'appareil n'est pas assez grande pour qu'on doive s'en passer, s'il s'agit d'une irrigation considérable: il résultera des renseignements qu'elle fournira, ou une économie d'eau ou une meilleure répartition, avantages qui couvriront amplement les frais. M. Keelhoff dit qu'un régulateur, lorsqu'il doit débiter 1,000 litres par seconde, coûte en movenne 1,680 fr., savoir : 995 francs pour la prise d'eau avec la vanne hydrométrique qui y est adaptée; 185 francs pour le bassin en aval de la prise d'eau avec le relief en fascinage; 500 francs pour le déversoir. L'appareil jaugeur coûte, en outre, 1,500 à 1,800 francs.

Ayant voulu trouver expérimentalement le coefficient m de la formule de l'écoulement du déversoir

pour la forme particulière qu'il a adoptée, M. Keelhoff a dû construire un édifice complet qui a coûté 7,900 francs dont 6,570 francs pour la partie servant à déterminer le débit du déversoir, et 1,550 francs pour celle qui sert à évaluer la quantité d'eau absorbée par l'arrosage. M. Keelhoff a trouvé m = 0.514; plus haut (p. 542) nous avons donné m = 0.405, nombre moyen déduit des expériences de MM. Poncelet et Lesbros.

Le principe du régulateur de la Campine consiste simplement à maintenir sur le seuil d'un déversoir de dinensions données, une hauteur d'eau constante H, au moyen de la vanne hydrométrique de la prise d'eau. La hauteur d'eau se déduit de la formule ci-dessus, quand on connaît le débit d'eau Q à fournir, débit qu'on se donne empiriquement d'après des approximations basées sur les con-idérations générales que nous avons rapportées précédemment (chap. 1v, p. 255 à 250), ou qu'on trouve expérimentalement par le nesureur de M. Keelhoff.

Le déversoir se compose de deux murs élevés verticalement et parallèlement, distants entre eux de 1º-05, ayant 1º-7,9 de longueur sur 0º-80 de hanteur, reposant sur un radier dont la partie supérieure est recouverte en pierre de taille polie; ce radier est placé de niveau avec celui de la prise d'eau. Deux plaques en fonte peuvent être maintenues appuyées contre les nurs latéraux à l'aide de barres de fer transversales; pour prévenir toute infiltration de l'eau, on remplit alors de terre glaise bien corroyée l'espace compris entre les plaques et les murs; dans tous les cas, la largeur du déversoir est annenée à être exactement de 1 mêtre. Si le volume d'eau que le module doit débiter est faible, on peut donner au dèversoir une largeur moindre; mais l'économie qui en résulte est peu considérable. Deux échelles graduées sont placées dans des chambres ménagées dans les murs en retour d'amont, les zéros étant au niveau du seuil du dèversoir; ces échelles sont destinées à indiquer la hauteur de l'eau. Le débit du dèversoir étant connu pour toutes les hauteurs d'eau sur son seuil, comprises entre 0 et 0"-80, on sait d'une manière rigoureuse la hauteur d'eau qu'il-faut maintenir pour envoyer le volume d'eau jugé nécessaire à l'arrosage.

Le bassin qui est en amont du déversoir et en aval de la prise d'eau a 25 mètres de longueur sur autant de largeur. Vers son milieu se trouve l'ouvrage en fascinagos de 4 mètres de largeur et 6 mètres de longueur, avec un relief de 1 mètre sur son plafond; il est destiné à neutraliser la vitesse dont l'eau est animée en sortant de la prise d'eau.

La prise d'eau a une ouverture plus ou moins grande selon la surface à irriguer; son seuil est place à 1m.10 en contre-bas de la ligne movenne de flottaison du canal alimentaire. Elle est pourvue d'une vanne hydrométrique, garnie de fonte à sa partie inférieure et glissant dans des coulisses en pierres de taille parfaitement polies. La manœuvre de cette vanne se fait au moven d'une vis verticale qui s'engage par sa partie inférieure dans un écrou adapté à la vanne. tandis qu'elle est fixée à sa partie supérieure par un support horizontal, scellé sur la tablette de la prise d'eau. Si des exhaussements ou des abaissements se produisent dans le canal alimentaire, l'irrigateur chargé de la distribution des caux, et qui conserve les clefs de l'appareil, ferme ou ouvre la vanne hydrométrique de manière à maintenir la hauteur d'eau au point des échelles du déversoir qui correspond au débit exigé.

Tel est le module régulateur imaginé et employé par M. Keelhoff; nous l'avons décrit en nous rapproclant autant que possible des termes eux-nêmes dont s'est servi l'inventeur, mais en abrégeant beaucoup ses explications. Il nous reste à parler de l'apparcil jaugeur de la quantité d'eau nécessaire pour la localité où doivent être établies les irrigations.

L'appareil jaugeur est établi non loin du déversoir qui alimente la rigole principale de l'arrosage; il se compose d'un premier bassin qui doit servir de réservoir pour fournir l'eau aux expériences que l'on entreprend sur une portion de terre restreinte, bien mesurée, et que l'on dispose de la manière qui sera adoptée pour l'irrigation générale. Ce bassin, de 4 mètres de longueur sur 1m.60 de largeur, a une ouverture de 0m.50, dont le seuil est de niveau avec celui du déversoir précédemment décrit et avec le radier dit bassin lui-même. Cette ouverture est munie d'une vanne simple à tige graduée destinée à règler l'arrosage des prairies sur lesquelles on veut faire les expériences, Dans le prolongement des faces intérieures de cette ouverture se trouvent des parois en pierre de taille de 1m.50 de longueur, ayant pour but de neutraliser l'action du remous de l'eau lors de son introduction dans le bassin. A la partie d'aval de ce bassin, et dans l'axe de l'onverture dont il vient d'être question, se trouve une pile à avant-hec arrondi, qui partage la paroi opposée du bassin en deux parties égales, de telle sorte que l'eau puisse s'écouler, soit à droite dans la rigole qui conduit à la terre à arroser, soit à gauche dans un bassin mesureur. A cet effet, de chaque côté de la pile sont deux orifices en déversoir, symétrique ment placés, de 0m.50 de largeur, ayant leurs seuils à la même hauteur que celui de l'orifice d'entrée. Le bassin mesureur a 4 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 1 mètre de profondeur; on le vide au besoin par une vanne convenablement disposée.

Les deux orifices symétriques du bassin d'alimentation sont fermés par deux vannes conjuguées, qui glissent dans des coulisses en fer bien alésées, de telle sorte que, quand elles se ferment, elles ne laissent place à aucune fuite d'eau. Pour rendre la fermeture plus hermétique, et pour éviter qu'en retombant les vannes ne brisent le seuil des dever soirs, leur partie inférieure est garnie de feutre. La vanne placée sur l'orifice conduisant au bassin mesureur est en bois de chêne et pèse seulement 5 kilogrammes; l'autre vanne, qui conduit au champ en expérience, est en fonfe et pèse 200 kilogrammes. Ces deux vannes sont-suspendues par des tiges de 0º .50 de hauteur à un balancier qui repose sur un support de 0m.525 de hauteur scellé dans la pile qui sépare les orifices. La distance des points d'attache des tiges des vannes au point d'appui du balancier est de 0m.562. Un déclic établi sur le mur du bassin d'alimentation du côté de la vanne de fonte permet de lever cette dernière vanne et de la tenir complétement ouverte, tandis que la vanne de bois est baissée et ferme exactement l'orifice qui conduit au bassin mesureur. Dans cette situation, on règle la vanne qui est à l'entrée du bassin d'alimentation de façon qu'on soit parfaitement satisfait des résultats de l'irrigation. Quand on s'est assurè que la terre est très-bien arrosée, que la distribution de l'eau s'effectue rationnellement sans aucune perte d'eau, on dégage le balancier de son déclic, et alors la vanne de fonte tombe brusquement et interrompt l'arrosage, tandis que la vanne de bois de chêne s'ouvre et donne passage à l'eau qui, au lieu de se diriger vers le champ soumis à l'arrosage, se déverse dans le bassin mesureur. Au moven d'une montre à secondes, on constate le temps qui s'écoule depuis l'ouverture instantanée de la vanne jusqu'au complet remplissage du bassin, dont la capacité est de 42 métres cubes. En divisant le volume d'eau par le nombre de secondes employées au remplissage, on obtient très-exactement la quantité d'eau dépensée par l'irrigation. On peut d'ailleurs vérifier que l'écoulement a eu lieu dans les deux cas de la même manière en plaçant des échelles graduées dans le bassin d'alimentation, et en constatant si le niveau de l'eau y est resté le même durant les deux parties de l'expérience.

On conçoit facilement qu'avec un appareil semblable on peut faire un grand nombre d'expériences inferesantes sui les résultats à attendre des irrigations opèrées en différents temps et à différentes doses, et qu'il n'y a aucune incertitude sur les dépenses d'eau réclles. Une fois que l'on a obtenu l'écoulement convenable pour tel ou tel résultat à produire, on calculo facilement, par la formule ci-dessus rapportée (p. 557), la hauteur qu'il faut donner à l'eau audessus du déversoir genéral, pour que ce déversoir four-insse toute l'eau voulue à une étendue de terre quelconque.

Des expériences nombreuses faites par M. Keelhoff, et qui avaient encore été tentées par aucun ingénieur, on déduit les résultats suivants, qu'il sera utile de consulter pour la rédaction de projets d'irrigation de prairies analognes à celles de la Campine, établies sur un sol sablonneux très-perméable.

4º Pour arroser par déversement des prairies disposées en ados d'une largeur de 5 mètres sur 25 mètres de longueur (voir plus loin chapitre xxiv), et présentant une pente transversale de 0º-05 par mètre, avec des rigoles de déversement de 0º-28 de profondeur, il faut un volume d'ean, par seconde et par hectare, de 70º-66 pendant l'arrosage. Le volume d'eau consommé se décompose de la manière suivante :

110

| Quantité d'eau absorbée en s'infaltrant dans la rigole<br>principale d'alimentation | 51.72 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Quantité d'eau absorbée par l'infiltration des rigoles de                           | 3.13  |  |
| distribution.                                                                       | 5.27  |  |
|                                                                                     | 61.17 |  |
| Quantité d'eau employée pour opérer le déversement                                  |       |  |
| sur les ailes des ados, par-dessus les crètes des ri-<br>goles de déversement.      | 4.50  |  |
| Total                                                                               | 79,66 |  |

2º Pour arroser par deversement des prairies de meme nature que les précédentes, lorsque la profondeur des rigoles de déversement est réduite à 0°.05, et les plafonds fortement damés, il faut, par hectare et par seconde, un volume d'eau de 34'.59 qui se décompose ainsi qu'il suit :

| Quantité d'eau absorbée en s'infiltrant dans la rigole<br>principale d'alimentation |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Quantité d'eau absorbée par l'infiltration dans les ri-                             |  |
| goles de distribution 5.27                                                          |  |
| Quantité d'eau absorbée en s'infiltrant dans les rigoles "                          |  |
| de déversement                                                                      |  |
| Quantité d'eau employée pour opérer le déversement                                  |  |
| sur les ailes des ados, par-dessus les crêtes des rigoles                           |  |
| de déversement                                                                      |  |
| Total 31,59                                                                         |  |

5° L'eau absorbée par mêtre carré de surface infiltrante des rigoles de déversement, lorsqu'elles ont 0° .28 de profondeur, est par seconde de 0'.057.

4º L'eau absorbée par mêtre carré de surface infiltrante des mêmes rigoles de déversement lorsqu'elles n'ont que 0<sup>ss</sup>.05 de profondeur, se réduit à 0<sup>4</sup>.0232 par seconde.

5° L'eau absorbée par mêtre carré de surface infiltrante des rigoles de distribution est de 0'.0148 par seconde.

6° L'eau absorbée par mêtre carré de surface infiltrante de la rigole principe d'alimentation n'a été par seconde que de 0.0077, nombre très-faible qui tient à ce que la rigole d'allimentation était établie sur un sol non remué et à ce que l'arrosage depuis quatre années avait déposé contre ses parois une couche de terre glaise d'une épaisseur de 0-01 à 0-015. Les rigoles de déversement au contraire étaient construites en remblai et les matières linnoneuses déposées par l'eau en étaient enlevées annuellement.

### CHAPITRE XIV

## Du prix de revient de l'eau

Il ne suffit pas de savoir quelle quantité d'ean exigera l'irrigation d'un hectare, ni d'avoir déterminé les meilleurs movens de se la procurer; il faut encore que tout propriétaire ou tout fermier d'une terre arrosable puisse se rendre un compte exact du prix de revient de chaque mêtre cube d'eau qui lui sera livré par un canal, par un réservoir, par une machine. Lorsqu'un usager peut prendre l'eau à des canaux ou à d'autres ouvrages d'art établis, soit par le gonvernement, soit par des compagnies d'irrigation, il n'a à s'inquièter que d'une chose, c'est du prix qu'on lui demandera. Il n'en est plus de même, lorsqu'il doit exécuter les divers travaux de conduite, d'élévation, de distribution; il est nécessaire de déterminer la rente du capital enfoni dans les travaux d'art, la dépense exigée par les travaux d'entretien, et le coût de la main-d'œuvre ou des divers moyens employés pour assurer la livraison de l'eau. Nous ne parlous, on doit le remarquer, que des dépenses à faire ponr obtenir l'eau en tête des champs irriguables et non pas de celles qu'entraine l'emploi de l'eau une fois qu'elle est forrnie par la prise d'eau principale.

Il y a des localités on le prix de l'eau représente simplement une ancienne redevance féodale ou contunière, qui n'a pas changé malgré les bouleversements des rapports de toutes choses; silleurs, des ordomances de concession ont déterminé des droits invariables sans tenir aucun compte des variations de la valeur de l'unité monétaire. Voici quelques exemples des droits ainsi pavés par les usagers.

Dans la commune de Lattes (Hérault), le propriétaire du canal du Lez perçoit seulement 1 sol par carterée, c'est-à-dire 0'.45 par hectare de prairie, qui reçoit toute l'eau nécessaire du 1" avril au 1" septembre.

Sur le ruisseau de Finestret (Pyrénées-Orientales), le prix de l'eau, pour l'arrosage, n'est que de 3 francs par hectare.

Sur les canaux alimentés par la Durance, les prix sont variables, mais encore très-faibles : - pour la branche de Salon du canal de Craponne, le prix est de 4 à 8 fr.; -- sur la branche d'Arles du même canal, on paye 12 fr. pour les céréales, 24 fr. pour les prairies, 56 fr. pour les plantes potagères; - pour la branche de Saint-Chamas, l'arrosement d'un hectare coûte 55 fr.; - pour le canal des Alpines, la redevance fixée par une loi à 11tre. 5 de ble par are, soit 150 litres par hectare, correspond à 55 fr., au prix moyen de 22 fr. pour le blé; - sur la branche de Lamanon, les prix sont : prés, 85 fr.; haricots, 45 fr.; pommes de terre, 35 fr.; céréales, 8 fr.; semis et terres vaines, 100 fr.; pour 50 oliviers, 25 fr.: - pour les canaux de Saint-Jullien et du Vieux-Cabidan, l'eau par hectare arrosé coûte 7'.50, 11 fr. ou 28 fr.; - pour le canal de Château-Renard, le prix s'abaisse à 2 fr.; - il s'élève à 60 fr. pour le canal de Marseille.

Sur le canal de Pierrelatte, alimenté par la Drôme, l'eau coûte 50 fr. pour un hectare de terre arrosé.

Nous estimous que ce dernier prix est en général celui auquel devrait être portée toute redevance pour couvrir les intérêts de la dépense primitive d'établissement d'un canal, mais on conçoit qu'elle peut varier dans la proportion même des frais que nécessite un tel travail pour lequel il est impossible d'avoir des règles fixes.

En Espagne, d'après Jaubert de Passa, les canaux sont des ouvrages publics dout quelques-uns datent du temps des Maures. Les usagers n'ont à payer que des droits représentant les frais d'entretien et d'administration, par exemple de 8/75 par hectare arrosé sur le canal royal de Monrade, et de 2/.62 sur celui de Tormos; ces deux cauaux sont alimentés par le Guadalaviar.

En Italie, le prix en capital pour l'usage perpétuel d'une once d'eau est, d'après M. Baumgarten (Annales des ponts et chaussees, 1854), de 12,000 à 18,000 fr., suivant la qualité de l'eau, suivant qu'elle est de colature et grasse, ou de première main et maigre. Cette quantité correspond à 5.600 mètres cubes par 24 heures (5.629 si l'on suppose l'once égale à 42 litres par seconde, voir plus haut, p. 241). La redevance ainsi pavée une fois pour toutes, soit à l'État, soit à une compagnie, ne représente pas, bien entendu, les frais qu'il faudrait faire pour créer de toutes pièces une irrigation; elle suppose que le sol est déjà préparé à cet effet et qu'il n'a qu'à recevoir l'eau, « Si, sans paver le capital, ajoute le même ingénieur, ou veut avoir une concession perpétuelle, on la paye de 500 à 1,000 fr. par an pour la saison d'été: si l'on ne veut l'eau que pour un temps restreint, on ne paye que de 400 à 800 fr. par an; l'eau d'hiver est peu employée, car les marcites sont rares, et elle n'est guère en usage pour les autres cultures. D'ailleurs, en hiver, les eaux sont peu abondantes et nécessaires à la navigation: ainsi, dès le 20 septembre, on suspend les irrigations sur le canal de la Murza, pour favoriser la navigation de l'Adda. Les eaux, pour la saison d'hiver, se payent de 50 à 80 fr.; c'est le dixième du prix de celles d'été. Quelquefois on stipule de 40 à 80 fr. par hectare arable, avec la condition de deux à trois arrosages par mois ; d'autres fois on paye en nature un tiers ou une moitié de la récolte du riz brute. Là où l'eau de la Murza peut arriver facilement, on ne paye sourent que 15 ou 20 fr. par an et par hectare, et ce prix s'élève jusqu'à 120 fr. lorsqu'il faut que l'eau vienne de loin: »

Sur le canal d'Ivrée, en Piémont, le prix d'un écoulement d'un litre par seconde est à peu près de 16 fr. par an.

Ces divers exemples doivent suffire pour montrer les sacrifices d'argent que l'on peut demander à l'agriculture pour lui livrer de l'eau et par conséquent aussi ceux qu'elle doit faire pour établir elle-même, soit un canal de dérivation, soit une machine élévatoire. Ils prouvent qu'en employant la simple pesanteur comme force et un canal d'irrigation avec l'ouvrage de prise d'eau comme machine, on paye de 1 à 2 dixièmes de centime le mêtre cube d'eau en movenne.

D'après M. Pareto, les prix de revient de l'eau fournie par divers réservoirs alimentés par l'eau de pluie ou de petits cours d'eau seraient les suivants :

|         |                |    |    |     |   |    |    |    |    | des<br>reservoirs. | Prix de<br>mètre cube<br>d'eau. |   |
|---------|----------------|----|----|-----|---|----|----|----|----|--------------------|---------------------------------|---|
|         |                |    |    |     |   |    |    |    |    | METRES CURFS.      | LENTINES.                       |   |
| Etang B | erthonet       |    |    |     |   | ." |    |    |    | 1,700,000          | 0.62                            | ۰ |
| Reservo | ir de Grosbois |    |    |     |   |    |    |    | ÷  | 8,516,000          | 1.39                            |   |
| -       | de Chazilly    |    |    |     |   |    |    |    |    | 5,281,000          | 3.40                            |   |
|         | de Cercey      |    |    |     |   |    |    |    |    | 3,741,200          | 3.18                            |   |
| -       | de Pauthier .  |    |    |     |   |    | ·  | i  | Ċ  | 1,856,400          | 1.78                            |   |
| ~       | de Tillot      |    |    |     |   |    |    |    | ÷  | 598,940            | 3.77                            |   |
| -       | des bois de la | Ca | ro | lin | c | Be | rr | y) | .: | 146,700            | 0.78                            |   |

M. Hervé-Mangon donne des prix qui différent notablement des précédents :

|           |               | • *.                             |        |       |   |    |    | Prix du<br>netre cube<br>d'eau. |
|-----------|---------------|----------------------------------|--------|-------|---|----|----|---------------------------------|
| Étang de  | Brévriande (S | Sologne)                         | :      |       |   | ٠. | ٠. | 0.26                            |
| Réservoir | de Grosbots,  | canal de Bour                    | gogne. | <br>: | : | •  | 5  | 1.70                            |
|           | de Cercey,    | _                                |        |       |   |    |    | 0.70                            |
|           |               | canal de Give<br>geville, à Laup |        |       |   |    |    | 0.94                            |

M. Mangon rapporte, dans le Dictionnaire des arts et manufactures, que six puits artésiens forés aux environs de Tours et qui ont coûté ensemble 18,600 fr. fournissent 80 litres d'eau par seconde. Le produit est par année de 2,552,780 mêtres cubes, et en ne comptant comuné dépense que l'intérêt du capital à 5 pour 400, le prix d'un mêtre cube d'eau revient seulement à 0.037.

Cherchons maintenant à établir le prix du mêtre cube d'eau qui serait obtenue par les divers moteurs examinés précédemment (chap. 1x, p. 284 à 514), appliqués aux principales machines élévatoires que nous avons aussi passées en revue (chap. x, p. 514 à 554).

En supposant que la journée d'un ouvrier de 10 heures, dont 8 heures de travail effectif, coûte 4'.50, que celle d'un cheval avec conducteur soit de 5 fr., M. Pareto trouve les nombres suivants:

|                                             | Prix da<br>mêtre cube<br>d'esu, | Prix de<br>Pirrigation<br>d'un bectare. |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                             | CENTIMES.                       | FR.                                     |
| Baquetage à bras                            | 4.80                            | 86.40                                   |
| Écopes ordinaires à bras                    | 4.70                            | 84,60                                   |
| Seaux à bascule à bras                      | 7.50                            | 135.20                                  |
| Puits ordinaire avec corde et poulie à bras | 10.70                           | 192.60                                  |
| Puits très-profond avec treuil à vo'ant et  |                                 |                                         |
| manivelle                                   | 8,80                            | 458,49                                  |
| Noria mue par un cheval                     | 2.60                            | 46.80                                   |
|                                             |                                 |                                         |

Pour les calculs précédents, M. Pareto a supposé que

300 mètres cubes d'eau sont absorbés par chaque arrosage et qu'on donne 6 arrosages pendant l'été.

M. de Gasparin remarque avec raison (Cours d'agriculture, t. 1, p. 497) que la valeur de l'eau élevée par les no risa dépend de la profondeur du réservoir où elle est puisée. L'illustre agronome suppose que la journée d'un cheval est de 5 fr., et qu'il faut 1,000 mètres cubes d'eau par hectare; il trouve alors il trouve alors.

| Profondeur. | mètre cube<br>d'eau. | l'arrosage<br>d'un hectare |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|             | CENTIMES.            | FR.                        |
| 2 mètres    | 1.29                 | 12,80                      |
| 4 -         | 2.56                 | 25,60                      |
| 6           | 5.84                 | 38.40                      |

M. Sainte-Preuve a donné, dans le Bulletin de la Société d'encouragement (1845), le calcul du prix de l'eau élevée par un moteur à vent de M. Amédée-Durand (voir précédemment, p. 294), et îl a produit les chiffres suivants, qui correspondent à l'élévation de l'eau à 1 mètre de hauteur :

#### 1º Service pendant l'année entière.

#### Produit 140 me × 365 = 51,100 mètres cubes.

| Intérêt à 10 p. 100 du capital d'établissement, |    |   | 154,00 |
|-------------------------------------------------|----|---|--------|
| Entrelien et renouvellement des voiles,         |    |   | 26,00  |
| Entretien de la pompe                           |    |   | 12.00  |
| Huile                                           |    |   | 4.00   |
| Salaire pour graissage, tension des voiles      | į, | i | 3.70   |
|                                                 |    |   | 100 80 |

Cout du mêtre cube d'esu ; 0º 39.

2º Service pendant six mois.

# Produit $\frac{51,100}{2} = 25,550$ mètres cubes.

| Intérêt à 10 p. 100                         |  |  |        |
|---------------------------------------------|--|--|--------|
| Entretien et renouvellement des voiles      |  |  |        |
| Entretien de la pompe                       |  |  | 6.00   |
| Huile                                       |  |  | 2.00   |
| Salaire pour graissage, tension des voiles. |  |  | 1.85   |
|                                             |  |  | 176 85 |

Coùt du mêtre cube d'eau : 04.69.

under the

Il faut remarquer cependant que pour pouvoir employer d'une manière convenable et en temps opportun l'eau èlevée, il faudra ajouter au prix de l'élévation celui de la construction d'un réservoir.

M. Peyret-Lallier a donné le compte suivant pour la dépense qu'exige l'élévation de l'eau faite par une machine à vapeur établie à Arles, la hauteur étant de 2 mètres :

#### Dépenses capitales. 10,000 Achat d'une machine de la force de 5 chevaux-vapeur, Construction d'une roue à tympan. . . . . . . . . 2.000 Transport, pose, bassin d'alimentation, logement du 8.000 20,000 Dépenses annuelles. fr. Intérêts du capital à 5 p. 100. . . . . . . . . . 1.000 Entretien et dépréciation des machines . . . . . . 1.200 Un mécanicien et son aide pendant 6 mois, . . . . . 800 5 kil, de houille par heure et par force de cheval, ou 600 kil, par jour, et 90,000 kil, en 150 jours à 2 fr. les 1,000 kil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 4,800

On obtient 2,582,000 mètres cubes d'eau qui reviennent à 0°.201 le mètre cube. Il est à remarquer que les perfectionnements introduits dans la construction des machines à vapeur, depuis que M. Peyret-Lallier a publié son Memoire sur les irrigations dans le delta du Rhône, ont permis de livrer ces machines motrices à un prix moindre et de faire une économie notable sur la consommation du condustible. Mais, d'un autre côté, le prix de l'eau augmente considérablement quand il s'agit de l'élever à de plus grandes hanteurs, Nous aurons à revenir sur cette question à l'occasion de l'emploi des engrais liquides par le système tubulaire.

Nous n'avons pas parlé du prix de revient de l'eau obtenue en employant les roues hydrauliques pour machines motrices; dans ce cas, il n'y a absolument qu'à compter 10 pour 100 du capital d'établissement pour avoir le prix total de l'eau élève. C'est généralement le moyen le plus économique de se procurer de l'eau, après l'application simple de la pesanteur dans les canaux.

Les exemples précèdents doivent suffire pour guider les irrigateurs dans leurs calculs. Ils devront toujours avoir soin de tenir compte de la hauteur d'élévation dont l'accroissement amène une diminution proportionnelle dans le débit de l'eau obtenue. La table suivante, extraîte de l'Aidemémoire de mécanique pratique de M. le général Morin, complètera à ce sujet les détails précédemment donnés :

|                                                             | Effet obleng    |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                                                             | kilogrammetres, |  |
| Baquetage à bras. Un homme travaillant 8 heures             |                 |  |
| avecun seau léger                                           | 46,000          |  |
| Ecopes ordinaires. Un homme travaillant 8 heures            |                 |  |
| par jour                                                    | 48,000          |  |
| Ecopes hollandaises. Un homme travaillant 8 heures          |                 |  |
| par jour                                                    | 170,000         |  |
| Seaux à bascule. Un homme travaillant 8 heures              |                 |  |
| par jour au-de-sus d'un puits de 2 à 5 mètres               |                 |  |
| de profondeur                                               | 65,000          |  |
| Puits ordinaire arec corde et poulie. Un honime             |                 |  |
| travaillant 8 heures par jour                               | 77,000          |  |
| Puits très-profond avec treuil à volant et à mani           |                 |  |
| velle. Un homme travaillant 8 heures par jour               | 170,000         |  |
| Manége des maraichers en 8 heures de travail :              |                 |  |
| Un homme.                                                   | 200,000         |  |
| Un cheval ou un mulet                                       | 1,166,000       |  |
| Un bænf                                                     | 1,120,000       |  |
| Un âne                                                      | 534,000         |  |
| Chapelet incliné, dont la vitesse ne doit pas être          |                 |  |
| supérieure à 1=.50 en 1 minute, en 8 heures de<br>travail : | ***             |  |
| Un homme agissant à une manivelle faisant                   |                 |  |
| 30 tours en une minute                                      | 68,000          |  |
| Un cheval.                                                  | 419,000         |  |
| Chapelet vertical en 8 beures de travail :                  |                 |  |
| Un homme à la manivelle.                                    | 115 000         |  |

| Un cheval                                | 647,000 |
|------------------------------------------|---------|
| Une bonne noria en 8 heures de travail : |         |
| Un cheval                                | 671,000 |
| Un âne                                   | 334,000 |
| Roue à tumpan. Un homme agissant pendant |         |
| 8 heures au bas d'une roue à marcher.    | 211.000 |
| Vie d'Anabim Ma. Un homme on 9 hourse    | 400 000 |

Dans cette table, l'effet utile est mesuré par le produit du poids de l'eau élevée, exprimé en kilogrammes (chaque kil. équivant à 1 litre), et de la hauteur d'élévation exprimée en mètres.

#### CHAPITRE XV

Des études préalables à faire avant l'établissement d'un système d'irrigation

Avant de choisir un système particulier d'irrigation, avant même de décider qu'on doit soumettre un terrain à l'arrosage, il faut s'occuper d'études préalables qui ont pour but de donner des notions précises sur les travaux à entreprendre, sur la direction qu'on leur donnera, sur le meilleur parti à prendre. Il arrive souvent que, faute d'avoir dressé un plan suffisamment exact et d'avoir fait un nivellement rigoureux du terrain, on ne tire pas de la quantité d'eau dont on dispose tout le parti possible; on place mal la prise d'eau principale, le canal de dérivation, les rigoles d'alimentation, de colature et d'écoulement; on ne fait pas arriver partout la quantité d'eau nécessaire ; l'eau devient stagnante en certains points et nuit à la végétation; on est force d'avoir recours à des travaux complémentaires coûteux et l'on n'obtient jamais tout le produit qu'on aurait eu du même terrain avec une moindre dépense première, si l'on n'avait pas négligéde faire une enquête complète sur tous les points que nous allons indiquer.

L'étude de la nature du sol et du sous-sol est indispensable, parce qu'elle donne un renseignement important sur la consomnation d'eau probable. Si l'on a affaire à des terres très-fortes, l'irrigation ne sera donnée qu'avec une extrême réserve, et il sera même nécessaire d'avoir recours à des travaux préalables de drainage qu'on devra combiner avec ceux d'arrosage, ainsi que nous en donnerous plus loin quelques exemples. Si le sous-sol est imperméable, lors même que le sol serait formé de sable, ainsi que cela a lieu dans les landes et sur les dunes, il faudra avoir recours à des travaux de défoncement, à l'ouverture de tranchées qui brisent le plafond inférieur, pour tirer des irrigations un résultat favorable. Si le terrain a été formé par alluvion et qu'il repose sur des cailloux ou des graviers perméables, il faudra nécessairement qu'ou possède de très-grandes quantités d'eau pour obtenir des récoltes abondantes. Ainsi une étude des lieux, faite d'après les principes donnés dans le chapitre u du livre V de cet ouvrage (t. II, p. 3 à 9), fournira les indications les plus précieuses; on pourra seulement se borner à quelques fouilles consistant en trous creusés soit à la bêche, soit à la pioche, soit avec la sonde à main

Un plan du terrain, fait à l'échelle avec une grande exactitude, est indispensable pour connaître les longueurs et calculer les dimensions des canaux d'alimentation et des rigoles. On fera le levé du plan en suivant les indications données dans le chapitre un du livre V (t. II, p. 10 à 22).

Le levé du plan doit être suivi de l'exécution d'un nivellement très-exact qu'on fera en suivant les indications du chapitre 1v du livre V (t. II, p. 22 à 29), eti employant un des niveaux décrits dans les chapitres v et vi du néme livre

(t. II, p. 29 à 59; voir aussi t. III, p. 246). On devra tracer sur le terrain un double système d'axes parallèles équidistants, se croisant à angles droits, et qui diviseront le terrain en compartiments avant 100, 150 ou 200 mètres de côté. Aux points d'intersection de ces axes, qu'on inscrit sur le plan genéral, avec leurs cotes de hauteur, on fera bien de placer sur le terrain des repères fixes consistant en petites bornes en maçonnerie analognes à celles indiquées dans le chapitre xxvi du livre V (t. II, p. 232, fig. 370); sur cette borne, la cote sera gravée. Ces repères cotés sont très-utiles pour servir de guide et de vérification dans les nivellements partiels qu'on doit faire, soit pour l'établissement, soit pour la réparation des rigoles; ils sont essentiels lorsqu'on doit soumettre le terrain arrosé à une sorte d'assolement et en varier la culture. Toutes les cotes devront être autant que possible rapportées an niveau moven de la mer; cette condition pourra être facilement remplie en France, grâce aux cartes du dépôt de la guerre, cartes très-détaillées, on tout irrigateur trouvera relevés certains points auxquels il pourra comparer ses nivellements.

Une fois le système d'axes précédents tracé, on a des bases d'opération suffisantes pour les irrigations même les plus considérables, et on procédera au tracé des lignes horizontales ou d'égal niveau qu'on rapprochera d'autant plus les unes des autres que le terrain présentera une plus grande pente. On suivra, pour trouver ces lignes, les régles données dans le chapitre yu du livre V (t. 11, p. 66 à 81).

Les études préalables ainsi faites, on pourra choisir en commissance de cause le système d'arrosage le plus convenable pour les cultures que l'on a en vue, et le plus écononique en tenant compte du prix plus ou moins élevé de la main-d'ouvre du poys, car les divers modes d'irrigation ne demandent pas le même travail. On devra aussi prendre en considération la qualité des eaux qu'on peut employer, et les engrais gont on peut disposer, Nous reviendrons sur ce sujet dans le dernier livre de cet ouvrage, consacré à la théorie du drainage et des irrigations.

### CHAPITRE XVI

### Des terrassements

Il est indispensable, pour que l'irrigation donne tous ses effets, que l'eau puisse arriver partout en égale quantité, mais elle ne doit séjourner nulle port. Il faut donc faire disparaitre, soit les dépressions de terrain, soit les faibles monticules. On a recours alors à des travaux de terrassenent qu'on cherche en général à rendre rares à cause des dépenses assez fortes qu'ils entrainent. Dans ce but, on ne doit pas exiger que toutes les parties d'une même terre, par exemple d'une prairie, soient sounises au même système d'arrosage; on fait varier, au contraire, à l'imitation des célèbres irrigations allemandes de Siegen, les formes des diverses portions de la prairie de manière à plier l'art de l'irrigateur aux irrégularités du sol, tout en exécutant expendant les mouvements et les transports de terre nécessaires à une parfaite distribution des caux.

Les terrassements les plus économiques sont ceux qui s'effectuent à la bèche pour couper les gazons, à la pioche pour fouiller le sol, à la pelle pour jeter la terre. Les ouvriers peuvent jeter à la pelle jusqu'à une distance de 4 mètres et même 4º.50. En dix heures de travail un pelleteur peut jeter 20 mètres cubes de terre à 5 mètres distance horizontale, à 2 mètres de hauteur verticale; il fait la même quantité de travail en jetant la terre meuble dans une horouette ou un tombereau; il fant qu'il ait avec

lui, pour faire ce travail, un piocheur dans les terres déjà fouillées, deux piocheurs dans les terres ordinaires, trois piocheurs dans les terres dures, jusqu'à cinq piocheurs si le sol exige que l'on fasse usage de la pince ou du pic.

Si les distances auxquelles doivent s'exècuter les transports sont assez petites pour que la terre arrive à sa destination en la faisant simplement jeter deux fois ou même trois fois à la pelle, ce procèdé est le plus èconomique; pour des distances plus grandes, depuis 15 mètres jusqu'à 400 mètres, on a recours aux brouettes; les tombereaux à bras d'hommes servent pour les distances de 100 à 500 mètres; au delà on emploie les tombereaux conduits par les chevaux.

Quand le sol est assez memble et n'est pas collant, on a recours avec avantage, pour les mouvements de terre, à un instrument particulier auquel on attelle des chevanx ou des beußs et qu'on appelle rarale, pelle à cheval, niveleur à beußs. Cet instrument, qui est très-commode, mais qui ne peut servir que pour les transports à petites distances, a ordinairement la forme d'une plaque rectangulaire, lègèrement courbe, de 1=.50 de longueur sur 0=.70 de largeur; la partie antérieure est garnie d'une lame de fer tranchante qui entre en terre quand on soulève les mancherons de l'apracil, Quand la ravale, trainée par l'attelage, a ramassè une assez grande quantité de terre, et l'a ensuite transportée aux distances où l'on veut la répandre, l'ouvrier vide l'instrument en le renversant d'arrière en avant.

La ravale, dans sa forme la plus usitée, présente un inconvénient consistant en ce que, le manche se renversant avec la pelle, l'ouvrier qui conduit l'instrument doit aller reprendre le manche entre les pieds des animaux pour remettre les choses en leur premier état. Il en résulte une perte de temps considérable, et souvent l'ouvrier court quelque danger. La ravale culbuteuse (6g. 494 et 495), imaginée par M. Hallië, constructeur de ma-



chines agricoles à Bordeaux, permet à l'ouvrier et à l'at-

telage d'effectuer le travail de ravalement avec autant de promptitude que de facilité, l'instrument se chargeant,



se déchargeant et se remettant de lui-même en place.

La figure 494 montre la ravale de M. Hallie dans la position qu'elle occupe au moment où elle va se charger, et la figure 495 la fait voir au moment où, avant déposé sa charge, elle est prète à se retourner et à reprendre sa place pour être dirigée de nouveau vers l'endroit d'où elle doit enlever une nouvelle quantité de terre. Un homme tient les deux mancherons de l'instrument : en donnant à l'attelage le signal du départ, il les soulève de manière à faire mordre le tranchant et à forcer ainsi la terre, qui préalablement doit avoir été ameublie par une charrue, par un fouilleur, par un déchaumeur ou un scarificateur, de s'introduire dans la pelle, il pèse ensuite sur les mancherons, afin d'empêcher le tranchant de rencontrer un nouvel obstacle; la machine, avancant alors comme une sorte de traineau, transporte sa charge vers le lieu où le terrassier veut la déposer. En arrivant à ce point, l'ouvrier tire vers lui les mancherons fixès sur le cadre en fer qui se meut dans les tourillons au moven d'une glissière; il fait ainsi sortir les crochets qui tiennent les goujons; il repousse ensuite le cadre, et, en le faisant passer en dessus de ces mêmes goujons, il soulève l'instrument et produit ainsi son renversement. Comine l'attelage continue à marcher, le conducteur n'a qu'à tirer à lui les mancherons pour forcer la machine à se retourner et à reprendre sa première position en s'appuyant sur deux pattes d'arrêt placées à l'arrière, et qui trouvent dans le terrain le point d'appui nécessaire à la nouvelle culbute. Ces mouvements ne demandent que quelques secondes pour Jeur exécution. La ravale de M. Ilalliè coûte 125 francs et pèse 80 kilogrammes.

Dans l'établissement d'un système quelconque d'irrigation, on doit s'arranger de telle sorte que les déblais suffiseut aux remblais sans avoir besoin d'emprunter de la terre au déhors et sans qu'il en-reste en excès. Dans ce dernier cas, s'il se présente, on fait un tas de la terre disponible pour obvier aux affaissements qui pourront se produire et pour remédier aux dégâts que feront les eaux; d'autres fois, on jette les terres en excès dans le canal de manière à les délayer et à les répandre comme par une sorte de colmatage.

#### CHAPITRE XVII

### Des instruments de l'irrigateur

Les instruments de l'irrigateur sont simples et ne diffèrent pas beaucoup de quelques-uns de ceux employés par le draineur; les mêmes fabricants font tous ces ouills, et l'on peut consulter à ce sujet les détails qui sont donnés sur les prix d'achat dans le chapitre xv du livre V de cet ouvrage (t. II, p. 152 à 164).

Pour les terrassements, on emploie les bêches ordinaires (fig. 285 et 284, t. II, p. 156), la pioche (fig. 515, nº 7, t. II, p. 155), et enfin la pelle (fig. 300, t. II, p. 142). Pour faire les fossés, on se sert de la pioche représentée par la figure 496.



Fig. 496. - Pioche de l'irrigateur.

Le tracé des rigoles s'effectue en ayant recours à des piquets en hois (fig. 527, t. II, p. 172) sur lesquels s'enroulent des cordeaux que l'on tend dans la direction voulue; cette direction est préalablement indiquée par de petites fiches en bois ou en fer que l'on enfonce à la main ou au maillet. On découpe les gazons, en se servant de la bêche, en forme de langue de bœuf (fig. 329, t. 11, p. 173), de la hache (fig. 530, même page); ou bien de la roulette à dégazonner de M. Polonceau (fig. 531, t. 11, p. 173; on a impriné par creur Poloneau). Avec ces instruments, on transche le gazon des près d'abord le long de la ligne indiquée par le cordeau tendu, puis, suivant une autre ligne parallèle, en se plaçant à une distance convenable de la prenière. Daus quelques pays, on se sert d'une sorte de coutre de charrue pourvu d'un manche en bois et d'un anneau auquel on attache une corde. Un ouvrier fait pénètre le coutre dans le gazon et tient le manche un peu incliné en avant; un autre ouvrier tire la corde en marchant dans la direction de la rigole à ouvrir.

Quand les deux rives d'une rigole ont été découpées longitudinalement, on enlève les gazons, soit avec un crochet à deux pointes (fig. 532, t. II, p. 176), soit avec la pioche représentée par la figure 535 (même page); ce dernier instrument porte dans les Yosges le nom de fossoir. On achève le travail en employant la bêche cintrée (fig. 497), et quelquefois, pour les curer, la ratissoire (fig. 498).



Fig. 497. - Bèche à rigoles.

On a proposé de faire et quelquefois on a fait effectivement les rigoles en se servant d'une charrue rigoleuse telle que celle de Grignon (fig. 414, 1. II, p. 515). Les outils manuels sont en général préférés par les irrigateurs, comme



Fig. 498. — Ratissoire pour curer les rigoles.

Fig. 499. — Croissant de l'irrigateur au 10° de la grandeur naturelle.

lig. 500. - Ecobue de l'irrigateur emmanchée (au 10° de la grandeur naturelle.)

se prètant à un travail plus règulier. Les meilleurs instruments sont le croissant et l'écobue, décrits dans le Manuel de l'irrigateur de M. Villeroy, et dont nous re-



Fig. 503. — Croissant et écobue placés sur le même mande

Fig. 504. - Batte de l'irrigateur.

produisons ici les dessins (fig. 499, 500, 501 et 502). M. Keelhoff, qui a fait confectionner ces instruments pour les firrigations de la Campine, d'après les figures que nous en donnons, les déclare excellents. Le croissant (fig. 490) sert à couper le gazon dans le sens longitudinal, en snivant la ficelle tendue sur la tête des piquets; il est aussi employé pour diviser transversalement le gazon qui se trouve entre les deux parois de la rigole. L'écobue (fig. 500, 501 et 502) sert à enlever les gazons, à tailler la rigole suivant le talus du haut, à la curer quand îl y a de l'eau. Quelques irrigateurs metteut les deux instruments sur le même manche (fig. 505), le croissant d'un côté, l'écobue de l'autre, ce qui rend l'outil plus lourd et donne plus de force et plus de sérvée aux coups du croissant.

On a quelquefois besoin d'affermir le terrain; on emploie à cet effet des battes (ig. 504), qui se composent d'une planche en chêne, ayant 0° 60 de longueur, 0° 50 de largeur et 0.06 d'épaisseur, qu'on attache à l'extrémité d'un long manche l'égérement courbé. On frappe le gazon aveccet instrument, ou bien on emploie la dame, tout à fait analogue au pilon du drainage (fig. 569, t. 11, p. 240).

Pour s'assurer que les rigoles ont bien la pente voulue, l'irrigateur se sert d'un niveau semblable à celui des macons (fig. 237, t. II. p. 475), ou bien du nivean simple que représente la figure 505 : le fil à plomb MN indique la verticale; perpendiculairement est attaché un double mètre; le long de l'une de ses branches est un curseur mobile D, qui relève cette branche dans la proportion mème de la pente qu'on veut obtenir; le fil à plomb doit être dans l'axe de l'instrument quand le fond de la rigole sur lequel repose le double mètre a la pente qu'on desire lui donner.

Tout irrigateur fait faire aussi un assez grand nombre de petites vantelles ayant le profil des rigoles, et qui serrent à interrompre le passage des eaux; ces vantelles sont en bois, en tôle, en fonte, en poterie; elles ont à leur partie supérieure un crochet, ou bien une ouverture ou mortaise qui permet de les saisir facilement à la main.



Fig. 505. - Niveau pour vérifier la pente des rigoles.

On voit que l'outillage proprement dit de l'irrigateur est bien simple; ajoutons qu'il ne faut pas manquer d'y joindre de bons instruments de nivellement et de levé de plan dont l'usage bien entendu rend les plus grands services et épargne bien des frais inutiles.

### CHAPITRE XVIII

## Des divers systèmes d'irrigation

L'établissement d'une irrigation, dès que le nivellement du terrain a été effectué et qu'on possède un plan exact, n'est plus une chose difficile; le choix du système est l'effaire délicate. Il faut en préparer le projet sur le plan; il n'y a ensuite qu'à porter des piquets sur le terrain pour marquer la place des rigoles à creuser et des mouvements de terre à effectuer; les ouvriers un peu Inditués à se seriri des outils que nous avons décrits se tirent très-bien de ce travail dès qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Il arrive très-souvent, ainsi que nous l'avons déjà dit, que la conformation tourmentée du sol ne permet pas l'emploi unique d'un système; on a alors recours à une combinaison mixte qui facilite l'arrivée et l'écoulement de l'eau sur toutes les parcelles des champs à arroser. Quelles sont les conditions de l'établissement de chaque système particulier, quels en sont aussi les avantages? voità les questions essentielles à examiner.

Nous distinguerons huit cas distincts qui comprennent l'irrigation proprement dite et diverses applications de l'eau qui s'y rapportent :

1 Irrigation par submersion; on submerge le sol sous une couche plus ou moins épaisse d'eau, pendant un certain temps, après lequel on la fait écouler pour submerger, le plus souvent, à son tour, un autre parlie de terrain placée à l'avai; ce système ne peut être employé que lorsque le terrain peut être partagé en compartiments presque horizontaux;

2º Irrigation par rigoles de niveau et déversement; on amène l'eau dans une première rigole horizontale qui laisse déverser l'eau en une mince couche uniforme sur toute la longueur de son bord inférieur; une seconde rigole horizontale, placée au-dessous à une distance plus ou moins grande, ramasse l'eau qui s'est ainsi répandue; cette rigole irrigue de même une seconde parcelle de terrain bordée inférieurement par une troisième rigole horizontale qui recueille l'eau et la livre à une nouvelle étendue de terre, et ainsi de suite; cette méthode n'est applicable que dans les terrains qui ont une pente assez grande, à moins que la surface n'en soit très-petife, auquel cas on peut

IV.

l'employer malgre une pente faible; c'est un système très-économique qui ne demande pas une très-grande quantité d'eau;

5º Irrigation en formé d'épi ou par razes; ce système est particulièrement applicable sur un terrain qui présente une série de contre-forts et de pétities vallées; il consiste à avoir de grandes rigoles distributrices desquelles partent des rigoles secondaires en forme d'épi de blé; il faut en général que la pente soit sensible sans être forte sur aucune des parties du soi irrigable;

A' Irrigation par planches disposées en ados; ce système consiste à établir, perpendiculairement à la peute, des planches disposées en ados; des rigoles de distribution creusées sur le dos de l'ados dégorgent les eaux uniformément sur les deux ailes, dans deux rigoles d'égouttement qui déversent dans une rigole de colature. Ce système est seulement applicable aux lerrains presque plats, et il exige d'assez fortes dépenses d'établissement, mais il présente une grande régularité, un assainissement certain, et il doit être préféré à tous les autres dans les terrains marécageux;

5º Irrigation par demi-planches superposees; ce système est une modification de la méthode précédente, qui a pour but de la rendre applicable à des terrains présentant une pente assez grande; les deui-planches sont établies dans le sens horizontal, c'est-à-dire perpendiculairement à la pente du terrain; ce système convient particulièrement à un sol dans lequel on peut découper des bandes horizontales séparées par des falus rapides;

6' Irrigation par infiltration; cesystème consiste à mouiller le terrain au moyen de petits canaux, où l'eau courante ou stagnante se tient toujours à une petite distance audessous du niveau du sol; il est seulement applicable aux terrains très-élevés, où l'on n'amène l'eau que très-difficilement :

7º Irrigation par dérivation des caux pluviales; ce système est plutôt un moyen dutiliser les caux de pluie qu'un arrosage proprement dit; il est applicable seulement dans les pays de montagne; il consiste dans la création de rigoles de niveau qui retienment l'eau, retardent son écoulement vers la vallée, s'opposent ainsi aux inondations, et augmentent la puissance de la végétation;

8º Irrigation combinée avec le drainage; elle est employée quand des prairies se trouvent au-dessous de terrains drainés; elle doit être aussi recommandée quand le terrain est assez perméable pour que le drainage puisse nuire à de certaines époques;

9º .Colmatage; l'irrigation avec colmatage s'emploie quand on a des eaux troubles avec le dépôt desquelles on exhausse et on enrichit un champ ou une prairie;

40° Warpage; c'est un moyen de profiter des dépôts ramenés par la mer, lors des marées montantes;

11º Dessalage des terrains salés; ce mode d'irrigation est destiné aux terrains dans lesquels le sel ordinaire est en quantité assez grande pour nuire à la végétation;

42º Irrigation par le système tubulaire souterrain avec regards d'épundage; c'est le système anglais de l'épandage des engrais liquides conduits dans les champs par des tubes souterrains; il n'est guère applicable, selon nous, que dans le cas où la pesanteur seule fait circuler l'engrais sans l'emploi de machines, et dans celui où le voisinage d'une ville fournit de grandes quantités d'engrais liquigles à bas prix.

Nous allons successivement décrire chacun de ces systèmes, donner les moyens d'exécution, et indiquer leurs avantages particuliers.

#### CHAPITRE XIX

De l'établissement des rigoles et du rapport entre leurs dimensions et les quantités d'eau à débiter

Quel que soit le mode d'irrigation qu'on emploie, à l'exception toutefois du système tubulaire anglais, il faut creuser des rigoles dont la forme et les dimensions sont en rapport avec la nature et la configuration du sol, et avec la quantité de liquide que l'on se propose de répandre. Il est essentiel d'entrer à cet égard dans quelques explications générales qui contiendront les solutions de tons les cas particuliers qui pourront se présenter.

Les parois des rigoles peuvent être verticales, forsque la profondeur n'excède pas 0<sup>ac</sup>.50.

Dans le cas où la profondeur est plus grande, on doit tailler les parois en talus, dont les inclinaisons sont d'autant plus grandes que le sol est moins consistant et que la pente du fossé creusé est plus forte. La manière la plus commode de mesurer les dimensions d'un canal consiste à prendre la largeur en haut L, la largeur au fond l, et la hauteur h. On appelle base des talus d'un fossé la différence entre les deux largeurs ou L-l. Si l'on a L-l=h, on dit que la base des talus est simple; c'est celle que l'on adopte pour les terres les plus consistantes. Si L-l=2h, on dit que la base est double; on la prend pour les terres de moyenne consistance. Enfin, si l'on a L-l=3h, on dit que les talus sont à base triple; ils ont alors l'inclinaison que prennent naturellement les terres meubles abandonnées à elles-mêmes. C'est cette inclinaison que nous avons indiquée précédemment (p. 261) pour l'inclinaison des talus des digues, qui ne sont pas autre chose que des fossés retournés. On comprend facilement qu'on peut prendre des bases intermédiaires entre les nombres 1, 2 et 5 que nous venons d'indiquer.

Lorsque la rigole n'a pas plus de 0º..10 de profondeur, on la creuse avec la hache de pré elle-unême, ou avec le croissant. Le cordeau étant tendu, ainsi que nous l'avons dit, on taille avec cet instrument le long de la largeur tracée, puis, de l'autre côté, à la distance voulue. On divise ensuite la bande de gazon avec le croissant en morceaux de 0º.50, que l'on détache et que l'on enlève à la pello on au crochet, pour les mettre de côté.

Si la rigole doit avoir de 0-10 à 0-.50, on opère encore comme nous venons de le dire, et l'on approfondit ensuite avec la béche. On peut aussi es servir immédiatement de la béché plate ou de la béche dite en langue de bœuf. On emploie d'ailleurs, pour approfondir, les divers instruments indiqués dans le chap. xvv., selon la nature dusol et du sous-sol.

Pour creuser les fossés ou les canaux d'une profondeur plus grande, on opère d'abord comme nous venons de l'indiquer, en creusant comme si l'on devait faire une rigole à parois verticales, c'est-à-dire qu'on creuse d'abord une rigole avant la largeur du fond. Ensuite on tend de nouveau le cordeau à une distance du bord égale à la moitié de la base des talus, et on donne d'un côté l'inclinaison voulue : puis ou reporte le cordeau de l'autre côté pour v opérer de la même manière. Il faut avoir soin de faire que tous les ouvriers travaillent de manière à produire une inclinaison bien régulière, car une surface présentant des ressauts plus ou moins nombreux offrirait des obstacles à l'éconlement de l'eau, d'où résulteraient des affouillements et des dégradations, en même temps qu'une mauvaise répartition de l'eau. Quand la taille des parois est terminée, on nettoie le canal à la pelle et au rabot à niveler. S'il s'agit d'un ruisscau dont les eaux sont sujettes à pouvoir s'élever beaucoup par les temps de pluie, il faut donner aux talus une trègrande inclinaison, et autant que possible les recouvrir de gazon. A cet effet, on enlève le gazon sur une largeur de 5 à 9 métres, on creuse le fossé, on répand sur les deux rives a terre fouillée, de manière à donner au sol une pente régulière, et on replace ensuite le gazon en commençant autant que possible dans le lit même du ruisseau et remônant aussi loin qu'on peut arriver. Les eaux trouvent sinsi, quand elles se gonfient, de l'espace pour s'étendre, et elles ne causent aucun dommage, parce qu'elles coulent sur une surface gazontée.

Le canal principal d'alimentation d'une terre irriguée doit avoir son origine un pen au-dessus du barrage, quand il recoit son eau d'un cours d'eau; dans tous les cas, il doit avoir la ligne de flottaison supérieure à toutes les parties du sol. On est souvent, à cet effet, obligé de l'établir en remblai. Dans tous les cas, ou doit préférer augmenter sa largeur, plutôt que sa profondeur : cette règle est d'ailleurs applicable à toutes les espèces de rigoles. La profondeur pour un canal destiné à l'arrosage de 50 hectares ne doit pas, par exemple, excéder 0m.75. Une surélévation de la ligne de flottaison au-dessus des terres, de 0m.20 à 0m.50 est la plus convenable. Alors on construit de chaque côté des digues avant 0m.30 au-dessus de la ligne de flottaison avec 1 mêtre de crête, et des talus de 3 mêtres de base pour 1 mètre de hauteur; ces talus seront gazonnes. Pour ces sortes de canaux. la pente doit être de 0m.00025 à 0m.00035 par mètre, c'est-à-dire, très-faible. On concoit cependant qu'il n'est pas toujours possible de rester dans une limite aussi faible.

Lorsque le canal principal d'alimentation sert à plusieurs irrigations situées à droite ou à gauche, on crée des canaux secondaires ou canaux de répartition, qui communiquent avec le premier par des écluses ou de simples vannes formées d'une planche. En canal de répartition doit aussi avoir une pente très-faible.

En général, des canaux principaux ou secondaires d'alimentation doivent se rétrécir à mesure qu'on approche de leur extrémité, de manière à ne plus avoir qu'un tiers de la largeur initiale.

Le tableau suivant, que nous extrayons de l'ouvrage de M. Pareto, donne les rentes d'un certain nombre de canaux ou parties de canaux :

| a tres de cultura .                                                                   | -                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome des calant.  Canal de Craponne                                                   | Pentes par mètre.<br>0.00086<br>0.0004<br>0.0025         |
| Canal des Alpines                                                                     | 0.00008<br>0.002<br>0.0025<br>0.0005<br>0.0004<br>0.0605 |
| Canal de Marseille                                                                    | 0.00046<br>0.00005<br>0.001                              |
| Canal de Pierrelatte                                                                  | 0.0004<br>0.00027<br>0.00013                             |
| Canal du Drac (Hautes-Alpes).<br>Canaux d'Alaric et de Tarbes.<br>Canal de Perpignan. | 0,0028<br>0,0001<br>0,0035<br>0,0022                     |
| Canal du Bazet (Haute-Garonne)                                                        | 0.00024<br>0.00052<br>0.00004                            |
| Canal d'Ivrée (Piémont)                                                               | 0.0005<br>0.0009<br>0.0013                               |
| Canal de la Sesia (Piémont)                                                           | 0.0004<br>0.0008<br>0.001                                |

| Noine des canque.                                  | Penter par métr |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|                                                    | 0.00072         |
|                                                    | 0.00113         |
|                                                    | 0.00155         |
|                                                    | 0.0002          |
| Naviglio-Grande (Lomt ardie)                       | 0.00068         |
|                                                    | 0.00116         |
|                                                    | 0.0003          |
|                                                    | 0.00055         |
|                                                    | 0.0008          |
|                                                    | (-0.00018       |
| Canal de Pavie (Lombardie)                         | 0.0003          |
|                                                    | 0.0003          |
| Canal de la Murza (Piémont                         | 0.00016         |
| Canal de la marza (Flemont                         | 0.00018         |
| Rigole près le Mont-Dore dans le roc dans la terre | 0.0085          |
| dans la terre.                                     | 0.005           |
| Rigole près de Briançon, dans un terrain schis-    | 0.0064          |
|                                                    |                 |
| Rigole dans les Vosges                             | 0.0035          |
| Rigole dans la Drôme                               | 0.0031          |
| Rigole près de Chambéry (Savoie)                   | 0.0042          |
| Rigole près de Suza (Piémont)                      | 0.00085         |
| Dérivation particulière près de Lodi               | 0.00028         |
| Pavie                                              | 0.0007          |
| C1                                                 | 0.00004         |

Les rigoles d'irrigation qui déversent directement l'eau dans les terres doivent avoir en général de petiles profondeurs, et on doit plutôt en accroitre la largeur que l'autre dimension. On a vu plus haut (p. 561) par les expériences de M. Keelhoff, que l'augmentation de la profondeur amène une plus grande dépendition d'eau. La profondeur de 0°°.05 sera la meilleure et s'accordera bien avec une largeur de 0°°.25 à 0°°.28. Dans les prairies, ces dimensions n'empèchent en aucune façon le fauchage, n'arrètent pas le passage des véhicules, de sorte que les détériorations et les réparations qui s'ensuivent sont pen considérables.

Les colateurs doivent avoir une profondeur telle, que la

ligne de flottaison de l'eau, à son origine, reste de 0° 05 à 0° 10 en contre-bas du plafond des rigoles d'évacuation qui y aboutissent. On leur donne une largeur et une pente telles, que jamais il ne puisse y avoir d'engorgement; la largeur sera calculée ainsi que nous aflons le dire: on ne deva guére dépasser une pente de 0° 005 par mètre, afin que la vitesse trop grande qu'acquerrait l'eau n'amène pas de fréquentes dègradations. Les grands colateurs doivent être gazonnés comme mesure de sirveté contre les affouillements.

Le volume d'eau que débite toute rigole, tout canal, dépend de la grandeur de la section mouillée et de la vitesse de l'eau. La section mouillée se mesure par la hauteur de l'eau, multipliée par la moyenne largeur entre le fond et le haut, et la vitesse est déterminée par la pente. Il y a entre ces divers éléments des relations qui les lient d'une manière fixe, et que l'irrigateur doit connaître pour y soumettre ses travaux.

Appelons:

Q la quantité d'eau que doit débiter une rigole;

S la section mouillée de cette rigole;

P le périmètre de cette section mouillée;

V la vitesse moyenne de l'eau par seconde;

i la pente par mêtre, ou la différence de niveau de deux points distants de 1 mêtre dans le sens horizontal;

On aura, d'après Eytelvein :

$$\frac{S}{P} i = AV + BV^2,$$

$$Q = SV.$$

les coefficients A et B ayant les valeurs suivantes :

$$A = 0.000024$$
,  $B = 0.000366$ .

Le périmètre de la section mouillée P dépend de la forme de la rigole; si cette forme est celle d'un rectangle dont la largeur est l, la hauteur de l'eau y étant h, on a :

$$P = 2h + 2l$$
,  $S = lh$ ,

et il est très-facile, connaissant la valeur que l'on veut donner à Q, de trouver par les formules ci-dessus le rapport de l à h.

Dans le cas où la rigole est trapézoide, on ne tient pas ordinairement compte dans la pratique de ce changement de forme; on prend simplement la largeur au plafond, et on néglige l'augmentation de surface qui en résulte pour compenser les obstacles qu'opposent à l'écoulement les herbes aquatiques.

On a simplifé les calculs imposés aux irrigateurs; la formule suivante, due à Tadini, qui l'a vérifiée par un grand nombre d'expériences faites sur les canaux d'arrosage d'Italie, donne la largeur au plafond, étant connues la quantité d'eau Q à débiter, et la hauteur que cette eau doit occuper dans la rigole:

$$l = \frac{Q}{50h \sqrt{hi}}$$

Les angles avec l'horizon qui correspondent aux diverses valeurs de i ont été donnés dans le livre VI (t. III, p. 246).

Un bon irrigateur doit éviter que la vitesse de l'eau au fond des canaux et des rigoles puisse devenir assez grande pour en dégrader les parois. Les formules ci-dessus permettent de calculer la vitesse quand on connaît les antres éléments du problème, et la table qui suit indique les limites que cette vitesse ne doit pas dépasser selon la nature du terrain :

|    | Niture du fond.       |    |      |    |    |     |    |    |    | Limite de la<br>vite-se an fond. | Limite de la<br>litesse moyenne |
|----|-----------------------|----|------|----|----|-----|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|
|    | *                     |    |      |    |    |     |    |    |    |                                  |                                 |
| 1  | erres detrempées      |    |      |    |    |     |    |    |    | 0.076                            | 0.101                           |
| A  | rgiles tendres        |    |      |    |    |     |    | ·  | i  | 0.152                            | 0 202                           |
| 8  | ables                 |    |      | -  | :  | :   |    | ì  |    | 0.305                            | 0.496                           |
| •  | raviers               | ÷  | ::   | i  | i  |     | 1  | Ī  | i  | 0.609                            | 0.810                           |
| .0 | ailloux               |    |      |    |    |     | i  |    |    | 0.616                            | 0.817                           |
| P  | ierres cassées, sile: | τ. |      |    |    | 1   |    |    | ١. | 1.220                            | 1.623                           |
| (  | ailloux ag lomeres,   | sc | hist | cs | te | n-Ì | re | ÷. | Ī  | 1.520                            | 2.021                           |
| F  | oches en couches      |    |      |    |    |     |    |    | i  | 1,830                            | 2.434                           |
|    | loches dures          |    |      |    |    |     |    |    |    | 3.050                            | 4.060                           |

Nous avons donné précèdemment (p. 540) les rapports qui existent entre la vitesse moyenne et la vitesse à la surface.

En général, on doit, dans les irrigations ordinaires, maintenir la vitesse moyenne au-dessous de 0<sup>es</sup>.50 par seconde.

## CHAPITRE XX

## Des chemins et des ponts

Dans un terrain irrigué, l'enlèvement des récoltes par des clariots est une cause de détrioration pour les rigoles; on doit chercher à disposer les chenins de manière à rendre la circulation facile tont autour du champ et en travers. Pour les prairies, on arrose les chemins par des rigoles spéciales peu profondes, agissant par déversement et s'alimentant par de pétites dérivations dans les canaux d'amenèe. Ce doit être un sujet de préoccupation dans la rédaction même du projet d'arrosage; trop souvent on n'y songe que quand l'irrigation est établie, et il en résulte un accroissement considérable des frais d'entretien, non seu-lement de l'irrigation elle-nême, mais des harmais des ani-

maux et du matériel roulant qui fatiguent beaucoup; les chevaux ou les bœufs sont forcés à un grand développement de force de traction et exposés à se blesser.

Pour la traversée des canaux d'alimentation et des grandes rigoles d'amenée et de colature, on emploie des ponts volants de sur bonts volants peuvent être formés par trois traverses d'environ 0°.15 d'équarrissage sur lesquelles on cloue de fortes planches; ils servent pour les passages peu fréquentés. Dans les points où, à chaque récolte, un canal ou un fossé se trouve souvent traversé par les voitures, on établit des ponts permanents, que l'on construit très-économiquement de deux manières : ou bien en plaçant en travers du fossé trois ou quatre pièces de bois de 0°.15 d'équarrissage que l'on recouvre de branchages; ou bien, surtout pour les fossés de peu de largeur, en entre-croisant en X 10 ou 12 piquets (fig. 506), en



Fig. 506 - l'unt forme de piquets croisés et de fascines.

remplissant l'angle supérieur par une fascine formée de branches fortenient lièes ensemble et en recouvrant le tout avec de la terre et du gazon; c'est une disposition que conseille M. Vill-eroy, même pour l'écoulement des eaux souterraines, et qui durc de longues années, quoiqu'elle soit beaucoup moins coûteuse que toute construction en neagonnerie.

### CHAPITRE XXI

## Irrigation par submersion

Dans l'irrigation d'un champ par submersion (fig. 507), on a pour but de recouvrir toute sa surface d'une couche d'eau plus ou moins épaisse, et de le laisser ainsi inondé durant un certain temps. On doit à cet effet entourer le ter-



Fig. 507. - Compartiment d'irrigation par aubmersion.

rain d'une digne qui maintienne les eaux une fois qu'on les a mises. Pour les ainener, on dispose sur le plus laut colté de la digne de circonvallation une vanne qui communique avec la rigole ou le canal d'alimentation. Pour retirer les eaux, on doit, la première vanne étant fermée, ouvrir une autre vanne disposée sur le côté le plus bas de la digne, et qui communique avec une rigole de desséchement ou de colature.

IV.

Il est évident que ce système est extrémement simple, mais aussi qu'il exige un terrain presque plat, sans quoi la digue située du côté d'aval devrait avoir une très-graude hauteur, et en outre, il faudrait consommer une trop grande quantité d'eau. En général, on ne l'applique qu'à des champs présentant au plus 0=.001 de peute par metre. Daus ce cas, on donne senlement à la petite digne qui circonscrit le champ une hauteur de 0=.15 à 0=.50, et on peut la construire à la charrue en adossant au besoin plusieurs fois.

La meilleure disposition à adopter est celle de compartiments carrés ayant 50 mètres de côté environ. Une rigole est placée dans le milieu, dans le sens de la plus grande pente du terrain; on lui donne 0m.50 de largeur au plafond, 0m.35 de profondeur à l'origine et 0 ... 40 à l'extrémité, ce qui correspond à une pente de 0m.001 par mêtre. Deux côtés du carré sout horizontaux, l'un en amont, l'antre en aval ; les deux autres sont dans le sens de la plus grande pente; mais les crètes des quatre petites digues sont construites parfaitement dans le même niveau. A partir de la rigole d'arrosage du milieu. on dispose le terrain en deux plans inclinés uni remontent vers les deux digues latérales par une pente de 0º .005 par mètre; de cette manière, l'égouttement par la rigole qui a servi à inonder quand la vanne supérieure était ouverte se fera avec une complète efficacité par la même rigole, lorsque la vanne inférieure sera ouverte, l'autre étant fermée. La meilleure forme qu'on pourra donner aux digues consistera en un talus intérieur très-incliné, ayant par exemple 10 à 15 de base ponr 1 de hauteur; on pourra alors avoir des récoltes sur toute la surface avec la plus grande facilité.

On conçoit que si le terrain avait une longueur dans le seus horizontal plus grande que 50 mètres, on pourrait donner cette longueur au compartiment; seulement, il serait bon de faire

plusieurs rigoles distantes de 50 mètres, en adoptant toutes les dispositions que nous venons d'indiquer, les digues intermédiairés étant seules supprimées. C'est le système recommande par Schvertz, et qui est le plus employe dans plusieurs parties de l'Allemagne ; on fait seulement très-souvent des planches qui n'ont que 5 à 6 mètres de large, et qui sont séparées par une rigole. La longueur, mesurée dans le sens de la pente, est aussi quelquefois plus grande que 50 mètres, mais il est mieux de s'y tenir et de disposer plusieurs compartiments étagés les uns au-dessous des autres, et s'arrosant successivement lorsque la forme du terrain se prête à la combinaison; on utilise alors pour la submersion des compartiments inférieurs l'eau provenant de l'inondation des compartiments supérieurs. Il faut, pour cela, que la surface de la couche d'eau dans un bief inférieur soit en contre-bas du plafond de la rigole d'assainissement du bief immédiatement au-dessus de celui-ci. Dans le cas contraire, on dispose le canal d'alimentation de manière à donner de l'eau aux divers compartiments d'une manière indépendante; par exemple, il traverse tous les compartiments successifs en faisant en même temps l'office de colature, ou bien on établit un ou deux canaux d'amenée qui longent les compartiments sur les deux côtés, et on construit un troisième canal au fond de la vallée pour recevoir les colatures. Le meilleur parti à prendre dans chaque cas ne peut être indiqué que par la discussion des circonstances révélées par une étude préalable du terrain et par un bon plan et un nivellement exact.

Pour être bien maître de l'eau, il est convenable de placer deux buses en bois, l'une en haut, l'autre en bas de la rigole qui traverse chaque compartiment par son milieu; le jeu des vannes est alors plus certain.

Pour donner l'eau, on se contente de fermer la buse

d'aval et d'ouvrir la buse d'auont; on laisse l'écoulement se faire jusqu'à ce que l'eau ait atteint une épaisseur de 0°.02 à 0°.04 au côté supérieur, et par suite 0°.14 à 0°.17 vers la digue inférieure. Une fois l'eau introduite, il n'y a plus qu'à maintenir la vanue d'amenée ouverte à une hauteur assez grande pour remplacer l'eau perdue par l'évaporation et par les infiltrations dans les couches inférieures du sol

M. Keelhoff établit ainsi qu'il suit le compte des dépenses à faire pour crèer 1 hectare de prairie submersible, d'après les travaux qu'il a effectués en Campine:

| Tracé des Iravaux.  Défoncement du sol à la bêche, à 0°.60 de profondeur                                                                                              | 4 fr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| en meyenne                                                                                                                                                            | 150     |
| Terrassements effectués de manière à donner à chaque<br>compartiment de 50 mètres de long sur 50 mètres de<br>large le profil ci-dessus indiqué; ils sont nécessaire- |         |
| ment variables: M. Keelhoff les évalue en mbyenne à.                                                                                                                  | 75      |
| Creusement de la rigole et formation des petites digues.                                                                                                              | 15      |
| l'arachèvement des travaux                                                                                                                                            | 20      |
| Engrais                                                                                                                                                               | 350     |
| Toilette des travaux après l'hiver                                                                                                                                    | 15      |
| Achat des graminées                                                                                                                                                   | 75      |
| Frais d'ensemencement                                                                                                                                                 | 9       |
| Plantations pour abri                                                                                                                                                 | 7       |
| Buses de bois                                                                                                                                                         | . 8     |
| Broueties, planches de roulage, etc                                                                                                                                   | 5       |
| Total                                                                                                                                                                 | 733 fr. |

Les principaux avantages de ce système consistent en ce que les animaux nuisibles, tels que les taupes, souris, courtillières ytrouvent la mort, et surtout en ce que les caux limoneuses ont le temps d'abandonner sur le sol un dépôt fertilisant. On peut à cet effet laisser l'eau dans les compartiments quinze jours et même un mois durant l'hiver; mais dès que la vie se manifeste dans la végétation, les arrosages doivent être au plus de vingt-quatre heures.

### CHAPITRE XXII

# Irrigation par rigoles de niveau et déversement

Si l'on imagine que l'on ait creusé dans un terrain en pente des rigoles de nivean, en suivant exactement les lignes horizontales tracées d'après les règles que nous avons données (liv. V, chap. vii, t. II, p. 66 à 78), si ensuite on peut amener directement l'eau dans la rigole la plus élevée, il est évident qu'une fois cette rigole remplie, l'excès de l'eau se déversera sur la pente du terrain, s'y infiltrera et v conlera jusqu'à ce qu'elle soit recueillie par la seconde rigole. Celle-ci se remplira à son tour, puis déversera son eau en excès sur la seconde bande de terre qui s'imbibera pour laisser encore l'excès d'eau s'assembler dans la troisième rigole, et ainsi de suite jusqu'à la partie la plus basse du champ. Mais, une fois l'eau donnée, il faudra pouvoir assècher le sol; on y parvient si l'on a creuse des rigoles de colature perpendiculaires aux lignes de nivean ou, en d'antres termes, dirigées dans le seus de la plus grande pente. Ces colateurs doivent être fermés pendant l'irrigation. On les ouvre, au moment de l'asséchement, après avoir interrompu l'émission de l'eau du canal d'amenée; comme ils coupent à angles droits les rigoles de niveau, ils en enlèvent toute l'eau, qui s'assemble au bas du terrain dans un canal d'écoulement.

Ce système d'irrigation (fig. 508) est le plus parfait que l'on puisse imaginer, et il ne demande pas en génèral de terrassements; il faut seulement faire disparaitre les monticules qui s'élèveraient au-dessus des rigoles de niveau les plus hautes, et les cuvettes qui n'auraient aucun écoulement et dans lesquelles l'eau s'accumulerait sans pouvoir s'échapper. Il permet de faire disparaître les ravinements causés par les grandes plujes dans les terrains en forte pente; à cet effet on barre les parties ravinées, et elles finissent peu à peu par se combler. Pour que le succès de l'arrosage soit complètement assuré, il ne faut pas que la pente naturelle du terrain soit inférieure à 0m,008 par mètre; elle peut s'élever jusqu'à 0m.50; la plus convenable est celle de 0m 03 à 0m.10.

Une fois les quelques terrassements nécessaires effectues,



il faut procéder à l'exécution du canal d'alimentation, ensuite à celle des rigoles de niveau, puis des colatures et enfin du canal d'écoulement. Le tracé de tous ces travaux doit être fait préalablement sur le plan du terrain où toutes les cotes de nivellement ont été relevées et rapportées avec soin. Avec cette précaution, l'irrigateur réussit beaucoup plus sûrement à exécuter un travail qui demande une exactitude presque mathématique pour donner tous les résultats qu'on est en droit d'en attendre. Du reste, cette exactitude rigoureuse s'obtient assez facilement en s'assujettissant aux soins que nous allons indiquer.

Le canal d'alimentation doit fournir d'abord l'eau à la rigole de niveau la plus élevée, et le plus souvent aussi à des rigoles inférieures qui ne recevraient pas assez d'eau par le simple déversement sur les bandes de terrain supérieures. On lui donne une petite pente de 0m.0005 à 0m.001 par mètre, en le traçant de manière à lui faire couronner et contourner autant que possible toute l'étendue de terrain à irriguer. On lui donne une section déterminée par le débit qu'il doit fournir, et on le soutient du côté de l'aval par une digue qui permet de maintenir la ligne de flottaison à une hauteur suffisante au-dessus du terrain. en le partageant au besoin en biefs horizontaux successifs, à l'aide d'écluses. Cette disposition doit être adoptée lorsque les rigoles de niveau ont une grande longueur, parce qu'il serait alors impossible d'obtenir une irrigation regulière sur toute l'étendue à la fois; on procède par de grandes zones successives, du haut en bas du terrain, depuis la tête du canal jusqu'à son autre extrémité. On diminue quelquefois la largeur de la section à mesure qu'on s'éloigné de l'origine. Dans certaines irrigations, le canal d'amenée est lui-même la première rigole de niveau et on fait déverser l'eau tout le long de son bord situé vers la partie déclive du terrain. Il est préférable de n'y faire des prises à l'aide de buses fermées par des vannes que tous les quarante ou cinquante mêtres,

Les rigoles de niveau ne sont que hien rarement en ligne droite; elles contournent le terrain en suivant, les points situés à une même hauteur verticale au-dessus du plan auquel sont rapportées toutes les cotes de nivellement. On les établit en donnant à leurs bords inférieurs la forme d'un bourre et présentant un relief de 0-.05; on le fuit à l'aide des gazons provenant du creinsement de la rigole à laquelle on donne me professideur de 0-.15 au milien de

la distance comprise entre deux rigoles de colature et de 0m.30 à son intersection avec celles-ci, pour que l'eau s'écoule rapidement lorsqu'on veut la retirer. Le profil transversal de chaque rigole de niveau est triangulaire avec un talus insensible vers la partie supérieure du terrain, et une paroi verticale vers la partie inférieure. Les gazons formant le bourrelet sont bien tasses et damés de manière à effleurer exactement une ficelle tendue sur la tête de piquets qui ont été enfoncés de distance en distance le long du trace de la rigole de manière à présenter des points bien situes sur une ligne horizontale; le directeur des travaux s'en assure à l'aide de coups de niveau donnés avec précision. A cet effet, on place un piquet en un point où l'on veut que passe une rigole; on l'enfonce jusqu'à ce que sa tête dépasse le terrain de 0º .05. Le niveau étant en un point convenablement choisi, on vise la mire placée sur ce premier piquet et on fixe son vovant; on promène ensuite la mire sur le terrain de 5 en 5 mètres en tatonnant jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau coincidence du voyant avec la ligne de visée qui reste dans le même plan horizontal; on enfonce un nouveau piquet en ce point, et ainsi de suite, L'excédant des terres provenant du creusement des rigoles de niveau est émietté sur le sol et utilisé pour remplir les petits creux. On doit vérifier plus tard, au moment où l'on donne l'eau pour la première fois, si la crête de déversement de chaque rigole est exactement horizontale; il faut pour cela que l'eau s'en écoule bien régulièrement sur tout son parcours sans produire de ravinements ou de petits ruisseaux; au moyen d'une batte, on amène facilement la crête à être rigoureusement de niveau avec la ligne de flottaison. L'eau qui s'écoule d'une rigole par-dessus la crête arrose la bande de terre qui la borde, et va se rassembler dans la rigole de niveau suivante qui devra en être d'autant plus

rapprochée que le terrain sera plus perméable et que la pente sera plus forte. La raison en est facile à concevoir, ear si le soi est trés-perméable, l'eau sera absorbée en grande quantité à une petite distance de son déversement, et si la pente est forte, l'eau a une grande tendance à raviner et à se former en petits ruisseaux. M. Pareto dit qu'en régle générale, dans les terrains les plus plats et les plus imperméables, la plus grande distance entre deux rigoles ne doit guère dépasser 40 mètres, et que la plus petite distance, dans les circonstances contraires, ne doit pas être inférieure à 2 mêtres. Selon M. Keelhoff, dans les sols perméables, la distance entre deux rigoles successives ne doit jamais dépasser 13 mètres, ni être au-dessous de 3 mêtres. On voit que les limites indiquées par les praticiens laissent une large marge aux tâtonnements : en cette matière, l'habitude, le tact guident l'irrigateur. Du reste, deux rigoles de niveau voisines, d'après la nature même de leur tracé, sont inégalement distantes dans leur parcours, et il peut arriver que très-rapprochèes en un point où la pente est très-forte, elles s'éloignent beaucoup en des points où la pente est moins sensible; dans ce cas, on doit même quelquefois intercaler une rigole întermédiaire entre les deux autres en la limitant à l'espace où l'écartement est jugé trop grand.

Les rigoles de colature doivent commencer dans le canal d'alimentation avec lequie elles communiquent par une buse en bois fermée par une vanne; elles coupent à angle droit toutes les rigoles de niveau. On leur donne une largeur de 0=.25 à l'origine, de 0=.55 à 0=.40 à l'extrémité, et une profondeur de 0=.50. Leur cruesment s'opère en suivant la direction indiquée par une ficelle tendue; la terre qui en provient est émiettée et répandes sur le terre rain pour le niveler. On rapproche les rigoles d'autant plus

les unes des autres que le sol est plus imperméable et la pente plus faible. M. Keelhoff veut que, dans un terrain perméable et à forte pente, la distance entre les colateurs ne soit jamais supérieure à 50 mètres; M. Pareto étend cette limite jusqu'à 80 mètres. Il ne peut y avoir aucun inconvénient à augmenter le nombre de ces rigoles, qui garantissent un bon assainissement. Quand on donne l'eau à une rigole de niveau, on ferme avec un gazon ou bien avec de petites vannes en bois, en tôle ou en poterie, tous les colateurs qui en descendent. Lorsqu'on veut faire arriver l'eau directement du canal d'amenée dans une des rigoles de niveau inférieures qui n'en recevraient pas assez par le simple déversement par-dessus les crêtes des rigoles placées plus haut, on ouvre quelques-uns des colateurs en enlevant ces petites vannes, et l'eau arrive alors rapidement au point voulu. On peut ainsi arroser un terrain par bandes horizontales composées d'un nombre restreint de rigoles de niveau.

Quant au fossé de colature générale, on doit le faire passer par tous les points les plus bas qu'on cherche par tâtonnement avec le niveau. On ne doit jamais l'établir en remblat, mais on le creuse quelquefois en déblai, de unanière que la ligne de flottaison y soit toujours inférieure au plafond des dernières rigoles de petite colature. On lui donne une largeur croissaute à partir de l'origine.

On admet qu'un ouvrier, dans une journée de dix heures, peut généralement exécuter avec le croissant et l'écobue 100 mètres courants de rigoles de niveau ou 150 mètres de rigoles de colature, ce qui correspond à 2,000 mètres de rigoles exécutées par 16 ouvriers. Au prix de 0'.015 les premières, et de 0'.01 les secondes, le mètre courant, la journée de l'ouvrier est payée 1'.50. Dans ces conditions, les travaux de rigolage proprement dits reviennent en

moyenne à 25 fr. par hectare. Il faut encore compter la préparation du travail; un irrigateur qui a une grande habitude du niveau et qui est accompagné d'un bon portemire, peut préparer en un jour la besogne de 50 à 80 ouvriers rigoleurs. Les canaux d'amenée et de grande colature sont payés généralement à raison de 0:01 le mêtre courant pour 0°-14 de largeur en tête, la profondeur étant de 0°-50 à 0°-40, les piquets indicateurs du tracé étant placés par les soins du directeur des travaux de telle façon que leurs têtes soinet à 0°-40 ou 0°-50 de distance du fond du canal à creuser. On voit par ces données que ce système d'irrigation est un des mois coûteux à établir.

Le système d'irrigation que nous venons de décrire est celui que les irrigateurs anglais appellent Catch-work irrigation.

#### CHAPITRE XXIII

Irrigation en forme d'épi de blé ou par razes

Ce système d'irrigation (fig. 509), qu'on appelle aussi par



Fig. 509. - Irrigation par rares ou rigales un épi de lifé.

rigoles en pente, convient assez aux terrains tourmentés." M. Pareto l'a exécuté sur des terrains qui n'avaient que de 0m.003 à 0m.008 de pente; on dit qu'il s'applique avec le plus de succès quand la pente est comprise entre 0 .02 et 0 .08, Dans le Luxembourg et en Auvergne on l'emploie avec des pentes beaucoup plus fortes, mais on n'en obtient que des arrosages assez irréguliers. En général, l'irrigation en épi ne devrait servir que pour complèter l'irrigation par rigoles de niveau. On pratique sur le faite ou le dos des hauteurs, dans le sens de la pente, des rigoles de distribution qui partent du canal d'amenée et dans lesquelles prennent naissance de chaque côté des rigoles de déversement; divergentes comme les barbes d'un épi de blé, qu'on appelle des razes et dont la largeur diminue progressivement jusqu'à leur extrémité où elles se terminent en pointe. Ces dernières rigoles ne pouvant plus, à mesure qu'elles se rêtrécissent, contenir tonte l'eau qui v coule, cette cau se déverse assez regulièrement sur toute leur longueur. Dans lesthalwegs sont creusées des rigoles de colature qui conduisent l'eau, soit dans une rigole de miveau qui alors fait l'office de rigole d'alimentation ponr l'irrigation du terrain inférieur, soit dans la rigole principale d'évacuation. Ainsi; outre le canal d'amenée que l'on construit exactement comme pour l'irrigation par rigoles de niveau, il faut faire les rigoles de distribution, les rigoles de déversement ou razes, les rigoles de colature, le fossé d'écoulement.

Les rigoles de distribution sont tracées suivant la ligne de la plus grande pente. On les fait communiquer par une buse en hois, munie d'une vame, avec la rigole d'amenée. On leur donne une largeur uniforme jusqu'à la première paire de rigoles en épi; ou diminue brusquement cette largeur à partir de ce point pour maintenir la nouvelle section jusqu'à la deuxième paire de rigoles en épi, et ainsi de suite. On laisse la profondeur constante de 0º 20 à 0m.25 sur toute la longueur. La largeur dépend de la quantité d'eau à dèverser. Dans un terrain ordinaire, avec une pente de 0m.007 par mètre, une longueur de 90 mètres et trois paires de rigoles en épi à alimenter, M. Pareto a donné au premier troncon de la rigole de distribution une largeur de 0m.45, au second 0m.50, et au troisième 0m.45; l'irrigation, pour laquelle il disposait de beaucoup d'eau, a très-bien réussi. On admet que, comme les rigoles en épi pour faire un déversement bien régulier ne doivent pas avoir plus de 25 mètres, il ne faut pas que la distance entre deux rigoles de distribution successives dépasse 50 mêtres; quelques irrigateurs mettent jusqu'à 80 mètres; cela depend beaucoup de la nature du terrain et de sa conformation superficielle. Il faut discuter avec soin le projet d'arrosage avant de l'exècuter sur le terrain pour avoir la certitude de tirer du système tout le parti possible. Ce n'est pas ce que font d'ordinaire les paysans qui opèrent par tâtonnements sur le terrain même, et souvent tracent tout simplement la rigole de distribution sur le faite apparent du terrain, et exécutent ensuite les razes en se faisant suivre

Les rigoles en épi ou razes, qui partent par paire de chaque eôté de la rigole de distribution, out à l'origine la profondeur de cette dernière, soit 0°.20 à 0°.25, et une largeur de 0°.25; on fait diminuer la profondeur progressivement de manière à ne conserver que 0°.45 à l'extrêmité qui se termine en pointe. Elles sont établies non pas suivant des lignes de niveau, mais avec une petite pente régulière comprise entre 0°.001 au moins dans les terrains imperméables et 0°.003 au plus dans les terrains perméables. On fait généralement partir deux razes d'un même point de la rigole distributrice, mais cette règle n'a rien-

par l'eau, afin d'éviter l'emploi du niveau.

d'absolu. On limite les razes à une longueur d'environ 25 mètres. La distance entre deux paires de razes dépend et de la noture du sol et de la pente; elle est généralement comme dans le système d'irrigation par rigoles de niveau, à la plus forte inclinaison et à la plus grande permèabilité du terrain. On s'arrange de façon à placer les razes d'une rigole distributrice, non pas dans le prolongement de celle de la rigole distributrice voisine, mais en face du milien du tronçon qui sépare deux paires de razes, successives. Sur une même rigole distributrice, on ne met guère que trois paires de razes.

Les rigoles de colature sont établies dans le fond des vallées entre deux rigoles distributrices et aboutissent soit à une rigole principale d'écoulement, soit, lorsque le terrain. présente une grande étendue, à une rigole de niveau qui fait à son tour office de canal d'amenée pour une bande de terrain inférieur. Cette rigole de niveau ne doit pas déverser les eaux qui y arrivent par-dessus son bord d'aval, mais les conserver pour les rendre à des rigoles de distribution disposées comme dans la bande supérieure. La distance entre ces rigoles de niveau chargées de faire fonction de rigoles d'amenée doit être comprise entre 60 et 100 mètres. Il est bien de les faire communiquer directement avec le canal d'amenée pour mieux répartir les eaux sur toute l'étendue de l'irrigation. Quand les vallées ne présentent qu'une pente faible, on dispose aussi, afin d'avoir un bon assainissement, des rigoles de colature en épi que l'on trace dans l'intervalle que laissent deux razes successives. On donne à toutes ces rigoles des dimensions proportionnées aux quantités d'eau qu'elles doivent recevoir.

Le mode d'exécution des rigoles dans le système d'irrigation en épi de blé est le même que celui employé dans le système d'arrosage par rigoles de niveau. Le prix des rigoles d'amenée, de distribution, de colature, est en moyenne de 1 centime le mètre courant; le prix des razes est évalué aux deux tiers de celui des rigoles de colature, c'est-à-dire à 0°.67 par mètre courant. Les grandes rigoles de niveau sont payèes proportionnellement à leur largeur.

Pour donner l'eau, on ouvre les vannes des buses qui mettent en communication les rigoles d'alimentation avec les rigoles de distribution d'où le liquids évécoule dans les rigoles en épi; quand celles-ci sont remplies, l'eou se déverse sur le terrain et est ensuite recueillie dans les colateurs. Quelque bien établi que soit le système, le déversement ne s'effectue jamais avec une régularité parfaite, et l'irrigateur doit intervenir pour placer des gazons ou de petites planches soit dans les rigoles distributrices à l'aval des razes pour y faire refluer l'eau, soit dans les razes elles-mêmes pour forcer l'eau à se déverser uniformément. On estime que ce système d'irrigation exige des frais de surveillance doubles de l'irrigation par rigoles de niveau. L'égouttement se produit sans difficulté quand on ferme les vannes des rigoles de distribution.

### CHAPITRE XXIV

# Irrigation par planches disposées en ados

Tous les irrigateurs s'accordent à regarder le système d'irrigation par planches disposées en ados ou par planches bombées comme étant le plus parfait qu'on puisse imaginer pour la distribution uniforme de l'eau et l'assainissement du terrain quand on cesse l'arrosage. Mais il

exige des travaux de terrassement et de creusement de rigoles considérables qui le rendent souvent plus coûteux qu'un mode moins satisfaisant en apparence, mais dont les effets sont tout aussi grands.

Ce système consiste à diviser le champ à arroser en planches disposées perpendiculairement à la pente générale du terrain; ces planches sont formées de deux ados qui ont à leur crête supérieure de réunion une rigole de déversement: l'eau se répand à droite et à gauche en nappes minces qui viennent tomber dans des rigoles d'égouttement ménagées parallèlement dans le bas des ados. Une rigole de distribution longe la tête des ados dans le sens de la plus grande pente et alimente les rigoles de distribution. Une rigole de colature, qui longe le pignon des ados, recueille les eaux qui se sont amoncelées dans les rigoles d'égouttement. On met autant de planches en ados desservies par une même rigole de distribution que le permet la pente du terrain: forsque l'inclinaison devient trop grande, on partage cette rigole en un certain nombre de biefs. Chacun de ces biefs alimente un ensemble de planches qui forment un compartiment d'irrigation qui est double lorsque la rigole de distribution peut donner de l'eau à droite et à gauche. En outre, l'eau de colature vient à l'extremité du premier compartiment se déverser dans la rigole de distribution au point où cette rigole présente une chute destinée à racheter la pente du terrain. Cette disposition est indiquée dans la figure 510, qui représente un double compartiment de planches disposées en ados avec remploi d'eau pour le compartiment inférieur. Des chemins d'exploitation irrigables par des rigoles de déversement, et des banquettes plantées en arbres qui forment des abris, complètent l'ensemble du système.

On voit que dans cette méthode l'irrigateur doit s'occuper

de la disposition des planches, de la rigole de distribution, des rigoles de deversement, des rigoles d'égouttement et enfin de la rigole de colature.

Les planches, avons-nous dit, sont établies perpendiculairement à la plus grande pente du terrain; cette disposition est celle qui demande le moins de mouvements de terre; quelquées ingénieurs adoptent cenendant le sens



Fig. 510. - Irrigation par planches disposées en ados et par dévergement,

mème de la pente, ce qui exige que le côté du pignon des ados soit complétement en remblai et entraine des frais considérables. La longueur que l'on donne aux planches est très-variable; M. Keelhoff a trouvè que dans la Campine la longueur la plus convenable est celle de 25 à 50 mètres, mais il a construit des ados variant entre 6 et 150 mètres. M. Puvis admet des longueurs de 100 et de 200 mètres. M. Pareto pose en principe qu'il ne faut pas dépasser 80 à 90 mètres, et il ajoute que si la pente est assez forte pour exiger que la longueur soit moindre que 40 mètres, la méthode ne serait applicable qu'avec désavantage. On concoit facilement que quand la longueur est trop grande, l'eau n'arrive pas bien à l'extrémité des rigoles, de distribution, à moins qu'on ne donne à celles-ci une pente assez considérable, et alors la distribution ne se fait pas bien sur chaque ados. Quant à la largeur, elle varie aussi beaucoup d'après la nature du sol, qui exige que l'on donne à chaque aile nne pente plus ou moins, considérable selon sa plus ou moins grande permeabilité. « Un terrain consistant, peu perméable, où une faible pente transversale peut être adoptéc, permet, dit M. Pareto, la construction d'ados plus larges qu'un terrain sablonneux, où une forte pente transversale est exigée. Pour fixer la largeur des ados, outre la nature du sol, on doit encore prendre en considération la régularité de l'arrosage, les facilités d'entretien, et surtout l'économie dans la dépense de l'eau, » On comprend, en effet, que l'eau qui tombe sur les deux ailes de la planche de ch que côté de la rigole de déversement forme bien d'ab d'une nappe assez uniforme, mais bientôt la nappe se brise, des filets d'eau se produisent avec des écartements divers, et les parties inférieures des planches ne sont pas également arrosées. Mais, d'un autre côté, plus les planches sont larges, moins nombreuses sont les rigoles de déversement, et plus petite est alors la perte d'eau qui se fait principalement par infiltration dans les rigoles. La dépense d'eau est énorme dans les contrées on on adopte les planches étroites. En Lombardie, d'après M. Nadault de Buffon, les limites des largeurs sont de 7 à 8 mêtres pour les planches les plus étroites, de 40 à 50 mêtres pour les plus grandes. En Campine, la plupart des planches n'ont que 6 mètres,

soit 3 mêtres pour chaque aile, mais M. Keelhoff rapporte. que l'on se trouve mieux d'une largeur de 10 mètres dans les terrains sablonneux, et d'une largeur de 16 mètres dans lesterres fortes. M. Pareto posè comme limites extrêmes 4 mètres dans les terres perméables, 50 mètres dans les terres argileuses, soit 2 et 14 mètres pour chaque aile. En général, la largeur de chaque aile doit être un multiple entier de ce qu'on appelle l'andain, c'est-à-dire de la largeur sur laquelle la faux coupe l'herbe ; si, par exemple, un faucheur, dans une contrée, coupe sur 2 mètres de large, on doit . s'arranger pour que chaque aile ait 4, 6, 8 mètres... en tenant compte d'ailleurs de la largeur des rigoles de dèversement et d'égouttement. Dans les Vosges, l'andain est de 1 m. 90; on v emploie la petite faux; dans l'Ain, l'andain est de 2m.05, ailleurs il est, quand on emploie les grandes faux,. de 2m.20 à 2m.30. Du reste, une même planche peut avoir une largeur variable d'une extrémité à l'autre lorsque la forme du terrain l'exige.

Les peutes des ados doivent être au moins de 0°°.01 et au plus de 0°°.10 par mêtre; ordinairement, on adopte 0°°.05, afin que la crête ne soit pas trop en contre-haut du niveau moyen du terrain, et que les travaux d'adossement ne soient pas trop considérables; dans le cas d'une largeur d'aile de 4 à 5 mêtres, la crête est alors, en effet, à une hauteur de 0°°.20 à 0°°.25.

Le nombre de planches que l'on place les unes à côté des autres pour être arrosées par le même bief de la rigole de distribution dépend de la pente naturelle du terrain. On ne dépasse jamais dans la pratique une longueur de 200 métres, c'est-à-dire que cette longueur ne se passe pas sans qu'on établisse au moins une chute avec une buse en bois et une vanne pour maintenir ou laisser éconter l'eau selon les besoins de l'arrosage. Chaque chute ne doit pas dépasser

une hauteur de 0°.50; par conséquent, on établira au moins autant de biefs que la pente totale du terrain sur toute sa longueur contiendra de fois le nombre 0.50. La largeur des planches étant décidée d'après les diverses conditions que nous venous d'indiquer, ainsi que leur longueur, on voit combien on fera de rigoles de distribution arrosant chacune un compartiment formé d'un double rang de planches. Dès lors, toute incertitude cessera, et le tracé du projet d'irrigation devra être fait suivant des règles presque rigoureuses.

La profondeur qui paralt la plus convenable pour les rigoles de distribution est de 0°-25, avec une pente de 0°-0005 par mètre, une largeur de 0°-50 au fond, des talus à 45°, et par conséquent une largeur totale au sommet de 1 mètre; on devra s'arranger pour que l'eau y ait une hauteur de 0°-20, et à ceteffet, le fond en sera établi au moins à 0°-50 en contre-bas de la flottaison de la rigole d'alimentation. Chaque rigole de distribution communiquera avec cellecia un moyen d'une buse en bois de 0°-20 d'ouverture, et garnie d'une vanne. M. Keelhoff a mis ordinairement en Campine une distance de 61°-60 entre deux rigoles de distribution; cette distance se répartit ainsi :

| Largeur de la rigole de distribution,                   | 1.00  |   |
|---------------------------------------------------------|-------|---|
|                                                         |       |   |
| Longueur de la rigole de déversement                    | 23.50 | * |
| Distance de l'extrémité de la rigole de déversement à   |       |   |
| la rigole de colature.                                  | 1.50  |   |
| Largeur totale de la rigole de colature                 | 1.50  |   |
| Largeur du chemin d'exploitation                        | 3.00  |   |
| Rigole de déversement pour l'arrosage du chemin,        | 0.30  |   |
| Banquette plantée d'arbres avec talus                   | 1.00  |   |
| Autre chemin d'exploitation                             | 5.00  |   |
| Rigole de déversement pour l'arrosage de ce chemin      | 0.50  |   |
| Largeur de la rigole de colature du 2º compartiment     | 1.50  |   |
| Distance de cette rigole de colature à la rigole de dé- |       |   |
| versement                                               | 1.50  |   |
| Longueur de la nouvelle rigole de déversement jusqu'à   |       |   |
| la rigole de distribution suivante                      | 23.50 |   |
|                                                         | 64 60 | ٠ |

Les crètes des rigoles de distribution sont ou bien horizontales ou bien dirigées suivant une pente de 0<sup>ac</sup>.0005 au plus.

Les rigoles de déversement placées au sommet des ados ont une largeur de 0º...25, et elles ne doivent avoir qu'une très-petite profondeur; M. Keelhoff la fixe à 0º..05 seulement, mais beaucoup d'ingénieurs la font plus grande et adoptent même jusqu'à 0º.20 ou 0º...50. On a vu plus haut (p. 562) que l'augmentation de la profondeur accroît beaucoup la perte de l'eau, du moins dans les terrains permênbles. On arrête ces rigoles à une distance de 1º..50 de l'extrémité de l'ados; cette extrémité est coupée en plan incliné et se nomme pignon, à cause de sa forme, qui présente quelque analogie avec celle du toit d'une maison.

Les rigoles d'égouttement établies au bas des ailes des ados, parallèlement aux rigoles de déversement, commencent à une distance de 1 mètre de la rigole de distribution; on leur donne une largeur de 0°-.25 et une profondeur croissante, de 0°-.20 à l'origine et de 0°-.25 environ au point où elles se jettent dans une rigole de colature, afin d'assurer un parfait assainissement.

Les rigoles de colature longent les pignons des planches et sont parallèles aux rigoles de distribution. On en établit le fond à 0°.25 en contre-bas de celui des rigoles d'égout-tement et on lui donne 0°.50 de largeur; les deux talus ont également 0°.50 de base chacun. La pente doit être la même que celle des rigoles de distribution dans lesquelles celles viennent se jeter, lorsqu'on fait un remploi d'eau au point où se termine chaque bief.

On donne aux chemins d'exploitation qui longent les rigoles de colature une largeur de 5 mêtres avec une pente transversale de 0°.05 par mêtre; on mênage longitudiualement à leur partie supérieure une rigole de déversement ayant 0-50 de largeur, et une profondeur de 0-10 à l'origine et de 0-15 à l'extremité. Quand on fait des banquettes plantées d'arbres, on leur donne 1 mêtre de largeur; M. Keelhoff estime que ces banquettes sont indispensables dans les pays plats et peu abrités, comme la Campine; elles y garantissent les prairies de la funeste influence des vents du nord et du nord-est qui règnent souvent au printemps. L'essence que l'on préfère pour cette plantation est l'aume.

Pour procèder à l'exécution des travaux, une fois que le projet a été bien arrête, on marque sur le terrain par des piquets places de 10 mètres en 10 mètres la direction des rigoles de distribution, à partir de la rigole d'alimentation principale; on indique exactement les longueurs des biefs. Dans chaque bief on cherche la cote du terrain par laquelle passerait le plan horizontal moven, si toutes les inégalités du sol disparaissaient; la crête des ados devra avoir la moitié de sa hauteur au-dessus de ce plan, pour que le mouvement des terres se fasse avec le moins de remblais et de déblais possible. Le plan moven s'obtient facilement en prenant la movenne des cotes des dépressions et des éminences, constatées par un nombre de coups de niveau suffisant. Un piquet étant placé et enfoncé solidement à la hauteur du plan moven de chaque bief d'un compartiment. on fait la division en planches, et à cet effet on marque par des piquets convenablement enfoncés soit en contre-haut. soit en contre-bas du repère, l'origine et l'extremité des rigoles de déversement et d'égouttement. Toutes ces opérations se font avec un niveau, des mires et des nivelettes, comme pour le tracé des travaux de drainage. Quand le tracé des travaux est ainsi indiqué, on achève de dessiner tout le système d'arrosage en dressant les crêtes des rigoles de distribution, de déversement, d'égouttement, de colature,

des chemins d'exploitation, au moyen de gazons de 0+10 de largeur et de 0+05 à 0+05 d'épaisseur. On défonce ensuite à une profondeur de 0+06 à 0+70, et en procédé immédiatement à la conféction des ados. L'emploi de la bèche est en général ce qui convient le mieux pour le dècnecement, quoiqu'on emploie souvent la charrue; on jette les terres à la pelle, ou bien on les transporte à la brouette roulant sur des planches lorsque les distances sont un peu considérables. On achève ensuite toutes les rigoles en vérifiant avec soin les pentes et en rectifiant foutes les parties qui pourraient ne pas recevoir l'eau bien régulièrement, on égalise aussi la surface des ailes des ados à l'aide de routeaux ou d'une clarrue armée d'une forte planche.

La meilleure époque pour effectuer toutes les opérations qui viennent d'être décrités est la fin de l'automne ou le commencement de l'hiver. Les frimas qui arrivent avant le printemps achèvent, par l'alternative des pluies et des gelées, de désagréger les mottes de terre; le terrain se sature d'air atmosphérique, et le sol devient plus propre à recevoir les ensemencements qu'on fait au printemps. Avant de procèder aux semailles, on doit réparer les profils de tous les travaux qui auront subi des tassements inégaux depuis leur confection. A cet effet, on introduit l'eau dans les rigoles et on I'v maintient pendant quelques jours; on redresse alors les crêtes en les exhaussant ou en les rasant partout où cela est nécessaire pour que la distribution et le déversement de l'eau s'effectuent de la manière la plus parfaite qu'il sera possible de l'obténir. Avant de confier les semences au sol, on répand aussi les engrais; et on les mélange à la terre avec des râteaux. Si le sol était préalablement gazonné, on remet les gazons au lieu de semer quand les ados sont formés.

Pour donner ou retirer l'eau, il n'y a qu'à lever les vannes

des rigoles de distribution, et fermer celles de colature, ou réciproquement. Il faut que l'irrigateur parcoure souvent toutes les parties du terrain, pour voir si l'eau coule partout en nappes égales, si elle ne devient stagnante nulle part, si des amas de feuilles on des trous de taujes n'entravent pas l'arrosage, etc. On estime qu'un bon irrigateur peut soigner l'arrosage de 25 à 50 hectares de prairies.

Les frais qu'entraine l'établissement du système d'irrigation par planches disposées en ados et par déversement sont considérables. Four l'achèvement seulcuent, dit M. Paretó, nous avons souvent payé 0º.01 par mètre carré et une fois 0º.015, ce qui porte à 100 ou 150 francs par hectare le prix du seul achèvement des planches qui, lorsqu'elles sont assez élevées, exigent 5 et 6 labours pour avoir le bombement nécessaire. » D.ms les Vosges, on paye le creusement des grandes rigoles d'amenée ou d'écoulement 0º.10 le mètre cube; les petites rigoles coûtent 0º.005 le mètre courant; enfin, l'enlèvement du gazon et sa remise en place 0º.02 le mètre carré dans les près ordinaires, et 0º.05 dans les près marècageux.

M. Keelhoff donne l'estimation moyenne suivante pour les dépenses nécessaires à la création d'un hectare de prairie en planches disposées en ados; il s'agit de la Campine, où ce système d'irrigation a généralement prévalu:

| Tracé des travaux et placement des gazons pour en        | f. '   |  |
|----------------------------------------------------------|--------|--|
| déduire le profil                                        | 10 00  |  |
| Défoncement du sol à 0=,60 de profondeur                 | 150.00 |  |
| Travaux de nivellements et de terrassements              |        |  |
| l'arachèvement des travaux pour mettre les ados et les   |        |  |
| chemins d'exploitation sous la forme voulue              | 50.00  |  |
| Engrais                                                  | 350.00 |  |
| Mise à niveau des rigoles de déversement et toilette des |        |  |
| travaux après l'hiver                                    | 50.00  |  |
| A reporter:                                              | 650,00 |  |

| Report 650'.00                                         |
|--------------------------------------------------------|
| Achat des semences                                     |
| Frais d'ensemencement et d'enfouissement des graines   |
| par le râteau de bois 9.50                             |
| Plantations pour abris                                 |
| Buses de bois avec vannes pour introduire l'eau dans   |
| les rigoles de distribution et dans celles de déverse- |
| ment des chemins d'exploitation, ainsi que pour éta-   |
| blir les chutes                                        |
| Brouetles et planches de roulage 5.00                  |
| Journées d'ouvriers pour maintenir l'eau dans les ri-  |
| goles de déversement pendant la sécheresse 8.50        |
| Total 768.75                                           |
|                                                        |

« Cette èvaluation, dit M. Keelhoff, n'est pas absolne; il y a des prairies forinées en Campine qui ont coûté beaucoup moins, et d'antres dont la dépense a dépassé ce chiffre. La somme portée pour les engrais est un maxinum qui sera plus que suffisant pour d'autres localités que la Campine, où l'on est obligé de faire venir les engrais de 15, 20 et même 25 lieues de distance. Quant aux autres articles, ils représentent de fortes moyennes. En ajountant au total de l'évaluation qui précède le coût des travaux préparatoires à l'irrigation, qui a été en moyenne, en Campine, de 125 fir. par hectare, on aura, pour la dépense totale de la création d'un hectare de prairie irrigable, une somme de 893/.75, non compris le prix d'acquisition du sol, qui a été en moyenne de 130 fr. par hectare. »

Le système d'irrigation que nous venons de décrire est répandu dans toutes les contrées où l'eau est employée à l'entretien des prairies; on le retrouve en Allemagne, où or l'appelle la méthode de Siegen, parce qu'il a été introduit et perfectionné dans les environs de la ville de Siegen de 1750 à 1780 par le bourgmestre Presler; en Écosse et en Angleterre, où il porte le nom de bedwork (travail par billons), et où il a été introduit vers 1796; en Italie, particulièrement dans le Lodézan et dans le Milaniais, où il

est appliqué aux prés qui ont reçu le nom de marcites; dans le comté de Nice; enfin en Suisse et en Hollande.

C'est particulièrement dans les Vosges, et surtout dans l'arroudissement de Saint-Dié, que la méthode des adossements paraît avoir pris naissance en France; de là elle s'est propagée dans un grand nombre de départements, principalement dans la Moselle, la Meurthe, l'Ain, grâce aux ... exemples donnés par MM. Dutacq, Naville, Puvis, Binger, etc. C'est la méthode la plus estimée des pays plats et marécageux, où elle peut s'introduire peu à peu, par une transformation graduelle de la surface en planches bombées, sans qu'on soit obligé de faire les frais considérables qu'entraîne la transformation immédiate. On peut opérer en trois ou quatre années, ou bien beaucoup plus lentement, sur une prairie existante, et arriver ainsi à une amélioration plus ou moins rapide. La dépense est trèspeu de chose dans le premier cas, car elle se borne à creuser les diverses rigoles et à ne faire de remblais et de nivellements qu'avec la terre qui provient de ce creusement et avec le linon que donnera le curage annuel. Dans le second cas, on échelonne le travail de déblais et de remblais sur quatre années de telle man'ère que, la surface n'étant jamais complétement dénudée, on jouit de la prairie sans aucune interruption, et on n'a pas à faire de grandes dépenses de semences. M. Puvis estime qu'en s'y prenant ainsi on peut ne dépenser que 200 fr. environ, au lieu de 800 que coûte la création du système faite de toutes pièces. Il faut convenir toutefois qu'on n'obtient pas alors immédiatement tous les résultats que l'on doit attendre d'une bonne irrigation. Dans tous les cas, la transformation graduelle n'est applicable qu'aux prairies déjà existantes. Pour créer des prairies sur un terrain neuf, il faut faire toutes les dépenses que nous avons indiquées;

## CHAPITRE XXV

### Irrigation par demi-planches super, osées

Le système d'irrigation par demi-planches superposées est une modification du système par planches entières; on l'emploie soit pour complèter ce dernier mode et dans un terrain où il reste quelques parties trop petites pour former des planches entières, soit lorsque la pente est trop promucée pour qu'on paisse faire facilement des ailes vers l'amont de manière que l'ean s'y dèverse. On désigne cette niéthode sous le noin de demi-planches, par opposition au système de planches composées de deux ados; mais on a évidemment affaire à de véritables planches à une sœule aile.

La methode consiste (fig. 511) à disposer le terrain en



Fig. 511. - Irrigation par demi-planches superposées

planches horizontales dans le sens de leur longueur et ayant une pente transversale plus ou moins grande selon les dispositions naturelles du sol. En haut de chaque planche se trouve une rigole de déversement, en bas une rigole de colature.

La rigole de distribution, qui prend naissance dans le canal d'amenée, est dirigée dans le sens de la plus grande pente, et doit être divisée en autaint de biefs que l'on doit faire de planches. Les biefs successifs sont séparés par de petites diguettes pourvues chacune d'une buse en bois et d'une vanne, de telle sorte que l'on pent irriguer à volonté telle ou telle planche ou bien en retirer les œux.

On donne à chaque planche une surface bien régulière. La pente doit en être comprise entre 0<sup>m</sup>.02 et 0<sup>m</sup>.10. M. Pareto fixe pour limites de leur longueur 50 et 90 mètres, ét pour limites de leur largeur 5 et 25 mètres.

Les rigoles de dèversement, placées aux faites des planches, puisent leurs eaux dans la rigole de distribution à l'aide de petites vannes; on leur donne une largeur de 0°.25, une très-légère pente, et du côlé d'aval un léger rebord qui force l'eau à se répandre d'une manière uniforme' sur toute la surface de la planche.

Les rigoles de colature, ayant aussi 0°, 25 de large, commencent à une petite distance des rigoles de déversement, suivent d'abord la pente du terrain, et ensuite se dirigent, avec une l'égère inclinaison, le long du pied de la plauche, vers la rigole de distribution, en tête du bief suivant et un peu avant le point où une nouvelle rigole de déversement pread naissance. Il y a ainsi remploi de l'eau. On voit d'ailleursque cette méthode ressemble beacoup à celle de l'irrigation par rigoles de niveau, à cela près que dans ce dernier système les rigoles de colature sont entièrement dirigées per-pendiculairement aux rigoles de dèversement, t andis qu'ici

elles leur sont, au contraire, presque entièrement parallèles.

La rigole de colature d'une planche supérieure est séparée de la rigole de déversement de la planche immédiateuent inférieure par une petite diguette de 0°.50 de largeur et dont la crête est à 0°.10 en contre-liaut du pied de la planche supérieure.

On construit une prairie, d'après ce système d'irrigation, avec les mêmes soins et en suivant les mêmes règles que pour la méthode d'arrosage par planches bombées. On donne l'eau et on surveille sa répartition dans les rigoles de la même manière. Toutefois les diguettes qui séparent les rigoles de déversement et de colature sont exposées à de fréquentes dégradations, de telle sorte que les fruis d'entretien sont assez considérables.

M. Pareto cite, parmi les meilleures irrigations de ce système que l'on puisse visiter, celles établies par les Frères Simon dans la propriété de M. de Montalembert dans le Nivernais.

# CHAPITRE XXVI

# lrigation par infiltration

Si l'on imagine que de l'eau circule dans des rigoles ouvertes et plus ou moins distantes selon le degré de porosité et de capillarité du sol, on conçoit sans peine que le terrain compris entre les rigoles s'imbibera de l'eau qui y pénétrera par imfiltration, sans que la surface ait besoin d'être jamais couverte par le liquide. Mais on comprend aussi qu'il sera bien difficile d'obtenir ainsi une humidité uniforme dans le sol; les places éloiguées des rigoles d'irrigation reçoivent beaucoup moins d'eau que celles qui en sont rapprochées. C'est pourquoi ce système n'est pas employé d'une manière générale, quoiqu'il puisse rendre des services dans des circonstances particulères, et notamment pour obtenir des prairies suffisanment fraiches sur des terains trop élevés pour qu'on puisse y mettre l'eau d'une autre manière. On peut obtenir aussi-de bons effets de l'application du principe de cette méthode dans les prairies drainées, ainsi que nous le verrons plus boin dans le chapitre xvvii.

On dispose le plus ordinairement ce système de la manière suivante: le caual d'amenée verse son eau dans des rigoles de distribution en général horizontales ou du moins dirigées en travers de la pente du terrain avec une faible inclinaison; celles-ci se déchargent dans une rigole de colature destinée à assurer l'assainissement. Il faut, pour la bonne qualité des herbages, éviter que l'eun soit stagnante; mais très-souvent, afin de dépenser le moins possible de liquide, on ne permet qu'un écoulement extrêmement lent.

Les terrains qui conviennent à l'établissement de l'irrigation par infiltration sont ceux de permeabilité movenne. Lorsque le sol est compacte ou très-perméable, les résultats obtenus sont également mauvais. On conçoit que dans ces deux cas, mais pour des causes agissant en sens inverse, l'eau ne saurait s'infiltrer latéralement à des distances sensibles. Or, pour qu'il y ait une action efficace, il est nècessaire que la couche superficielle s'imbibe d'eau sur une certaine épaisseur; la faculté plus ou moins grande qu'aura un sol d'attirer l'eau de proche en proche déterminera la plus grande distance qui puisse exister entre deux rigoles distributrices. Relativement à la pente qui est nécessaire pour que les effets soient certains, elle peut être trèsvariable. Les détails suivants, donnés par M. Pareto, résument très-nettement les diverses circonstances dans lesquelles l'infiltration peut se faire avec succès,

a Dans un terrain en pente, dit l'habile irrigateur, nous avons vu des rigoles à peu près de niveau qui prenaient l'eau dans un canal d'amenée à l'une de leurs extrémités et la rendaient à un canal de colature à l'autre extrémité. - Nous avons vu aussi cette disposition modifiée de manière que les rigoles devenaient elles-mêmes le fossé d'amenée et de colature en parcourant le sol en lacet, avec une pente très-légère. D'autres fois, sur un sol à faible pente, on avait la première disposition de rigoles; mais, au lieu de leur faire suivre une ligne sensiblement de niveau, on les plaçait suivant la direction de la peute. Enfin nous avons vu un canal unique parcourant le terrain avec une légère pente, sans aucune régularité. Dans toutes ces dispositions, l'eau était en mouvement dans les rigoles. Lorsque l'eau est stagnante, on peut appliquer la première disposition en supprimant le fossé de colature et en traçant les rigoles à niveau parfait, au lieu de leur donner une légère pente destinée à les égoutter. Cette même disposition, nous l'avons vue aussi employée soit avec des rigoles parallèles et droites, soit avec-des rigoles suivant toutes sortes de contours dans un terrain presque plat. Le caprice est presque le seul guide qu'on suit dans le tracé de ces rigoles. »

On conçoit, d'après ces exemples, combien il serait illusoire d'essyer de donner des règles pour les irrigations par infiltration, qui sont plutôt une affaire de tâtonnement qu'une affaire de principe. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les rigoles que l'on ouvre en opérant d'ailleurs comme dans tout autre système d'irrigation doivent être assez multipliées pour que nulle partie de terrain n'échappe à l'action bienfaisante de l'eau; qu'il faut mieux augmenter la longueur de leurs circuits que les dimensions de leurs profils, et que les soins de l'irrigateur doivent surfout consister dans un curage attentif des rigoles et dans l'épandage régulier du limon déposé par les eaux. Dans les plaines de la Lombardie, certaines cultures, particulièrement la culture du mais, présentent la preuve de l'utilité que l'on peut retirer du système appliqué dans ces conditions.

## CHAPITRE XXVII

# Irrigation par dérivation des eaux pluviales

Les pluies qui tombent sur les terrains en pente, bientôt après que le sol superficiel s'est saturé d'humidité, trouvent une certaine difficulté à s'enfoncer verticalement dans les couches profondes, et s'écoulent suivant les plans inclinés que leur présente la configuration des montagnes et des collines. Mais leur écoulement ne se fait pas en nappe continue; les obstacles que l'eau rencontre dans sa course sont inégalement répartis; des filets se forment, se rejoignent et engendrent des torrents dans les replis du terrain. Des ravinements se produisent, et dans le sens même de la plus grande pente se creusent d'immenses fossés où s'engouffrent des cataractes entraînant dans leur course furibonde vers les plaines tout le sol des parties hautes qui a été désagrégé par l'action lente des météores. Il ne reste plus dans les montagnes que la roche nue. La dévastation progresse du haut en bas: l'eau arrive vite à la mer en detruisant, au lieu de s'écouler lentement en fécondant, Il appartient à l'homme de changer la scène, de fermer les torrents, de commander à l'eau d'entretenir, à la place de vastes pentes désolées d'où les plantes ont été arrachées et où nul être vivant ne peut plus poser les pieds, une végétation luxuriante, protectrice, riche en produits utiles. Avant

tout, il faut retenir l'eau à mesure qu'elle tombe, avant que, par l'agglomération, elle ait acquis une masse dont la chuit présente une puissance à laquelle rien ne saurait résister. Des fossés horizontaux, creusés de distance en distance dans la direction des lignes de niveau, perpendiculairement à la pente suivant laquelle se forment les torraits, sont de nature à résoudre le problème. En outre, l'eau qu'ils retiennent s'infiltre dans le sol, y entretient une humidité utile, ne s'écoule que lentement en sources et en misseaux ayant un régime presque constant, entretient à leur tour les rivières et les fleuves à un niveau plus rapproché du niveau moyen, à la fois propice aux usines, aux arressages et à la navigation.

Les terrains dans lesquels il est avantageux d'employer ce système d'humectation par les eaux pluviales sont ceux dont la pente est au moins de 0m.25 par mètre s'ils sont imperméables, et seulement de 0ª.10 et au delà s'ils sont perméables. On donne aux rigoles en général 1 mètre de largeur et 0m.50 de profondeur; elles peuvent ainsi contenir un demi-mètre cube par mètre courant. Il est bien rare qu'en vingt-quatre heures il tombe par heure des pluies formant une hauteur de 0m.1. En admettant que l'on dût chercher à se mettre en garde coutre des accidents aussi extrêmes, on distancerait les grands fossés de 5 mètres seulement. On ne cite toutefois comme exemples que des fossés distants de 15 mètres. On conçoit que rien d'absolu ne puisse être fixé à cet égard. M. Polonceau, qui a beaucoup prôné l'emploi de ce procédé contre les inondations. donne 66 mètres comme distance movenne, et il a adopté les dimensions que nous venous d'indiquer, M. Pareto dit que 25 à 30 mètres lui paraissent une distance convenable dans le plus grand nombre des cas, et il donne aux fossés une profondeur de 0m.40, mue largeur de 0m.50 en tête, avec un lèger bouerelet à l'aval.

Les fossés doivent être établis rigoureussement de niveau, par les procédés qui ont été indiqués dans le chapitre xun pour l'irrigation par rigoles de niveau. On ne doit creuser des colateurs qu'en les espaçant à de grandes distances, et on les maintient fermés avec des gazons. M. Chevandier, qui a fait faire beaucoup de ces fossés dans les Yosges, les a établis à niveau parfait et sans aueune issue; ils ont coûté 15 centimes le mêtre courant; ils distribuent uniformément l'eau qu'ils retiennent.

Les fossés de niveau, creuses dans les montagnes, ent. d'après ce qui vient d'être dit, le double avantage de régulariser l'écoulement des caux pluviales et d'employer ces eaux à des irrigations agissant principalement par infiltration: Les habitants des Cévennes, comme l'ont remarqué Chaptal et M. d'Hombres-Firmas ont dès longtemps reconm le parti qu'on peut tirer de ce système. « Dans les montagnesdes Cèvennes, plantées de châtaigniers, dit M. d'Hombres-Firmas, des valats (tranchées) sont creuses de distance en distance pour recevoir les eaux du ciel et les diriger vers. les ravins. Après quelques instants de pluie, ces valats, remplis de celle qui tombe dans les intervalles qui les séparent, font couler l'ean, les uns à droite, les autres à gauche, sur les croupes des montagnes, et formeraient, dans toutes les gorges, des torrents impétueux si le Cèvennais ne savait rendre leur cours moins rapide. Après avoir empêché les eaux de se creuser des sillons profonds en les recevant dans des valats qu'il a soin d'entretenir nettoyés, il les retient par des rascassas (pierrées) dans les ravins où elles déposent la terre qu'elles charrient, et forment des étages plans qu'elles arrosent, au lieu de se précipiter du haut de la montagne et de la décharner jusqu'au roc, comme 

Dans un excellent ouvrage intitulé les Eaux relativement

à l'agriculture, qui a été publié en 1846, M. Polonceau a décrit une irrigation par infiltration remarquable, faite avec des eaux de ravin, près d'Orsay (Seine-et-Oise), par M. Blauduceur, maire de Bures. « M. Hauduceur, dit M. Polonceau, avait acheté un terrain de six hectares en pente trèsrapide et en friche, qui ne donnait qu'un très-maigre pâturage. On ne le labourait pas, parce qu'il était trop graveleux; on n'y mettait pas de firmier, parce que le terrain était considéré comme trop mauvais, et qu'à cause de la rapidité de la pente les eaux pluviales entralnaient trop facilement les engrais.

« Ce terrain, à la fois rapide et accidenté, est bombé dans son milieu; il a la forme générale d'une portion de cône ou d'un pain de sucre tronqué; il est bordé par deux ravins à pentes fortes et à cascades, l'un à droite et l'autre à gauche. Ces ravins sont formés par l'écoulement des eaux pluviales qui descendent d'un vaste plateau en culture situé au-dessus d'un terrain que l'on nomme la vente; les eaux, y arrivant en abondance et avec une grande vitesse à la suite des pluies, corrodaient fortement les rives et n'étaient que nuisibles. M. Handucœur a arrêté à peu de frais les dégradations que causaient ces ravius et les a rendus utiles et fertifisants. Il a partagé le lit des ravins en plusieurs sections à peu près égales entre elles. A l'origine de chacune de ces sections, il a formé un barrage de deux on trois rangs seulement de grosses pierres brutes; au pied de chacun de ces barrages, il a mis quelques grosses pierres pour former enrochement, rompre la chute et empêcher les affouillements. Sur le bord de chaeun des petits bassins formés par les retenues du ravin de droite, il a fait sur son terrain une tranchée plus basse que le dessus du petit barrage de la retenue, et à la suite de cette tranchée il a onvert une large rigole en pente très-douce, traversant ho-

rizontalement tout son terrain, jusqu'auprès du ravin de ganche. Il a établi ainsi quatre rigoles, nºs 1, 5, 5 et 7. dérivèrs du ravin de droite, et trois rigoles semblables, nº 2, 4 et 6, dérivées du ravin de gauche. Lors des crues, les eaux qui arrivent aux premières retenues entrent naturellement du premier bassin du ravin de droite dans la rigole nº 1, et du premier bassin du ravin de gauche dans la rigole nº 2. Lorsque ces premières rigoles sont pleines, les caux, passant par-dessus les deux premiers petits barrages, arrivent aux deux seconds et remplissent les rigoles nº, 3 et 4, et ainsi de suite. Lorsqu'il arrive que l'un des deux ravins donne beaucoup plus d'eau que l'autre, on fait descendre le trop-plein des rigoles qui en dérivent dans celles qui appartiennent à l'autre ravin, par de petites rigoles rapides de communication des extrémités des unes aux têtes des autres, et elles sont encore, même dans ce cas, toutes également remplies. Par ce moven, le terrain, bien que pénétré par infiltration, est devenu très-productif; de plus, les limons et les engrais, entraînés du plateau supérieur par les eaux pluviales, et qui jadis se perdaient, se déposeut dans les rigoles, donnent un très-bon engrais que l'on répand sans transports, en les jetant à la pelle sur les zones interme laires entre les rigoles dont cette opération fait le curage pour faire place à de nouveaux dépôts.

« Depuis ces travaux, ce terrain, anciennement inculte, sur lequel on s'est borné à semer de la graine de foin, est devenu une excellente prairie qui, sans être fumée, doune d'abondantes récoltes de très-bon foin. Quand on n'a pas bissoin d'eau, on se borne à boucher les entrées des rigoles avec des gazons. Quand il y a surabondame d'ean et quand la saison est favorable, au moyen de petites snignées faites dans les bords des rigoles, qui sont de niveau, on opère des déversements partiels des parties des zoues intermédiaires

entre les rigoles, et on réunit ainsi en même temps, à volonté, l'effet du déversement et celui de l'infiltration.

Ce remarquable exemple démontre tous les avantages que l'on peut retiere de l'eau, même dans les circonstances en apparence les plus défavorables. Là où des désastres continuent périodiquement à se produire, l'industrie humaine pourrait faire régner la prospérité la plus complète.

### CHAPITRE XXVIII

Irrigation combinée avec le drainage

La combinaison du drainage et de l'irrigation présente en quelque sorte l'idéal agricole: avoir foujours de l'eau, n'en avoir jamais trop; empécher à la fois les plantes de souffrir de l'excès de la sécheresse et de l'excès de l'humidité, tel est le but qu'on doit poursuivre.

N'est-il pas naturel de mettre en réserve l'eau que fournit le drainage et d'utiliser les éléments de fertilisation qu'elle a dissous dans son passage à travers le sol? Toutes les dispositions du terrain qui permettent de recueillir les eaux entrainées par un drain collecteur doivent donc être mises à profit par l'ingénieur draineur-irrigateur, de manière que les eaux qui proviennent du sous-sol d'une partie d'un domaine arrosent la surface de l'autre partie.

Tout le monde a remarqué que l'obstruction accidentelle d'un drain ne tarde jumais à se manifester à la surface du sol par des aspects plus sombres et bientôt par de l'humidité nuisible. Il y a là l'indication d'un moyen à employer pour obtenir une irrigation par infiltration à l'aide des drains eux-nièmes, qu'il suffira de disposer de façon qu'on puisse les boucher et les déboucher facilement. Il sera

même possible de faire refluer l'eau à la surface, de manière à l'employer en irrigations par rigoles et par déversement.

Ces deux principes ont été employés avec succès en différentes circonstances. Quelques exemples pris sur le terrain feront mieux comprendre tout le parti qu'on peut en lirer.

#### 1º DRAINAGE ET IRRIGATION DU DONAINE DE MONTCEAUX.

La planche XII offre l'exemple d'un drainage à circulation d'aire de l'utilisation de l'eau des drains pour la création de prairies arrosses. L'opération a été exécutée au printemps de 1837 sur le domaine de Monteaux (Anbe), appartenant à M. le comte de la Mothe, sous la direction de l'ingénieur agricole Charles Barbier. Déjà, à plusieurs reprises, nous avans parlé des travaux de M. Barbier, qui est l'inventeur de la méthode d'étude géologique des sous-sols au noyen de puits et de sondages pratiqués méthodiquement sur les courbes de niveau, méthode décrite dans le livre V de cet ouvrage (fig. 250 et suiv., t. II, p. 81); cet ingénieur agricole est un de ceux qui ont le plus contribué au perfectionnement de l'art du draineur.

La pièce de terre que représente la planche porte le nom de Champ des Bons-Hommes; elle a une superficie de 27-0978; sur cette contenance, il été drainé 19<sup>8</sup>-50. La partie qui est irriguée est, sur le plan, couverte de hachures; elle a une surface d'environ 7<sup>8</sup>-50; l'eau y est répandue par des rigoles de niveau et par des razes.

Cette pièce de terre forme le versant occidental de la colline sur laquelle est situé le village de Montceaux. De grands bois et des plantations l'entourent au nord, au sud et au sud-est. La grande rue du village la domine à l'est et y dèverse ses eaux. Elle présente à l'est et à l'ouest une pente moyenne de 0m.022 par mêtre dans les deux tiers supérieurs et de 0m.060 dans le tiers inférieur. Cette pente aboutit au ruisseau le Verrien. La plus grande pente, dans la direction du nord-ouest au sud-est, mesure 650 mètres sur 15 mètres de hauteur ou 0m.023 par mètre. Des lignes de niveau, distantes verticalement de 1 mètre, c'est-à-dire des sections horizontales de 1 mètre de puissance, indiquent le relief de la surface. La colline appartient au terrain diluvien; supérieurement est une terre limoneuse de consistance moyenne, permeable et d'une couleur jaune rougeatre, avec de nombreuses traces d'oxyde de fer. La terre limoneuse recouvre un dépôt de gravier jurassique. assis sur une argile marneuse rétentive, souvent mélangée de craie, au-dessous de laquelle on trouve les sables et les argiles de Greensand. Ces stratifications affectent une grande régularité, ainsi qu'on le voit par les coupes géologiques faites suivant les lignes A'B', E'F' et C'D' du plan (fig. 512, 513 et 514). La longueur de A'B' est de 438 mètres, celle de E'F' de 236 mêtres, et celle de C'D' de 368 metres. Les graviers affleurent entre l'horizontale nº 12 et l'horizontale nº 9, et accusent une puissance d'environ 3 mètres. Ils sont l'élément le plus important de ces terrains, dont les argiles tégulines forment la base.

Sur toute la colline qui s'élève au sud par une légère pente à plus de 10 kilomètres de distance, les eaux traversent la terre l'innoneuse, noient les graviers et s'échappent à leurs affleurements, tantôt sous forme de sources qui suivent des veines de graviers plus gros ou moins terreux que la masse, tantôt sous forme de suintements, moutil-lères on surgeons, qui occupent parfois de vastes étendues. Les eaux qui traversent les argites marneuses se conduisent dans les sables verts de même que les eaux précédentes dans le gravier jurassique; elles y sont toute-



ne du drainage et de l'irrigation du domaine de Montceaux suivant la ligne A'B' du plas (planche XII).

# Pl. ADNT(EAUX\_AUBE\_Appare à Mº le Comte de la Mothe ) 7. W. p. 433-437





fois beaucoup moins abondantes, et elles ne forment de sources que sur les grès noirâtres; ces sources sont faibles, mais elles ne tarissent pas.

On voit, d'après ces données générales, que la pièce des Bors-Hommes présentait des zones affectées de manières bien différentes par l'humidité. Avec une épaisseur suffisante de la couche linoneuse, comme dans la figure 5 du plan (planche XII), le sol se prétait convenablement aux



Fig. 513. — Coupe géologique du drainage et de l'irrigation du domaine de Montceaux suivant la ligne E'F' du plan (planche XII).

cultures d'automne; il ne devenait rebelle aux labours qu'au printemps par la saturation des graviers; l'humidité persistait en proportion de l'assainissement de cette couhe. En toute saison, les cultures restaient impraticables à l'affleurement des graviers. Enfin les argiles sous-jacentes, et surtout les sables verts, constamment imbibés, se couvraient d'une végétation parasite indestructible. Pendant l'automne de 1856, l'eau s'est maintenue à 0=.40 environ de la surface dans les puits d'étude creuses par M. Barbier dès le printemps dans les graviers ou les sables verts, tan-



dis qu'elle avait complétement disparu dans le courant de l'été des puits qui n'attaquaient que la couche linnoneuse.

D'après ces indications, M. Barbier adopta pour les drains deux profondeurs : l'une de 4 m.20 dans la couche limoneuse (n' 5 du plan), afin de lui procurer une aération active, tout en interceptant les eaux ascendantes; l'autre de 4m.50 (nm 1, 2, 4, 5 et 6 du plan) partont où la puissance de cette couche était moindre que 1 m.20 et dans tous les affleurements de graviers. L'écartement varie de 14 à 16 mètres quand la profondeur est de 1 m.20, et de 17 à 5 metres quand la profondeur est de 1 m.50, selon la pureté ou la grosseur des graviers. Les drains ont tous une direction normale aux lignes de niveau.

L'abondance des eaux provenant des couches supérieures, et que venaient d'ailleurs augmenter et enrichir les égouts du village, indiquait que, dans les marnes et les sables verts situés en aval du terrain, il fallait seconder la disposition herbière du sol et le convertir en prairie irriguée; la rapidité de la pente y rendait d'ailleurs les cultures trésdifficiles.

Les eaux ont été partagées en deux groupes principaux correspondant aux deux thalweg que présente la pièce. Chaque groupe reçoit une part des eaux du village proportiomnelle à leur richesse et à l'étendue de la surface à arroser, et débouche en tête de la zone des marnes et des sables verts.

Le premier groupe se subdivise à son tour. Les égouts du chemin de Chante-Merle entrent, au point R, dans un aquedue souterrain, débouchent au point J à la cote 12 des sections horizontales, et alimentent seuls six rigoles à niveau chargées d'irriguer une surface d'environ 6 ares. La décharge 13 leur sert alternativement de colature et d'a-

menée directe. A la cole 7, ils rencontrent la rigole d'alimentation qui suit le tracé de cette section horizontale, et reçoit : 1' au point F, le collecteur FI (n' 5 de la planche XII); 2' au point Z, les collecteurs Al 'AB (n' 5), plus AB et AC (n' 4), et les égouts provenant de la mare T par le canal ouvert TXZ; 3°, enfin, au point Q, par le fossé du bois ME, le collecteur MK (n° 5) et un tiers du collecteur AM (n° 6). Ce groupe a ses décharges directes dans le ruisseau le Verrien, savoir : celle du point J, selon XY, et celle du point Q par le fossé du bois. La prairie qu'il irrigue comprend 3°.50. Les eaux de drainage sont fournies par 15 hectares drainés environ. Leur débit moyen par jour de pluie peut s'élever à 2,190 mètres cubes par 24 heures de pluie moyenne (1); il a été calculé en appréciant l'étendue

(1) M. Barbier a ainsi calculé ce chiffre de 2,190 mètres cubes.

Selon les observations faites par M. Coste pendant 7 années, — 1811 À 4819 — (Mémoires manuscrita), le chiffre moyen annuel des jours de pluie à Troyes (Aube) (la distance de Troyes à Montecaux est de 22 kinmètres, et leur slittude ne diffère guère que de 50 mètres), est de 120 donanat une hauteur d'eau de 606 millimétres ainsi réparis,

| SATSONS.   | word.                            | TORSE DE                |            |                      | E EX MILLING. |
|------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------|
| SATEONS.   | mois.                            | par mois.               | par saison | par mois.            | par sairon.   |
| -          | -                                | -                       | _          | _                    | -             |
| Hiver.     | Bécembre                         | 10 jours.<br>9 —<br>9 — | 98         | 42.6<br>45.5<br>25.1 | 11.32         |
| Printemps. | Mars<br>Avril<br>Mat             | 9 —<br>11 —<br>12 —     | 25         | 30.4<br>54.1<br>81.6 | 166.1         |
| Été.       | Juillet<br>Août                  | 10 —<br>10 —<br>10 —    | 30         | 59.7<br>54.8<br>55.9 | 170.4         |
| Automne.   | Septembre<br>Octobre<br>Novembre | 9 —<br>8 —<br>13 —      | 30         | 46.2<br>26.2<br>83.2 |               |
|            | Totaux                           | 120 jours.              | 120        | 605.5                | 605.5         |

Le bassin d'alimentation de ce groupe est de près de 100 hoctares non drainés. Même en admettant avec notre ancien camarade, M. l'ingénieur Lamairesse, que, sous le climat séquanion, donnant une hauteur d'eau de du bassin d'alimentation où les couches aquifères prennent maissance, et en 'lui appliquant, comme coefficient, une moyenne d'observations directes faites sur les sources voisines situées dans des conditions analogues. Admettant que, pendant 90 jours de la saison d'irrigation, il doune seulement le tiers de ce chiffre, soit 700 mètres cubes, auxqueis il faut ajouter 450 mètres cubes environ fournis par les canaux de la mare et des chemins, on aura par jour 850 mètres cubes. En divisant la prairie en trois zones, dont chacunes sera arrosée pendant 50 jours à raison de six reprises de 5 jours chacune, on aura 850 mètres cubes appliqués sur le tiers de 55.50 ares, ou 14.85, soit par are 4 % 50, ou 450 mètres à l'hectare, ou une couche de 45 millimètres, ou, pour 50 jours, 1 % 55 de hauteur par mètre de surface.

Dans le second groupe, les collecteurs AB et AK de la parcelle n° 1, AB et AE de la parcelle n° 2 de la planelle XII, se réunissent en Y aux eaux du village, amenées par le canal ouvert YY. Ils ont leur décharge directe dans le fossé du bois selon YOP. Les collecteurs ABCB (parcelle n° 5) et les deux tiers de AM (parcelle n° 6) se réunissent en A, ont leur décharge selon AN, et, de même que les précèdents, desservent la rigole alimentaire de la cote 8. La partie irriguée par ce second groupe comprend 2°.14. Les caux de drainage sont

<sup>900</sup> millimètres, l'exponsition soit de 374 et la filtration seulement de 120, il y a lieut cie de modifier ces chiffres en raison de la matre perméshie du sol, du soisinage des fortes etc. et de réduire l'évaperation à 300 artes terraison nou drainde. Il robier et de de litration, qui, divisée par 120 journ de pluis, donnent par jour 25 discussive de hauteur ou 27 métres euber par hecture, et les 90 hectures de l'auteur ou 270 métres euber par hecture, et les 90 hectures, la limitation de aimentation donneur de l'auteur de la commentation de la commentation

fournies par 6°.50. En leur appliquant les mêmes éléments d'appréciation que précèdemment, on trouve, comme dèbit, 1,125 mêtres cubes par jour de pluie, dont le tiers pendant 90 jours est 575, auxquels il faut ajouter 50 mètres cubes environ fournis par la grande rue du village; en tout, 425 mètres cubes par 24 heures. Par la division de la prairie en trois zones comme précèdemment, ces 425 mètres cubes, appliqués sur 71 ares, donnent par are 6 mètres ou 600 mètres à l'hectare, ou une couche de 60 millimètres, ou, pour 30 jours d'irrigation, 1°.80 de hauteur par mêtre de surface.

M. Barbier estime que, en raison de la qualité des eaux, ces volumes, prévus comme des minima, pourraient diminuer de près de moitié sans que l'irrigation fût compromise.

Le système d'irrigation par les rigoles de niveau et par déversement, le seul qui puisse utiliser complètement un débit irrégulier comme l'est celui fourni par des eaux de drainage et de pluie, a été applique dans toute la partie supérieure des deux prairies, tant que la pente n'est pas descendue au-dessous de 0°-.06 par mètre. L'espacement des rigoles varie de 4 à 18 mètres proportionnellement à cette pente.

La partie inférieure du terrain est arrosée par des razes dont les rigoles distributrices s'alimentent directement dans la rigole de niveau qui leur est immédiatement supérieure et restent solidaires de son débit. Leurs colatures sont d'autant plus ènergiques, que la pente s'affaiblit.

Les colatures des rigoles de niveau sont, ainsi que les dècharges des groupes, établies de telle sorte qu'elles servent de rigoles d'amenée directe à volonté. Ce changement de fonctions s'opère par la simple manœuvre de deux gazons ou de deux petites vannes en bois ou en tole. Cette disposition permet l'aménagement des eaux par zones horicontales ou par zones selon la pente, aussi étendues ou aussi contales ou par zones selon la pente, aussi étendues ou aussi restreintes que l'exigent la saison ou le volume d'eau débité. Enfin chaque rigole de niveau et chaque raze peuvent recevoir au besoin toute l'eau débitée par les drains et les canaux du groupe, selon qu'on voudra augmenter l'épaisseur de la µappe dans un temps donné.

Des collecteurs d'air, HEDC (parcelle n° 1 de la plancté XII) et BCD (parcelle n°2), etc., relient en tête les drains de chaque système de drainage. En assurant une circulation d'air active, ils s'opposent à l'engorgement résultant de l'introduction des racines et permettent impunément la culture des plantes priotantes sur toute la partie drainée. Ils sont établis de manière à pouvoir être également reliés entre eux et rendus plus puissants, si le besoin l'exige, par des appels d'air pratiqués au sommet des lignes de faite.

Les tuyaux employés sont du diamètre intérieur de 0 = 10, 0 = 07, 0 = 06, 0 = 05 et 0 = 04. Ces derniers sont munis de manchons. On a également utilisé, sur quelques mètres de longueur, en tête de certains drains, des tuyaux du diamètre intérieur de 0 = 025 restant d'un ancien approvisionnement. Les collecteurs d'air ont un diamètre de 0 = 0.4. Tous les raccords sont pratiquès au moyen d'un tuyau manchon. Les tuyaux out été pris à l'usine de Courcelles, distante de 9 kilomètres environ. Elle appartient à M. le comte de Launay, qui la dirige avec tout le soin d'un homme convaipeu de l'importance qu on doit attacher au bon conditionnement des tuyaux. La fabrication ne laisse rien à désirer et peut être regardée comme l'une des plus parfaites qui existent en France. Le prix à l'usine et le poids de chaque mille ont été les suivants ;

| Diamètre des tuyant. | Prix à l'orine. | Polds par mille. |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 0.025                | 18,00           | 500 kilog.       |
| 0.040                | 26.50           | 785 -            |
| 0.050                | 56,00           | 1150 -           |

| Diamètre des toyaux. | Prix à l'urine. | Poids par mille. |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 0.060                | 40.00           | 1220 kilog.      |
| 0.070                | 48.60           | 1625 —           |
| 0.005                | 82.80           | 2550             |
| 0 070 pour mane      | hons. 49.60     | 1540 -           |
| 0.050                | - 37.00         | 1000             |

Les prix de revient des travaux de drainage ont été les suivants, selon la nature du sol et selon la profondeur, en les rapportant au mêtre courant :

| Fouille, règlemen  | t de fonds e    | t pose à   | 1=.50 dans le gravier | . 0'.420 |
|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------|
| _                  |                 | -          | dans la terre.        | . 0.250  |
|                    | _               |            | 1.20 dans le gravier  | . 0,300  |
|                    | -               | -          | dans la terre.        | . 0.170  |
| Achat des tuvaux à | l'usine de 0    | m.10       |                       | . 0.265  |
|                    | -               | 0.07       |                       | . 0.156  |
| _                  |                 |            |                       |          |
| -                  |                 |            |                       |          |
| -                  |                 |            |                       |          |
| -                  |                 |            |                       |          |
| Achat des mancho   |                 | ux de 0ª.  | 01                    | . 0.040  |
|                    | _               | 0.0        | 25                    | . 0.030  |
| Transport, charges | ment et déc     | hargemen   | nt des tuyaux seuls o | n        |
|                    |                 |            |                       |          |
| -                  |                 |            |                       |          |
|                    |                 | 0.06       |                       | . 0.015  |
|                    |                 |            |                       |          |
| _                  |                 |            |                       |          |
| -                  | -               | 0.025      |                       | 0.011    |
| Valeur et placemen | it de la paille | e ou du fe | in employés en couver |          |
|                    |                 |            |                       |          |
|                    |                 |            | a tranchée et premie  |          |
|                    |                 |            | de 1=.50              |          |
| beaxieme rempuss   | age pour tes    | tranchees  | 1° . 20               |          |
| _                  | _               | _          | 1 . 40                | . 0.020  |

Il résulte de là que selon les dimensions des tuyaux et la profondeur, le drainage est revenu par mètre courant :

|          |          |   | Gravier à la profondeur de |        | Terre à la profondeur de |        |
|----------|----------|---|----------------------------|--------|--------------------------|--------|
|          |          |   | 1=.50                      | 1=.90  | 1=.50                    | 1=.20  |
| Tuyaux d | e 0=.10. |   | . 04.755                   | 0'.625 | 04.585                   | 01.495 |
| ·        | 0.07.    |   | . 0.641                    | 0.511  | 0.471                    | 0.381  |
|          | 0.06,    |   | . 0.613                    | 0.483  | 0.443                    | 0.353  |
|          | 0 05.    | ÷ | . 0 598                    | 0.468  | 0.428                    | 0.338  |
| •=       | 0.04.    |   | . 0.596                    | 0.466  | 0.426                    | 0.336  |
| •        | 0,025    |   | . 0 556                    | 0.127  | 0.386                    | 0.297  |

D'après tous ces chiffres et d'après la planche XII, il est facile de se rendre un compte très-exact du prix de revient de chaque parcelle drainée; les dépenses ont été renfermées dans les limites que nous avons indiquées dans le livre VIII de cet ouvrage.

Quant aux travaux d'irrigation, ils sont revenus aux prix suivants :

D'abord dans la prairie d'aval, d'une superficie de 2º.14:

| 220=  | de rigoles d'amenée à raison de 10º les 100m. | 22r.00 |
|-------|-----------------------------------------------|--------|
| 140   | de décharge à 4'                              | 5.60   |
| 305   | de grands colateurs à 3'                      | 9.15   |
| 2,670 |                                               | 160.20 |
| 3,335 | mètres coûtant                                | 196.95 |

Le prix a donc été de 921.03 par hectare.

Ensuite, dans la prairie d'amont, d'une contenance de 54.50:

| 567  | de rigoles d'amenée à 10° les 100m | 564.70 |
|------|------------------------------------|--------|
| 560  | de décharge à 4'                   | 22,40  |
| 441  | de grands colateurs à 3'           | 13,23  |
| 797  | de colateurs ordinaires à 21,      | 15.94  |
| ,143 | de rigoles d'irrigation à niveau   | 188.58 |
| 811  | de rozes à 2'                      | 16,22  |
| ,319 | niètres coùlant                    | 313 07 |

Le prix de revient a donc été de 52'.92 par hectare.

6

#### II. - DRAINAGE AVEC IRRIGATIONS ET EMPLOI D'ENGRAIS LIQUIDES.

Dans l'exemple que nous allons maintenant exposer et que nous a communiqué M. Dajot, ingéuieur en chef des ponts et claussées, il s'agissait d'enlever aux sols de la ferme de Villiers (planche XIII) l'eau en excès par le drainage, de leur rendre le degré d'humidité nécessaire à la végétation, de donner enfin aux plantes, à un moment opportun, leur nourriture au moyen d'engrais liquides. Les études nécessaires ont été faites par le service hydraulique de Seine et-Marne.

La ferme de Villiers, située à une hauteur de 130 mêtres au dessus du niveau de la mer, dépend des communes de Salins et de Laval dans l'arrondissement de Fontainebleau. Sur la carte géologique du département, les terrains de cette ferme sont indiqués comme formés du calcaire lacustre inférieur, comprenant des argiles à meulières inférieures, des tufs calcaires, des glaises vertes et des marnes blanchâtres; c'est un groupe qui, dans l'échelle géologique, est placé immédiatement au-dessous des sables supérieurs comprenant les sables et les grès de Fontainebleau. Le sol de la couche arable est généralement un mélange d'argile et de sable siliceux, jusqu'à 1 mêtre de profondeur, dans les parties élevées, avec un lit discontinu de pierres meulières; dans les parties basses, cette couche n'a plus que de 0m.30 à 0m.60 d'épaisseur, elle est sans meulières et repose sur de la marne blanchâtre; dans certains endroits, de la terre crayeuse affleure le sol. La couche productive n'est pas d'une nature très-rétentive; elle n'est rendue humide que par l'imperméabilité des couches inférieures. Le sous-sol est partout formé de marnes blanches crayeuses ou vertes. Aucune source n'ayant été rencontrée dans les fouilles, toute l'humidité du sol vient de

## RS (SEINE-ET-MARNE). T. IV. Pages 446 et 447.





sa nature argilo-siliceuse un peu rétentive, et bien plus encore d'un sous-sol marneux; l'humidité remonte à la surface-par capillarité.

Les courbes horizontales généralement superposées de mètre en mètre, qu'on aperçoit sur le plan (planche XIII), démontrent que la surface générale de la ferme de Villiers se compose d'un grand nombre de petits plans différentent inclinés qu'il devoit étre important de suivre pour que les œux fussent recueillies par les drains sur le plan même où elles coulaient à la surface. Il en est résulté pour les drains des directions très-variées qui ont été tracées suivant lés plus grandes pentes, c'est-à-dire à peu près perpendiculairement aux courbes horizontales, quand la surface drait peu inclinée, comme dans les séries n° 6 à 11 que montre la planche XIII, mais transversalement, quand les pentes étaient fortes, ainsi que cela se voit dans les séries n° 12, 13, 15, 17.

La nature du sous-sol généralement calcaire et saturé d'eau à 1°.20 de profondeur, a permis de compter sur un effet énergique des drains, s'ils étaient placés un peu plus bas dans la conche aquifère. Leur niveau a donc été descendu le plus bas possible, surtout celui des drains transversaux ; il est moyennement à 1º.35 au-dessous de la surface. En général, la pente du fond dépasse 0º 01 par mètre. L'écartement des drains a varié de 15 à 50 mètres, selon les pentes; la nature uniforme du sous-sol a permis de ne pas tenir compte des autres éléments de variation. Dans la parcelle nº 13, les drains ont pu être placés à 30 mètres, avec des pentes naturelles à la surface de 0m.03 à 0m.05 par mètre, et out donné un assainissement complet, tandis que dans la parcelle nº 8 avec des pentes naturelles de 0m.005, les drains espacés à 20 mètres n'out pas fourni un résultat aussi satisfaisant.

Pour fixer le diamètre des tuyaux, on a supposé qu'ils devaient écouler en 36 heures la moitié des eaux pluviales tombées à la surface en 24 heures, et évaluées à une couche de 0=.05, c'est-à-dire à 50,000 litres par hectare; on a alors appliqué la formule de l'écoulement des caux dans les tuyaux. Par exemple, le collecteur de la série n' 26, dont la pente est de 0=.015, et qui correspond à une surface de 7>.81, a été établi avec des tuyaux de 0=.07 de diamètre, pouvant écouler 500,484 litres.

La pente influe considérablement sur le débit des tuyaux.
Ainsi, un tuyau de 0º-.06 de dianuêtre, avec une faible pente
de 0º-.002, ne donne qu'un débit de 98,884 litres en 36
heures, tandis qu'un tuyau de 0º-.055 de diamètre avec
une forte pente de 0º-.059 fournit un débit de 104,976 litres dans le même temps. Ces chiffres indiqués par la théorie ont été vérifiés par l'expérience.

Des drains de ceinture ont été établis dans chaque série pour recevoir et arrêter au passage les eaux étrangères; à ces drains de ceinture correspondent les principaux drains-de chaque série avec des bouches d'air chargées d'activer les courants dans le sous-sol. « Ces courants d'air, dit M. Dajot, not lieu en effet de bas en haut, quand la température est au-dessous de 12 degrés qui est à peu près celle des tuyaux à 1 ° . 20 de profondeur; et de haut en bas, quand la température est au-dessous de 12° . Or, d'après le tableau des températures moyennes en 1856, la température a été au-dessous de 12° pendant 244 jours et au-dessus pendant 122, et cya-et-vient d'un air humide ou d'un sir sec dans le sous-sol produit des efficts assez favorables pour que les fermiers anglais drainent, pour l'obtenir, des sols qui n'ont pas besoin d'être assainis. »

Chaque série de drains a été établie avec un collecteur particulier, pour que l'on pût facilement vérifier si elle fonctionnait, bien, et toutes les séries ont été reliées entre elles, comme cela est indiqué au plan par les lignes pointillées, pour les rendre solidaires en cas d'accident dans les conduites principales. Des petits puisards en tuyaux d'un grand diamétre, comme l'indique la série 1 du plan, ont été établis à la jonction des drains plus particulièrement destinés aux courants d'air, à la rencontre des drains relianises avec les collecteurs sous un angle trop ouvert, et aussi au milieu des drains pour recevoir les dépôts difficiles à éviter pendant l'exécution des travaux. De grands regards maçonnés ont été établis à la jonction de plusieurs collecteurs pour permettre une inspection facile et détaillée de tout le système. Tous ces détails ont été particulièrement appliqués aux séries n° 25 et 55.

Les travaux de drainage ont été commencés en 1854 sur les séries nos 1 et 2 du plan; à cette époque les ouvriers draineurs étaient rares dans l'arrondissement de Fontainebleau, et le propriétaire a dû avoir recours à des étrangers: mais bientôt les ouvriers du pays se sont instruits de la pratique du drainage, un outillage complet a été confectionné dans la localité, et le travail a pu être exécuté à forfait pour la grosse terrasse, moyennant des prix débattus pour chaque série; les ouvriers régleurs de fond et le chef d'atelier ont seuls été payés à la journée, pour plus de garantie d'une bonne exécution qui, dans ces conditions, a été parfaite. Les besoins de la culture ont gêné un peu la marche régulière des travaux, sinsi que l'indique le numérotage des séries conforme à leur ordre d'exécution. Certaines limites de séries en ont été la conséquence, il y a cu quelques répétitions de collecteurs, mais en général les dispositions essentielles ont été conservées.

La direction très-variée des drains et la division de la surface en un grand nombre de séries ont en pour but de profiter de tous les plis du terrain pour recueillir les eaux sur le petit bassin même sur lequel elles s'écoulaient. La profondeur, la pente, l'écartement des drains et le diamètre des tuyaux employés ont été calculés d'après la correlation que ces éléments ont entre eux. C'est ainsi que la connaissance d'un sous-sol calcaire généralement de 1 mètre à 1<sup>m</sup>. 40 de profondeur et des pentes naturelles au-dessus de 0<sup>m</sup>.05 ont pu déterminer dans les séries m'\* 15, 16, 21 un écartement de 50 mètres; qu'un sous-sol moins perméable avec des pentes au-dessous de 0<sup>m</sup>.05 dans les séries m'\* 40, 44, 27, n'a permis que des écartements de 20 mètres, quoique la nature du sol de ces diverses parcelles fût à peu près la même jusqu'à 1 mêtre de profondeur.

A ces éléments de succès, il a été ajouté diverses combinaisons destinées à augmenter les effets du drainage. M. Dajot cite particulièrement :

4° L'établissement, de drains de ceinture pour arrêter et recueillir les eaux qui pourraient provenir des parcelles voisines et aussi pour former un grand couloir de circulation où chaque drain vient pour ainsi dire respirer;

-2º L'établissement de drains transversaux pour couper les sillons imperméables du sous-sol qui pourraient exister parallèlement aux directions des drains ordinaires;

5° La réunion des séries entre elles par le prolongement de certains drains, pour que, si un accident venait à se produire dans l'une d'elles, les eaux pussent s'écouler dans les séries voisiues, et aussi pour multiplier les moyens d'aérage;

4º L'établissement de puisards pour recevoir les dépôts impossibles à empêcher pendant l'exécution et les incrustations qui se détachent des tuyaux;

5° La confection de regards pour faciliter l'écoulement des eaux à l'air libre, et pour permettre une inspection fréquente de tous les systèmes après de grandes pluies. En jetant les yeux sur la série n° 15 du plan, on verra sesce clairement l'ensemble de l'opération : d est un drain de ceinture; e un drain transversal; f, un drain de jonction; g sont des puisards; h est un grand regard, et enfin k une bouche d'air.

Les résultats ont été complets, et l'assainissement s'est manifesté immédiatement. La ferme de Villiers étant d'ailleurs merveilleusement située pour l'application de l'irrigation et l'emploi des engrais liquides, on a songé à en joindre les avantages à ceux du drainage. Le sol est naturellement divisé en quatre petits versants à pentes bien caractérisées, ayant une direction générale du nord au midi. La ferme reçoit toutes les eaux des terrains supérieurs par deux grands fossés évacuateurs qui la traversent; elle domine d'ailleurs tous les terrains de l'exploitation. La distribution des eaux pour l'irrigation et celle des engrais liquides peuvent se faire au moyen de simples rigoles; on voit, en effet, sur le plan, que les courbes horizontales donnent une différence de niveau de 0<sup>m</sup>.50 pour des espacements de 50 à 60 mètres.

Le réservoir A (planche XIII), placé sur un sommet et dont le niveau est fixé à la cote 18°. 50 du nivellement général, peut arroser dans les trois directions X, Y, Z, toutes les parties placées au-dessous, c'est-à-dire tout le terrein compris entre ce réservoir et les cours d'eau dont la diffèrence de niveau est de 8°.50; il pourra donc être créé des prairies naturelles le long de ces cours d'eau. Ce réservoir A sera alumenté par le grand fossé de la Belle-Épine, qui règne en haut de la propriété, et dont les eaux abondantes proviennent d'une partie en culture de la ferme d'Égrefin et des bois voisins. Un vannage R en tête du rû de la Marcaux-Loups arrêtera les eaux de superficie; un vannage S,

immédiatement au-dessus de l'embouchure du collecteur de la sèrie n° 5 enlèvera les eaux de fond simultanément ou isolément, suivant que les eaux seront plus ou moins abondantes ou que les besoins varieront.

Le réservoir B établi dans une ancienne marnière et fixé à la cote 20°.50, c'est-à-dire à 2°.50 au-dessous de la cour de la ferme, sera particulièrement destiné aux engrais liquides, qu'il recevra directement au moyen d'une conduite en tuyau au fur et à mesure de leur production dans les écuries. Il servira à arroser tout le terrain placé au-dessous de son niveau, c'est-à-dire depuis la cote 20°.50 jusqu'au point m à la cote 15°.00.

Le réservoir C placé à la cote 19=.00, c'est-à-dire à 4 mètres au-dessous de la cour de la ferme, est aussi destiné à emmagasiner des engrais liquides; il recevra les eaux du drainage, de la partie supérieure au moyen du vannage T placé au-dessous de l'embonchure du collecteur de la 35 série de drains; il arrosera toutes les parties du terrain placées au-dessous de son niveau, et qui s'étendent jusqu'au grand fossé n.

Le vannage R sera à 1=.50 et le vannage S à 1 mètre au-dessus du réservoir A. Le vannage T sera à 1=.50 plus haut que le réservoir C. En outre, un vannage U, placé sur le fossé du chemin d'exploitation, à la cote 20=.00 du plan général, dirigera les caux de drainage du lavoir et de l'abreuvoir sur la partie du versant que l'on voudra convertir en prairie naturelle, soit au moyen d'une simple rigole à la charrue, soit au moyen d'une conduite en tuyaux.

Entre les puisards 0 et P, une conduite en tuyanx sera établie pour pouvoir à volonté mêler les engrais liquides aux eaux de l'irrigation.

Un vannage V sera établi vers l'aqueduc du chemin de Maulov pour arroser la parcelle de prairie qui se trouve au-dessous, et, au fur et à mesure que des prairies auront été créées le long des cours d'eau, il pourra être établi des vannages d'irrigation.

Un vannage L, arrasé à la cote 18°.50, sera établi sur le rû de la Mare-aux-Loups, pour alimenter une risgole d'irrigation et arroser ainsi toute la partie au-dessou dont les pentes accidentées rendent la culture à la charrue difficile, et qui pourra ainsi être convertie en praîrie.

On voit que, pour appliquer l'irrigation et les engrais liquides sur la ferme de Villiers, il suftira de creuser dans le sous-sol imperméable trois réservoirs d'une dimension proportionnée aux besoins de l'agriculture et qui ne demanderont pas de revêtements en maçonnerie; d'établir trois lignes de conduites principales avec tuyaux de drainage pour l'alimentation de ces réservoirs; de construire six petits vannages sur les fossés d'écoulement, et l'on aura à sa disposition des masses liquides placées naturellement de 1 à 10 mètres au-dessus de la plus grande partie des terrains de la ferme.

#### III. — BRIGATION PAR INFILTRATION ET PAR DÉVERSEMENT COMBINÉE AVEC LE DRAINAGE SUR DES PRAIRIES DE LA VENDÉE,

M. Jacquet, agriculteur et propriétaire de la terre du Vigneau, située commune de Pouzauges, daus l'arrondissement de Fontenay-le-Courte (Vendee), a exécuté des travaux de drainage et d'irrigation combinés qui méritent de fixer toute l'attention des agronomes. Sa propriété est située dans le Bocage, sur un sol granitique, très-accidenté, où la couche arable est peu profonde et repose en général sur des roches qui souvent s'élèvent de plusieurs décimétres au-dessus de la surface supérieure. C'est que les pluies ont entrainé la couche meuble du sol dans les bas-fonds où naturellement se trouvent des prés. Mais des sources abonnaturellement se trouvent des prés. Mais des sources abon-

dantes y entretenaient une humidité permanente qui favorisait le développement des joncs et d'autres plantes aquatiques, de telle sorte qu'on ne récoltait qu'un mauvais fourrage, dont la dessiccation était en outre très-difficile sur un sol constamment imbibé d'eau. En 1833, M. Jacquet conçut l'idée d'assainir les prairies en y pratiquant des rigoles souterraines. Les pierres et le sable se trouvant sur les licux, la chaux du prix de 1 fr. l'hectolitre n'étant qu'à 18 kilomètres de distance, il se décida à faire construire à la profondeur de 0 ... 50 de petites rigoles en maconnerie avant de 0m.15 à 0m.18 de diamètre. Il y eut, dès la première année, une amèlioration sensible, quoique les rigoles fussent placées à une trop grande distance les unes des autres. Les joncs avant reparu sur plusieurs points, M. Jacquet se détermina à faire faire de nouvelles rigoles entre les premières, et, en 1855, le fourrage récolté acquit de meilleures qualités, quoique le pré fut privé de l'irrigation par l'eau des sources qui s'écoulait entièrement par les rigoles souterraines. Ce premier succès engagea le propriétaire à établir le même système d'assainissement ou de drainage (mot qui n'était pas encore connu à cette époque) sur un autre prè d'une plus grande étendue; seulement. fort de l'expérience de deux années, il étudia à l'avance avec soin le terrain, en dressa le plan, disposa ses tranchées plus régulièrement et leur donna une profondeur de 0 .. 66. Les travaux se firent à la fin du mois de septembre, après que les regains avaient été pacagés; le gazon fut enlevé avec soin, pour être replacé après la confection des tranchées, dont la largeur était de 0m.50. Quelques années après l'exécution de ce drainage, M. Jacquet s'apercut que ses près. tout en donnant de meilleur foin, fournissaient cependant une moindre quantité de fourrage. Il attribua ce résultat à un assèchement trop énergique et songea à v remédier par l'irrigation. Retenir l'eau dans les rigoles souterraines, la forcer à reparaître à la surface pour la répandre sur le sol à l'aide de rigoles ouvertes, tel est le problème qu'il se posa. Il puisa l'idée de la solution qu'il pouvait être avantageux de donner à ce problème, dans l'efficacité de l'emploi de petits réservoirs construits dans les parties supérieures de quelques-uns de ses prés, réservoirs dont les bondes, levées à de certaines époques, lui donnaient un courant d'eau assez fort pour aller au loin par des rigoles porter un arrosement favorable à la végétation. Il imagina alors de faire faire par son charpentier de petites auges en planches de bois de chêne ou de châtaignier. ayant de 0m.04 à 0m.05 d'épaisseur, auges percées d'un trou qui put se fermer avec une bonde. Ayant arrêté les points où il pouvait être utile d'établir ses bondes sur son drain collecteur, il sit ouvrir des tranchées au-dessous de ces points pour mettre à découvert la rigole en maconnerie, qu'il démolit sur une certaine longueur; ayant fait creuser dans le fond, il y fit assujettir une auge maconnée avec pierres et mortier de sable et de chaux hydraulique, de telle sorte que son dessus répondit exactement au-dessous de la partie d'amont de la rigole souterraine et au-dessus de la partie d'aval de cette rigole. Au-dessus du trou de bonde, il sit construire un regard en élevant en maconnerie une espèce de cheminée avant la forme d'un entonnoir et montant à la hauteur du sol du prè, moins l'épaisseur d'une bonne pelouse qui devait recouvrir la bâtisse sur ses duatre côtés. Chaque regard a 0m. 20 de côté en bas et 0m. 35 en haut. La figure 515 représente le plan de cette construc-

> ig, 515. — Plan d'un regard pour Irrigation avec les saux souterraises.

tion, qui doit, quand la bonde (fig. 516) est entrée dans

l'orifice de l'auge s'opposer à toute fuite de l'eau qui arrive par la partie du drain en amont. Les choses étant en cet état, il est évident que l'eau, continuant à arriver par le drain dans le regard, s'y élève jusqu'à ce qu'elle le remplisse completement, et alors elle se déverse à droîte et à gauche dans des rigoles d'irrigation convenablement disposées à la hauteur du pré. Il s'opére ainsi une double irrigation, sur gason par l'eau qui passe au-dessus du regard, et sous gazon, par l'eau qui remplit les drains en amont et imbible le sous sol.

Il est facile de voir que, si la prairie que l'on veut, après l'avoir drainée, arroser par ce procèdé, présente une pente convenable et est d'une certaine étendue, la même eau peut en grande partie servir à l'arrosement autant de fois qu'il

Fig. 516.—Ponde y a de regards munis de leurs bondes. En seue des regards effet, supposons que le sens de la pente dirrigation.

soit AC (fig. 517) et que le drain collecteur

dans lequel se jettent des drains d'asséchement D, D, etc., soit KX. Si les bondes sont partout placées en O, O, etc., dans les auges NN, etc., il arrivera que l'eau qui s'écoulera du premier regard supérieur R se répandra en irrigation sur la bande de terre placée au-dessous et se réunira, par les drains qui s'y trouvent sous-jacents, dans le second bief du drain collecteur pour monter dans le second regard; l'eau se conduira de la même manière par rapport à la troisième bande de terre et au troisième regard, et ainsi de suite.

Ce système fonctionne avec un plein succès dans les près de la propriété du Vigneau. Le dessèchement s'opère d'une manière prompte et complète : il suffit d'enlèver dans une promenade rapide les bondons qui fermaient tous les regards pour voir l'eau s'enfoncer sous terre et disparaître comme par enchantement. Cette facilité que l'on a d'arroser et de retirer l'eau favorise extraordinairement la croissance de l'herbe; la qualitié et la quantité s'en ressenteut également. M. Jacquet a pu ainsi transformer de très-mauvais près en prairies d'excellente qualité avec une augmentation considérable dans le produit.

La fig. 518, qui représente le plan d'un pré d'une contenance de 2º.70, fera bien comprendre tous les détaits de l'opération. Ce pré a été draine pour la moitié en 4854 suivant. An point le plus élevé surgissait une source et se rendaient en outre des eaux provenant des terrains supérieurs. Un réservoir A R E, d'une profondeur de 1º.50, y a été construit. Ce réservoir se vide par une bonde 0 dans le drain irrigateur maçonné R R S. Les points marqués 0 sur cette ligne sont

autant de regards munis de bondes et desquels partent à droite et à gauche de petites rigoles d'irrigation tracées en lignes ponctuées sur la figure. A l'endroit où sont marqués deux points noirs 0, le drain maronné se bifurque et présente un regard fait en long, un peu plus grand que les autres et où sont placées deux bondes qui se touchent. Ces bondes servent soit à élever l'eau à la surface du pré, soit

à la laisser s'écouler par l'un ou par l'autre des drains maconnès. De la sorte, l'eau du réservoir A R E peut être portée, soit vers R, soit vers I C. Quand le réservoir A R E est rempli, son trop-plein s'écoule par deux déversoirs Q



Fig. 548. - Praicie drainée et irriguée sous gazon et sur gazon.

ct P dans deux rigoles creusées le long des haies, l'une en AFB à l'est, l'autre en POH à l'ouest. La ligne FRFR s'empare dans son passage de quatre sources qui peuvent, au moyen de bondes, être déversées sur le sol par des rigoles pratiquées à cet effet. Les deux drains collecteurs O V et O C reçoivent aussi de l'eau en assez grande abordance d'un pré supérieur et la conduisent dans des réservoirs, tandis qu'autrefois la partie centrale du pré, à la place marquée par des lanchures, était rendue marécageuse au point que les bestiaux ne pouvaient en approcher sans y rester embourbés.

Pendant que les derniers travaux de drainage s'exècutaient, M. Jacquet a fait répandre sur la prairie 20 mètres cubes de chaux éteinte, puis il a donné un hersage énergique qui fut ensîn suivi d'un labour profond opéré avec la charrue de Grand-Jouan. Des terrassements furent en outre faits à bras d'homme et à l'aide de traîneaux formés de planches sur lesquelles des espèces de caisses munies de poignées étaient placées sans difficulté. Ces traîneaux pouvaient contenir 6 à 7 hectolitres de terre : ils étaient conduits par des bœufs, et, quand la charge était rendue à destination, on enlevait la caisse pour pouvoir répandre la terre sur le pré. 500 mètres cubes de terre furent ainsi rapportés. Au mois d'avril 1854 on fit passer des râteaux pour arracher de petites pierres qui y existaient en assez grande quantité, et qui furent ramassées par des femmes et des enfants. On répandit alors des graines fourragères composées de ray-grass, trèfle rouge, trèfle blanc, trèfle jaune et balavures de granges à foin. Il ne fut pas possible de faire alors convenablement toutes les rigoles d'irrigation, à cause de l'époque avancée de la saison. Cependant cette prairie, qui, auparavant, ne produisait que 4,500 kilogrammes d'un fourrage si mauvais, que les bêtes à cornes qui en mangeaient prenaient des poux, donna des la première coupe, à la mi-juillet, 10,000 kilogrammes d'un fourrage déjà très-amélioré. Les rigoles d'irrigation furent alors terminées; on eut un bon regain qui a été consommé en vert, mais

qu'on ne peut pas évaluer à moins de 2,000 kilogrammes. Eu rèsumé, le produit a au moins triplé. Les résultats obtenus ont été si saitsfaisants, que M. Jacquet a établi successivement 15 hectares de prés ainsi drainés et aménagés. Seulement les rigoles souterraines, au lieu d'être faites en maçonnerie, l'ont été en tuiles courbes placées à 0°.95 de profondeur et recouvertes de pierres concassées.

Les dépenses pour les 2h.70, dont le plan est représenté

par la figure 518, se sont aînsi réparties :

| 556 mètres de drains maçonnés, matériaux compris,<br>à 0'.60 l'un.                                                                                             | 5534 60  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 94"1,50 de maconnerie à 0".60 d'épsisseur, matériaux                                                                                                           | 333.00   |
| compris, à 1'.50 l'un, pour les 3 réservoirs                                                                                                                   | 142.75   |
| Déblai de 218 mètres cubes de terre pour creuser les<br>3 réservoirs, à 2'.25 l'un                                                                             | 43.70    |
| 19 suges et bondes pour les réservoirs et les regards                                                                                                          | 42.75    |
| à 2'.25                                                                                                                                                        | 42.13    |
| l'un                                                                                                                                                           | 14.25    |
| 2,765 mètres de drains ordinaires, tuiles placées, terre retournée en place, 0'.10 l'un                                                                        | 276.50   |
| 28 mètres cubes de pierres cassées, conduites et pla-                                                                                                          | 210.00   |
| ećes sur les tuiles, à 3 fr                                                                                                                                    | 84.00    |
| 7,000 tuiles rendues sur place, à 35 fr. le mille                                                                                                              | 245.00   |
| Transport et épandage des terres qui se sont trouvées<br>en trop après les drains remplis et les réservoirs                                                    |          |
| achevés                                                                                                                                                        | 50.00    |
| Le drain collecteur DII, de 106 mètres de longueur,<br>creusé à 0°.90 de profondeur sur 0°.66 de largeur,<br>a été rempli à 0°.60 du fond en pierres ramassées |          |
| sur un champ voisin, en méusgeant un petit aque-                                                                                                               |          |
| due pour fsciliter l'écoulement des eaux; 42 mètres<br>cubes de pierres ont été employés; ce travail s                                                         |          |
| coùlé                                                                                                                                                          | 36.55    |
| 20 mètres cubes de chaux non délitée, rendus à 13 fr.                                                                                                          |          |
| Pun                                                                                                                                                            | 260.00   |
| 500 mètres cubes de terre mêlée à cette chaux, trans-                                                                                                          |          |
| portée et étendue sur tout le pré                                                                                                                              | 160.00   |
| A reporter                                                                                                                                                     | 1 689/10 |

| . Repo            | rt                                                                                                 |           |           | 1,689'.10 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | de la terre et temps pass<br>Trèfle rouge, 20 kilog.                                               |           | asser les | 50.00     |
| Graines<br>semées | Trifle blane, 72 5. Lupuline, 50 litres . Ray-grass, 25 kilog . Graines de foin ense-<br>mencement | 15<br>12  | 70 fr     | 70,00     |
|                   |                                                                                                    | Total gén | éral      | 1,809'.00 |

Comme on le voit, le drainage et les travaux appliqués à ce système d'irrigation ont entraîné une dèpense de 1,269 fr.; le mélange de terre et de chaux transporté sur le pré, les graines fourragères semées sur cette terre avec le travail nécessaire à ces différentes opérations, ont fait mue dépense de 540 fr.

La dépense totale par licctare a été de 670 fr.

### Combinaison de l'irrigation et du drainage avec conduites étanches.

Dans le livre V de cet ouvrage (t. II, p. 258 à 241), nous avons décrit l'ingénieux système avec conduites étanches et tuyaux verticaux imaginé par M. Rerolle, professeur à l'école d'agriculture de la Saulsaie, et nous avons dit qu'il était de nature à rendre des services dans le cas où l'on voudrait combiner le drainage à l'irrigation; c'est ici le lieu de donner la description complète du système d'après l'inventeur lui-mème.

Les conduites (fig. 549) sont formées de tuyanx ordinaires de drainage, assemblés d'une manière étanche et munis de luyaux verticaux par lesquels l'eau arrive dans les conduites en vertu du principe de l'équilibre des vases communicants. Les tuyanx verticaux, dont l'écartement maximum doit être égal à l'écartement des tranchées entre elles, sont placés au milieu de cailloux qui facilitent l'arrivée de l'eau. Voici comment M. Rerolle explique lui-même l'éta-blissement de ces conduites étanches et de leurs tuyaux.



On hit vage d'une barre de fer A (fig. 520), dont la longuern ne peut guère dépasser 6º-50 sans offrir des difficultés de minœuvre. L'une de extrémités de cette barre est aracée d'un filet de vis et de son écrou; l'autre est percée d'un trou dans lequel on peut visser une petite tire B.

On pose cette barre sur deux chevalets (fig. 520); on enlève l'écrou, on met en place le petite tige B, on soulère l'écrounité B de la barre avec une main, et de l'autre on l'introduit duns les tuyaux que l'on pousse vers la tige B. Quand la barre est entirémenont garnie, on met l'écrou en place et on le serre fortenent, de manière à hien presser les tuyaux les uns contre les autres. Pour éviter d'avoir à vinse? l'écrou pendant trop longlemps, on a de petits tuyaux en bois qu'on place, s'il est nécessaire, avant de metre l'écrou, de manière à racheter l'inégale longueur des tuvaux.

"Un de ces tnyanx en bois M (fig. 52f) porte une gorge et doit toujours être placé avant l'écrou pour facilites l'extracion de la barré, comme nous le verrons. La corde M N se met entre les tuyaux de bois M et l'écrou.

Les tuyaux pressée les uns contre les autres forment une conduite dont on n'a plus qu's rendre les joints étanches. Bance cè but, on a eusoin de faire préalablement fondre du bitume ordinaire (celui dont on fait les trottoire) avec centriou 1/15 de son poids de goudrour; on se manit d'un petit appareit let-scommode, le moule à rondelles (fig. 522-



Fig. 522. - Plan du moule à rondelles de bitume,

et 523), qui se compose simplement d'une bande de cuir G U, armée de



Fig. 523. — Coupe en travers du moule à rondelles de bitume.

deux petits bourrelets A A, également en cuir, ayant l'épaisseur que l'on veut donner anx rondelles. On plonge le moule dans l'eau, on le remplit ensuite de bitume fondu;

on prougo et moure auss ream, on retramar canare de utame tout, puis, prenant les extrémités 6 et U, on l'applique sur le point de jonction des deux tuyaux en faisant rejoindre les extrémités du bitume. Le bitume adhère à lui-même et aux tuyaux, et sert le joint en se refroidissant.

Cette opération, qui a'exécute plus rapidement qu'elle ne se décrit.

se répète pour chaque joint et donne une conduite parsitement étan-

che E M (fig. 521).

La mise en place de cette conduite n'offre aucune difficulté : deux hommes, la suisissent, l'un par la corde M N (fig. 521), l'autre par une tige à crochet B K, la portent au fond de la tranchée et l'étendent sur le

sol où elle s'applique sons se déranger, en vertu de l'élasticité des joints; puis on procède à l'extraction de la barre.

On the la tige B; un des ouvrests applie sur la fourche R (fig. 584) qui subraissa le turns de hou N et le maintient en place. I autre manœuvre le titre-corde EB; cet instrument, ca-pèce de petit chlassis syant une peulie Es i l'une de ces extrémités et l'autre un treuil B moni d'une manicelle, se unet en place, comme l'indique la Bigure 524. En tournant la massivelle, ta corde s'encorde sur le tambour, et la barre sort de la conduite, qui se trouve sinis parfatiement poéce.

Lorsque le fond de la tranchée est résistaut, il convient de placer préalablement rous les tuyaux un peu de terre ou mieux de boue liquide pour empêcher le léger porte-à-faux dù aux rondelles.

qui est déjà en place, et comment on

Il reste encore à dire comment on réunit la conduite que l'on pose à celle

forme les conduites verticales. Soient P et E [fig. 521] les deux tuvaux qu'il s'agit de réunir par un joint étanche, su fond de la tranchée, au milieu de l'eau et sans descendre dans le fossé. On a eu soin, avant de les mettre sur la barre, de tremper les extrémités P et E de ces tuyaux dans un bain de bitume fondu mi-chaud, afin d'amorcer; on enlève sous la place in joint un peu de terre, de manière à faire un petit trou demi-cylindrique. Au mement où l'on met la conduite au fond du fossé, on introduit l'extrémité de la barre dans le tuyau P, on enlève la tige B, on pousse la barre de ma-



mière à faire joindre les botts des tuyaux, pois on leises tombel l'extrémit d'un ben barre; lors on verse du bitume fonds une l'opir cabitume descend sous les tuyaux, rempit le vide, arriveaux tuyaux auxquels il abshez, grice à l'amorce, el forme une semelle sous les tuyaux et même temps qu'une roudelle sous le joint; on laisse refroidir un instant et on entrels la barre comme il a été dit.

Pour former les conduites verticales, nous employons des tuyaux de 0°.06 de diamètre intérieur et de 0°.50 de long, préparés d'avance, ou, à leur défaut, de simples collecteurs; ces tuyaux sont échancrés avant la cuisson, comme on le voit dans la figure 525, de manière à recevoir un

petit fogru perci, ca son miliea, d'un trou qui le fait communiquer avel le traya vertical. On soude cest deux 3 (tayax formant Y (lig. 521) avec du bitume fondu, et on placo ee T comme les tupras ordinaires sur le barre; il faut creuser, le trou vertical R O de manière que le T tombe, dans le miliea, et on ne met les pierres que quand on a roud fe trou de conduite serce cleir qui le préchée.

Gette manière de faire les conduites étanches est trèséconomique; il n'entre pas poer plus de 15 f. de bitume et de goudrou par 1,000 mètres, et le main-d'œuvre pour le bitumage et la pose ne saronit être estimée à plus de 20 fr. pour la même longueur. Les joints tiennent bien Pen, purtou si fon a eu soin de plonger les extrémités des tuyaur dans du bitume fonda, très-chaud, avant de placer les roadelles.

Lorsqu'on sura des tuyaux poreux et qu'on craindra l'invasion des racines, il conviendra de les plonger dans un bain de bitume liquide; la couche mince qui les recouvrirs entièrement empêchera, selon tout probabilité, l'introduction des racines.

Les conduites étanches sont particulièrement propres à l'établissement d'irrigations dans le genre de celles qui ont été établiss en Vendée par M. Jacquet. De son côté, Fig. 500.—Tupau M. Rerolle a été conduit à son système en ob-pressonal servant que les terres drainées, soit avec des pierres, soit avec des tuyaux posés bout à bout, étaient difficiles à irriguer, que les eaux re perdaient dans les drains sans avoir produit tout leur effet sur la végétation, en entrainant une grande quantité de matières fertilisantes, et en produisant

en outre des obstructions. A l'aide de son système. M. Re-

rolle est parvenu, dès le commencement de 1855, sur 50 lectares appartenant à M. de la Tournelle, à Coligny (Ribne), à utiliser parfaitement l'eau en la ramenant plusieurs fois à la surface. Il a employé pour cela des regards-vannes en bois placès sur les collecteurs de telle façon, qu'on puisse les fermer ou les ouvrir à volonté au moyen d'un bondon conique, Quand l'orifice du collecteur est fermé, l'eau remonte à la surface et tombe dans une rigole d'irrigation. La disposition qui a été adoptée est assez coûteuse. Les drains d'assèchement sont dirigés suivant la plus grande pente du terrain, mais les collecturs sont établis au contraire présque tous suivant les courbes de niveau avec pente artificielle. M. Rerolle a songé à modifier ce système de façon, dit-il, à obtenir ces quatre avantages :

1º De maintenir l'eau dans le terrain à un niveau qu'on déterminera à volonté, de telle sorte qu'on anra tantôt une terre drainée à une grande profondeur, tantôt une terre drainée à une faible profondeur, et même une terre qui ne le sera pas;

2º D'irriguer souterrainement les terrains drainés;

3º D'irriquer les terres drainées comme si elles no l'étaient pas, par n'importe quelle méthode d'irrigation, et même d'obtenir, en se servant des collecteurs pour conduire l'eau, une irrigation plus régulière et plus économique que s'il n'a avait pas de drainage.

4º Enfin de pouvoir s'assurer, quand on le jugera à propos, si chaque drain fonctionne bien.

Pour obtenir ces avantages, M. Rerolle a recours à des regards-vannes dont il décrit la construction et le jeu ainsi qu'il suit :

Les regards-vannes employés forment deux types principaux, l'un, que nous désignons par le numéro 1, est représenté par les figures 526 et 527; l'autre, le numéro 2, est indiqué par les figures 528 et 520.

le regard nuniéro 1 se compose de deux tuyaux verticaux K et H communiquant avec le collecteur E chacun par un trou. Le trou D du tuyau H est conique et peut être fermé par un bondon; des trous CC font communiquer ces deux tuyaux entre eux à diverses hauteurs, un trou Il reçoit les drains d'asséchement FF.

Le regard numéro 2 est formé également de deux tuyaux verticaux X, y, dont la communication a lieu, dans le haut en A, par un ou plusienrs trous que l'on bouche à volouté, et dans le bas, par deux orifices Y et S;



l'arifice S est toujours ouvert, mais l'orifice V peut se fermer et s'ouvrir à volonté par un bondon conique.

Ces regards, exécutés en mortier de ciment, peuvent être estimés, nain-d'œuvre comprise, pour une hauteur de 1=.50, à 2 fr. chaque. On les établit sur place en même temps qu'on pose les conduits. Il faut

pour faire le corps du regard trois moules, en zinc. Pour sont des gralindres avant le diumêtre des tuyur X et g., et le troisième a la forindrés avant le diumêtre des truyur X et g., et le troisième a la found extérieure des regards. On pose ce dernier à l'endroit où la construction duit s'élèver, et on accumule de la terre plastique astant que possible tout autour aur nue hauteur de 0º 40. On presse cette terre, pais on entive le moule. Dans l'espece dissisé libre on place les deux cfiliofres



Fig. 550.—Regard-vanne nº 3 (coupe verticale).



de zine, de manière à avoir partout un vide égal entre les mouies et entre le mice et la terro; pois on coule le mortier de ciment dans ce vide, et, au mouncat où il commence à durar; on boarne les mouies cylindriques pour empéche l'aiblérence. Dans quelques minutes le ciment a fait prise, on enlève les cylindres et on recommence l'opération, qui marche très-rajidemont. Beux hommes peuvent faire un regard-ranne en une heure; les trous se ménageut dans le fond au moyen de moules consiques en inse et dans les parois minces avec de simples bouchons de liège. Si on crinit les débots salins, so membleira à 50 on crinit les débots salins, so membleira d'

la place du regard numéro 1 le numéro 3 (fig. 550 et 551); à la place du regard numéro 2, (fig. 528 et 520) ce mêmo regard numéro 2, ayant l'orifice de l'éconlement en Q au lieu de l'avoir en Z; dans ces derniers regards les orifices tuyaux d'amende sont constamment noyés.

Lorsqu'on vent combiner la drainaga avec l'irrigation, on diregi (fg. 5, 50, 52 e 6, 55) le collecteur AB (fg. 552) auvant la plus grande
pente; et les drains d'asséchement, à peu près
suivant des courbes de nivens; ils ont une lègère pente artificielle. On place viu-à-vis-langue
couple de drains d'asséchement un regard numéro 1, et de distance en distance sur le collècteur des regards numéro 2, en réglant Jeur écartement de telle orte, que la différence do niveau soit ensiron de 0°.50 à 0°.40; la nombre des regards devra donc en tree daustant plus potit que le terrain aura moins de pente; on seul pourrait suffer dans un terrain plat pour une

n° 3 (plan). grande étenduo.

La figure 555 montre la disposition des regards; on a placé en R un regard numéro 2 qui puise l'epus dans la fosse d'amenée; si on pe vent pas irriguer, on ferme l'orifice V (fig. 528); l'eau s'élère dans le tuyau X au mireau qu'elle a dans le caual d'amenée et reste stationnaire. Si on reut prêndre peu d'eau, on listl usage de l'orifice A placé à une certaine

distance au-dessous de l'eau et ayant par conséquent un débit réglé par cette charge et son diamètre. Si on veut beaucoup d'eau, on ouvre l'ori-



fice V, l'eau s'écoule rapidement par S et de là par Z, où elle reprend le collecteur. IV. 27

La drainage une fais établi de la sorte, il est facile de retenir l'eau dans le terrain à une hauteur déterminée. Il suffit pour ceule mette les bandons dans les trous D des regards numéro 1 (fig. 526 et 527) et d'ouvrir les trous CC placis au niveux où l'ou veut que fjean s'arrête; l'eau du drainage on peut plus couler, elle s'élève dans les tuyant fl; les drains d'asséchement étant dirigés suivant des horizontales, l'eau est misteure dans le terrain au niveus qu'elle atteint dans les tuyans H.

Pour que le drainage soit anéanti momentanément, il suffit que l'eau soit

maintenue dans les regards au niveau de la aurface.

Si, daus le canal d'amenée M N (lig. 532), on disposo d'eau claire qu'on reaille lière une ririgation souterraine, on ouver lorifice V de regard numéro 2 placé en II, et on ferme les orifices V des autres regards numéro 2; l'eau prend alors dans les regards essiblement le niveau indiqué par les lignes ponetuées A C (lig. 535), et se répand de là daus les drains d'asséchement qui la fournissent à la terre.

Pour irriguer superficiellement sans profiter du drainage, on ferme les trous D et C des regards numéro 1 (fig. 526 et 527) afin d'anéantir le drainage, Ouand on veut se servir du drainage pour l'irrigation superfi-

cielle, on peut le faire de deux manières.

Si on a des caux troubles, il faut fermer les trous D et G des regards numéro 2 et cexpté dans le regard en R (fig. 529], qui est ouvert; l'eau se précipite dans le collecteur Ez, monte dans le tuyau X du premier regard numéro 2 qu'elle rennez, passe par le trou A dans le tuyau Y, et de la s'écoule dans le collecteur pour remonter dans le premier regard numéro 2 qu'elle trouve, et ainsi de suite; mais, en même temps que l'eau s'élève dans les regards numéro 1 et s'écoule dans les tuyaux K des regards numéro 1 et s'écoule par les trous U dans les rigoles horizontales II II (fig. 533); cos rigoles déverent l'eau en nuspes minces sur le pé par leur bord inférieur. Si leur longueur est trop grande pour pouvoir déverser uniforméent, on les divise par sections M. II II, II, nivolates et communiquent entre elles par des portions de rigoles vertirales et une munique entre elles par des portions de rigoles vertirales qui fournissent une quantité d'eau déterminée.

Lorsque l'eau est claire, il y aurait peut-être moyen d'éviter les rigoles de niveau: on pourrait mettre de distance en distance, sur les drains d'asséchement, des tuyaux verticaux A B (fig. 525) qui ramèmeraient l'eau à la surface comme autant de petites sources : l'extrémité de ces tuyaux serait protégée par une calotte shéprique percé de petits trous.

Pour assecher la terre irriguée il suffira de faire fonctionner le drainage en levant les bondons. Lorsqu'on veut s'assurer que les drains fonctionnent bien, on les camine dans les regards numéro 1, au moment où le terrain est imprégné d'eau.

Il est évident que l'irrigation par les regards-vannes pourrait s'effectuer même avec les drains ordinaires, sans avoir recours aux conduites étanches; mais alors il faudrait employer une pente assez grande d'au moins 0°-01 par mêtre pour chasser les matières qui s'introduiraient dans les tuyaux. Dans le système avec conduites étanches, la terre ne pouvant s'introduire dans les drains, il ne faut que la pente justement nécessaire pour que le débit de l'eau puisse s'effectuer. Il est donc certain que cette méthode donne plus de sécurité que toute autre et qu'elle mérite d'être recommandée.

M. Duponchel, ingénieur des ponts et chaussées, a appliqué aux arbres de l'esplanade de Montpellier le drainage avec l'irrigation souterraine, et il a obteun des résultats remarquables.

## CHAPITRE XXIX

# Colmatage

L'opération du colmatage, mot italien francisé qui signifie combler, consiste à amener des eaux troubles ou boueuses sur un terrain où on les laisse déposer les matères qu'elles tieunent en suspension; si on fait ensuite écouler les eaux devenues claires par un repos suffisamment prolongé, on obtient un sol plus ou moins modifié, selon la plus ou moins grande aboudance du dépôt formé.

Les données sur la quantité de limon que les eaux des différents fleuves en France roulent avec elles ne sont pas nombreuses; elles sont cependant utiles à connaître pour calculer les effets que l'on peut attendre du colmatage.

Les eaux qui passent pour être les plus propres aux opérations du colinatage entreprises par des particuliers sont celles de l'Hérault, du Vidourle, de la Durance, de l'Aude, de l'Ardéchie, de la Drôme, de l'Ouvèze. Les matières charriées par la plupart des fleuves nesont pas, du reste, recueillies sur leur parcours; elles sont portées jusqu'à la mer, et elles forment souvent des atterrissements vers les embouchures des grands cours d'eau; nous verrons dans le chapitre suivant, sous le titre de Warpage, les résultats que l'on obtient sur les côtes maritimes en aménageant convenablement les terrains conquis sur les limons que la mern'engloutit pas, mais ramène sans cesse vers les rivages.

« Îl est des eaux qui, comme celles de la Durance et surtout de l'Aude, dans leurs crues, dit M. Nadault de Bufon, contiement moyennement 2 à 5 millièmes de substances terreuses, et, dans quelques cas, la proportion va même au delà de ce chiffre. Mais il est très-difficile de préciser au juste cette proportion: 1º parce qu'elle peut varier considérablement d'une crue à une autre; 2º parce qu'il en est à peu près de cette question comme de celle des diverses vigesses d'un cours d'ean, et que les couches inférieures contiennent non-seulement plus de limon, mais un limon d'une autre nature que les couches superficielles. »

Ces remarques sont extrémement justes; il n'est possible d'obtenir sur cette question que des chiffres approximatifs, et on ne doit employer ces chiffres qu'avec une grande circonspection.

Quoi qu'il en soit, on voit que M. Nadault de Buffon admet que, dans les crues, les eaux de la Durance et de l'Aude renferment par mètre cube 2 à 5 kilogrammes de limon; on a trouvé jusqu'à 4°.2 dans de très-fortes crues; on donne 500 grammes comme moyenne.

« Pendant une de ces crues de la Garonne, qu'on appelle à Bordeaux une souberne, dit Arago, laquelle eut lieu le 1<sup>er</sup> avril 1828, et qui, du reste, fut très-peu considèrable, on constata que la matière tenue en suspension dans l'eau du fleuve était en poids les 0.000022 du total (220 grammes par mêtre cube). » M. Baumgarten, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a trouvé par des observations suivies, faites à Toulouse de 1859 à 1846 inclusivement, que la Garonne a un débit moyen de 787mc, 7 par seconde, transportant 1851.14 de vase également par seconde, ce qui correspond à une quantité movenne de 235 grammes par mêtre cube : le chiffre du plus fort dépôt a été de 400 grammes par mêtre cube le 8 août 1844; mais jamais dans un an il n'y a eu plus de neuf jours qui aient donné au-dessous de 100 grammes par mètre cube. D'après les observations faites par les ingénieurs de la navigation sur les eaux claires et les eaux troubles, on a compté en moyenne, sur 13 années (1831 à 1843), 244 jours pour les eaux claires et 121 jours pour les eaux troubles. M. Maitrot de Varenne, également ingénieur des ponts et chaussées, qui a publié un très-bon livre sur les irrigations et les dessèchements du département de la Haute-Garonne, a trouvé 800 grammes par mêtre cube pour la grande crue du 3 juin 1855, 300 à 400 grammes pour les petites crues, et en général des quantités très-minimes, entre 50 et 100 grammes.

D'après les observations de la commission hydrométrique de Lyon, publiées par M. Fournet, les eaux du Rhône, en 1844, ont renfermé au maximum 495 granmes de dépôt, par mêtre cube, au minimum 7 granmes, et en moyenne 151º.7. Dans la crue de 1840, qui a occasionne une grande inondation, M. Lortet a trouvé un maximum de 14.25, le 50 octobre. M. Gorse, ingénieur des ponts et chaussées, donne, dans um Ménoire sur la Camargue, des chiffres plus considérables; le Rhône charrierait 750 granmes par mêtre cube en moyenne, 214 granmus en temps d'étiage, 65º en temps de grandes crues. « La quantité de limon, remarque M. Boussingault (Économie rurale,

t. II, p. 144), varie d'ailleurs considerablement sur les divers points du fleuve; à la sortie du lac de Genève, elle est presque nulle. » M. Surrell a trouvé à Beaucaire, en 1847, une moyenne de 482 grammes par mêtre cube; la plus forte proportion recueillie a été, le 17 mai 1846, de 17.58 à la surface et de 21.78 à une profondeur de 5 mêtres; ce jour-là, le Rhône marquait 4.7 à l'échelle de Beaucaire.

D'après la commission hydromètrique de Lyon, dejà citée plus haut, la Saône, en 1844, a contenu au plus 1844. 1 de dépôt, au moins 85.4, et en moyenne 96 grammes par mêtre cube.

M. Monestier-Savignat, ingénieur des ponts et chaussées, auteur d'un livre remarquable sur les eaux considérées au point de vue des inondations, estime à 555 grammes par mètre cube la quantité moyenne de vase tenue en suspension uniformément dans l'eau trouble charriée par l'Allier.

M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, ayant recueilli de l'eau de la Seine à Rouen, en octobre 1852, après des pluies qui avaient grossi et fait déborder le plus grand nombre des affluents du fleuve, n'y a trouvé que 22°.5 de limon par mêtre cube.

Des expériences faites pendant tous les jours d'un mois (décembre 1849) au pont de la Goffe, à Liège, sur les eaux de la Meuse, ont donné, d'après ce que rapporte M. Hervé-Mangon, au minimum 14 grammes, au maximum 474 grammes, en moyenne 100 grammes par mètre cube.

M. Hévaz (Cours d'agriculture de M. de Gasparin, 1. I, p. 241), ayant cherché la quantité de limon contenu dans les eaux du Rhin lors de leur passage à Bonn, a trouvé, le fleuve étant très-bas, au mois d'avril, 48 grammes, et, le fleuve étant très-haut, en novembre, 80 grammes par mêtre cube.

Le Pô, d'après M. Lombardini, charrie en moyenne 749 grammes de limon par mètre cube.

Le Nil, d'après le grand ouvrage Description de l'Egypte du à la célèbre expédition française, roulerait, lors de ses inondations, une quantité de limon plus considérable encore; elle ne serait pas moindre que 853 grammes par mêtre cube en moyenne.

Pour complèter ces renseignements, nous ajouterons les chiffres suivants, relatifs aux quantités d'eau débitées par divers fleuves.

| Nome des fleuves. | Debit annuel | Limon charrié annuellement. | Sources<br>des observations. |
|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
|                   | MILLIONS DE  | MÉTRES CUBES.               |                              |
| Rhône             | 51.256       | 21,000,000                  | M. Surrell.                  |
| Seine             | 16,000       | 368,000                     | M. Marchal.                  |
| Garonne           | 24,841       | 5,691,716                   | M. Baumgarten                |
| Allier            | 5,005        | 1,565,803                   | M. Monestier.                |
| Pô                | 54.212       | 40,637,000                  | M. Lombardini.               |
| Nil               | 3,700,000    | 4,380,000,000               | M. Girard.                   |
| Gange             | 360,000,000  | 700,800,000,000             | M. Rennel.                   |
| Mississipi        | ,            | 2,277,600,000               | id.                          |
| Koang-Ho          |              | 525,600,000                 | M. Barrow.                   |
|                   |              |                             |                              |

L'exhaussement du terrain des vallées du Nil produit par le limôn, malgré l'énorme quantité de matières tenues en suspension dans ses eaux, n'est, d'après M. Girard, que de 0-.126 par siècle.

M. Monestier-Savignat a calculé que le limon de l'Allier couvrirait la Limagne, dont la superficie est de 12,000 hectares, d'une couche de 1...15 de vase par siècle.

Nous ajouterous enfin que la densité des divers limons parait être comprise entre 1.4 et 1.5, mais que leur composition varie beaucoup avec la nature des roches que les eaux qui les entraînent ont corrodées.

D'après l'analyse qu'en a faite M. Hervé-Mangon, le limon de la Loire et le limon de la Gironde ont la composition suivante; j'ajoute au tableau la composition du limon du Rhin et du limon de la Marne, d'après M. Muller.

|                                              | Loire.  | Gironde. |
|----------------------------------------------|---------|----------|
| Eau combinée et matières organiques.         | 8.39    | 9.31     |
| Sels solubles                                | 0.24    | 0.20     |
| Carbonate de chaux et de magnésie            | 4.75    | 6.61     |
| Alumine et perovde de ser                    | 12.05   | 13,66    |
| Siliee et argile insolubles dans les acides. | 74.59   | 70.22    |
| Tolaux                                       | 100.00  | 100.00   |
| Azote pour 100                               | 0.24    | 0.20     |
|                                              | Ehrn.   | Marse.   |
| Eau combinée et matières organiques.         | 5.10    | 5.03     |
| Carbonate de chaux                           | 4.60    | 37.96    |
| Carbonate de magnésie                        | 2.10    | 0.53     |
| Alumine                                      | 55,50   | 5,97     |
| Peroxyde de fer                              | 15.65   | 0.80     |
| Silice                                       | 17 05 - | 16,61    |
| Sable siliceux pur                           | 2       | 55, 30   |
| Totaux                                       | 100,00  | 100.00   |

Pour exécuter des colmatages, on ouvre sur la rive du cours d'eau des espèces de coupures nommées évanchoirs. qui livrent dans des canaux spéciaux la quantité d'eau calculée pour produire l'effet que l'on a en vue; cette eau est dirigée sur les bas-fonds qu'il s'agit d'exhausser. L'épanchoir est une prise d'eau formée d'un seuil et de deux murs latéraux; l'eau y pénètre soit par des vannes de fond, soit par déversement sur des poutrelles mobiles. On s'arrange de telle façon que les caux troubles introduites à l'époque des crues n'aient pas d'écoulement; elles deviennent bientôt stagnantes et déposent les matières qu'elles tenaient en suspension. Quelque temps après leur introduction et au fur à mesure qu'elles se dépouillent de leurs sédiments, on les fait écouler avec précaution pour en amener de nouvelles. On comprend que l'opération marchera d'autant mieux et d'autant plus vite qu'on pourra amener les eaux

troubles dans des canaux ayant une pente s'approchant davantage de la pente du cours d'eau alimentaire, et qu'en nême temps on pourra faire éconter les eaux claires plus lentement par leur surface supérieure. On obtient ce rèsultat à l'aide de barrages à poutrelles (voir page 269); et, comme il s'agit de constructions essentiellement provisoires, on a recours au bois, et non pas à la maçonnerie.

Selon la nature de l'eau employée et aussi selon la quantité qu'on peut amener et renouveler, on obtient des résultats très-différents. Il n'est pas rare, sur les bords de l'Aude, de la Burance, de l'Hérault, de l'Orbe, etc., d'avoir par campagne un exhaussement de 0°.15 à 0°.20; ailleurs on ne peut guère obtenir que 0°.05 à 0°.05, mais cet effet est déjà très-important.

Comme exemple de la manière de procèder et des résultats qu'on peut obtenir, nous citerons les travaux de colmatage de M. Thomas, aux environs d'Avignon. M. Thomas possèdait une propriété de 150 hectares presque entièrement composèé de grèves ou garrigues; il, pouvait en outre dériver du canal de Crition 400 litres d'eau par seconde. Dans l'impossibilité de transformer une propriété tout entière exclusivement en prairies. M. Thomas a eu la peusée de crèer des terres arables sur les cailloux de ses garrigues. Le procèdé qu'il a employè a été décrit par M. Conte, ingénieur des ponts et chaussées, de la manière suivante (Journal d'agriculture pratique, 5° série, L. III, 1851):

La terre à colmater (fig. 554) est d'abord entourée d'un fossé destiné l'ávoler de strers riversines, et à recevoir les infilirations; le débuis de fossé servent à établir une chassée qui s'élère à 0-70 environ aucissas de la terre à colmater. Cette terre est ennaite coupée en zones a, a', a'', a'', a'', a'', a', de plus en plus petites au fur et à mesure qu'en s'élogine du canal qui doit fournir les eaux. Ces zones sont formées par de petites chatssées; le couronnement de la première est à 0-50 sudessus du terrais, et les surtes sont disposées de façon que la terre con-

sere uns inclinaison vers la direction a v; dans le chantier représente par la figure 554, le couronnement de la seconde chansée est plané à 0-10 en contre-lass de cchia de la prenière, et ainsi de asite; le connement de chape chausée étant de 0-10 an-dessous de celui qui précède. Les eaux sont introduites dans le compartiment a su mopre du canal b b. Lorsque ce compartiment se trouve rempil, les caux se déversent dans le compartiment d'un précède. Les esux se deversent dans le compartiment d'un particulation dans le compartiment se trouve rempil, les caux se déversent dans le compartiment de trouve rempil, les caux se déversent dans le compartiment se trouve rempil, les caux se déversent dans le compartiment se trouve rempil, les caux se déversent dans le compartiment se trouve rempil, les caux se déversent dans le compartiment se de l'autre de la l'autre de l'autre



Fig. 554. — Procédé de colmatage employé aux environs d'Avignon.

elles déposent tous les sédiments qu'elles tiennent en suspension; puis elles sont reçues dans le fossé c c, et de là elles se rendent dans le canal d'écoulement, où elles arrivent aussi claires que de l'eau de roche.

Le premier compartiment a est hientit colmaté; aussitht qu'il a requ la conche de limon qui parait convenable, on creuse un fossé le long de la chausée l'b' dans le compartiment a pour l'isoler du reste du chantier; on renforce cette chausée, et le compartiment a' devient à son tour têté du colmatage.

On continue ainsi jusqu'à ce que checun des compartiments ait été suffisamment colonair. Les divers compartiments a, a', etc., recevant successivement les caux, les dépôts les plus grossiers se font d'abord dans les premiers compartiments et les dépôts les plus ténus dans les

derniers: mais les eaux de première main étant tour à tour amenées dans chaque compartiment, toutes les natures do dépôts s'y forment et sont

d'ailleurs parfaitement mélangées par les charruages.

Lorsque le terrain n'a pas beancoup d'inclinaison, les petites chaussées b'b', b"b", b"'b'", etc., sont établies de niveau, et, sur la fin de l'opération, on fait arriver les eaux par les deux extrémités opposées, et le choc des deux vitesses opère le mélange des dépôts.

La dernière chaussée du chantier est placée à 4 ou 5 mètres du canal d'écoulement. Les charronges annuels amènent sur cette partie la terre qui lui est nécessaire pour participer à l'amélioration dont tout le terrain est l'objet, et cette disposition permot de conserver vers l'extrémité une

pente qui favorise l'éconlement des eaux pluviales.

Le colmatage une fois terminé, on laboure la terre au moven d'une charrue à dix colliers qui enlève les chaussées, comble les fossés, nivelle le terrain et mélange les diver-es couches amenées par le colmatage.

Il est une précaution indispensable pour empêcher les colmatages d'être des foyers d'infection, c'est de veiller à ce que la couche d'eau répanduo sur le terrain ait au moins 0m.50 d'épaisseur; car, sans cela, cetto eau presque stagnante s'échauffe aux rayons solaires, et entraîne la décomposition des végétaux qui poussent sous l'eau. C'est pour arriver à ce résultat que la terre à colmater est divisée en petits compartiments; car, lorsque le premier compartiment est près d'être colmaté, l'eau qui passe dans ce compartiment est animée d'une vitesse plus grande que lorsque le colunatage commeuce; elle entraîne donc une grande partie des troubles qu'ello tcuait en suspension; mais ces troubles se déposent dans les compartiments suivauts. Si on n'avait qu'un seul compartiment, les troubles que l'eau entrainerait à le fin de l'opération seraient perdus. ou bien il faudrait réduire la quantité d'eau à amener dans le compartimeut, ce qui seroit nuisible à la salubrité de la contrée.

L'absence des troubles et la nécessité d'employer les eaux aux irrigations, rédnisent à quatre mois l'espace de temps pendant lequel on peut appliquer les eaux aux colmstages. La surface colmatée par M. Thomas est de 9 hectares en 3 ans, ce qui fait 3 hectares par sn; la couche de limon apportéo sur le terrain ancien est de 0 = .50 à 0 = .70,

La dépense pour 3 hectares de terre, d'sprès les résultats constatés

| Taxo au canal Crillon.  |  |  |  |    |  |   |   | 150 fr.    |
|-------------------------|--|--|--|----|--|---|---|------------|
| Privation de récolte pe |  |  |  |    |  |   |   |            |
| Curage des fossés       |  |  |  | 10 |  | F | - | 100        |
| Construction des fossés |  |  |  |    |  |   |   | 450        |
| Entretien des chaussées |  |  |  |    |  |   |   | 150<br>450 |
| Nise en culture         |  |  |  |    |  |   |   | 1.500 6    |

La dépense est donc de 435 fr. par hectare. Les bénéfices sont énormes,

puisqu'on transforme ainsi des terrains qui valent 1,300 fr. l'hectare terres à blé de 7,000 fr., et qu'en outre ces terres portent sept ou hust récoltes de blé sans qu'il soit nécessaire d'y mettre aucun engrais.

M. Conte estime qu'une grande partie du territoire d'Avignou pourrait être soumise à cette opération, à condition toutefois, vu le morcellement excessif de la propriété, qu'il se formerait une association volontaire entre les divers propriétaires de garrigues, M. Conte estime aussi que le colnatage des déserts de la Crau serait extrèmement facile avec les eaux de la Durance; il n'y aurait qu'à agrandir les canaux pour augmenter le débit pendant l'hiver, et l'on pourrait, avec 50 mètres cubes d'eau par seconde, créer anmellement 500 hectares de terres labourables.

Les créations de prairies qui ont été faites sur les grèves de la Moselle par MM. Dutac, Naville, Binger, etc., sont dues à de véritables colmatages effectués avec les eaux de cette rivière. La quantité de limon déposé étant beaucoup plus faible que dans les exemples précèdents, on n'obtient pas sur les rives de la Moselle des terres labourables, mais on forme des surfaces gazonnées qui fixent les lits de graviers, et dont on augmente la fertilité par des irrigations continues. La méthode employée pour obtenir une transformation si remarquable de graviers mouvants en prairies donnant par an 5,000 kilog, de foin et 2,500 kilog, de regain a consisté à diviser la surface à conquerir en bassins susceptibles d'être arrosés par une même prise d'eau principale et des canaux secondaires et n'avant que iuste la pente nécessaire pour produire un écoulement. Les prises d'eau ont lieu par la surface ou par des vannes de fond, snivant les hauteurs relatives des canaux. Les eaux, après avoir parcouru tout le terrain, sont ramenées dans la rivière par des rigoles de décharge. Les nivellements doivent être faits de telle sorte que le résultat à atteindre ne soit

contrarié par aucun obstacle; on laisse le terrain dans son état naturel, lorsque cela est possible; on forme des planches en ados dans les parties qui sont déjà gazonnées. Le prix moven des terrassements et du creusement des canaux varie de 600 à 1,200 fr. par hectare. Lorsque le terrain est convenablement disposé, on seme sur toute la surface de la graine de foin au printemps ou à l'automne, et ensuite on fait arriver les eaux, d'abord de manière à lumecter seulement, puis en quantité croissante à mesure que la vègétation se développe. Un léger dépôt de limon se produit lentement, et au bout d'un an ou de dix-huit mois les prairies sont formées et commencent à donner du fourrage. Au bout de deux ans, on réduit les irrigations au moment où la végétation est la plus forte. pour que l'herbe ne se couche pas et qu'elle ne soit pas détériorée par le limon. L'interruption de l'irrigation n'a toutefois lieu que pendant un mois environ pour chaque coupe, tant pour sécher le sol et les plantes et faciliter la maturité des graines que pour enlever la récolte, Nous avons dit précédemment (p. 244) combien sont considérables les quantités d'eau employées dans ces irrigations avec colmatage.

Le lecteur connaît maintenant des exemples extrêmes de la transformation du sol avec des eaux diversement chargées de matières limoneuses : ici le dépôt est très-lent, et minime, là il est relativement rapide et considérable. L'homme peut imiter la nature et produire des colmatages artificiels de telle intensité qu'il le désire. L'illustre Thaer en a décrit le moyen, sous le nom de terrement, dans son grand ouvrage d'agriculture; il y a consacré de nombreux détails que nous ne ferons que résumer. Thaer rapporte que l'opération s'est effectuée sur une très-grande échelle, dans une grande partie de l'Alleunagne, et particulièrement.

dans les contrées sablonneuses et dans les bruyères des duchés de Lunebourg et de Bréme, et que tous les détails en ont été donnés dans la deuxième année des Annales d'agriculture de la Basse-Saze, par son ami J. F. Meyer. Le terrement consiste à faire charrier par un cours d'eau les terres d'une élévation qui domine une vallée sur les terres plus basses, le plus souvent marécageuses, de manière à créer une surface plane, doucement inclinée, susceptible de devenir rapidement une excellente prairie arrossée.

D'après M. de Gasparin (Cours d'agriculture, 1º édition, tome [et, page 509), on peut diluer dans une eau courante une quantité de matières terreuses égale aux quatre cinquièmes de son propre poids. On conçoit que, si on fait arriver une eau animée d'une vitesse suffisante, c'est-à-dire roulant suivant une assez grande pente contre un banc de terre, celui-ci s'éboulera et finira par être entraîné. Le résultat sera bien mieux et plus vite atteint si, d'une part, des ouvriers détachent la terre avec des bêches et la jettent dans les endroits où le cours d'eau a le plus de force, et si, d'autre part, des ouvriers, placés sur l'endroit même où l'eau opère ou sur le talus nouvellement formé, divisent les mottes de terre et les poussent en avant avec des houes. Un canal étant donc creusé de manière à couper la butte de terre à enlever, on dirige l'eau par une tranchée le long du flanc de cette butte de manière à la ronger; à mesure au'une partie en est enlevée, on amène l'eau plus près, en redressant l'autre bord par quelques clayonnages. « La largeur sur laquelle on doit opérer à la fois, dit Thaêr (§ 873), dépend de la quantité d'eau dont on dispose et de la nature du terrain. Si le volume d'eau est grand et que la terre soit de nature à .être facilement transportée par cette eau, on peut étendre l'eau sur 5 à 4 mètres de largeur, parce que la terre est suffisamment entrainée et qu'elle se répartit et se dépose plus également, sans l'intervention des bras, Mais, si le cours d'eau est petit, et que la terre présente plus de résistance, il ne faut donner à la nappe d'eau que 1º,30 à 1º,50 de largeur; afin que la force v soit plus concentrée, » Le canal qui amène l'eau ne doit avoir que très-peu de pente, environ 0° .003 par mètre: mais, à partir du point où la terre doit être enlevée jusque dans le bas-fond que l'on veut relever, il faut que l'inclinaison soit au moins de 0m.06 par mètre, si le fond du canal a 0m.60 de largeur et que l'eau s'y élève à 0m.45. Si les dimensions du canal sont plus grandes, la pente peut être moindre. Dans ces conditions, on peut compter que la terre en suspension dans l'eau sera parfaitement charriée iusqu'à une centaine de mètres. Lorsque le terrain est argileux et difficile à entralner, la pente doit être double de ce qui suffirait pour un sable léger. On fait déborder l'eau et on la maintient par de petites digues dans les endroits à combler, exactement comme on opère pour les colmatages avec des eaux naturellement limoneuses.

C'est en Italie et particulièrement en Toscane, dans la vallée de la Chiana, que l'on trouve les plus beaux colmatages qui aient été faits. Leur origine est célèbre. Les plus savants hydrauliciens du dix-septième siècle s'en sont occupés. Il s'agissait d'assainir le pays jadis florissant qui s'étend depuis Avezzo jusque vers Orieto, sur une longueur de 87 kilomètres et une largeur de 5 kilomètres. Les guerres du moyen âge avaient fait abandonner tous les soins qui rendaient merveilleuse la fertilité de cette terre. Des marais empestaient une contrée jadis couverte de jardins. Au dix-septième siècle, la famille des Médicis provoqua, pour trouver les moyens de ramener la prospérité dans les marécages, une discussion à laquelle prirent part

Galièe, Castelli et Torricelli. Ce dernier savant, l'inventeur du baromètre, préconisa le colmatage. Le nouveau système fut adopté de préférence au simple creusement et à l'approfondissement des canaux d'écoulement. Depuis cette époque, les travaux n'ont pas cessé; d'autres ingénieurs celèbres y ont participé, entre autres M. Fossombroni, puis M. Alexandre Manetti, ancien élève de notre école polytechnique. Un illustre hydraulicien, M. de Prony, en a rendu compte en France. On achève aujourd'hui ces immenses travaux, qui, avec les colmatages effectués dans les maremmes et surtout dans les marais de Castiglione, près Grossetto, font, de la Toscane la véritable école pratique des ingénieurs agricales.

Le colmatage se recommande donc entre tous les procèdes de dessèchement, et par l'autorité des hommes considérables qui l'ont appliqué, et par l'importance des travaux effectués.

# CHAPITRE XXX

# Warpage

Nous donnons le norm de warpage à un genre de colmatage qui a d'abord été pratiqué dans la Grande-Bretagne, et que les Anglais appellent warping. L'opération consiste à exhausser des terrains situés sur les côtes maritimes an moyen du linon siliceux et calcaire que les eaux de la mer rejettent lors des marées montantes, particulièrement près des embouchures des cours d'eau. Quelques applications de cette méthode ont été faites récenunent et avec succès en France dans la baie Saint-Michel et aux environs de Cherbourg. Mais c'est surtout dans quelques comtés d'Écosse et d'Augleterre, et particulièrement dans ceux de Lincoln et d'York, que l'on trouve les plus beaux warpages. Les travaux faits à l'embouchure de l'Illumber et vers les points où il reçoit la Trent et l'Ous sont les plus célèbres; ils out été commencés en 1821 par M. Balph Creyke. Le limon ou warp des bouches de l'Illumber, analysé en 1850 par M. Herapath (Journal de la Société royale d'agriculture d'Angleterre, t. XI, p. 102), a été trouvé avoir la composition moyemne que nous allous rapporter. Nous le supposons desséché. Tel qu'îl est, par sa simple exposition à l'air, il renfernne de 4 à 6 pour 100 d'eau; quand il est à l'état frais, la dose d'humidité s'élève à 48 pour 100 :

| 4.00 0.00                                            |         |  |
|------------------------------------------------------|---------|--|
| Total                                                | 100.000 |  |
| Sable, silicates indécomposés                        | 55.866  |  |
| Acide silicique                                      | 9.062   |  |
| Phosphate de peroxyde de fer                         | 1.040   |  |
| Oxyde de manganèse                                   | traces. |  |
| Alumine                                              | 8.177   |  |
| Oxyde de fer                                         | 5.052   |  |
| Nagnésie.                                            | 2,604   |  |
| Chaux                                                | 0.677   |  |
| Alcalis des silicales décomposés                     | 0.469   |  |
| Sulfate de chaux                                     | 0.104   |  |
| Carbonale de magnésie                                | 0.312   |  |
| Carbonate de chaux                                   | 8.177   |  |
| Sulfate de soude                                     | 0.313   |  |
| 1.475   Sulfate de magnésie                          | 0.176   |  |
| Sels solubles   Chlorures de sodium et de polassium. | 0.959   |  |
| . Chlorure de magnésium                              | 0.105   |  |
| Matières organiques                                  | 6.927   |  |
|                                                      |         |  |

Azote pour 100 . . . . . . 0.243

Il y a une grande analogie entre ce warp et les tangues que l'on trouve, en France, sur les côtes des départements de la Manche, du Calvados et d'Ille-et-Vilaine, particulièrement à l'embouchure des rivières de la basse Normandie et de la basse Bretagne; on reconnaît cette analogie en rapprochant de l'analyse précédente les analyses suivantes

de fer. . . .

Sable et argile...

Azote pour 100.

0.550.53

41.10 65.45 71.91 72.76 69.67 49.12

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.137

faites par M. Isidore Pierre, quoiqu'elles aient été exécutées sur un plan différent de celle de M. Herapath; les tangues sont seulement beaucoup plus calcaires que le warp.

|                                           | _                | Tangues de    |      |                 |           |                                 |                      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|------|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Matières organiques.                      | SI-N             | alo.<br>90    | Moid | 96              | vranches. | Mont-Martin<br>sur-mer.<br>7.27 | Pont de<br>la Roque. |  |  |  |  |
| Chlore                                    |                  | 55            |      | 74              | 0.40      | 0.27                            | 0.03                 |  |  |  |  |
| Acide sulfurique                          | 0.               |               |      | 34              |           |                                 |                      |  |  |  |  |
| Acide sunurique                           |                  | 57            |      | .58             | 0.42      | 0.07                            | 0.50                 |  |  |  |  |
| Acide phosphorique.<br>Carbonate de chaux |                  |               |      |                 |           |                                 | 0.55                 |  |  |  |  |
|                                           | 25.              |               | 39.  |                 | 40.26     | 45.45                           | 41.45                |  |  |  |  |
| Magnésie                                  |                  | 87            |      | .19             | 0.09      | 0.19                            | 0.16                 |  |  |  |  |
| Soude et potasse                          |                  | 06            |      | 01              | 0.71      | 0.32                            | 0,27                 |  |  |  |  |
| Silice soluble<br>Alumine et oxyde de     | 0.               | 51            | 2.   | 25              | 0.01      | traces.                         | 0.69                 |  |  |  |  |
| fer                                       | 0.               | 50            | 1.   | .33             | 0.10      | 0 35                            | 2.41                 |  |  |  |  |
| Sable et argile                           | 63.              | 05            | 50   | 45              | 55.41     | 45.26                           | 50.31                |  |  |  |  |
| Totaux                                    | 100.             | 00            | 100. | 00 1            | 00.00     | 100.00                          | 100.00               |  |  |  |  |
| Azote pour 100                            | 0.               | 162           | 0.   | 112             | 0.071     | 0.160                           | 0.096                |  |  |  |  |
|                                           |                  |               |      | Tange           | nes de    |                                 |                      |  |  |  |  |
| (ba                                       | essay<br>relee). | Less<br>(běch | ee). | Cher-<br>bearg. | Brevande  | . Isigny.                       | Solle-<br>nelles.    |  |  |  |  |
| Matières organi-                          | * *0             |               |      | 0 15            | 7.05      | 1 43                            |                      |  |  |  |  |
|                                           | 3.39             |               | 21   | 2.45            |           |                                 | 3,51                 |  |  |  |  |
|                                           | 0.92             |               | 14   | 0.52            | 0.01      |                                 | 0.05                 |  |  |  |  |
| Acide sulfurique.<br>Acide phospho-       | 0.41             | 0.            | .08  | 0.02            | trace     | . 0.05                          | traces.              |  |  |  |  |
|                                           | 0.28             | 0.            | .12  | 0.13            | 0.19      | 0.18                            | 0.08                 |  |  |  |  |
| Carbonate de chaux 5                      | 2 12             | 3f.           | 40 * | 24.24           | 25.45     | 27.71                           | 46.29                |  |  |  |  |
|                                           | 0.16             |               | 11   | 0.57            | 0.27      |                                 | 0.27                 |  |  |  |  |
|                                           | 1.13             |               | 13   | 0.37            |           |                                 | 0.03                 |  |  |  |  |
|                                           | races.           | 0.            | #    | traces          |           | s. 0.13                         | 0.09                 |  |  |  |  |
| - and a secondary                         |                  | _             |      |                 |           |                                 |                      |  |  |  |  |

0.026 Des analyses faites par M. Marchal, ingénieur des ponts et chausses, donnent pour la composition des tangues des

0.042 0.010 0.035 0.071

0.510,32 0.29 embouchures des trois rivières de la baie du Mont-Saint-Michel, la Sée, la Séline et le Couesnon, les résultats suivants:

|                                  | Langues       |            |             |  |  |  |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|--|--|--|
|                                  | de la Seline. | de la Sée- | du Couesnox |  |  |  |
| Matières organiques,             | 5.01          | 5.79       | 8.18        |  |  |  |
| Sels solubles,                   | 0 21          | 0.29       | 0.78        |  |  |  |
| Carbonate de chaux.              | 58.37         | 41.45      | 30.81       |  |  |  |
| <ul> <li>de magnésie.</li> </ul> | 1.63          | 0.95       | 1.52        |  |  |  |
| Alumine                          | 5.88          | 5.81       | 6.59        |  |  |  |
| Oxyde de fer                     | 5.90          | 6.01       | 5.54        |  |  |  |
| Silice                           | 40.27         | 39.89      | 45.19       |  |  |  |
| Tolaux                           | 99.00         | 99.57      | 100.00      |  |  |  |
|                                  |               |            |             |  |  |  |

Ici le dosage de l'azote et de l'acide phosphorique n'a pas èté fait.

Enfin M. Hervé-Mangon a publié l'analyse de quelques vases d'eau de mer qui complètent les renseignements que l'on possède sur la question :

|                                            | Vases des ports de |        |        |        |         |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|
|                                            | la Rochette.       | Royan, | Redon. | Vannes | Lorient |  |  |  |
| Matières organiques.                       | 15.72              | 7.63   | 13.67  | 8.02   | 8,87    |  |  |  |
| Sels solubles                              | 1.17               | 0.68   | 0.19   | 4.56   | 3 39    |  |  |  |
| Carbonate de chaux.<br>Alumine et peroxyde | 14.03              | 11.47  | 0.00   | 1.52   | 17,68   |  |  |  |
| de fer                                     | 7.50               | 9.21   | 9.92   | 14.50  | 5,17    |  |  |  |
| bles dans les acides.                      | 65.58              | 70.96  | 76.22  | 71.80  | 64.84   |  |  |  |
| Totaux                                     | 100.00             | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  |  |  |  |
| Azote pour 100                             | 0.55               | 0.29   | 0.29   | 0.67   | 0.29    |  |  |  |

L'acide phosphorique n'a pas été déterminé dans ces analyses.

Quelque incomplète que soit encore l'étude de tous les limons de la mer, on voit qu'ils contiennent une dose de natières organiques azolées dont la richesse est comparable à celle du fumier de ferme, c'est-à-dire de 0.4 à 0.6 pour 100. Il est possible en outre qu'ils renferment aussi des nitrates dont la recherche n'a pas été faite. Quant aux sels solubles qui s'y trouvent, ils sont formés presque en entier par du sel marin.

Dans tous les cas, il 's'agit de profiter de cet immense apport que la mer peut faire sur les côtes, particulièrement sur les rives des rivières et des fleuves somis à l'action de la marée; c'est une restitution de ce que les vagues enlèvent ailleurs par une corrosion continue, qui, annuellement, ne dévore pas moins de 10 millions de mètres cubes de matières grosses et fines sur les seules côtes de France et d'Angleterre dans la Manche, ainsi que l'a démontré M. l'ingénieur Marchal (Annales des ponts et chaussées, 3º sèrie, VII, p. 201). Voici comment l'opération du warpage est décrite dans Morton's Cyclopedia of Agriculture; la méthode anglaise ne diffère pas beaucoup de celle qui est suivie en France.

On construit sur le bord de la rivière une prise d'eau, munie d'une écluse à deux ventaux, dont la section ne représente que le tiers de celle de la tranchée qui reçoit l'eau et qui sert de canal d'irrigation. On entoure d'une digue le terrain que l'on veut warper. La digue porte de 0 ... 60 à 0 ... 90 de largeur au couronnement, et ses talus sont ordinairement inelinés de manière à présenter 1=.25 ou 1= 50 de base pour 1 mêtre de hauteur. Son élévation dépend du niveau du sol. Ou doit déterminer préalablement par un nivellement les hauteurs respectives de ce sol et de la rivière, afin de calculer les dimensions de la digue, qu'il n'est pas nécessaire d'élever autant que la surface de la rivière, parce que le reflux commence avant que l'eau soit parvenue à sa hauteur maximum dans la pièce de terre. Lorsque l'on veut opérer le colmatage, on ouvre les deux ventaux de l'écluse, qui se ferment d'eux-mêmes sous la pression de la rivière, et on les maintient par des tirants. L'eau chargée de vase se précipite dans le canal, mais, lorsqu'elle s'étend sur le sol, le ralentissement de son mouvement permet aux troubles de se déposer. Le canal d'amenée se prolonge sur le terrain à arroser, côtoie la partie la plus élevée de la digue, et ne livre qu'au point le plus éloigné de la pièce de terre l'eau qui se trouve ainsi forcée de rétrograder lentement pour se jeter de nouveau dans le canal, lorsque le niveau s'y est abaissé par l'effet du reflux. Pour y rentrer, elle traverse un ponceau muni d'une

vanne et ménagé dans la partie la moins élevée de la digue. Lorsquo la pièce de terre la plus éloignée à recu une couche suffisante de limon, le liquide est admis sur une pièce plus proche, par une ouverture que l'on perce dans la digue. Si l'on ne suivait pas cette méthode de colmatage successif, les parties limoueuses les plus fines des troubles, tenues en suspension beaucoup plus longtemps que les sables légers, seraient portées beaucoup plus loin, et l'opération rendrait le terrain trop sablonneux dans certaines places, et trop limoneux dans d'autres. Le répartition des courants d'eau par rigolos d'admission demande beaucoup de soin et de jngement, si l'on veut atteindre nue distribution des limons égale en épaisseur comme en qualité, et un nivellement quiformo de la surface; car il est très-important d'obtenir des champs qui ne présentent pas de dépressions. L'eau qui a inondé le terrain retourne dans le canal d'amenée, dépouillée de tout ce qu'elle a déposé sur le sol, mais elle conserve encore nn aspect vasenx, et enlève, durant son retour, tout ce qu'elle avait pu laisser dans ce cansl.

C'est pour cels que l'on no se sert guère que des hautes marées sin printemps, parc que ce sont les reules qui fournissent assex d'ean et assex de différence de niveau pour effectuer dans le canal des classes suffisantes de retour, l'eux commence à l'aissex en dépôt aussité driqu'elle port as viesse en s'étendant; on la fui écouler des que le refaix le pernue, afin de pouroir érpêter l'opération. On s'en défirire d'ailleurs le plus compétément possible, sin que la nouvelle çau, en arrivant, ne trouve aucun obstacle capable de provincie un ralentissement, et par conséquent in dépôt minible dans le canal d'unence. Lorsque le terrain à warper est, é ou s'étionières de la rivière, i flant souvent laisurer passer deux ou trois marées, s'in de donner à l'en précédemment admise le l'emps de s'écouler.

L'épaissenr de la couche de limon ainsi obtenue varie de 0°.30 à 0 co., et se forue en 1.2 cu 2 1.2 années. Il arrive quelquelois que les terrains marécageur et spongieux s'affaissent sous le poisi de cette couche, et réclament plus tard un second colimatage; mis un seul'suffit généralement.

La dépense varie nécessirement beaucoup selon les circonstances. En comprendit les frais de larges cenare de dérivation et des natres onverses d'art, on peut, en moyenne, l'évaluer de 730 à 1,250 fr. par heclate; mais, sur les terres voisines des canaux publics, elle reste sans dout beaucoup au-dessons de la moité de cette somme. Le warpre, malgré cet déboursés, mérite nésamoins d'être fortement recommandé, car il comertil les marsis los plus inatiles en lerres fernes, bien avéchées et productives, valant de 5,700 à 6,200 fr. et se louant de 150 à 180 fr. par hectare, et souvent plus.

Lorsque les nouveaux limons se sont à peu près emsolidés, on divise le lerrain en quatre soles, on y ouvre des sillons à la bèche, et on le laisse expose à l'sir pendant tout un liver. On y seme ordinairement au printemps pour fourrage des graminées mélées d'avoise, et l'on p'âti patire des moutons pendut deux ans, après lesquels la terre a pordu, par l'influence des pluies, la plus grande partie de sa salure. On fait suivre cette première calture par des fèves, du froment et du lin, jusqu'à ce que le terrain soit un peu faigué et qu'il soit nécessaire de le mettre en jachète, pour le rompre ensaite et le nettoyer.

Les résultats obtenus par cette espèce de coimatage sont vraiment remarquables. Il n'est pas rare d'avoir en un an un dépôt d'une épaisseur de 0ºº-40 à 0ºº-50 par les seules grandes marces de la nouvelle et de la pleine lune. La fertilité de la terre que l'on a créée est assez grande pour qu'on puisse lui dennander plusieurs récoltes sans avoir recours au fumier, et la salure n'est pas assez considérable pour qu'on ne puisse pas en quelques lieux semer des céréales dés la première année.

### CHAPITRE XXXI

Dessalage des terrains salés — Relais de mer — Polders Watringues — Moères — Dunes

Il existe sur les côtes de l'Océan et de la Méditerranée de grandes étendues de terrains infertiles à cause de l'excès de sel marin qu'ils contiennent; c'est à peine s'ils donnent un maigre paturage pour les moutons; ils ne produisent guère que des varechs et des soudes. Beaucoup de ces terrains sont envahis par les eaux de la nuer à l'époque des grandes marées ou pendant les violents orages. Dans ce cas, il faut les défendre contre les inondations par des digues auxquelles on donne une grande base et un talus très-doux du côté de la mer. Ces digues, dont l'efficacité est déterminnée par leur forme plutôt que par la résistatice des maté-

riaux qui les composent, suffisent pour mettre à l'abri des hautes marées les parties des plages dont le niveau a été peu à peu élevé par des ensablements et des envasements, et qu'on appelle des lais et relais de la mer. On dit que ces terrains sont murs lorsqu'ils sont déjà recouverts d'une végétation vigoureuse de plantes des terres salées; on peut alors les garantir par des digues et par des épis saillants contre de nouvelles submersions pour les livrer avec succès à la culture. Dans la Flandre, on appelle schoores les relais de mer non encore endigués, et polders ceux qui sont défendus par des digues. Au nord de la France, dans les arrondissements de Dunkerque, de Calais, de Boulogne et de Saint-Omer, les relais de mer ont recu le nom de watringues. Les grandes moères françaises et belges étaient anciennement un grand lac d'une superficie de 3,500 hectares; elles se trouvent à l'est du périmètre soumis à l'administration des watringues. et elles v sont même en grande partie enclavées. La partie française ou occidentale des grandes moères est aujourd'hui séparée de la partie belge ou orientale par une digue qui forme la frontière des deux États sans tenir compte de la limite des héritages, de telle sorte que plusieurs sont situès de part et d'autre de cette frontière. La petite moère est un aucien lac insalubre, aujourd'hui dessêchê, d'une contenance d'environ 450 hectares, et qui est enclavé dans la quatrième section des watringues du département du Nord.

Les associations commes sous le nom de watringues s'occupent de l'administration de vastes terrains qui ne couvent pas moins de 51,000 hectares dans l'arrondissement de Dunkerque et de 40,000 kectares dans les arrondissements de Galais, Saint-Omer et Boulogne (Pas-de-Calais). Elles ont pour but de garantir contre les flots cet limmense territoire, placé à un niveau plus bas que la

haute mer. Leur origine remonte à plus de dix siècles, les propriétaires du sol ayant compris de bonne heure que des travaux d'ensemble pouvaient seuls défendre chaque parcelle contre l'invasion des vagues de la Manche. Le terrain présente une légère pente du sud au nord, c'està dire vers la mer. Il est encaissé à peu près en tous sens par des bourrelets formes, d'une part, par les dunes du littoral, d'autre part, par les digues des canaux ou des rivières canalisées. Ces cours d'eau sont de petite navigation et se relient avec les lignes navigables du nord de la France; ils servent en outre d'artères à un réseau complet de canaux de desséchement, dont les principaux portent le nom de watergands; c'est dans ces derniers que viennent déboucher de très-nombreuses ramifications qui permettent nu écoulement toujours facile et complet des caux pluviales. Le tout est complété par des travaux d'art consistant en ponts et en ouvrages éclusés, c'est-à-dire munis de portes, de vannes ou de clapets que l'on ferme contre la haute mer, et que l'on ouvre à la marée basse. Quelques-unes de ces écluses sont automobiles, mais leur fonctionnement est peu règulier à cause de l'ensablement, et on préfère les appareils placés directement sous la main d'agents spéciaux. Les travaux d'art sont généralement en maconnerie, dès qu'ils ont des dimensions un peu considérables; les petites ouvertures ont des buses en charpente qui, placées presque entièrement sous terre, se conservent assez bien. Pour faire face à l'entretien des chemins d'exploitation et de tous les travaux d'art, au curage des canaux, au redressement des talus, à la réparation des fascinages et des gazonnements, etc., on opère une répartition proportionnelle des frais, qui s'élèvent de 2'.40 à 4'.60 par hectare et par an. Pour l'administration, qui se fait par des délégués élus, les watringues du département du Nord sont divisées en quatre

sections et celles du département du Pas-de-Galais en huit sections. Les propriétaires de 5 hectares et au-dessus ont seuls le droit de voter aux élections, et châque étendue de 5 hectares donne droit à une voix dans les votes de chaque section, votes qui ont pour but les élections des membres des commissions syndicales.

Un décret en date du 12 juillet 1806 forme la première base de l'administration moderne des watringues. Un règlement organique, rendu le 28 octobre 1809, conformément à l'article 2 de la loi du 14 floréal an XI (voir t. Ill, p. 618), a déterminé le régime des watringues du Pas-de-Calais. C'est aux sages dispositions qu'il a établies qu'on doit et la conservation et la fertilité de ce riche et vaste territoire. Quant aux watringues du département du Nord. leur administration nécessita un bien plus grand nombre d'arrêtés ou de décrets pour mettre en équilibre les anciens usages locaux avec les lois relatives au curage et à l'entretien des cours d'eau, et à la conservation de tous les ouvrages de desséchement. Des décrets, ordonnances ou arrêtés se succédèrent le 8 février au VIII, le 8 floréal an IX, le 21 floréal au X, le 12 juillet 1806, le 28 mai 1809, le 12 juin 1824, le 26 mai 1853; enfin ,le 29 janvier 1852, a été rendu un dernier décret pour règler les droits et les obligations des associés.

Les travaux de desséchement des moères ont été commencés en 1627; ils ont consisté : 1º dans la construction d'un canal de ceinture qui reçut le nom de Rynsloot; 2º dans l'ouverture de fossés et de petits canaux de 2 à 5 mètres de largeur au plafond qui divisent la surface en carrès de 5 hiectares checun, et qui débouchent dans huit canaux principaux de 5 mètres de largeur, à l'extrémité desquels se trouvent un gnoulin et une machine d'épuisement pour rejeter dans le canal de ceinture les caux qui arrivent de l'in-

térieur. Mais le Rynsloot n'avait pas été convenablement endigué, et d'ailleurs des guerres successives dévastèrent le pays, de telle sorte que les concessionnaires du dessèchement des moères furent ruines sans que le pays profitat de l'opération qui avait été entreprise. Une nouvelle compagnie, fondée dans le cours du siècle dernier, ne fut pas plus heureuse; ses travaux, d'ailleurs mal dirigés et incomplets, furent encore détruits par les guerres de la Révolution. Ce n'est qu'à partir de 1826 que l'association actuelle des propriétaires a pu rétablir tout l'ensemble des travaux nécescessaires pour assurer la régularité du desséchement. Le Rynsloot a 22 kilomètres de parcours; sa largeur est de 6 mètres au plafond et de 9 mètres au niveau de la plaine; sa profondeur est de 1 .. 50; il est pourvu du côté des moères d'une digue continue gazonnée avant 3º.60 à 4 mètres de largeur au couronnement, avec des talus inclinés à 45°. Ce canal recoit les eaux pluviales venant des terres environnantes, et, ce qui est sa destination principale, l'eau provenant du desséchement des bas-fonds et qu'élèvent des vis d'Archimède et une paire de roues à palettes; toutes ces machines élevatoires sont mues par huit moulins hollandais. Ces appareils sont établis dans les conditions que nous avons indiquées précédemment (voir p. 290, 520 et 327). Il v a des époques où la quantité d'eau élevée pour chaque machine d'épuisement est de plus de 300 litres par seconde, à une hauteur de 2 mêtres à 2m.20, ce qui suffit pour la rejeter dans le canal de ceinture; les deux roues à palettes, mues par l'un des monlins à vent, sont étagées l'une au-dessus de l'autre, parce que chacune n'élève l'eau qu'à une hauteur de 1m.18. L'association des moères ne compte qu'environ quarante propriétaires; à cause de l'anciennete de son origine, elle est reconnue et régie par la loi du 4 pluviôse an VI (voir t. III, p. 61).

Les moères et les watringues sont des exemples de terres qui, autrefois envahies per la mer, sont désornais défendues contre ses atteintes par des travaux convenables et que les eaux pluviales ont fini par dessaler complétement. Il y a des cas où la salure propre du terrain exige des remèdes pernanents. On en trouve de nombreux sur le littoral de la Méditerranée.

Quand le sous-sol est perméable, on peut se contenter, pour obtenir un dessalage complet, de faire une inondation avec de l'eau douce qui entraîne le sel dissous dans les profondeurs du terrain. Toutefois il arrive très-souvent que le dessalage ainsi obtenu n'est que momentane; avec le temps, et par suite d'un effet de capillarité, le sel remonte à la surface et vient former à l'air des efflorescences manifestes. Il faut alors dessaler par une nouvelle inondation.

Lorsque le sous-sol est imperméable, on établit, si le terrain est à peu près de niveau, le système d'irrigation par submersion et par compartiments (chap. XXI, p. 597); après que l'eau a séjourné pendant quatre ou cinq jours, on la fait écouler en ouvrant les vannes de décharge. Si le terrain est en pente, on irrique, soit par des rigoles de niveau, soit par des razes, et plus on peut faire arriver d'eau douce, plus vite on produit un dessalage suffisant, après lequel on obtient des récoltes en général abondantes.

Tandis que la mer corrode certaines parties des côtes, elle jette incessament ses alluvions sur d'autres partied ulittoral, et il arrive en quelques lieux, notamment dans le golfe de Gascogne, que le sable, poussé à la fois par le flot et par le vent, envahit les terres cultivées, engorge les cours d'eau et faithaitre un grand nombre d'étangs insalubres. Pour arrêter les désastres que causel accumulation des sables, il fant arriver à fixer les collines sablonneuses ou dunes mobiles entre lesquelles se trouvent des plaines sujettes à être

souvent comblées. Il faut établir des digues et des palissades, des travaux en clayonnages et en fascinages; ces travaux ont pour effet de protèger, contre l'action des vents et des vagues de la mer, les semis et les plantations que l'on effectue sur le sol mouvant, pendant un temps suffisant pour que la végétation puisse se développer et former une sorte de fourré qui donne au sable de la stabilité. Les travaux remarquables de Brémontier ont démontré l'efficacité de ces procédés. Des pins maritimes, des chênes de diverses espéces, des arbustes tels que l'ajone, le tamarix, l'arbousier, l'alaterne, l'épine blanche, etc.; puis d'autres plantes, telles que le topinambour, l'élyine, l'onagre, etc., ont pris possession du sol le long de la côte et ont arrêté le fléau dévastateur partout où l'exemple de l'illustre inventeur du système a été suivi. Des côtes, le même système d'assainissement et de mise en culture a pu s'étendre sur toutes les landes de Gascogne, M. Chambrelent, ingénieur des ponts' et chaussées, a fait voir, par une grande expérience exécutée sur 500 hectares et commencée en 1849, qu'on peut obtenir rapidement des plantations d'un grand revenu sur des terrains jadis arides et malsains, M. Focillon, rapporteur du jury de la classe forestière de l'exposition uniververselle de Paris en 1855, s'exprime ainsi à ce sujet :

Le sol sur lequiel N. Chambreleut vouhsit exploiter est une vasiephine inculto nourissant à peine quelques fongéres, quelques bruères
rabourgies; il se compose d'une couche de sablé épaise de 0°.20 à 0°.00, et
reposant sur un sous-sol impreméable, noumet dans le pays affect formé de sable imprégué d'acide humique. Cet alios mesure de 0°.20 à
0°.50 d'épaiseux, et en desous est un sable pur toujours baigné deLa été, ce termin est un désert arisle; en hivre, c'est un marais couverLa été, ce termin est un désert arisle; en hivre, c'est un marais couverde 0°.10 à 0°.20 d'eau. La méthode de M. Clambrelent repose sur trois
principes; 1° assainir la lande par un gy-tême de fossés d'écoulement;
2° partager le termin en plates-bandes de 10 unières de largeur sur
90 mètres de longueur, disposées suivant la direction 1s plas habituelle
des vents, alternativement entemencées of hisisées libres pour avenuer NES. 427

le circulation de l'air, 5º force à travers l'aiso et jusqu'à la couche d'eau sous-jecente des puits destinés à dournir durant l'été l'Arrocement nécessire dans le premier àge des achres. Dans ce système, chaque hectare contient 400 mètres de fossés et de l'alacte/mire sissemenées. Il peut, au bout de trente ans, d'après les calcula de 3. Chambrelent, donne noviron 150 juciés d'arrès d'une valeur d'environ 1,500 à 1,800 funer; mis, dès la sixieme année, il commencent à rapporter, à l'aide d'écléricas successive. Quant aux dépenses, il résulte des documents formis par M. Chambrelent que chaque hectare a coulé 52° 20 pour fixa d'unemis, la forspec d'un des pasit d'arresement ne revient pas à 4.500 pour une ouverture de 1 mètre de largeur sur 1".50 à 3 mètres de profondeur.

On voit que des procedés efficaces pour l'assainissement de tous les terrains du littoral maritime et pour leur mise en culture sont dès aujourd'hui expérimentés sur une grande échelle, et que leur application ne peut trouver d'autre obstacle que l'absence des capitaux. Les résultats obtenus en quelques points démontrent que les produits de la culture de cette nature de terre peuvent donner un revenu suffisamment rémunérateur. Aussi les projets pour l'amélioration ou l'assainissement définitif des marais, tels que de l'embouchure de la Seine près de Quillebeuf, des étangs salés et insalubres des bouches du Rhloine, etc., ne peuvent plus rencontrer d'objections sérieuses.

En résumé, des digues pour protéger contre les inondations de la mer; des épis saillants perpendiculaires à la côte et subnersibles en tout ou en partie pour empêcher les alterrissements d'être attaqués ou même pour les réparer; des canaux d'arrosement pour dessaler les terres si cela est nécessaire; des machines élévatoires pour enlever l'eau qui s'accumule dans les bas-fonds; des plantations pour fixer les dunes, tels sont les moyens découverts pour cultiver les lais et relais de la mer. Il faut, du reste, qu'on sache que l'article 538 du Code Napoléon déclare propriètés domanisles les parties du littoral alternativement couvertes et abandonnées par les flots; mais l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 (voir t. III, p. 624) permet au gouvernement de concéder, aux conditions qu'il aura réglées, et le droit d'endigage et la propriété de tous les atterrissements et alluvions, non-seulement de la mer, mais encore des fleuves et des torrents.

## CHAPITRE XXXII

Des Engrais liquides

4º PRÉCIS BISTORIOUE.

Tout démontre que la végétation est d'autant plus active que le sol fournit aux planíes une plus grande quantité de matériaux qu'elles puissent s'assimiler. On admet généralement que les parties des engrais qui sont immédiatement solubles dans l'eau sont aussi les plus assimilables. De là la pensée de ramener tous les engrais à l'état liquide et de les répandre par des moyens coûteux peut-être pour le premier établissement, mais finissant par fournir une économie définitive, à cause du bas prix de revient du transport et de la répartition sur le sol de chaque mêtre cube du liquide contenant la matière fertilisante.

Il est trois sortes d'engrais qui se présentent à l'état liquide : ce sont les vidanges des fosses d'aisances, les eaux des égouts des villes et le purin des étables et des écuries. Si dans beaucoup d'exploitations rurales on opère la solidification de ces liquides en les faisant absorber soit par la paille de la litière, soit par le tas de fumier, soit enfin par des matières terreuses, on reucontre beaucoup d'agriculteurs qui les répandent dans leur état natu-

rel. Il serait difficile de fixer avec précision l'époque à laquelle cette pratique a été trouvée avantageuse et s'est génératisée. Dans beaucoup de contrées, il y a encore de grands préjugés contre l'emploi des vidanges des fosses d'aisances, mais presque partout en Europe on connaît l'importance du purin, et on ne néglige plus de s'en servir que dans les cultures mal soignées et livrées à des routines ignorantes.

Les auteurs grées ou latins qui out écrit sur l'agriculture font tous quelques vagues mentions de l'emploi eomme engrais des excréments de l'homme; plusieurs (Varron, liv. I, ch. xxxvur; Columelle, liv. II, ch. xx) placent ces excréments immédiatement après ceux des oiseaux sous le rapport de leur action sur la végétation. L'usage de verser au pied des arbres, tels que les pruniers, les oliviers, la vigne, les citrouniers, les grenadiers, etc., de l'urine lumaine putreflée ou de l'urine de divers animaux domestiques en y ajoutant de l'eau de manière à en doubler ou à en tripler le volume, est indiqué par les anciens agronomes (Columelle, De re rustica, liv. II, ch. xiv; id., De arboribus, ch. xxiii; Pline, liv. XXII, ch. xi; Palladius, liv. IV, ch. yiii, x; ii, xX, l. ch. vii;

Soit que le sujet parût aux divers écrivains qui, depuis Palladius jusqu'au siècle dernier, se sont occupé a agriculture, présenter des détails trop rebutants; soit que l'importance des engrais liquides, quelle que soit leur origine, n'ait pas été comprise des agronomes du moyen âge et de la renaissance, il n'en est pas moins vrai qu'on ne trouve sur leur emploi aucun renseignement détaillé dans les plus célèbres écrits qui nous soient parvenus. Ni Bernard Palissy, ni Olivier de Serres, ne parlent de l'application à l'agriculture des urines des divers animaux ou des vidanges des fosses d'aisances.

Cependant, dans les Flandres, en Alsace, en Suisse, dans

le Dauphiné, en Italie, les cultivateurs avaient pris l'habitude de ne négliger aucune de ces matières, et ils en avaient recomu depuis longtemps la grande efficacité sur la végétation, puisque nous les voyons les recueillir avec le plus grand soin et s'en servir par des procédés que leurs ancetres leur ont lègués sans qu'ils sachent à quelle époque remonte leur invention ou teur importation. L'épandage des engrais liquides se fait dans ces contrèes soit à la main et à l'aide d'écopes, soit au moven de tonneaux.

Mais, si la disposition des lieux le permet, ne faut-il, pas faire en sorte que toutes les matières des égouts, soit d'une exploitation rurale, soit d'un plus grande centre d'habitants, tel même qu'une grande ville, puissent se rendre dans un cours d'eau on bien dans un bassin ou elles seront mélangées à de l'eau, de manière à former un liquide bon à être employé en irrigations fertilisantes sur des espaces plus ou moins vastes?

Dès le moyen âge, la Yettabbia a recueilli les eaux des égouts de Milan pour en feconder de nombreuses prairies situées le long de son parcours sur une longueur d'environ 20 kilomètres.

Cette même méthode a été introduite en Écosse au commencement de ce siècle. Les prairies de Graigentinny, appartenant à M. Miller et aux comtes d'Haddington et Moray, aux environs d'Edinburgh; celles des environs de Maybole, dans l'Ayrshire, appartenant à M. Quentin Kennedy; enfin celles que possèdait près de Grieff M. Alexandre M'Laurin, firrent irriguées à ciel ouvert par les produits des eaux des égouts et des vidanges provenant de ces villes.

De 1830 à 1850, le même système d'arrosage a été employé en Angleterre : à Tavistock, par M. le duc de Bedford; à llarrow, à Crediton, à Pusey; à Clipstone, chez le duc de Portland. En France, l'emploi en irrigations d'engrais liquides produits par le mèlange de matières fecales avec de l'eau agitée par un malaxeur marchant par l'action d'un moteur à vent, et ensuite envoyés sur les terres dans des canaux, a été fait en 1849 par M. Batailler, ancien ingénieur en chef des ponts et chaussées, dans le domaine du Portail, situé aux environs de Montargis (Loiret).

Les émanations que répandent les engrais liquides le long de leur parcours avaient aftire l'attention; elles paraissaient un obstacle à la généralisation de ce mode d'emploi. Dés 1859, M. Chadwick, secrétaire du conseil supérieur de salubrité d'Angleterre (General Board of Ilealth), proposa de faire circuler les matières des égouts et des vidanges à travers des tuyaux de poterie, de manière à fertiliser la couche inférieure du sol où les plantes puisent leur nourriture; c'était l'application aux engrais liquides du mode d'arrosage souterrain employé à llofwyl, en 1805, par Fellemberg, qui refoulait dans des tuyaux de bois situés sous le gazon l'eau nécessaire pour défremper la couche de terre environnant les racines des plantes. M. Chadwick ne put arriver à faire faire des applications suffisantes de ce système; mais il fut plus heureux pour la méthode de distribution des engrais liquides à l'aide de jets fonctionnant par des tubes flexibles armés de lances et recevant le fluide d'un réservoir supérieur, dans lequel il serait envoyé par la vapeur. Il persuada, pendant l'été de 1842, à M. Henry Thimpson, de Clitheroe. d'en faire l'essai, et de substituer ce mode de transport et d'épandage à celui du chariot qu'il employait jusqu'alors." M. Thimpson établit une conduite flexible qui pouvait avoir 730 mètres de longueur et qui était faite de bouts de tuyaux en toile ayant chacun 27 mêtres, et que l'on ajustait les uns à la suite des autres, selon les besoins. Telle est l'origine du système tubulaire appliqué au transport des engrais liquides.

Peu de temps après l'expérience de M. Thimpson, le conseil de salubrité publique ayant défendu à M. Harvey, directeur d'une tres-grande distillerie de grains et d'une vacherie aux portes de Glasgow, de continuer à jeter ses vinasses dans le canal Calèdonien, M. Smith, de Deanston, conseilla à cet habile industriel d'avoir recours au système tubulaire, en partie souterrain, en partie mobile à la surface, et d'arroser les terres de sa ferne avec les vinasses et les dèjertions de sa vacherie. M. Harvey établit le système tubulaire en 1844. Il paraitrait que déjà en 1820 un M. William larley avait employé à Glasgow même ce mode d'irrigation.

C'est un peu plus tard, vers 1848, que M. Huxtable, de Sulton-Waldron, dans le Dorsetshire, introduisit, sur l'une de ses fermes, le transport souterrain et la distribution des engrais liquides sur diverses parties de ses terres à l'aide de tuvaux en poterie.

Un rapport sur les essais déjà effectnés ayant été envoya en 1849 par M. Chadwick à M. James Kennedy, celui-ci le remit à M. F. W. Kennedy, fermier de la ferme de Myer-Mill, près de Maybole, dans l'Ayrshine. C'est alors seulement que le système tubulaire fut établi à Myer-Mill. On voit ainsi que c'est à tort que ce système à étà nommé en France le système Kennedy; mais l'influence de la première labitude est telle, qu'on persistera sans doute à le désigner sous cette appellation.

M. Telfer, à Canning-Park, près d'Ayr, ne tarda pas à imiter M. Kennedy; puis vinrent, toujours dans le même comté d'Ayr, M. Ralston sur la ferme de Dunduff, à Leg, et M. le marquis d'Ailsa à New-Ark.

Outre les sept exploitations rurales que nous venons de citer, il y en a actuellement dans la Grande-Bretagne vingt-deux autres qui ont établi, de 1850 à 1857, le système tubulaire sous différentes formes pour l'emploi des engrais des fernnes. En voici la liste : Angleterre et pays de Galles. — M. Mechi, à Tiptree-Farm, près de Kelvedon, Essex;

M. J. Daw, a Saint-George's-Clist, pres d'Exeter (Devon);

Contte d'Essex, à Cashiobury, près de Watford (Hertshire); La ferme de Hulme-Walfield, près de Congleton (Cheshire);

La ferme de Hulme-Walfield, près de Congleton (Cheshire); M. H. Littledale, à la ferme de Liscard, près de Birkenhead (Cheshire);

M. H. Littledale, à la ferme de Lacard, près de Birkenhead (Cheshire); M. Robert Neilson, à la ferme de Halewood, près de Liverpool (Lan-

cashire!;
Le duc de Sutherland, dans son home-farm de Hanchurch, près de Trentham (Staffordshire);

Lord Grey, à Howich, près d'Alnwick (Northumberland);

Le rev. R. W. Bossmquet, près d'Alnwick; M. F. Stainer, dans le Staffordshire;

M. Cholmeley, dans le Lincolushire;

M. James Wheble, à Bulmarshe-court, près de Reading (Berkshire);

M. Navior, pres de Welshpool (Glamorganshire);

MM. Romilly, à la ferme de Porth-Kerry, près de Cardiff (Glamorganshire).

Ecosse. - M. James Kennedy, dans le Dunfrieshire;

M. F. Mac-Connell, dans le Dunfrieshire;

M. D. Baird, dans le Dunfrieshire; M. M. N. Malcolm, dans l'Argyleshire;

Le due d'Argyle, dans l'Argyleshire;

Lord Strathatlan, dans le Perthshire.
 Irlande. — La ferme modèle de Glasnevin:

M. J. Fagan, à Turvey-llouse.

Il faut mettre à part les exploitations rurales qui ont établi le système tubulaire pour employer les eaux des égouts ou les vidanges des villes; nous ne connaisons dans la Grande-Bretagne que les quatre exemples suivants :

Travaux de M. Walker, à Newbold Grange, pour les vidanges de Rugby;

— De M. Worsley, pour celles de Rusholme, petite ville voisine de Man-

chester;

Du comte d'Essex, pour les vidanges de Watford;
 Bulla ceux exécutés pour l'application comme engraia des vidanges de la prison de Dartmoor.

La compagnie métropolitaine des engrais des villes avait aussi, vers 1850, exécuté quelques travaux dans le but de livrer à l'agriculture une partie des engrais que Londres produit, mais ses tentatives n'ont pas été couronnées par le succès.

C'est l'application du système tubulaire à l'épandage des vidanges de Paris que MM. Moll et Mille expérimentent sur la ferme de Vaujours, près de Bondy. En 1856, MM. Moll et Mille avaient commence, avec une subvention de 20,000 francs donnée par l'administration municipale de Paris, à essaver les effets des vidanges sur différentes natures de récoltes. A la date du 25 juillet 1857 une société par actions au capital de 120,000 francs a été constituée par des amis éminents du progrès agricole pour l'exploitation de la ferme de Vaujours, qui forme une sorte de clairière dans la forêt de Bondy, et qui est située sur les bords du canal de l'Ourca. Les matières des vidanges sont apportées par des bateaux, où des pompes les puisent pour qu'elles soient ensuite répandues sur les terres de la ferme. La ville de Paris a alloué à cette entreprise une somme de 50,000 francs, et M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics deux subventions montant ensemble à 7,000 francs. Ces marques de vif intérêt données par les plus hautes autorités du pays montrent qu'aujourd'hui on connaît l'importance des matières fertilisantes formées par les déjections urbaines. On sait qu'on pourrait transformer en viande, en pain, en vêtements, les immondices des villes, en les purifiant par l'agriculture au lieu de les laisser se perpétuer en foyers pestilentiels. Mais le sys-: tème tubulaire résout-t-il toutes les difficultés de l'application des vidanges à l'agriculture? Faut-il généraliser ce système au point de conseiller de liquéfier les fumiers des fermes? Un système dont l'essai demande un capital d'exploitation de 157,000 francs pour environ 90 hectares n'est-il pas trop coûteux? Ce sont des questions qui doivent être examinées avec attention, sans aucune préoccupation

d'amour-propre d'inventeur ou de critique. Il se peut que cette solution du problème, qui d'ailleurs se présente sous des formes bien diverses, ne soit pas jugée universellement applicable, saus qu'on refuse pour cela de reconnaître ce qu'elle présente d'ingénieux et de rendre hommage aux services rendus par ceux qui s'en sont finis les promoteurs. La science et l'invention n'ont pas de limites; pourquoi ne trouverait-on pas mieux que ce qui a été d'abord imaginé? Des tentatives d'amélioration se sont déjà produites, et elles prouvent qu'on ne doit pas désespèrer de l'avenir parce que le présent ne satisfait pas complétement.

L'application du système tubulaire pour l'arrosage par les engrais liquides des fermes est essayée d'une manière plus ou moins complète par quelques agriculteurs des départements de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin; en Allemagne, il se fait aussi quelques expériences à cet égard; enfin M. Wolowski se propose de l'établir sur une grande échelle, en Pologne, aux environs de Varsovie.

## 2º ARROSAGE PAR LES ÉCOPES.

Les cultivateurs flamands considèrent comme très-prècieux l'engrais liquide qu'ils préparent avec les vidanges des latrines; ils ne s'en servent qu'après hia voir fait subir une sorte de fermentation dans des citernes qu'ils appellent des caves, et ils le répandent à l'écope. Cette méthode produit d'excellents résultats. Est-elle plus coitteuse que tel autre système? On l'affirme ailleurs que dans les Flandres; mais les difficientlés qu'on a rencontrées tienuent peuttère à ce qu'on n'a pas bien su se servir de procédès cependant très-simples. Nous reproduisons la description qu'a donnée en 1820 M. Cordier, membre de l'Académia des sciences, dans l'ouvrage si remarquable qu'il a publiè sous le titre d'Agriculture de la Flandre française. Nous prenons ce parti, parce que la description de M. Cordier est encore aujourd'hui, comme nous l'avons constaté, d'une exactitude complète. La sanction d'une très-longuesepérience est d'une importance qui n'échappera à personne. En outre, on ne pourra pas reprocher à des observations datant de quarante ans d'être faites avec un esprit prévenu contre les systèmes récemment prônés.

Voyons d'abord la description de la cave aux engrais telle qu'elle est établie aux environs de Lille. En général, le cultivateur flanand la construit sur le bord des routes pavées, à l'extremité de sa principale pièce de terre; souvent il réunit plusieurs caves à la suite les unes des autres lorsque son exploitation est considérable; mais ordinairement chaque fermier n'a qu'une cave, placée à quelques centaines de pas de son habitation. Chaque cave contient 52 mètres cubes d'engrais liquide. M. Cordier en décrit la construction dans les termes suivants:

La cave est faite de briques; elle a, en général, environ 4º.50 de largeur, 5 mètres de longueur, et 0 .. 90 de hauteur de picd-droit, et 2=.10 de hauteur sous cief, le tout mesuré en œuvre. Les murs des pieds-droits et la voûte sont faits de maconnerie de briques avec mortier de chaux et sable; l'épaisseur des murs est d'une brique et demie ou deux briques. Le fond de la cave est aussi en maconnerie : on pose sur un bain de mortier deux rangs de briques à plat, on recouvre l'assise supérieure d'une couche de mortier, sur laquelle on établit un pavé en grés avec mortier de chaux et sable, afin d'empêcher les filtrations, soit du dehors au dedans, soit du dedans au dehors ... A chaque cave sont pratiquées deux ouvertures : l'une horizontale, et dans le milieu de la voûte s'ouvre au moyen d'un voiet portant cadenas; l'autre, plus petite, est placée sur la fare verticale tournée vers le nord. La première sert à remplir et à vider la cave; la seconde à fournir de l'air atmosphérique pendant la fermentation continuelle qui s'opère, il est essentiel que cette cave soit maintenue à une température constante et peu élevée, ... c'est pourquoi elle est creusée dans la terre, et la voûte est recouverte d'une forte conche de terre, on d'un toit en paille, épais el très-bas.

Le fermier flimand met à profit toutes les journées de ses chevaux.

Lorsque les travaux de la campaçue sont moins pressants, il fait charrièr dans la care aut engrais les visiages des latrines des villes, et la rempitt sinsi pendant l'hirer. An printempr, il continue d'en transporter à 
messure qu'il en fit usage. Il attache tant d'importance à cette engle d'engrais, qu'il n'éparque ancun secrifice pour s'en procurer, et fait peu 
de cas des autres. Assis r'euses-il d'achetre des famiers de cheurs et 
et de vaches, à des prix qui partitrisent peu élevés dans d'antres pays 
et de vaches, à des prix qui partitrisent peu élevés dans d'antres pays 
et de vaches, à des prix qui partitrisent peu élevés dans d'antres pays 
et de vaches, à des prix qui partitrisent peu élevés dans d'antres pays 
et de vaches, à des prix qui partitrisent peu élevés dans d'antres pays 
pour les sontiers qui partitrisent des faits de partiers de la vaches, qu'il fait recorditre et bien enpologer. Il attretient avez autant de soins a care ou cagrais que sa mainon, construite quelquefois de pié et couverte de paille, tandis que sa 
care ést vodife en bonne menoureire et bien entretenne.

On pourrait introduire l'asseg des caves aux engrais prés de toute les granles villes, et en retirer des reveaus considérables; mais aiute les Bénéfices sont ésormes pour les cultivateurs, autant l'odeur en est insupportable aux vivageurs et surtout aux érangers, Cest un suptendiférie forcé de traverser les campagues aux époques où l'on emploie conserrais, Du rette, on pent asserre que les vaquers, neulvue repossesses peraris. Du rette, on pent asserre que les vaquers, neulvue repossesses peraris. Du rette, on pent asserre que les vaquers, neulvue repossesses per l'appendit de l'appendit

qu'elles soient, ne sont pas malsaines.

Chaque voiture qui va chorcher les vilanges des latines des villes porte de 7 à 15 tonneurs, selon qu'ile est atticle d'un ou de deux cheraux. Ces tonneaux sont du poids de 125 kilog, environ chacum; ils sont bouchés par des bondes ou par de forts tampons de puille; ils sont vidés dans les caves à l'aide d'un chenal en bois qui s'appuie d'une part sur la voiture, d'autre part sur la porte de la voite. Quelquefois on y verse aussi les urines des bestims, mais le plus souvent celle-sont en proprie directement comme engrais. Il y a des Fermiers qui sugementent les effets fécosdants de l'engrais en jetant shas les caves des tourteaux de colta réduits en poudro.

M. Cordier estime qu'une ferme des environs de Lille, d'une contenance de 25 hectares 50 ares, emploie annuel-lement 765 tonneaux de bon engrais liquide auquel on donne le noun de courte-graisse, de gadoute, d'engrais flamand, soit 50 tonneaux par hectare (5=.75); il dit que l'achat en ville coûte 0'.50, le transport de la ville à la care 0'.50, et que le transport de la cave sur les champs et l'emploi reviennent à 0'.60. En mêtre cube coûte donc, selon M. Cordier, 4'.80 d'acquisition et préparation, et 4'.80 d'èpandage. Voici quel est le mode d'emploi; nous sup-rimons daus le texte quelques nessages d'explications chi-

miques qui ne sont plus en harmonie avec l'état actuel de la science :

L'engrais flamand est principalement réservé à la culture des plantes oléagineuses, du colza, du lin, des œillettes et camelines, et surtout du tabac; on s'en sert aussi pour arroser les semis des plantes légumineuses destinées aux bestiaux, comme carottes, navets, etc. On le répand sous forme liquide avant on après les semailles, ou après le repiquage des jeunes plants... Avant de semer, le cultivateur passe plusieurs fois la herse et le rouleau, jusqu'à ce que la surface du champ soit parfaitement unie, et la terre bien émieltée et comme réduite en poussière. Il donne un dernier coup de herse avec des dents courtes et serrées, qui ouvrent de petites lignes très-rapprochées, et de 0 . 05 à 0 . 05 de profondeur. Pendant qu'il marche en semant, un rouleau le suit et recouvre la graine; on roule deux ou trois fois de suite, afin de presser la terre sur la graine, de la plomber et de la garantir du contact unmédiat de l'air, de l'eau, de la lumière et surtout des engrais. Le même soir, le cultivateur conduit sur le champ ensemencé une voiture de 7 à 15 touneaux d'engrais tiré de la fosse, ainsi que tous les instruments qui sont nécessaires à l'arrosage. Il dépose à l'une des extrémités du champ un tonneau défoncé, on une cuve d'un quart de mètre cube; il y verse un tonneau d'engrais et rénand le liquide à 7 mêtres autour de lui, à l'aide d'une perche de 4 mètres de long, terminée par une poche ou cuiller de bois contenant environ 2 kilogrammes. Lorsque la cuve est vide, les garçons de ferme la transportent de place en place; la voiture suit et on verse successivement les tonneaux dans cette cuve, d'où l'engrais est pris de la même manière et jeté tout autour, en sorte que la surface des champs en est également recouverfe... Souvent les plantes germent en moins de 56 heures, lorsque la terre et la graine ont été convenablement préparées...

Larsque l'on repique les plants de colza, ou de choux exalières et antres, on répand de nouveau et de la même manière cet engrais à leurs pieds; mais on aoin de n'en pas jeter sur les feuilles, qui seraient tachées et heilées si le temps 'tait sec. On choisit toujours les soirées et des temps couverts et humides."

Quelques cultivateurs sont dans l'usage de répandre l'engrais flamand immédiatement avant de semer. Ou choisit de même des temps de bronillard et couverts, d'autant plus que l'engrais doit alors être jeté le matin.

Eemploi din même cugrais pour la culture des plantes à large femilles, après qu'elles out été respiaces, donne des résultats encore plus prompts et plus surpresants. Les carottes, les hettervaes et les chour reprennent très-rite et développent en peu de temps des feuilles abondantes. On réserre surfout cet cugrais pour la culture du tabas, dont-les produits peuvent plus fot rembourer les fortes avances qu'elle caige. L'agriculture llamand combine son ouvrage de chaup-jour, de manière L'agriculture llamand combine son ouvrage de chaup-jour, de manière. à faire le guiqueç d'un certain nombre de plantes quelques herres avant de coucher da solcil, auxidit quelques faires, il ouvre un petit trou à 9-21 de chaque plante et dans la ligne des plantes; un garçon le suit et remplit ces frous d'engains filmand. L'esticion de cet engrais, soit sur la briente, soit sur ses feuilles, qu'il ne tonche cependant pas immédiatement, est esticion de cet engrais, soit sur la bustiere de l'experie intention de pris de l'entre de les cuttes, ouveloppées d'une atmo-plère chaude et clargée de gar acide carbonique, se relèvent, s'enfient rapidement et couvrent la terre en quelques jour le l'entre de l'e

le leudemain de son travail, le fermier ouvre une ligne de 0-15 de profondeur, dans le sens de la plus grande distance des plants, afin que l'eau des pluies ne puisce laver la terre et entreliner l'engrais. Les rigoles pratiquées pour les récoles d'été sont horizontales, tandis que celles ouvertes en hiver sont traces suivant la plus grande pente.

La quantité employée sur une ferme de 25h.50, d'après les chiffres donnés par M. Cordier, que nous avons rapportés plus haut, n'est qu'une movenne qui exprime la part pour laquelle l'engrais liquide entre dans la fumure du sol, funure qui exige encore 255 charretées de fumier d'étable, 102 paniers de cendres, 3,200 tourteaux (Agriculture de la Flandre, p. 478). La statistique agricole du département du Nord, par MM. les inspecteurs généraux de l'agriculture, dit qu'on emploie la courte-graisse dans la proportion de 150 à 160 tonneaux par bonnier (1h.42); cela correspond à environ 12 mêtres cubes par lectare. Dans une note communiquée à M. Boussingault (Économie rurale, 2º édition, t. I. p. 798), M. Kuhlmann affirme que la dose répandue s'élève parfois à 150 mêtres cubes. Il y a entre ces chiffres des différences qui peuvent provenir de quelque erreur. D'après des détails que nous tenons de M. Demesmay, cultivateur à Templeuve, près de Pont-à-Marcq, l'un des agriculteurs les plus distingués du département du Nord, il sort chaque année de Lille 700,000 tonneaux, soit 87,500 mètres cubes de matières fécales allongées de plus ou moins d'eau. Chaque tonneau rapporte 0f.25 aux dourestiques de la ville, et coûte mainteuant 0f.40 aux cultivateurs, qui ont à payer un courtier qui indique les maisons où les latrines sont pleines et qui aide le charretier vidangeur.

L'emploi des engrais liquides constitués par les vidanges des latrines s'effectue encore à l'évope dans d'autres contrées que la Flandre, et notamment en Alsace, en Dauphiné, en Suisse. Voici dans quels termes M. Boussingault décrit la méthode usitée en Alsace;

La méthode pratiquée eu Flaudre pour utiliser les vidanges est certiniment des plas rationnélles. C'est celle que l'on suit en Alsare, dans le voisinage des villes; j'y trouve cette seule différence, que le cultirateur se dispense d'emmagasiner la matière, parce qu'il va la chercher au moment du il vuet l'emplover. On l'applique comme en Flaudre, on bien on l'incerpore à des substances absorbantes comme de la paille, du finnier. A Strasbourg, on effectue le transport dans des voitures formant un coffre de forme parallélipipédique parfaitement étanche, fermée par un courret no molible, et al une capacité de 50 hectolitres.

| Le prix d'achat de 5  |              |       |      |   |  | 94.00     |
|-----------------------|--------------|-------|------|---|--|-----------|
| Frais de vidange      |              |       |      |   |  | 5,00      |
| Droit de sortie payé  | à l'octroi . |       | <br> |   |  | 1.10      |
| Gratification allouée | au valet de  | ferme |      |   |  | 2.00      |
|                       | Total        |       | <br> | , |  | <br>17.10 |

Ces frais portent le prix de l'hectolitre, sur place, à 0'.48. On donne ordinairement dix voitures de gadoue par hectare de chanvre, de tabac, de choux ou de navette.

Dans le Dauphiné, on ne fait grand usage des matières des vidanges que dans le canton de Meizieux, près de Saint-Marcellin, et aux environs de Grenoble. La statistique du département de l'Isère, par MM. les inspecteurs généraux de l'agriculture, donne à ce sujet les renseignements suivants.

Dans les commitnes qui avoisinent Lyon, Vaux, Villeurbanne, Brou, Meizieux, etc., les cultivateurs vont s'approvisionner de matière fécale

à la ville même. Les uns le conservent dons des fosses creuwées en terre et l'emploient apprès qu'elle y a sépormé qu'elle y a sépormé qu'elle y a sépormé qu'elle y a sépormé qu'elle y a sette, et c'est le plus grand nombre, en font usage immédiatement. L'hiere est la seule sinios pendant lasquelle on puisse se procurer est engrais; les réglements de police en interdisent le transport dans les grandes cladeurs. On emploie 50 et 90 tonneurs pre-tectre; le pris du tonneus, contennat Shectolitres, est de 5 à 4 fr. cendu à 2 on 3 licues de Lyon. On répand la una maitère féccle en le fromment et le seigle d'hiere, l'avague la terre est déjà un peus reellés par les gelées; su printemps, on l'applique principelment d'Forge, quielque temps avant de mettre la semence en terre; il en est de même pour le charror et les pommes de terre. Dans le pays de Vany, on n'emploie que la grasse, c'est-l'artie la mattère solidie; les parties liquides, nuivant les cultivateurs de cette commune, produisant peu d'effet sur le so, qui est une terre grasse d'allurion...

M. Paulet, dans son livre intitulé l'Engrais humain, ajoute ces détails :

Pour répandre les urines ou bien la gadose sur les chumps, le payen du Bunphiné déverse d'abbrel les matières dans une caisse carrée, rétréeis par en bas, de 0°-50 de profondour, dont le bort supérieur a 1°-50 et le fand 0°-90 de leue, Cette caisse est portée par deux hommes un moyen de poignées; un troisème manœurre y puise les liquides avec une expéct d'écope et les projette une leue).

Si on se borne à prendre la dose d'azote pour la mesure de l'action fertilisante de l'engrais liquide extrait des latrines, on trouve, d'après une analyse faite pur M. Boussingualt, qu'un litre contient environ 2 grammes d'azote, et que, par conséquent, il en faut environ 2 mètres cubes pour équivaloir à 1,000 kilogrammes d'un bon fumier moyen. Ce rèsultat démontre que l'engrais flamand soumis à l'analyse était étendu d'une très grande quantité d'eau. En effet, nous avons trouvé d'une part que l'urine lunaine contenait en moyenne 0.9 d'azote pour 100, et les excrèments solides, 1.8 pour 100; leur mèlange dexcrèments solides, 1.8 pour 100; leur mèlange dexcrèments solides, d'alleurs déterminé cette richesse par cinq expériences directes faites sur cinq personnes; nos expériences out domé les résultats suivants:

| Personnes soumises<br>à l'expérience. | Urine<br>emisc<br>chaque jour. | Exerêments<br>de chaque<br>jour. | Arole.<br>Total des urine<br>et des<br>escrements. |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Un homme de 29 ans.                   | 1,123                          | 1 62                             | 13,7                                               |  |  |
| id.                                   | 1,024                          | 75                               | 11.1                                               |  |  |
| Un enfant de 6 ans                    | 524                            | 84                               | 4.9                                                |  |  |
| Un homme de 59 ans.                   | 1.787                          | 176                              | 17.8                                               |  |  |
| Une femme de 32 aus.                  | 1,156                          | 35                               | 22.4                                               |  |  |
| Moyennes par jour.                    | 1,120                          | 103                              | 14.0                                               |  |  |
|                                       | 1,225 grammes.                 |                                  |                                                    |  |  |

D'après ce tableau, un litre de vidanges devrait contenir 11st. 4 d'azote. On peut donc dire, en s'appuvant sur ces rèsultats et sur l'analyse de l'engrais flamand due à M. Boussingault, que dans les villes on étend les matières des latrines d'environ cinq fois leur volume d'eau, en raison des eaux ménagères qu'on jette dans les fosses, ou bien qu'il y a une forte déperdition par suite de la fermentation. Quoi qu'il en soit, on peut évaluer à 1,225,000 kilogrammes ou à 1,225 mètres cubes par jour et à 446,595 mètres cubes par an la quantité de déjections tant solides que liquides que fournit en movenne une population de 1 million d'habitants, et à 14,000 kilogrammes par jour la quantité d'azote qui pourrait être utilisée; c'est la production d'une bonne fumure pour une surface de près de 5 hectares. On peut affirmer qu'aujourd'hui en France les trois quarts de cette mine de richesses végétales ou animales sont complétement perdus.

## 3º ARBOJAGE PAR LES TONNEAUX.

Dans beaucoup d'exploitations rurales de France, d'Angleterre, de Belgique et d'Allenagne, les engrais liquides sont transportés et répandus dans les champs par le moyen de tonneaux conduits par des chevaux, des bœufs ou des ânes. Il est rare qu'ou se serve à cet effet d'une hotte portée par un homme ou d'un tonneau placé sur une brouette conduite à bras; on n'a recours à ces movens que pour transporter l'engrais liquide sur des terrains en pente où les voitures ne peuvent pénétrer. Le plus souvent ou pose le tonneau sur un chariot derrière lequel on a mis en travers une caisse en bois dont le fond est percè de trous; le liquide qui sort du tonneau par un robinet ou un chenal en bois tombe dans la caisse et de là sur le sol en passant à travers les trous. Ouclquefois le robinet, placé à l'arrière de la voiture, projette l'engrais, soit sur une planche inclinée de l'arrière à l'avant, ou bien sur deux planches inclinées, l'une à droite, l'autre à ganche, ou bien encore sur une espèce de champiguon. Toutes ces dispositions ont pour but de faire rejaillir le liquide en une sorte de pluie qui se répartisse sur une largeur de 1º.50 à 2 mètres; on règle le pas du moteur de manière que le sol reçoive une quantité suffisante d'engrais en une seule passée. En Angleterre, on emploie souvent, pour répandre les en-

grais liquides, une voiture prismatique en tôle ou en bois, garnie postéricurement d'un Inyau percé de trous par les quels le liquide sort en pluie. Ces voitures ne différent de celles employées à Londres pour l'arrosage des rues que par la largeur des jantes des roues, qui est trés-graude, pour ne pas couper les terres labourées. On a souvent aussi primé dans les concours agricoles d'Angleterre la charrette à engrais liquide de M. Thompson, de Lewes (Sussex). C'est une charrette ordinaire (fig. 5-55), dont le fond s'ouvre comme une porte à deux battants, se replie sur les ridelles et découvre ainsi l'essien, ployé de maniere à s'adapter à la forme bombée du tonneau. En appareil régulateur du centre de gravité, placé sur le devant, fournit le moyen d'élever la partie antérieure de la caisse à mesure de l'écoulement du liquide. A l'arrière de la voiture, une auge, percée

de trous dont la dimension est convenablement réglée par



une petite vanne, permet l'arrosage, soit en gerbe, soit en

lignes. Dans les terrains en pente, la chaîne qui suspend l'auge peut être raccourcie d'un côté, de manière à mainte-nir cette auge dans une position horizontale. On règle l'écoulement du liquide au moyen d'un robinet placé à l'arrière du tonneau. En enlevant ce dernier et la caisse de distribution, on peut rendre le véhicule aux usages ordinaires de l'agriculture. Cette charrette coûte 425 fr.

Il est évident que, dans un tombereau muni d'un robinet ou d'une bonde à sa partie inférieure, l'écoulement du liquide est déterminé par une pression variable, celle mesurée par la distance du centre de l'orifice au niveau du liquide; cet écoulement est en conséquence nécessairement inégal; il est plus abondant au commencement, très-faible à la fin. L'arrosage se lait donc d'une manière très-inégale. La figure 556 représente la coupe d'un chariot à engrais li-



Fig. 536. - Chariot à engrais liquides de Stration.

quide inventé par M. Stratton, et dans lequel l'écoulement peut être rendu uniforme et plus ou moins abondant, selon la volonté du conducteur. Ce chariot consiste en un tonneau cylindrique aché monté sur deux roues dont l'essieu passe par l'axe f du cylindre; il porte sur l'une des douves dont le cylindre est formé une ligne d'orifices h a travers lesquels le liquide s'écoule, lorsque cette ligne occupe une position inférieure au niveau du liquide. Par le moyen d'une corde ou

d'une chaîne fab, on fait tourner graduellement et facilement le cylindre jisqu'à ce que les orifices b soient à la distance que l'on dèsire du niveau supérieur que l'on peut toujours examiner, et auquel on donne de l'air par l'ouverture a, munie d'une bonde ou d'un robinet. En faisant tourner le cylindre à mesure qu'il se vide, on rend l'écoulement à peu près uniforme.

Les mêmes résultats sont obtenus d'une manière plus parfaite encore dans le chariot à engrais liquide de Chandler (ng. 557), qui est souvent accouplé à un semoir, de



Fig. 557. - Chariot à engrais liquide de Chandler.

telle sorte que la semence et l'engrais sont distribués en même temps. Outre une chaine mue par une vis sans fin f et une roue deutée, qui permet d'incliner plus ou moins la caisse à engrais a, il se trouve dans cet appareil une noria dont la chaine à godets e tourne autour des deux poulies d et e. Le liquide, puisé par les godets, est projeté à travers un orifice que présente la cage b contre une planche p pour s'écouler par r. Il est évident que, suivant la plus ou moins grande inclinaison de la caisse, il se videra dans le même temps un plus ou moins grand nombre de godets à travers l'orifice r, mais que l'écoulement sera le même, quel que soit le niveau intérieur du liquide.

Les dispositions ingénieuses et variées que présentent en Angleterre les tonneaux à engrais liquide témoignent de l'importance de ce mode de distribution. Nous verrous d'ailleurs que même là où on a établi le système tubulaire souterrain, on est encore obligé d'avoir recours à des distributeurs nienés par des chevaux. En France, la distribution du purin, des matières des vidanges des latrines et autres engrais liquides, par le moven des tonneaux, a recu aussi divers perfectionnements. Nous citerons, entre autres, le tonneau employé par M. Félix Vidalin pour recueillir les vidanges de quelques latrines de la ville de Tulle (Corrèze) et les transporter sur les terres de sa ferme de de Tintignac. Au-dessous de chaque lunette de latrine se trouve une tinette mobile de la contenance de 55 à 60 litres, qui peut être faci'ement enlevée de la fosse et déversée dans le tonneau; une capacité plus grande exigerait un travail trop difficile. Dix tinettes remplissent le tonneau qui sert à la fois au transport et à l'épandage (fig. 538). Ce tonneau est embrassé dans un essieu cintré: il est d'un maniement très-commode; M. Vidalin le décrit en ces termes ;

Le cintrage de l'essieu a un double avantage : il abaisse le centre de gravité, augmente la stabilité et rend la voiture maniable dans les pentes d'un pays de montagnes. Puis il ne porte qu'à 1º.20 la hanteur de l'eutonnoir par lequel on verse dans le tonneau. Les ouvriers vident done directement la tinette saus avoir recours à une échelle, inconvénient qui augmente leurs embarras et leur fatigue. Lorsqu'il s'agit d'élever des poids, chaque centimètre gagné en moins correspond à une diminution de forces. Il est étonnant que cet abaissement du tonneau par le cintrage n'ait pas été adopté par les agriculteurs qui emploient pour leurs arrosements des tonneaux haut montés, comme ils étaient obligés de le faire avec les anciens essieux de bois. L'orifice de sortie est fermé, non par un rolanet, mais par une vanue maniable au moyen d'un levier, ce qui permet d'en régler le débit. Le jet, en tombant, est coupé par une simple planche qui le fait rejaillir en gerbe et rend sa distribution bien uniforme. En avant du tonneau se trouve une place suffisante pour recevoir au besoin un ou deux sacs de grains ou quelques botles de fourrages; on peut

du reste poser des attelles par derrière et charger encore, de manière à utiliser le voyage d'aller vers la ville.

Le tonneau part avec son seul conductenr, qui se fait aider par un homme de peine de la ville, payé à raison de 0'.10 par tinotte. Ce tonneau distribue les matières par arrosement d'après le mode suivant : Durant l'hiver, d'octobre en mars, époque où la vération est arrêtée, elles sont



répondese à l'état de pureté sur des práiries naturelles, laissaul aux neiges, aux pinisés, aux brouillerds, les oins de soldiere. Dés que la végétation commence, le tonneau est dévirés dans des réservoirs d'irrigation, et les matières se trouvent sinsi étendese d'eux sans frisis de manipulation. Un mois avant la funchaison, toute distribution cesse dans les prairies. L'engeraise est alors répands sur les jachétres prêtes à l'ense-prairies. L'engeraise est alors répands sur les jachétres prêtes à l'ense-

meacement d'abord des avoines, puis des sarvasius, etc. Enfis, durant les derniers mois d'été, le tonneus est vidé dans les tas de funiers déposés dans les champs, pour les semailles d'hiver. J'essaye ainsi, d'arriver, dans ce service, à la main-d'auvre la moindre possible, cut il n'y a pas de ces mainputations longues et repoussantes qu'exige la fabrication des composts et des poudettes. De plus, l'engrais se trouve soumis à la dépendition la plus faible possible. Quant aux conditions de transport, ma propriété se trouve à 19 kilomètres de la ville, à laquelle me relie une route impériale. La concession des vidanges m'a dét faite à un prix mine, à la condition d'objert route l'installation à mes frais. Ces frais peuvent être évalos à 30 fr. par tinette répartis nina: plaque, 20 fr.; frais de magonnerie; traverse, 10 fr.; tiente, 6 fr.

M. Vidalin a donné dans le Journal d'agriculture pratique (année 1858, t. 1, p. 342) les dessins des latrines qu'il établit selon les termes de son marché. Il serait de l'intérêt général que ce système fût imité; que les municipalités et les compagnies de vidanges des villes s'entendissent pour l'organiser. La question des distances à parcourir ne saurait être objectée. En Suisse et en Toscane, il y a des cultivateurs qui envoient chercher les matières des vidanges à des distances de plus de 30 kilomètres. D'ailleurs, partout où il y a des canaux on des chemins de fer. l'expédition de ces engrais peut se faire à assez bas prix. soit dans des bateaux, soit dans des tonneaux manœuvrés par des trucs. Nous avons déià dit que la ferme expérimentale de Vaujours, dirigée par M. Moll, reçoit les vidanges de Paris par des bateaux circulant sur le canal de l'Ourcu; nous ajouterons une application curieuse des deux modes de transport combinés que M. Hervé-Mangon rapporte dans l'article Agriculture du Dictionnaire des arts et manufactures. Le savant ingénieur s'exprime ainsi :

L'une des compagnies qui s'occupent de la mise en culture des leuyères de la Campine a fait construire un petit chemin de fer de 1,500 mètres environ de longacur, pour transporter les engrais du canal sur son terrain, d'une étendue de 209 hectares. La voie est formée de bandes de fer de 0º-035 de husteur, placées de champ; elle no déplues ficiement toutes les fois que les bestoiss du service l'exigent. Les wagous. d'un mêtre cube de capacité, sont au nombre de six; ils ont conté 1,800 fr.; ils sont en tôle. Le chemin de fer, non compris les wagons, a coulé 0,009 fr. Deux chevaux et deux hommes suffisent au service des wagons. Le mêtre cube de maisire, transporté à l'kilomètre, revient à 0,25, y compris le chargement, le déchargement et les faux frais,

On conçoit que, dans les villes où l'on a l'habitude de ieter dans les latrines une grande quantité d'eau qui décuple le volume des déjections tant solides que liquides, le transport par les tonneaux devient trop dispendieux. On a proposé pour les grandes villes un système d'écoulement libre pour les parties liquides des fosses, système basé sur la distribution d'eau à domicile, sur l'emploi d'appareils diviseurs retenant les parties solides, et sur la jonction directe de chaque maison à l'égont. Ce système, qui parait devoir être adopté pour Paris, ne laisse plus, pour le transport par touneau, que les déjections solides, qui pourraient être vendues directement aux agriculteurs. Quant aux liquides versés dans les égouts, il faut espèrer qu'on reconnaîtra la nécessité de ne plus les déverser dans les grands cours d'eau et de les employer en irrigations. D'après un mémoire de M. Mille (Annales des ponts et chaussées, 5º série, t. VII, p. 450) en 1855, le cube des vidanges de Paris a été de 550,000 mètres cubes; on a verse dans les ruisseaux 150,000 mètres cubes, et on a porté à Bondy 200,000 mètres cubes, dont 100,000 mètres cubes à l'état liquide, par une conduite sonterraine et la force de la vapeur, et 40,000 mêtres cubes à l'état solide par bateau. La proportion des liquides versés sur la voie publique a encore augmenté depuis cette époque.

C'est avec le tonneau qu'en général on répaud en Suisse l'engrais liquide appelé lizier ou gülle; on se sert aussi à ce effet de caisses ayant 4 mètres de longueur et 0°.80 de profondeur et de largeur, et posées sur des chariots. Le lizier est un liquide assez épais qui donne lieu à un dépôt abondant; on brasse le tout fortement au moment de l'emploi, quand on doit appliquer l'engrais sur la terre nue; on ne répand que la partie claire sur les plantes en végétation. On fait le lizier en recueillant avec soin toutes les parties liquides des déjections du bétail. Les étables sont construites de manière que les animaux soient placés sur un plan lègèrement incline d'avant en arrière; au bas de ce plan se. trouve que rigole de 0m.50 de largeur sur 0m.20 de profondeur qui aboutit à un premier réservoir de 2 à 4 mètres cubes de capacité, enterré dans le sol et fermé par un couvercle. On fait arriver de l'eau dans la rigole, et on la remplit à moitié; les urines s'y rendent naturellement, et on y fait tomber et délayer les excrèments solides; on y lave aussi la litière avant de la porter sur le tas de fumier. Quand la rigole est pleine, on ouvre une éclusette qui laisse écouler tout le liquide dans le premier réservoir, qui se vide à son tour dans un plus grand où s'effectue une fermentation de cing à six semaines de durée. On fait aussi arriver dans ce réservoir les vidanges des latrines. On ajoute environ 500 grammes de sel ordinaire (chlorure de sodium) par chaque hectolitre de lizier fabrique. La quantité produite par une vache entretenne à l'étable toute l'année est évaluée à un hectolitre par jour. On emploie de 25 à 80 mètres cubes de lizier pour fumer un hectare; on le répand en le faisant couler en nappe mince.

## 4º IRRIGATION PAR BIGOLES OUVERTES.

L'irrigation avec les engrais liquides, quand on peut employer les rigoles ouvertes pour la distribution, n'offre aucune difficulté. Les eaux d'irrigation qui ont reçu préalablement les matières fécondantes sont amenées dans des cauaux principaux d'où le liquide s'écoule suivant les usages des irrigations ordinaires. Le terrain doit être disposè de manière qu'il y ait toujours reprise d'ean, afin que le canal d'écoulement n'emporte pas de principes fertilisants. Selon la conformation des lieux, les systèmes par rigoles de niveau et déversement (chap. xxn., p. 401), par razes (chap. xxn. p. 407), par planches disposées en ados dans des compartiments successifs (chap. xxxv. p. 414), par demi-planches superposées (chap. xxv. p. 425), pourront être employès avec un êgal succès.

Si les terrains sont de nature perméable, de constitution sablonneuse, on peut même avoir recours à l'irrigation par infiltration (chap. xxvi); c'est à ce procédé que s'est arrêté M. Batailler sur son domaine du Portail (Loiret); nous avons dit précédemment (p. 501) que cet habile ingénieur fait malaxer les matières fècales avec de l'eau dans une cave ou réservoir spécial; un moulin à vent de la forme des panèmores met l'appareil en mouvement. Après que le réservoir, qui a une fermeture hydraulique, a reçu un dixième de sa capacité en matières fécales, on complète les neuf autres dixièmes avec de l'eau ordinaire qu'on amène par un siphon. On malaxe durant six heures; puis on arrête l'action du vent et on laisse reposer le liquide: les matières lourdes non dissoutes étant tombées au fond, on décante le liquide clair animalisé, qui est envoyé dans le canal d'écoulement, où il se mélange avec de l'eau ordinaire. Lorsqu'on a enlevé par plusieurs lavages successifs toutes les matières solubles dans l'eau, il ne reste dans la cuve, en dépôt sur le radier, que les parties insolubles, dont on se débarrasse en ouvrant la boude d'un tube de gros calibre, après avoir un peu brassè la masse. M. Batailler envoie cette masse dans une fosse, où elle se dessèche, ce qui lui procure une poudrette inodore qu'il emploie comme engrais solide. On concoit que, le système

d'irrigation employé par M. Batailler étant l'infiltration, il faut prendre ces précautions, puisqu'il est important que les rigoles d'arrosage ne s'obstruent pas.

L'irrigation avec les eaux des égouts de Milan est décrite dans les termes suivants par M. le comte Arrivabene dans une lettre adressée à M. Chadwick, et publice en 1852 dans la brochure du general Board of Health, intitulée Minutes of information collected on the practical application of sewer water and town manures to agricultural production.

. La ville de Milan se compose de trois cercles concentriques, dont deux sont décrits par des canaux constamment alimentés avec de l'eau courante, et dont le troisième est formé par les remparis.

Le capal intérieur ou la Sevose, qui est le plus ancien, enceint le noyau primitif de la cité romaine; il est entièrement couvert et sert uniquement à l'assuisissement. L'autre canal, le Naviglio, qui enceint, le second cercle, enveloppe la partie de la ville qui dete du moyen âge; il est à ciel ouvert et sert à la sies pour l'assuisissement et la navigation. La Sevese enlève les eaux du drainage des deux cercles intérieurs, et le Naviglio celles de l'extérieur.

Totates les ques de la ville présentent dans leur aux un égoit souternia construit en brigues et de dimensions en rapport avec les quantités d'eau qu'il peut recevoir, eu égard à la longueur de la que, et à la penfondeur des maions qui la bordent. La pluie des toitures du devant des, rues est reque dans des tuyanz vertieaux placés sur les fiçades des maisons et qui aboutissent directement d'ans l'égout, La pluie des toitures de derrière et des eours, sinis que les eux menagéres, sont dirigées par des conduits spéciaux dans l'égout de la rue. Les maionsse déchargent du même coup par ces deux conduites des matières demi-fluides provemant des latrices et autres officines.

Les produits du drainage de la ville ne sont pas portés directement à la Sevese ou au Naviglie par les égouts des rues ou les conduites qui antourent les maisons, mais bien dans un cans avec lequel les égouts se raccordent aux profondeurs convenables.

L'administration de l'assainissement de Milan est divisée en trois sections, les égouts, la Sevese et le Navigtie. Voici le mode d'administration de la section de la Sevese, sur laquelle est calquée celle du Navidio.

Les maisons et tous les lieux qui déchargent leurs eaux dans la Sevese forment un district et leurs propriétaires forment une association; cette

association est représentée par un comité d'u pac les propriétaires. Les neuthres du comités out somis à la récléction tust les drax nas. Les comités ex compos de doute membres et d'un président, qui est changé chappé manée. Le président promulgue les éctions du comité qui sont prise puis manée. Le président promulgue les éctions du comité qui sont prise puis peut les cas ordinaires à la majorité des voix. Pour les affaires extraordinaires. Il peut être fait appel à une as-cumbles générale des propriétaires. Le competité est assaité d'un inspecteur, d'un caissier, d'un secrétaire, d'un surreillant des travaux et d'un seçen du contenieux.

L'assiette de l'impôt pour l'entretien de la Sevese est faite tous les neuf aus; l'inspecteur vérifie la nature et la quantité des eaux de chaque naison, la longueur et la profondeur de chaque labitation aituée sur le caual, et constate tout changement qui a pu se produire dans la division des propriétés.

La quantié de dépât terreux qui pout se former dans la Sevese est ficilement constatée par un nombre suffisant de lomres en granti placées sur le fond de ce cours d'eau. La Sevese est curée deux fois par sa, en avril et en supémbre, époques pendant tesquelles le camil en est d'tourné. Les travaux sont mis en adjudications par parties distinctes, pour, loquelles des représes spéciaux sont indiqués.

l'estimation de la dépense de ce travail est faite tous les neuf ans par l'inspecteur d'après les résultats constatés pendant la période précédente et le présent exercice. Les contributions à paver pour l'entretion et le curage sout proportionnelles à la quantité de drainage; la répartition en est faite d'après ces trois points: 1º L'estimation de la dépense pour la prochaine période de neuf ans; 2º le diviaeur de l'estimation; 3º le contingent qui forme l'unité de répartition. Le diviseur de l'estimation est proportionnel aux façades des maisons placées le lnng du canal et à la quantité et à la nature du drainage qui sont représentées par un certain nombre de pieds carrés, constituant le contingent de chaque maison. Les maisons sont eu conséquence imposées en proportion de leurs façades et de la nature spéciale de leur drainage, Ainsi, un abattair pour bœufs est classé pour 76 pieds; un abattoir pour vaches et porcs, à 56; les teintureries, latrines, hôtels, laiteries, et généralement. tous les lieux non compria dans les deux premières catégories, 38; une écurie contenant de 1 à 4 chevaux, 19; une écurie contenant de 4 à 8 chevaux. 38; une écurie contenant de 8 à 16 chevaux. 56; une maison particulière, 19; une cour, 11; une pompe, 7.

En égard à une vieille coulume fondée sur un plus ou moins grand urage du casal, les missons faisant face au canal, dans le quartier le plus populeux de la ville, sont imposées en proportion de leurs dimensions actuelles, et celles situées dans le quartier le moins populeux, en raison des deux tiers de ces dimensions; les missons construites au-dessus du canal sont imposées dans les mêmes proportions et comme si elles avaient, une double facade.

La Sevese reçoit ses eaux du Naviglio par le moyen de trois aque-

dues, l'un de 0°.43, le second de 0°.25, et le troisième de 0°.15, en trois points séparés. Ces eaux sont recueillies par un autre canal appelé Vetra, lequel, aprés avoir reçu une nouvelle quantité d'eau du Naviglio

prend le nom de Vettabia.

La Vettabia s'echappe de la partie méridionale de la ville, et après un parcours de la liabentires se jette dans la riviere Lambo, après avoir fertilisé une étendue considerable de prairies. On peut facilment concevoir combien est grande la puissance fertilissante de la Vettabia qui charrie les dégierions d'une population de 169,000 habitants, et combien sont riches les matières entrainées par ses caux, parc est qui qui et enfecessive d'enlever de temps en terme une certaine épaisseur de la surfaco arrosée pour conserver un niveau qui permette de continuer l'irrigation. La dépôt qui on celhe cet la in-même un excellent engrais, et li est emploré comme tel par les agriculteurs des cuvirous. La tytubia possède on outre la propriété préceure de préserve de la gelée les prairies qu'elle arrose, à cause de la haute température qu'elle acquiert dans son passege sous la ville.

Les moines cisterciens furent les premiers qui songèrent à employer utilement les eaux bourbeuses de la Vettabia; ils établirent le système d'irrigation qui forme le caractère distinctif de l'agriculture de la Lomherdie.

Los eaux du Naviglio, après s'être mélangées an produit ou drainage du reste de la ville, sont aussi employées à arroser une très-grande étendue de terrain-

Il v a pent-être lieu d'ajouter ici une courte description des prairies irriguées qui en Lombardie sont appelées les marcites. Ces prairies sont divisées en planches rectangulaires d'environ 6=.7 de large, par le moven de rigoles rectilignes qui servent al'ernativement l'une pour l'arrosage, l'autre pour l'égouttement. Les planches sont disposées de manière à présenter une inclinaison d'environ 0.=15 de la rigele d'irrigation à la rigole de colature. L'eau de la rigole d'alimentation qui est placée sur un des côtés de la prairie de manière à couper à angles droits les rigoles d'arrosage, pénètre dans celles-ci, les remplit et déborde des deux côtés en couvrant les deux ailes de chaque planche d'une nappe d'eau qui conserve la vie des plantes et excite leur végétation. L'ean des rigoles d egouttement est recueillie dans un autre canal qui la conduit sur une antre prairie pour l'arroser par le même système. Les près morcites ne sont arroses en été que pendant un certain nombre d'heures et durant une semaine; puis, de la fin de septembre à la fin do mars, ils sont irrigués d'une manière permanente, l'eau étant détournée seulement nour qu'on puisse faucher l'herbe. Durant l'irrigation des prairies, l'eau est si abondante que les propriétaires sent autorisés par l'usige à la conduire sur leurs terres en passant sur les terres de leurs voisins. C'est à ce très-ancien usage que l'on doit attribuer une grande partie de la richesse agricole de la Lombardie.

Qualque-unies des parities irriguées par les eaux des égouis de Niánt poduisent une rente nette de 25° fr. par hectare; elles papent un impôt de 61'.10 pour frais d'administration, d'entretien des constructions, etc. Elles sont fauchées en norembre, jenvier, mars et avril pour la nourrier à l'étable; en juin, juillet el aoid, elles domment trois coupes de foin pour l'hiver; en septembre, elles fournissent encore une abondante pattrep pour le bétail avant que tercommencent les irrigations d'hier.

Les résultats obtenus en Angleterre et en Toscane par l'irrigation des prairies à l'aide des eaux des égouts, conduites dans des rigoles ouvertes, n'ont pas été moins remarquables qu'en Lombardie.

Les prairies de Craigentinny, près d'Edinburgh, ont une surface d'environ 125 hectares; elles sont arrosées par les eaux du Foul-Burn dans lequel se jettent les égouts de la moitié de la ville environ; elles comprennent 90 hectares de vicilles prairies, 15 hectares de prairies de mer, et 50 hectares de prairies de haut niveau. L'irrigation des vieilles prairies remonte à la fin du siècle dernier; les prairies de mer ont recu l'engrais liquide vers 1827. Les prairies de haut niveau ont été établies à une époque beaucoup plus récente; elles sont à une hauteur de 4m.5 au-dessus du niyeau du Foul-Burn, dont les eaux y sont élevées par une machine à vapeur de 8 chevaux, et par conséquent suffisante pour donner de l'eau à une surface beaucoup plus grande; aussi la machine sert-elle au battage des grains et à différents autres usages. D'après M. Lee, inspecteur du Board of Health, ces prairies exigeraient par hectare les dépenses qui suivent :

|                          | Depentes<br>d'alabissement. | Interêt<br>A 71/2<br>pour 100. | annuelles<br>en main-<br>d'œnvre, etc- | des<br>depenses<br>annuelles. |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--|
| Vicilles prairies        | 740 10                      | 53.46                          | 32.68                                  | 88,14                         |  |
| Prairies de mer          | 1,151.30                    | 86.32                          | 32,68                                  | 119.00                        |  |
| Prairies de haut niveau. | 1.981.00                    | 148.69                         | 116,66                                 | 265.35                        |  |

L'irrigation a lieu d'une manière continue, à l'exception

des dimanches, et elle dure toute l'année, liver et èté. Beux hommes, travaillant en tout trois semaines ou ûn mois, suffisemt pour les travaux d'entretien et de surveillance dans toute la partie arrosée par la gravitation seule. Chaque irrigation des prairies de haut nivéau exige 10 jours. La quantité d'eau que fournit le Foul-Burn est d'ailleurs considérable; elle s'élève à 90 litres par séconde. Lé liquide se répand par des rigoles dirigées dans le sens de la pente et dans lesquelles on fait des arrêts par de petites vannes; les colateurs versent généralement les eaux qu'ils emportent dans des citernes de décantation où elles abandounent des matériaux solides rectieillis comme engrais.

ce les prix énormes que payent les nourrisseurs d'Edinburgh pour jour des produits de ces prairies, lit-on dans Morton's Cyclopædia, sont la meilleure preuve de leur valeur. La récolte est vendue aux enchères par lots d'un quart d'hectare au prix de 1,500 à 2,500 francs l'hectare. L'acheteur coupe l'herbe 4 ou 5 fois durant l'été et rend la praîrie le 20 octobre.

Le drainage de la ville de Tavistock a été entrepris en 1850 par M. le duc de Bedford, et le produit des égouts et des latrines est déversé à ciel ouvert sur 10 hectares de prairies appartenant au faire-valoir du duc, et sur 56 hectares exploités par des fermiers. Les dépenses d'établissement se sont élevées à 812 france par hectare; les dépenses d'entretien sont de 46'.80, L'irrigation a lieu toute l'année, sauf quand l'herbe est haute.

Les prairies du parc de Clipstone, dans le Nottinghamslire, qui appartiennent au duc de Portland, présentent un des plus beaux, exemples d'irrigation que l'on puisse citer. L'opération à été commencée en 1819 sons la direction de M. Tebbett, M. Evelyn Denison, qui l'a menée à terme, a fait comnaître en 1840 et magnifique travail dans le premier

volume du Journal de la société d'agriculture d'Angleterre, La rivière Mann, qui passe à travers la ville de Mansfele, reçoit les égouts de cette ville et est ensuite dérivée dans un canal endigué, ayant une longueur de 14 kilomètres. 160 hectares sont arrosés. La dépense d'établissement n'a pas été moindre que 7,500 francs par hectare, ce qui fait, au taux de 7 1/2 pour 100, une rente annuelle de 5625.50; les dépenses annuelles de main-d'œuvre ne sont que de 51/20; la rente produite est de 760 francs.

Nous ne ferons que signaler les résultats que l'on a obtenus dans les prairies du Wiltshire, près de Salisbury, avec les caux de la rivière Wiley après son passage dans la ville de Warminster; l'emploi des égonts de la ville d'Harrow sur la ferme de M. Chapman; l'irrigation d'une petite étendue de prairie par les vidanges du Lunatic asylum d'Exminster; l'arrosage de 15 hectares avec les eaux provenant du drainage du Creditou. Mais nous devrons faire une mention plus expresse des prairies irriguées de M. Pusey, à Pusev (Berkshire); il s'agit ici d'une opération à part; c'est avec les engrais liquides de la ferme, mélangés aux caux d'irrigation ordinaires, que M. Pusey arrose 40 hectares. La dépense d'établissement a été de 2781.12 par hectare; l'intérêt étant compté à 7 1/2 pour 100, donne par licetare 20f. 85; il v a 25f. 69 de main-d'œuvre: les frais annuels totanx sont de 44'.52. La terre, qui ne donnait qu'un revenu de 121.50 par hectare, produit maintenant six coupes d'excellent foin par an.

Nous n'avons pas en France à citer une seule ville qui ait organisé ses égouts de manière à en livrer le liquide fécondant à l'agriculture; mais un propriétaire intelligent et dévoué au progrès, M. le cointe du Couèdic, a donné le bon exemple de faire staller des latrines dans la ville de Quinnperlé (Finistère), et d'en faire porter les produits dans des

rèservoirs qu'il a établis sur sa terre de Lezardeau, situèe non loin de là. Il lui a suffi, pour retenir les eaux des vallons ou des ravins, de construire quelques murs. Les moindres sources et les eaux pluviales ont été emmagasinées, et M. du Gouèdic s'est procuré un volume d'eau, 1,200,000 mètres cubes, qui lui sert à irriguer 50 hectares, après qu'il y a ajouté environ 1,000 mètres cubes de vidanges de la ville et toutes les inmondices qu'il peut se procurer. Ces travaux out été commencés en 1854; alors le donnaine ne produisait que 4,120 francs; après une dépense de 85,000 francs seulement, et au bout de 5 ans, le revenu est monté à 15,000 francs.

M. Jacques, cultivateur à Lespinat, près d'Étain (Meuse), qui a remporté en 1857 la grande prime d'honneur du gouvernement pour l'exploitation la mieux cultivée, a disposé les cours de sa ferme et ses fosses à purin de manière qu'un conduit, qu'on ouvre par une bonde, amêne de temps à autre tous les liquides obtenus dans un bassin où se rerident les eaux du drainage d'un terrain supérieur; on irrigue ensuite une prairie inférieure avec le mélange fertilisant ainsi préparé.

Nous avons vu précèdemment (chap, xxII) que le système d'irrigation le plus simple, le meilleur et le plus économique, lorsqu'il pouvait être établi, est celui par rigoles de niveau et par dèversement. Il est partout très-usité, et on s'en sert notamment en Angleterre, mais-nou pas toujours avec la perfection que nous avons indiquée, les rigoles de niveau n'étant pas en géneral assez rapprochées et étant trop profondes. M. Bickford, à Crediton, a appliqué, vers 1857, ce système d'une manière complète et avec une grande entente de l'art de l'irrigation; ce n'est pas toutefois une raison-pour lui en attribuer l'invention, comme l'a fait, en 1857, M. Austin, inspecteur genèral du Board of Health. Mais ou

IV.

doit se joindre à M. Austin pour conseiller l'emploi des rigoles de niveau dans le but de répandre les engrais liquides étendus, qui proviennent des égouts des villes ou des citernes des fermes, chaque fois que les dispositions des terres le permettent.

5. Système tubulaire souterrin pour irriguer avec l'engrais liquide des fermes.

Dans le système tubulaire souterrain pour l'irrigation au moyen de l'engrais liquide des fermes plus ou moins dilué, on se propose d'abord de préparer l'engrais, ensuite de l'envoyer dans des réservoirs d'où il puisse circuler, sous une pression convenable, dans des tuyaux placés sous le sol, à travers toutes les terres qu'on veut arroser; de distance en distance sont placés des regards munis de robinets sur lesquels on adapte des tuvaux flexibles qui servent à l'arrosage sur toute la surface des champs. Selon la disposition des lieux, les détails de l'exécution du système peuvent beaucoup changer, Les réservoirs de préparation serviront aussi de réservoirs d'émission, si la ferme domine les terres à arroser; mais, dans le cas contraire, il faudra avoir recours à un moteur : manège, roue hydraulique, moteur à vent, machine à vapeur, et à des pompes pour élever le liquide. Si les différences de niveau des parcelles à arroser sont considérables, les tuvaux souterrains seront soumis à des pressions très-grandes; au lieu de tubes en poterie, en tôle bituminée, il faudra alors des tubes en fer ou en fonte avec des joints bien hermétiques. Les longueurs des tuyanx souterrainement placés varieront beaucoup avec la forme des terres du domaine, avec la position plus ou moins excentrique des bâtiments d'exploitation. Les dépenses en force motrice dépendront également de la facilité qu'on trouvera à se procurer la quantité d'eau nècessaire pour amener l'engrais à l'état convenable.

On concoit d'après ces remarques sommaires qu'on ne peut apprécier convenablement les résultats qu'il faut attendre du système que par un examen attentif de chaque cas particulier. Il y a eu des exagérations, des erreurs manifestes dans les rapports faits en Angleterre au Board of Health; naturellément des exagérations, des erreurs, qu'on ne pouvait soupconner, ont été reproduites dans des articles qui ont fait connaître, en France et en Allemagne, le nouveau mode de transport et d'application des engrais. De là sont venus beaucoup de critiques et de débats passionnés dans les journaux agricoles et dans les réunions de cultivateurs. Une des plus fortes erreurs a consisté à attribuer uniquement à l'engrais liquide, dont on calculait le prix de revient, des résultats qui étaient produits en même temps par l'emploi d'autres engrais dont le prix n'entrait pas en ligne de compte. Des bénéfices extraordinaires sont ainsi apparus; mais un examen plus attentif a montré qu'ils n'étaient pas justifiés. Des publications subséquentes du Board of Health lui-même ont dù rectifier les premiers comptes publiés; mais ces comptes avaient paru dans toutes les publications agricoles, non-seulement d'Angleterre, mais encore de diverses parties de l'Europe et de l'Amérique; mais on n'a pas fait attention que la multiplicité des publications n'ajoutait aucune autorité à des calculs qui n'étaient que la reproduction du même tableau imprimé en decembre 1851, dans Minutes of information collected on the practical application of sewer water and town manures to agricultural production, Aussi n'est-ce que par des détails froidement discutés qu'on peut espérer de faire luire la vérité; en se gardant également et de l'enthousiasme et du scepticisme.

#### A. Ferme de Tiptree.

Nous avons visité trois fois, depuis sept ans, la ferme de Tiptree, prés de Kelvedon (Essex), appartenant à M. Mechi; elle est située au milieu d'un comté que nous croyons pouvoir appeler la Sologne de l'Angleterre. C'est sur un plateau élevé, au milieu d'une lande couverte de bruyères et d'ajoncs, que M. Mechi a établi une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et tous les engins de l'agriculture la plus avancée. Les terres cultivées n'ont qu'une étendue de 68 hectares; elles ont été complétement drainées. M. de la Tréhonnais décrit ainsi, dans la Revue agricole de l'Angleterre (1859, p. 518), l'application du système tubulaire faite par M. Mechi à partir de 1852 ;

Les animanx, au lieu de renoser sur une litière de paille, sont placés aur des grilles de bois, sur lesquelles en fait passer plusieurs fois par jour le jet d'une pompe à incendie, et tous les excréments se trouvent entrainés par des égouts jusque dans la citerne. Là, une pompe à air, mue par la machine à vapeur, fait constamment bouillonner la masse et facilite la solution des matières solides. Lorsque cette masse est suffisamment liquétiée, on fait jouer les pompes aspirantes et refoulantes, qui font refluer le liquide par des tuyaux en fer jusqu'à l'extrémité de l'exploitation. Ces tuyaux se ramifient de manière à déboucher dans chaque champ sur une ouverture à laquelle on visse une manche en gutta-percha, comme celle d'une pompe à incendie, et au moyen de laquelle on asperge toute la surface dans un certain rayon. Ces ouvertures sont espacées de manière que les rayous se joignent et que la surface entière puisse être irriguée. La quantité d'engrais liquide qu'on peut ainsi répandre par jour sur une surface de 4 hectares est d'au moius 250 mètres cubes, pour une dépense d'à peu près 15 francs. La longueur de tuyaux nécessaire pour irriguer les 68 hectares de M. Mcchi est de 2,560 mètres, soit environ 56 mètres à l'hectare. Les tuyaux ont 5 mètres de longueur et 0-.08 de diamètre. Les pompes ont un parcours de piston de 0a.55; le diamêtre du cylindre est de 0a.15, et, avec une vitesse de 23 cours de piston à la minute, les pompes peuvent lancer 400 litres d'engrais liquide par minute. La grande citerne a 9 mètres de profondeur et autant de diamètre; l'eau nécessaire au mélange des engrais solides y tombe d'une hauteur de 4 mètres. Cette eau est abondamment fournie par une source détournée d'un des champs de l'exploitation, où, avant les travaux de drainage ontrepris par M. Mechi, elle avait produit un vériable lourbies maricagens aux lequel il était impossible de s'aventaere. En drainat cette source à une profondour de 4 mètres, on a pur en détourner les caux par un aquedige, collècteur souterain qui les aumée dans un vaste réservoir situé dans le jardin de l'habitation, de cles forment une charmante pièce d'eta. Cett de créservoir que l'evau tombe dans la citerne à funier. Cette source débite jusqu'i 150 mètres subes d'eun par jour et conto uniformément thive comme été. Les tiquax non joints ayec un lourrect de claurre goulvonné recouvert de plomb fonde. Il criste un orifice d'irrigation par à hoclares et deunie, et au moyen d'une nanche en guitaperche de 200 mètres, on peut atteindre tous les points de la surface de l'exoloision.

Les frois de l'installation de ce système, c'est-à-dire les pompes, la citeme, les turaux, etc., se sont élevés à près de 15,000 fr. l'hectare. Les pompes sont agencées de façon qu'ou puisse à volonté pomper l'engrais liquide ou l'eau pure des réservoirs, selon

les besoins de l'exploitation...

M. Mechi n'emploie son engrais liquide que sur les récoltes fourrageres proprement dites, c'est-à-dire sur le ray-grass d'Italie, le trèfle, les vosces, etc., mais principalement sur le ray-grass, de sorte que l'aspersion par l'engrais liquide a lieu tous les ans sur le tiers de l'exploitation. Cette application continuelle a ce double avantage : c'est qu'elle denne au sol une humidité constante dans la saison où il en a le plus besoin, en nième temps qu'une fumure énergique; et, de plus, tout en étant immédiatement utile à la récolte fourragère qui l'occupe, c'he laisse encore dans le sol une certaine quantité d'éléments de fertilité qui profite à la récolte céréale qui vient après. M. Mechi fume ses betteraves et ses lèves avec de l'engrais solide, mais il n'ajonte jamais rien pour le blé qui est récolté tons les deux ans, et quelquefois même deux années de suite, A l'époque de l'année où les animaux gras sont livrés à la boucherie, et où, par conséquent, les engrais sont moins riches et moins abondants. M. Mechi verse dans sa citerne quelques sacs de guano, pour compense r l'absence du fumier de ses étables et rétablir l'équilibre de fertilité dans sun engrais liquide.

Voici d'après Morton's Cyclopædia les comptes de l'établissement du système tubulaire sur la ferme de Tiptree :

| Citerue pour 565 metres cubes                     | . 2,500 |
|---------------------------------------------------|---------|
| Machine à vapeur de la force de 4 chevaux         | . 2,500 |
| Pompes                                            | . 1,500 |
| Tuyaux de fer, pose, regards                      | . 8,750 |
| Tubes distributeurs de gutta-percha               | . 1,250 |
| Robinets, vai-seaux à air et arrangements divers. | . 1,500 |

otal. . . . . . . 18,000

Au moment où le système a été établi, le fer ne contait que 125 francs la tonne; il en a été employé 50 tonnes; chaque tuyau, de 2º-.75 de longueur et de 0º-.76 de diamètre, pèse environ 51 kil. Les frais journaliers sont les suivants:

| Houille à 1'.25 les 50*.8                               | 7,50  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Un mécanicien.                                          | 2.08  |
| Trois ouvriers et un enfant pour manœuvrer 2 jets et    |       |
| changer de place les tubes mobiles                      | 5,13  |
| Réparation et usure                                     | 5.13  |
| Intérêts à 7 1/2 pour 100 du capital employé, 1,350 fr. |       |
| pour 300 jours; soit par jour.                          | 4.50  |
| Total ,                                                 | 20.54 |

D'après Morton's Cyclopædia la quantité d'engrais liquide serait de 130 mètres cubes par jour, ce qui porte à 0'.15 le prix de l'épandage du mêtre cube. Ce prix est faible, quoique plus élevé que celui indiqué par M, de la Tréhonnais dans la citation que nous avons faite ci-dessus; il démontre que le système tubulaire avec machine à vapeur permet de distribuer l'engrais liquide économiquement, à la condition qu'on en ait une grande quantité à répandre, Mais on doit remarquer qu'en sin de compte la dépense se monte, par an, à 6,102 fr., rien que pour répandre une partie de la fumure. Que dépenserait-on par le système ordinaire, et quel est l'accroissement de récolte produit par le système tubulaire? Ce sont deux questions que les comptes fournis ne permettent pas de résoudre. Mais M. Mechi affirme que « ce système lui donne sur la moitié du domaine ce qu'il ne pourrait pas avoir, par la méthode de culture ordinaire, sur la totalité, et qu'il dinninue ainsi de moitié la rente de la terre, les impôts, les taxes, les dépenses d'attelage et de maind'œavre, l'usure des instruments, l'entretien des chemins d'exploitation, le péage des rontes, etc. > M. Mcclii ajoute

encore que « dans bien des cas, et particulièrement sur les terres pauvres, mais à la condition d'un drainage préalable, le produit serait doublé comme quantité et fort amélioré comme qualité par l'application des engrais liquides ainsi répandus. »

# B. Ferme de Saint-George's clist.

La ferme de Saint-George's clist, cultivée par M. John Daw, contient environ 40 hectares d'une argile grasse; elle est située à 10 kilomètres d'Exeter. Il ya été posé sur 15 hectares, préalablement drainés, des tuyaux de 0º..076 de diamètre pour y appliquer l'engrais liquide provenant du bétail et de l'habitation. Dans son rapport, fait en 1857, au président du General Board of Health, M. Austin décrit ainsi le système adopté :

La force nécessire pour la distribution est fournic par une roue ustraulique de 3-18 de diametre. L'arrosque se fait seulement pendant 8 heures, un jour de la semaine en moyenne, mais plus souvent en hiver et dans les temps de pluie, pour épargner l'eva qui serait nécessire pour diluer l'engrais qui est employé dans l'état même où il est recueilli dans le réservoir.

Le réservoir a une capacité de 100 demi-pièces (hogsheads), soit de 21 mètres cubes; cette quantité d'engrais est employée chaque fois qu'ou fait marcher la machine sur une surface de 80 arcs.

Il y a 8 regards pour attacher les tubes distributeurs. Le prix de l'arrosage, non compris la force motrice qui est employée à tous les autres besoins de la ferme, est d'environ 512'.50 par hectare.

### C. Ferme de Hulme-Walfield.

La ferme de Hulme-Walfield, près de Congleton (Cheshire), contient environ 44°.5; le fermier actuel l'a louée pour vingt-deux aus, le 25 mars 1855, au prix de 7,000 fr. par an, sans compter les impôts, les taxes ecclèsiastiques, celles des pauvres et des routes. Le système tubulaire y cst appliqué d'une manière simple et économique. Nous en avons

eu les détails par la note suivante que nous en a remise M. Chadwick en 1856 :

Les terres de Hulme-Walfield avaient été fatiguées par la culture de récoltes toutes à vendre; elles étaient infestées de chiendeut et de toutes sortes de mauvaises herbes.

La nature du sol est trés-veriable; il s'y treuve des terres limonèuses, tourheuses et sableuses; le tout repose sur un sous-sol tantôt argileux, tantôt graveleux et tantôt sablonneux; imprégné d'oxyde de fer.

La ferme est bien stude. Elle dati divisée au moment de l'entrée du fermire en dat-ului pièces. Dans a partie inférieure, on a rarealé pros-que toutes les baies, de manière à r'unir en quatre champs seulement les dauze qui s'y trouvaient originairement. On y a gagué P.21, plus un large chemin qui passe au milien de l'exploitation. Comme le terrain dett très-l'unide, on l'a drainé à Paide de tuyaux et de manchons placés à mos profondeur variable de 1+.24 à 5-9.5. Cette opération est resonne 250 ff : l'hecaten, an point de déclarge de l'un des drains se trouve une machine bydrantique qui fait remonter l'ean sur la vacherie à une distance de 457 mêtres, et à une hauteur de 27-63.

On a remanife entièrement les Jakiments, et on a construit une nouvelle clable à variets, pourant contenir- 50 cites de bétail attachées ou 26 têles en Lorca, Au-dessous se trouve une citerne profined de 2°-45, ingre de 4°-87, èt longue de 22°-90, dans laquelle se rend tout l'engrais à travers des tubes de guitt-percha lavés par l'ean du tent. L'étable a l'arriver des tubes de guitt-percha lavés par l'ean des converte par une simple voite de briques; tes parois sont asphalitées. Le bétail est pare une simple voite de briques; tes parois sont asphalitées. Le bétail est pare une simple voite de briques; tes parois sont asphalitées. Le bétail est pare que pies d'eau deux ties par jour, et restent pleines environ une heure chape ples d'eau deux ties par jour, et restent pleines environ une heure chape on soyen, le bétail peut boire à volonté, et les mangeoires sont toujours propues et enemptes de manutaise oleur.

La cierne communique par un conduit de 0°.30 de diamètre portre d'une vanette, avec une antre cièrne située à environ 75 niéries de distance, et d'où partent des tuyans en bois qui vont irriguer les terres du lass par la senhe pesanter ul liquide, à l'aisle de regards et device de gutts-porche, La cierne la plus losse a me porte par laquelle on fait sout l'origens soide, qu'on métange dans le chum visin avec de terrer; ou jette sus-i dans le compost les mauvises herbes, le claume, et otutale les ordures dont on peut disposer, pais on arross le tout der pris liquide; on obtient tous les on sur son le tout de vierne de l'accellent enersia solide.

Les tuyaux sonterrains sont des hilles de bois de 0°.152 d'équarrissage, percées d'un trou de 0°.051 de diamètre; leurs extrémités s'ajustent les unes dans los autres. Ils reviennent tout posés à 2 fr. le mètre. On los fait en aune, en saulo ou en peuplier; comme ils sont toojaura mouillés et placés à l'arbi de l'air, on préssuare qui si durcent longtemps. Une machine à vapeur locomobile de la force de § chevaux fait mouvir la machine batter, la bache-paille, le couper-raines, les commos en biver, les pompes, et sert à faire cuire les aiments. En été commo en biver, toute la nourriture des animans est coupée. On emploie fort peu de foin;

toute la nourriture des animaux est coupée. On emploie fort peu de foin; pour en tenir lieu, on échaude de la paille hachée qu'on mélange avec une bouillie de graine de lin ou de mousse d'Irlande.

Avant 1855, la ferme de Ilalme-Walfield nourrissist environ 25 14les de Mettal et produjaist des céricles sur environ à Bectares. En âles de lo elle nourrissist 20 14les de bétait, portait des céréales aux 16 bectares et avri la même surface des récoltes vertes; les produiss de 4 hectares et avri la même surface des récoltes vertes; les produiss de 4 hectares et avri la même surface des récoltes vertes; les produiss de 4 hectares et aux 16 menus et de la comme légemes. Des l'exercice de 1854-1855, quoique les malforations en fissant pas terminées, l'éréchatt de revenu couvrait l'intérêt du capital avancé. Les récoltes dues à l'engrais liquide étaient magnifiqués.

# D. Ferme de Liscard.

La ferme de Liscard est située à environ 6 kilomètres de Birkenhead, dans le comté de Chester, près de la Mersey, or face de Liverpool. M. Harold Littledale, qui en est le fermier, cultive 180 hectares sur lesquels 60 seulement sont soumis à l'irrigation par l'engrais liquide. Voici le compte des frais d'établissement:

| Réservoir de 355 mêtres eubes de capacité                                                                                                                  | 5,0001.0  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Machine à vapeur de 10 chevaux, qui n'est employée<br>qu'un jour par semaine à la préparation et à la<br>distribution de l'engrais liquide pour un contin- |           |
| gent de 4 chevaux; part des frais d'acquisition et.                                                                                                        |           |
| d'établissement                                                                                                                                            | 1,500.00  |
| course el pouvant élever 187 mètres cubes par                                                                                                              |           |
| journée de 10 heures                                                                                                                                       | 1,750.00  |
| Achat et pose de tuyaux de fer de 0°.076 de dia-<br>mètre, d'une lougueur totale de 5,200 mètres.                                                          | 7,882,92  |
| Onze regards placés à 274 mètres de distance les                                                                                                           | 1,002.92  |
| uns des autres                                                                                                                                             | 247.50    |
| 68".50 de tuyanx de gutia-percha de 0".051 de                                                                                                              | 231.37    |
| diametre                                                                                                                                                   | 187.50    |
| 03-30 de tuyanx de gutta-percha de 0038                                                                                                                    |           |
| Total                                                                                                                                                      | 16,802.29 |
| Dépense d'établissement par hectare.                                                                                                                       | -280.58   |

#### Les frais annuels sont donnés en ces termes :

| Intérêt à 7 1/2 |   |  |  |    |   |     |    |   |  | 1,2604.17 |
|-----------------|---|--|--|----|---|-----|----|---|--|-----------|
| Combustible     | • |  |  | ٠. |   |     |    | • |  | 107.99    |
| Main-d'œuvie .  |   |  |  |    |   | ٠   | •  | • |  | 350.49    |
|                 |   |  |  |    | T | ola | ı. |   |  | 1,698,5   |

On arrose 4 hectares par journée de 10 heures avec 187 mètres cubes d'engrais liquide. Puisque l'irrigation ne se fait qu'une fois per semaine, la quantité totale d'engrais distribué est de 9,724 mètres cubes ou 166 mètres cubes par hectare. Le prix d'épandage du mètre cube est de 0'.17. L'engrais est produit par 81 vaches à lait, 2 taureaux, environ 100 pores et 12 chevaux.

#### E. Ferme de Halewood,

La ferine de Halewood, cultivée par M. Robert Neilson, rst stituée à environ 15 kilométres de Liverpool; elle se compose de 140 hectares, sur lesquels 88 sont fertilisés avec l'engrais liquide, appliqué par une machine à vapeur, des tubes sonterrains en fer, des tuyans ficribles et la lauce. Le soi appartient à la formation géologique du nouveau grès rouge. Toute la ferme a été drainée à une profondeur de 0°°.90 et à un écartement de 9 mètres avec des tuiles courbes et des semelles. M. Neilson, qui est négociant à Liverpool en même temps qu'agriculteur, a été son propre ingénieur, et tout a été parfoitement établi. Voici le détail des frais :

Réservoir construit en briques de 5º-48: \$5.48.
\$7.32 on de 290 mètres cubes de capacité.
\$1.52 on 290 mètres cubes de capacité.
\$1.52 on 200 mètres cubes de capacité.
\$1.52 on 200 mètres cubes de 12 chevaux, mais qui est employe à tous les usages de la ferme en même temps que pour préparer, agiter et répandre l'engrais liquide; \$1. Neisson admet que seulement 1 chevail 1/5 doit ûtre compté.
\$592.68

A reporter.. . . . 5,927'.62

| Report                                                                                                                                                                                             | 5,927'.62 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| course, élevant en général 15 mètres cubes par<br>heure                                                                                                                                            | 1,950.00  |
| diamètre à 2000 le mètre; plus un regard coù-<br>tant 25 fr. pour chaque longueur de 185 mètres,<br>de telle sorte qu'un homme et un enfant puissent<br>arroser 50.00 par jour, avec 91-5 de tubes |           |
| flexibles                                                                                                                                                                                          | 6,500.00  |
| 45 n. 75 de tubes de caoutehoue                                                                                                                                                                    | 703.12    |
| 45.75 de tubes de gutts-percha                                                                                                                                                                     | 156.25    |
| Total                                                                                                                                                                                              | 15,056.99 |
| Frais d'établissement par hectare                                                                                                                                                                  | 271.60    |

Pour répandre l'engrais, un homme et un enfant sont occupés deux jours par semaine seulement. On donne sept applications d'engrais aux 48 hectares soumis au système. La machine à vapeur consomme 250 kil. de houille pendant 12 heures, à 6f.25 la tonne; elle travaille aussi deux jours par semaine. Les dépenses annuelles sont en conséquence les suivantes:

| Intérêts annuels de 13,040 fr. à 7 1/2 pour 100. | 978'.00  |
|--------------------------------------------------|----------|
| Combustible et mécanicien                        | 170.62   |
| Main-d'œuvre pour la distribution                | 323.33   |
| Total                                            | 1,471.95 |

La dépense annuelle ainsi calculée est de 30'.66 par hectare irrigué.

Le bétail dont les déjections sont employées à la préparation de l'engrais líquide se compose de 45 à 50 vaches à lait, 150 à 200 ports et 10 chevaux. Chaque fois qu'on enlève la litière on la porte dans la fosse à purin, et quand la fermentation s'est produite, on lave la masse avec de l'eau pour envoyer le liquide dans le réservoir. Du guano, de la suic, du sel sont ajontés dans le réservoir an purin des étables et à de l'eau pure. Le tout est agité avant d'être envoyé par les pompes dans les tubes souterrains. On y ajonte sonvent de l'eau de chaux. On applique l'engrais au ray grass et à quelques cultures de racines,

# F. Home-Farm de Hanchurch.

Le Home-Farm de M. le duc de Sutherland est à Hanclurch, près de Trentham dans le Staffordshire; il se compose de 120 hectares; mais 33b,2 seulement de terres situés autour des bâtiments d'exploitation sont soumis à l'irrigation par l'engrais liquide. Une machine à vapeur, deux réservoirs, deux pompes sont employés à la préparation et à l'épandage de l'engrais liquide qui provient de 10 bêtes bovines d'engrais, de 12 chevaux, de 15 porcs, de 120 moutons et de l'habitation. La machine à vapeur est de la force de 12 chevaux, mais elle fait marcher tous les appareils de la ferme, et on estime qu'un sixième sculement de sa force est employé pour l'arrosage, qui ne se fait qu'une fois par semaine. Deux réservoirs, l'un de 90 mètres cubes, l'autre de 114 mètres cubes, reçoivent l'engrais liquide. Le coût d'établissement du système se détaille ainsi :

| Deux reservoirs.                               | 5,000,00                                |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Deux ponipes                                   | 1,750.00                                |  |
| Achat et pose des tuvaux de fonte de 0=.076 de | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |
|                                                | 4.725.00                                |  |
| 183 mètres de tubes de gutta-percha            | 500.00                                  |  |
| Total 1                                        | 5.010.57                                |  |
| Dépenses d'établissement par hectare,          | 391.88                                  |  |
| Les frais annuels d'épandage sont ainsi étab   | lis dans le                             |  |
| mont de U. Loo :                               |                                         |  |

Un sightime de pois de la machine à un

| Interets de 15.010'.57 à 7.5 pour 100                                  | 975'.89  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 52 jours de combustible à 500 kil, par jour, la<br>tonue coûtent 7'.50 | 195.00   |
| 52 journées d'un homme à 2'.19 et d'un enfant à                        |          |
| 0'.94, pour l'irrigation; plus une partie du salaire<br>du mécanicien. | 260,00   |
| Total                                                                  | 1,450,89 |
| Dépense d'arresage par hectare                                         | 43.10    |

On arrose 4 hectares par jour et toute la surface irriguée reçoit 6 arrosages par an. L'engrais liquide est à peu près exclusivement appliqué aux plantes fourragères.

### G. Home-Farm de Bulmarshe Court.

Le Home-Farm de M. James Wheble, à Bulmarshe Court, près de Reading dans le Berkshire, se compose d'environ 302 hectares, dont 80 hectares sont soumis à l'application des engrais liquides. Le système employé se compose de quatre citernes, une pompe, une machine à vapeur, un réservoir élevé, des tubes en fonte placés dans les champs, un tube flexible et une lance pour appliquer l'engrais sous forme de jet. C'est le même système que nous retrouvons ailleurs; mais M. Lee, dans son rapport au General Board of Health, n'en fait pas moins une vive critique; c'est qu'il faut expliquer comment, dans les cultures de Bulmarshe Court, l'engrais liquide se montre un peu inférieur par ses effets au fumier de ferme ordinaire. Voici le résuné des objections de M. Lee :

Les quatre citernes ont chacune 2º.75 de diamètre et 3º.65 de profondeur, et leur capacité totale est de 87 mètres cubes. Si l'engrais était dilué dans trois fois son propre volume d'eau, la quantité ci-dessus pourrait servir à arroser une fois 7º.4. Mais cette dilution n'a pas lieu, Les citernes sont sous un hangar sur lequel s'ouvre l'étable et ne sont convertes que d'un plancher à cloire-voie; la fermentation s'y effectue de telle sorte qu'il y a à la fois perte considérable de malières fertilisantes par évaporation et danger d'émanations malsaines pour le bétail qui est à côté. La pompe à vapeur pour élever l'engrais a seulement 0 .. 15 de diamètre et 0 ... 30 de course, et elle ne donne que 10 coups de piston par minute, Sans lenir compte des déperditions, elle ne peut élever que 23 mètres cubes en 10 heures de travail, et il lui faut près de quatre jours pour vider les quatre citernes. Or, en supposant que cette pompe travaillât tous les jours de l'année, excepté les dimanches, et en admettant que d'autres movens fournissent l'eau nécessaire pour étendre l'engrais de 3 fois son volume d'eau afin qu'il fût dans l'état le plus convenable à la végétation, elle serait à peine suffisante pour donner six irrigations par année à chacun des 80 hectares soumis au système. La

17

machine à vapeur, de la force de 5 chevaux, est à baule pression; elie fait marcher tous les appareils de la ferme; elle serait capable de mouvoir des pompes additionnelles pour l'engrais liquide. Le réservoir supérieur est en sonte et cont ent 91 mètres cubes; il n'est pas couvert, et il est placé sur une excellente construction en briques; il est élevé de 15 mètres au-dessus du sol. La dépense de ce réservoir et de sa tour a été considérable et elle n'était nullement nécessaire; il est préférable d'envoyer l'engrais liquide directement par la pompe dans les tubes souterrains. Ces tubes ont une longueur de 3,200 mêtres; ils sont établis avec regards et avec vannes; leur diamètre est de 0 .. 076; l'achat et la pose ont coûté 4'.12 le mêtre, tandis que le prix maximum par mêtre devrait être de 5'.20... Le tube flexible a 67 metres de lengueur; il est presque entièrement en cuir; une petite partie seulement est en toile . enduite de gutta-percha. Il faut ajouter qu'une seconde tour, haute de 52 mètres, supporte un réservoir pour fournir l'esu des bâtiments d'exploitation et du château, qui est distant de 270 mètres. Il y a un four à gaz composé de quatre cornues pour l'éclairage du château, de ses dépendances de toute nature, de l'habitation du régisseur, de la ferme, etc. On dit que l'engrais liquide est dilué, quand cela est nécessaire, avec de l'eau pure, mais que les eaux de l'habitation du régisseur suffisent généralement. Un examen attentif démontre que l'engrais est généralement employé à un trop grand état de concentration qui nuit aux récoltes. Les animaux qui fournissent l'engrais liquide se composent de 400 moutons, 80 à 100 porcs, 10 vaches à lait, 10 bêtes à l'engrais, 10 bêtes d'élève, 12 cheyoux de travail, 30 chevaux de chasse et de voitures, et environ 100 chiena courants. Tous les bâtiments et la cour à engrais solides sont drainés. de manière qu'aucun liquide ne soit perdu. L'engrais liquide est appliqué anx prairies, aux turneps, aux betteraves et au blé avant la semaitle. Un essai fait comparativement sur des betteraves dont une partie avait reçu 25 tonnes de fumier et dont l'autre partie avait été arrosée trois ou quatre fois avec l'engrais liquide, a montré une légère supériorité du fumier. Cela tient à ce que l'engrais n'était pas dilué; d'ailleurs, il résulte de l'enquête que le prix de l'application de l'engrais liquide n'est littéralement rien par comparaison avec celui que coûtent le transport et l'épandage du fumier.

#### H. Ferme de Cliterhoe.

C'est dans la ferme de M. Henri Thimpson, à Clitheroe (Lancashire), que le système tubulaire a pris naissance (voir précèdemment, p. 501). Le réservoir employé, et dans lequel une pompe à vapeur envoie l'engrais, a 18-50 de longueur, 9-15 de largeur et 3-66 de plus grande profondeur;

il est vouté en dessus, l'arc commençant lateralement à 0m.61 du fond; sa capacité est de 363 mètres cubes envirou; il est situé au point le plus élevé du terrain, à une hauteur variant de 4m, 57 à 25m, 90 au-dessus d'une prairie de 32h, 40, la plus grande distance à atteindre pour l'arrosage étant de 731 mètres. Le tube flexible, de 0º .065 de diamètre, est fait en toile de chanvre garnie d'étoupes et goudronnée; chaque bout est long de 27 mêtres et s'adapte au suivant par un assemblage à vis; une lance de 1m.50 de longueur et du même diamètre que le tube et se terminant par un orifice de 0<sup>st</sup>.016, forme le jet d'arrosage. Des expériences variées ont montré à M. Thimpson que le mieux est de s'arranger de manière que le jet ait de 4 mètres à 4 ... 5 de longueur et s'élève à environ 6 mètres. Dans ces conditions on peut répandre 9 mètres cubes d'engrais liquide par heure; cette quantité ne change pas beaucoup lorsque les tubes flexibles mis bout à bout ont seulement 54 mêtres ou bien 731 mêtres de longueur; elle est suffisante pour une surface de 0h.4, et elle est obtenue par le travail de deux hommes, l'un dirigeant le jet, l'autre changeant le tube flexible de place. En un jour de 10 heures, on répand ainsi 90 mètres cubes sur une surface de 4 hectares. La dépense des tubes qui ont remplacé l'épandage au tonneau d'abord employé, a été de 1,285 francs. M. Thimpson estime à 15 pour 100 l'intérêt annuel, tant pour l'amortissement que pour l'usure. Tout compté, l'arrosage de l'hectare revient à 7'.50 par le système tubulaire; il coûtait 12'.50 par le tonneau.

#### 1. Ferme de Sulton Waldron.

Si le système tubulaire flexible a d'abord été employé par M. Thimpson, c'est dans une des fermes de M. Huxtable, à Sulton Waldron (Dorsetshire), que les tuyaux souterrains ont été établis pour la première fois, du moins en Angleterre; car M. Harvey, de Glasgow, parait avoir commence en Écosse (voir p. 502 et p. 546). M. Ilinxtable ayant été un des premiers à adopter la stabulation permanente pour son bétail, avec les planchers à claire-voie, et l'alimentation à la paille hachée mélangée avec les racines et autres sortes de nourriture, il avait à sa disposition une grande quantité d'engrais liquide, Trouvant que le transport avec les tonneaux était trop coûteux, excepté toutefois pour les terres très-voisines des bâtiments d'exploitation, il songea à conduire ses purins sur une prairie de 24 hectares, en les faisant circuler dans des tuyaux placés à 0m,60 sous le sol. Après divers essais, il s'arrêta à l'emploi de tubes en poterie avec des joints en ciment. De 180 mètres en 180 mètres se trouvent des regards verticaux par le moven desquels on vient prendre l'engrais liquide dans des tonneaux légers qui n'ont qu'un petit parconrs à faire pour venir se remplir quand ils ont arrosé; M. Huxtable préfère cette méthode à des tubes flexibles de toile, de gutta-percha ou de caoutchouc qui s'usent très-rapidement. Non-seulement l'engrais liquide des animaux, mais encore du guano, des os dissous dans un réservoir sont ainsi envoyés par une pompe, et à une distance de près de 2 kilomètres, M. Huxtable, comme le dit M. de Lavergne dans son Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre, est un des plus hardis pionniers de l'agriculture anglaise; mais il ne donne rien au luxe et à l'apparence; il recherche sculement l'utile.

# J. Ferme de Porth Kerry.

La ferme de Porth Kerry, située à 16 kilomètres de Cardift, dans le Glamorganshire, et appartenant à M. Romilly, est d'une contenance d'environ 120 fectares, sur lesquels 35 hectares sont soumis à l'irrigation par les engrais liquides. Les travaux ont été commencés en octobre 1849 et le système a fonctionné au printemps de 1850. Sur les 55 hectares, il y en a 15 en prairies arrosées par tous les produits du drainage de la maison d'habitation, les eaux vannes, etc.; ces liquides, étant rassemblés dans un réservoir de 28 mètres cubes de capacité, sont élevés par une pompe à bras et distribués par un tube de gutta-percha sur le pré. La principale opération est celle qui est établie pour la ferme. On v a construit 4 réservoirs d'une capacité totale de 145 mètres cubes; trois sont destinés à recevoir les engrais, et le quatrième à faire les mélanges avec l'eau; un cinquième réservoir, de 254 mètres cubes de capacité, réunit l'eau du drainage d'une partie des terres de la ferme, Ces constructions scraient suffisantes pour l'application du système à toute la ferme. Il n'y a pas de machine à vapeur; la gravitation seule conduit le liquide dans des tubes de fonte souterrains, et de là, par des regards, dans un tube flexible. Les frais d'établissement ont été de 7,500 francs. Le bétail, qui fournit l'engrais liquide, se compose de 36 bêtes ă cornes, 210 moutons, 9 chevaux de travail, un cheval de voiture, 4 ou 5 poulains, et 20 à 30 porcs; on n'envoie dans les réservoirs aucun liquide de la maison d'habitation. Un homme, payé 21.50, répand en un jour 36 mêtres cubes environ sur 15.6. On fait huit applications par au. L'arrosage coûte, en comptant l'intérêt du capital à 7.5 pour 100, 40°,60 par an et par hectare, pour 180 mêtres cubes de liquide. L'épandage du mêtre cube d'engrais revient à 0f.23.

# K. Ferme de M. Harvey, à Glasgow.

Nous reproduisons le compte rendu que nous avons publié dans le Journal d'agriculture pratique de la visite que nous avons faite en 1857 à la ferme très-intèressante de M. Harvey, placée tout près de Glasgow :

Il paraitrait que, des 1829, un M. William Harley aurait imaginé le aystème suivi maintenant par M. Robert Harvey. Quoi qu'il en soit, ce dernier, qui dirige une distillerie de grains extremement importante, a commencé à établir son arrosage vers 1844, afin d'échapper aux reproches qui lui étaient faits d'empoisonner les eaux du canal calédonien qui passe devant son usine. Le mal était devenu si grand, les plaintes taient si nombreuses, qu'il fallait absolument faire cesser ce que dans le pays on appelait an intolerable nuisance. M. Horvey résolut d'arroser ses terres avec les caux vannes de sa distillerie et d'y mêler les urines des vaches de sa laiterie; celle-ci était alimentée par les résidus si nourrissants de la distillation des grains. Une difficulté se présentait : c'est que l'usine était en contre-bas de la plus grande partie des torres voisines. M. Harvey dut avoir recours à une force mécanique pour résoudre le problème qu'il s'était posé. Du reste, il n'utilise pas seulement pour la nourriture de ses vaches, dont le nombre varie entre 700 et 1,000, les résidus de sa propre usine; il consomme aussi ceux de plusieurs distilleries placées à côté de la sienne,

Les vaches de M. Harvey sont de la race d'Ayr et de la race d'Ayr-Courtes-cornes. Il n'élève pas; il achète les vaches pleines ou les fait remplir, et il s'en débarrasse à la fin de la lactation. Nous avons vu deux taureaux, l'un de la race d'Ayr, l'autre do la race courtes-cornes améliorée (Durham). Les vaches sont distribuées dans neuf étables à double travée, et dans deux étables à travée simple. Chaque travée peut recevoir 50 vaches, qui y sont placées deux par deux dans des stalles. Les résidus de distillerie coulent dans les mangeoires. Derrière chaque rangéo do 50 vaches se trouve une rigole étanche de 0 .. 50 de largeur et 0 .. 15 de profondeur. Cette rigole conduit les urines dans une citerne commune d'une capacité de 180 mètres cubes, qui reçoit aussi lea eaux vannes de la distillerie. Les déjections solides sont recueillies à part, et le fumier qu'elles forment est vendu aux cultivateurs voisins à raison, nous a-t-il été déclaré, de 8 francs la tonne anglaise de 1.015 kilog.; en 1856, il aurait été vendu 5,200 tonnes de fumier. Les étables sont construites en planches; elles sont ouvertes sculement aux deux extrémités, et elles présentent au centre sur toute leur longueur, au faite de la couverture, un petit toit surélevé et ayant des jours sur les deux côtés, de sorte que la ventilation est toujours très-active; malgré la température assez élevée. de l'air à l'époque de la visite (4 août 1857) que M. de Guaita et nous avons faite de la ferme de M. llarvey, il n'y avait dans les étables aucune mauvaise odeur. Les urines étaient extrêmement claires et abondantes: les fieutes étaient peu épaisses; lorsque celles-ci tombaient dans les rigoles que nous venons de décrire, les garçons d'étable les ramassaient à la pelle pour les porter sur le tas de sumier,

Chaque étable de seches sort tour à tour pendant deur ou trois heures, Les animaux sont conduits en une pâture voisien. Rous s'ons su une étable revenir, les taches parajassient très-empressées d'aller retrouver leur nourriture indérieure. Outro les résidué de ditilleire, cette nourriture se compose d'un mélange de drèche, de farine de mais, de pois et de fèves, de turnepir coupés et cuits. A l'automae, jorqu'on a movie plus les vaches au pâturage, on leur donne des choux cabus qui sont récoltés sur la ferme. On ajoule ansais à la goirriture du foin, dont nous voons ur faire des meules immenses. Soite hommes sont occupés à préparer la nourriture. Il y a en outre, pour les traites et les soins des étables, quarante autres hommes et huit filles de basse-cour.

Les vaches sont traites trois fois par jour. Le luit est en gande partie vendu immédiatement, ne partie aussi il est écrémé, el la crème sert à faire du heurre. La ville de Glasgow, comptant maintenant une population de 400,000 labitants, ofire un écondement facile aux produits de la latierie de St. Harvey. Aussi le luit non écrémé se vend à vaison de 6 pence la pinte écossaise (78-41), écst-k-tire à rison de 9'48 le litre. Le luit ferrémé se vend un peu moins cher, 0'415 le litre seulement.

Le rendement moren par jour et par tête est de 71.5 de lait. Des clarrettes, an nombre de 10 à 15, contennat 6 vases du volumé de 51 kires chacun, servent à transporter le lait qui est rendu dans la ville. Les vases pour l'écrémage sont en boix; ils out la forme circulaire et sont à fond plat; ille out un diamètre de 0-30 et une profondeur de 0-12. La baraite qui seri à fiire le beurre n'est pas autre chose qu'une baraite ordinate à mouvement de va-et-vient vertical, construité sur une grande de-helle ct mue par la vapeur. Le beurre se fait en une heure et demie à doux heures.

Le moteur général de l'usine et de la ferme est une machine à vapeur de 25 chevaux; cette machine a été achetée après la démolition d'un bateau à vapeur, et elle a été payée à un très-faible prix, 6,250 francs. Elle consomme 2,000 kilog, de charbon par jour et elle occupe deux múcaniciens. Elle fait mouvoir : 1º un moulin qui fournit la farine de maïs, de pois et de fèves qui sert à la nourriture du bétail; 2º une pompe qui fait monter du canal voisin l'eau nécessaire à tous les besoins de la distillerie et de la ferme; 3º deux pompes qui élèvent les résidus de la distillerie dans un réservoir d'où ils se répandent dans les différentes étables, 4º trois pompes accouplées qui font monter toutes les urines de la citerne où nous avons vu qu'elles sont rassemblées dans neuf cuves en bois élevées sur divers points culminants de la ferme. On aperçoit deux de ces réservoirs dans le dessin ci-joint (fig. 539); ce sont des cuves de brasseurs en bois, d'où le liquide se répand sur les terres par la seule force de la gravitation en circulant dans des fuyaux sonterrains en fonte, Ils sont à environ 30 mêtres au-dessus de la citerne. Le prix de cette citerne et des cuves est de 5,250 francs. Les tuyaux principaux qui amènent le liquide de la citerne dans les cuves, et des cuves dans les

champs, et qui font en outre communiquer les cures les unes avec los autres, ont 0°, 10 de disautres intérieur et 2 mêtres de long raviron. Cest tabes sont agencés de façon qu'une des extrémités de l'un entre dans l'autre citrémité renfiée du traya précédent. Ils constituent sinsi un système d'écoulement général placé à une profondeur moyenne de 0°-30 et dirigé aur la crète des champs principaux. Quelques tuyaux verticaux s'embranchent de distance out les premiers, de manière à précenter un nombre suffisant de regards formés par des robinets, d'où il est possible de conduire, à l'aide de tuyaux vealants également en foate. l'engrais liquide dans toutes les parties des 400 acres (160 hectares, si ca sont des acres éconssises; il ne nous a pas été possible de bien éclaireir ce point et les rapports de la ferme. Ces terres ont de natre éconssises; il ne nous a pas été possible de bien éclaireir ce point et les rapports de la ferme. Ces terres ont de nature sont es reres de la ferme. Ces terres ont de nature sont es un serve les terres de la ferme. Ces terres ont de nature serve.

Les tayaux souterains ent inc longieur totale de 7,200 mètres et out coité 5/30 h-untres, a lopse non comprise. Les tayaux volusts ont chacun 18-82 de long. Ils sont spenées de la manière anivante, que sert faire comprendre la figure 5/90. Un regard vertical est fermé par un rebinet en loute à une petite hauteur que-dessus du sol, et présente une rodelle sur laguelle on attente par trois écrous nea autre rondelle placée à l'extrémité courbe d'un premier tuyau en fonte syant environ 0 - 05 de dismètre intérieur a son autre extrémité, et dennier tuyau, de 1-32 de long, présente un renfiement dans lequel on introduit une extrémité d'un tuyau droit églement en fonte, renflé à ron autre extrémité. Nous avons compté, au moment de notre visite, 70 tuyaux ainsi mé hout à bout et constituant un long tayau solide extrémier. A l'extrémité de cette conduite se trouvait enfin un tuyan flexible de 18 mètres de long, lité d'une toile recouverte de guatte-porcha.

On a arrosé des turneps en noire présence i ils étaient remés en lignes sur billous, de manière à présenter des aillous dans le sens de la pente du terrain. Un ouvrire commençait à binor avec use houe la sillou dans le haut duquel se répandait l'engrais liquido; est ouvrier, marchard recalons, préparait la voie au risiseou formé anturellement par la masse liquide noirâtre et d'une assex mauvaise odeur. Un sillon étant arrosé, on passit au suivant pour lui finer abbir la même opération. Un enfant d'une doussine d'annéeé silait et vensit pour ouvrir plus ou moins le rechiest, pour déphoère le bout du turya (lexible, pour boucher les faités avec un peu de terre glaise, etc. Cet homme, et cet enfant arrossiou sinsi 40 § 20 arrs par jour.

On voit qu'on ne verse pas, chez M. Hervey, l'engrais liquide directement sur les raciers ; un nous a dit qu'on traitait de même les choux, ct que l'arresage ne s'effectuait que 'pendant. le jeune àgé des plantes, Pour les céréales et le rayerass, on irrigue par jet direct, mais sans mettre de laince à l'extrémité de uturu fletible et on versant abondamment sur



chaque place. Les ouvriers nous ont déclaré qu'ils évitaient en général de donner l'engrais aux feuilles, parco que celles-ci en étaient brûlées.

Comme il y a à la disposition des irrigateurs 4,058 mètres de trayaur volants, on conjoi qu'il es facilie, avec un peit nombre de regards seu re les tuyaux souterrains, d'atteindre toutes les parties de la ferme, Cependant, sur une colline sease devée on a palec dure cuve dans laguel on anchen le liquide par une pompe spéciale qui poise dans un des tuyaux principuux.

Les surrepa que nous avons vus étaient en bon état, mais ils ne présennient point l'aspect d'une régétation extraordinaire. Un champ de chour cham était de toute bousté; ces chour n'avient reçud e l'engrais liquide qu'une seule fois, alors qu'ils étaient très-peu vannés; trois semaines avant notre visite on leur avait donné une fumuro de guano. Nous avons vu des avoines très-serrées, avant heuceup de paille, mais peu de grain. On nous a dique les meilleurs effets étaient obtenus avec le ray-grass d'Italie, auquel on appliquisit l'engrais liquide immédiatement après chaque coupe. On a pu, une fois, faire trois copne ayunt la première 4-90 do haut, la seconde f-27, et la troisième 0-45. Ce résultat est cité comme exceptionnel.

Tel est le tableau fidèle de ce que nous avons vu en visitant la ferme de M. Harvey. On peut dire que l'application du système a coûté en frais d'établissement:

| Pour la machine à vapeur          |  |  |  | 6,250 fr. |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------|
| Pour les réservoirs               |  |  |  |           |
| Pour les tuyaux souterrains       |  |  |  | 28,800    |
| Pour les tuyaux mobiles en fonte. |  |  |  | 0,500     |
| Pour la gutta-percha              |  |  |  | 80        |
| Totaux.                           |  |  |  | 46.880 fr |

Soit 295 francs par hectare.

Quelle est la dépense d'irrigation? Nous avons vu qu'un lomme et un enfant ne peuvent lière que 30 ares un plus par jour; cetle partie seule de la main-d'œuvre est donc de 4 francs. Il faut maintenant compter le combustifiée et les mécaniciens. D'apprès les comples equi ont été donnés, et parce que à Glasgow le charlon est à bon marchi. il y aurait une dépense de 5,000 francs par an en charlon, et de 5,000 francs en salaires, an emettant que la moitié au compte de l'irrigation, on trouve 91 francs par lectare pour cet article. Edifu, il faut compter 20 pour 100 d'entres no pur les marchines, réservoirs, tupraur, robinets, etc., soit en tout 9,70 francs, ou par hectare, 39 francs. Ainsi, à notre compte, une fauve par legit situale collecties 82 francs par hectare. Misque vaut une telle famure ? Il est très-adificile d'apprécier quelle est la part des engris fiquides dans la production du sol che 21. Narvey, et quelle est

cello dia guano, celle des autres engrais. M. Harvey nou a déchré quit le dat impossible de rien préciser à cel égart. Pour qu'on ne nous ecuse pas d'avoir mal compris l'éminent distillateur, nous cièrens-du-reste à cel égard la phrase suivante du rappert fait en mars 1857, par M. Henry Austin, chief superintending inspectes du consoil des salubrité d'angelerre : « Nous n'avons pa oblenir de déclais, dit M. Austin, sur les dépenses des travaux sis er les produits de cette ferme. M. Harvey, n'avait par euvie de doniére des renaséguements; il nous a sauré qu'il ne tennai aucun comple qui pil le mettre e nêt d'estimer avec quelque exactitude le pris coûtant ou le résultat de cette opération, séparément des autres branches de son explosition. »

Auși nous nous contenterous de dire que nous avons vu nouvrie à la porle d'une grante ville, avec les résidus de la visitultain des grins, que étable nombreuse contenunt 1,000 vacles, domant du his pour une somme de 400,000 france, et estim de l'enguis liquide qui coûtsit 14,000 france à répindre au rôl hochestres. Lindustriel qui fait ecte opération a surtout pour spéculation de distiller des quantités considérables d'avoins d'orge, de libe et d'autres grins. Forcé de trouver un moyen des dé-barrasses des caux de sa distillerie, condamné à renoirer à les jette d'autres grins. Forcé de forouve un una la decessaire de les utiliser en les élevant par des pourques, et monière à les répardes en manière d'âgir, pain sil faut mettre la perte au compité de la distillerie, condamné à renoirer à les characters des caux de sa distillerie, condamné à renoirer à les répardes en manière d'âgir, pain sil faut mettre la perte au compité de la distillerie, obligée de duncer à ses œux nuisibles un écoulement nécessairément coliters.

Nous n'ajouterons que quelques mots, c'est qu'en 1852, le rapport de M. Lee sur la ferme de M. Harvey, rapport de Interes en le ferme de M. Harvey, rapport de le français, n'a compté que 56,250 francs de frais d'établissement au lieu de 46,880 francs, n'a porté à l'entretien des machines, réservoirs, etc., que 7.5 pour 100 au lieu de 20 pour 100 par an, a calculé enfin que la dépense d'irrigation était de 45 francs par bectare au lieu de 82 francs. On peut discuter sur tous ces points. Mais tout le monde est d'accord pour dire que l'exploitation de M. Harvey est une rare exception; car on y vend le fumier solide, on y achète divers engrais commerciaux et notamment du guano et des phosphates; on y emploie enfin les

liquides de la plus grande vacherie et peut-être de la distillerie la plus considérable qui existent.

#### L. Ferme de Myer-Mill,

Pour la description de cette ferme, désormais célèbre, nous devrons nous borner à rapprocher des textes.

En 1852, M. Moll s'est exprimé en ces termes (Journal d'agriculture pratique), 3º serie, t. V, p. 45 et 177):

La contrée où est située la ferme de Myer-Xill, su sod-est environ de la ville d'Ayr, est accidentée. Ce sont des ondulaisons doucer, formant uns série de collines pou élevées. La ferme même est assies sur le sommet d'une de ce collines, à peu pels su centre de 400 arens d'Écosse, ou 2:0 hectares, qui en composent le territoire. [Lors de notre visite, en juillet 4804]. N. Kenneley vanit spoult 510 lectares à l'étendup primitive d'une l'intention de les soumettre au même vystème de culture.] Le sol est un sable silicent, parfois assez finer tunél d'argite, par conséquent d'une certaine compacité, qui repose sur un sous-sol perméable plus généralement sur un sous-sol plaisent imperméable.

Les terres ont été drainées deux fois : la première fois à 1°.50 de profondeur; la seconde, à 1°.20, le premier drainage s'étant montré insufficant

Quant au climat, c'est celui de la côte occidentale de l'Écosse: humide et frais en été, humide et froid en hiver. Si j'en crois ce qu'on m'a dit, notre resplendissant solcil et notre ciel bleu n'y seraient guère connus que théoriquement.

Autrefois la branche essentielle des produits était à Myer-Mill, comme dans tout le comté d'Ayr, la histeire el la fibrication du beurre. On y entretenait 100 et quelques vaches de cetta excellente et joile petite race d'Ayrshire, presque aussi bonne que notre race bretoune pour l'enquilés failtiere, et supérieure à elle pour l'aptidué à l'engraissement.

Plus tard, M. Kennedy avait successivement substitué à cette spécialité celle de l'engrissement des bless bovines, orions et porticises, qu'il troussis plus profitable; et, par des achats de grano et d'es, il étit par even à sugmenter la févondité des tarces, et partant le nombre de sanimur entretienus à Myer-Nill, sans cependent qu'il est jamais pu dépasser une tête de bêtes à cornes on 5 moutons pour 1 hectare de la superficie toble. On faissit, en outre, dans ectte ferme, du bôt, de l'avoine et des turneps, c'eat.4-dire qu'un tiers envirue de la surface était en labour, et le rade en herbage temporaires; ces dermiers établis suivant le mode anglais, avec un mélange de plusieras tréfles, de miniettes et de graminées, notament de ray-grama commun.

Ajoutons que M. Kennedy payait et paye encore aujourd'hui 2 livres

par acre, soit 100 francs par hectare de ferinage.

Tel était l'état des choses à Myer-Mill, lorsqu'en 1846, la grande réforme de air Robert Peel,., vint menacer M. Kennedy comme la plupart de ses confrères du Royaume-Uni, non-seulement dans ses bénéfices à venir, mais dans son existence même. C'est alors, quand M. Kennedy out acquis l'intime conviction de son impuissance à lutter contre la concurrence étrangère avec l'ancien système de culture, qu'il s'ingénia et réussit à en trouver un nouveau qu'il a mis à exécution avec une habilité et nné persévérance qui, à elles seules, seraient dignes d'un grand succès. Il lui a fallu une forte dose de ces deux qualités, car ce nouveau système n'est rien moins que le renversement complet de ce qui existait auparavant et de ce qui constitue encore aujourd'hui le cachet spécialde l'agriculture anglaise. On sait, en effet, qu'un des traits caractéristiques et en même temps un des grands avantages de cette agriculture, avantage qu'elle doit au climat doux et pluvieux, c'est la nourriture du bétail au pâturage pendant toute ou presque toute l'année. Or, le système

de M. Kennedy implique forcément la stabulation permanente. l'arrive à l'exposé de ce système; en deux mots, c'est la transforma-

tion de tous les engrais en engrais liquide. Mais, dira-t-on, c'est de l'histoire ancienne et très-ancienne, qui recoit encore nne application journalière plus ou moins complète en Suisse, en Hollande, dans les Vosges, etc.

C'est, en effet, de l'histoire aucienne, mais si bien revue, corrigée et augmentée, qu'on ne reconnaît plus rien de l'œuvre primitive.

D'abord, la confection même de l'engrais liquide est singulièrement améliorée, Quaire immenses réservoirs couverts, contenant ensemble 1,817 mètres cubes, et munis d'agitateurs qui empêchent le dépôt des substances solides, recoivent toutes les matières excrémentitielles provenant du bétail. Les logements de celui-ci sont disposés de la manière la plus favorable pour l'écoulement de ces matières dans les réservoirs. Le sol de la porcherie et de la bergerie est à claire-voie, suivant le système Warpes. Les matières stercorales et les urines passent au travers et tombent dans un canal où circule l'eau qui les entraîne dans l'un ou l'antre des réservoirs. Des dispositions différentes, mais généralement bien appropriées, permettent aussi de supprimer la litière dans les boxes des bêtes à cornes et d'en diriger les excrements dans les réservoirs.

Toutes les matières excrémentitielles du nombreux bétail de Myer-Mill-Parni sont ainsi transformées en engrais liquide qu'on laisse fermenter pendant 3 à 4 mois avant de les employer, temps durant lequel les agitateurs, eu remuant souvent le mélange, empêchent la formation d'un dépôt et favorisent la décomposition des matières solides contenues dans le liquide.

A cette masse d'engrais, M. Kennedy ajoute des quantités notables de guano et d'os, ces derniers préparés avec l'acide sulfurique. Tout cela est jeté dans les réservoirs et ajouté au linier. Préparé de la sorte, celui-ci est trop épais et trop riche pour pouvoir être employé pur. On y mête, avant l'emploi, de 1 à 4 fois son volume d'eau, suivant que le temps est humide ou sec.

Un grave obstacle s'opposit à l'adoption du projet de M. Kenned; y l'absence d'eu. A force de cherchet, il trouva une source abondante à euriron un domi-kilomictro de distance et à 22°.5 de profondeur. Au moyen de deux curps de pompes aspirantes et foulantes, donnant 365 il tres par minieut, il anême l'éua de cette source dens un bassin placé au milieu de sa ferme et à un niversa qui lui permet de la diriger sans peins dans tous les bittiments.

Pour ce travail, de même que pour faire mouvuir les agistateurs, une force motrice disti nécessaire. Air-je bassin de dire qu'il la trouva dans cette anneze presque obligée de toute grande ferme écosasise, dans ce serviteur si puissant, si commode et si économique à la fois, en un mot dans une machine è vapeur? Celle de M. Kennedy est de la force de 12 clevaux; ello consomme 750 kilogrammes de charbon par pour de 12 beures, écst-à-dire un pes plus de 5 kilogrammes par heure et par cheval. Le charbon, du reste, ne revient qu'à 0°.16 les 1,000 kilogrammes rendus à la fermedas à la fermedas à la ferme.

Cotte machine sert non-seulement aux usages indiqués, mais encore à battre les céréales, à couper les racines, à concasser le grain et les tourteaux, à lacher tous les fourrages et la paille pour le bétail, et enfin à l'opération importante que je vais décrire.

Ce que j'ai dit jusqu'à présent du système de M. Kennedy ne sort pas assentiellement de la confection habituelle et bion entendue des engrais liquides. Cette opération est seulement plus parfaite et plus complète chea M. Kennedy qu'ailleurs.

Mais voici qui, à ma connaissance, n'a d'analogne zulle part. On sais le que l'application du lizier aux terres se fait de duur façons : dans les pays de montagnes, par des rigoles qui le conduisent et le répandem sur les prés situés audessous de la ferme; doas les plaines et sur les terres arables, par le moyes de tonneaux on de caisses montées sur des consect en qui evident par une ouverture placé à le partie intérieure en face d'un obstacle, ordinairement une pianchette contre laquelle donne legiet et qui el dissémine d'une manière asses égale dans la largeur de la voie. Il y a encore la méthode flamande, qui s'applique non-seulement à matière féche élective d'es un mais encore au parint, et qui consiste à répandre, au mogen de puisoirs et par un jet d'une grande portée, l'enris liquide amené aux channy per un des nouvers indiqués, tonneu, cavo ou caisse; méthode qu'on emploie également dans les prints marid-ebres, sur que les on arrose ordinaisment chaque plante isoldement.

On comprend d'jà, sans qu'il soit nécessaire de les développer longuement, les inconvénients de ces divers systèmes. Le premiera pour lui l'économie et la simplicité; mais, d'abord, il ne s'applique qu'à l'étendue souvent très-restreinte du termin qui est situé immédiatement aupris et aussiessous de la ference. Erouise, pour peu que le sol soit perméable, une partie du paris s'inflite dans les rispoles. Enfin, même en supposant les riccontrances les plus fivorables, on a toujours un très-grande irrégularité dans la répartition de l'engrais. A noison d'épute à celui-ci un volume d'eau considérable, il n'y a que les parties supérieures et tout au plus-les bords des ripoles dans les parties centrales du termin ainsi fund qui profitent réellement de l'engrais, Aussi n'est-il pus rare d'y voir en même temps excès de riclesses et de misère...

Quant aux autres movens qui sont les senls d'un emploi général; on couprend déji pou leur-détaut equipai d'est, déferiton des frais de rapport, Irais qui puwent dépasser la valeur de l'engrais, et qui; en tous, ca, font, que presque toujours on évite d'ajonter au print à leurnité, d'aux qui serait nécessire pour en obtenir le plus d'effet possible.

Éviter l'irrégularité et les pertes d'engrais du premier système, los finis de conduite et de distribution du second, siriver à une économic lelle, sous ce rapport, qu'on peul, dans l'occasion et avec un grand avantage, omployer de l'esta pure, tel est le problème que M: Kennedy s'est atteléf à résoutre...;

Tout le monde connaît le mode de conduite et de distribution de l'eau et du gaz dans les villes par des tuyaux de fonte de dimensions variables.

Cest là le moyen adopté par M. Kennedy. Des tuyaux de fonte de 0-,05 à 0-07 de diamètre intérieur partent de la ferme, comme centre, et, rayoname dans taute les directions, conducent l'engrisi liquide jusque dans les parties les plus élografes de la propriéd. Ces tuyaux sont placé à environ 1 mètre de persondeur. Ils sont joint les uns sux autres avec toutes les précautions usitées en paroil cas pour éviter les faits.

Comme une partie des terres est à nn niveau égal ou supérieur à culde la ferme, et qu'il importe que l'engrais liquido cirvule rapidement dans les tuyaux et s'en échappe avec force, c'est uue pompe loulante, mue par la machine à rapeur, et communiquant avec uous les tuyaux, qui refoule le liquide dans ceux-ci. J'ai à peine besoin d'ajouter que des robinets permettent de diriger le liquide dans l'un ou l'autre de ces tuyaux. Voilà pour le transport.

Voici maintenant pour la distribution. De distance en distance, chaque tuyau porte ce que les Auglais appellent des hydrauts, qu'on pourre traduire par regards ou éties.

Ces tèles sont des tuyaux vertieaux vissés sur une ouverture du tuyau de conduite, portant à la partie inférieure un appareil de fermeture qui permet de clore à volonté ce dérnier tuyau, de manière à forcer le liquire à sortir par la tête, dont l'orifice supérieur est fermé par nn convercle vissé.

Quand on veut fumer le terrain qui dépend d'un regard, on enlève le couverele de celui-ci, et à sa place on visse un tube de gutta-percha, terminé par une lance ordinaire de pompe à incendie.

Cas tubes de guita-percha ont 0°.05 de diamètre et une longueur d'environ 9 mètres. Ils portent à chaque extrémité un tube très-court en cuivre, dont l'un est taraudé intérieurement et l'autre extérieurement, de façon que chaque tube puisse à volonté, soit se fixer par un bout sur loregre d'un recevoir à l'autre la lance de distribution, ou se fixer sur un premier tube et en recevoir un troisième à son extrémité; en d'autres termes, chaque tube peut agir soisement, ou, suivant les besoins, a'a-jouter à d'autres, et former un geul et unique boyau d'une longueur plus ou moins grande.

M. Kennedy on a de quoi faire un conduit flexible de 270 mètres de longueur. C'est du luxe, car les regards sont (c'helennis de fason que cha un a'arrose que 21 acres on 6 hectares. L'ajouterai que les boyaux sont l'objet le plas cher dans tout le système Kennedy, non-sculement à cause des frais d'acquisition, mais encror à cause de l'user, quoique, de nue, la fabrique repreune les dubes hors de service pour environ un tiers de leur valeur.

Voici maintenant comment on procede: un loomme et un enfant, chargé du nombre de ulues nécessires, s'eu rout aux le terrain qu'il a'agit de fumer. Ils ferment le tuyau de conduite, ouvrent le regard et vissent aux celui-ci un previnier tube armé de sa lance. Au signal qu'il sè donneat, le mécanicien applique la machine à vapeur à la pomps foulant a prés avoir fermé tous les tuyaux, sauf celui qui doit fonctionner.

Au bout de quelques secondes, le liquide arrive. L'ouvrier tient la lance inclinée à 50 ou 60° au-dessus de l'horizon. Le jet a'élance à 12 ou 14 mêtres de hauteur et retombe en pluie fine sur le sol.

Je prie le lecteur de remarquer cette méthode; M. Kennedy y attache de l'importance. Jamais le jet n'est dirigé contre le sol.

Quand l'ouvrier juge que la surface circulaire qu'il peut atteindre avec son premier tube est suffissimment fumée, il arrête la pompe par un signal, enlève la lance, met à la place une ou deax longueurs de boyau, y ajonte la lance et recommence. L'enfant n'est utile que lorsque les boyau a atteint une assez grande longueur. Il se tient au milieu et zide à le channez de aloca.

On conçoit qu'il faut un coup d'eail exercé à l'ouvrier distribateur pour répartir l'engrais d'une manière parfaitement égale et mettre partout la quantité voulue. Mais, avec de l'intelligence et de l'esprit d'observation, ce coup d'eail s'acquiert encore assez promptement, au dire de M. Kennedy.

Le volume ordinaire d'engrais liquide pour une fumure est de 45<sup>m</sup>. 6 par hectare. Répartie sur 10,000 mètres estrés qui forment l'hectare, cette quantité équivant à une nappe de liquide de 0°-0044 d'épaisseur. C'est l'équivalent d'une pluie moyenne de plusieurs heures.

Ou remarquera l'exiguité de re chistre, comparativement à celui d'un arrosage par les moyens erdinaires, qui est de 400 à 1,000 mêtres cubes par hectare. Cet avantage est dù en entier au mode de distribution de 'engrais liquide et à la manière dont il arrive sur le sol.

Quant au nombre de fumures, M. Kennedy ne s'astreint à aucune règle : cela dépend de la récolte et du sol. En général, il fume ses herbages après chaque coupe, ses terres arables après chaque semaille. Mais il fume en outre dans l'intervalle, quand cela lui parait nécessaire. En moyenne, il donne de 6 à 12 fumures par an au mêmé terrain. On comprendra, du reste, qu'il ne craigne pas de les multiplier, lorsqu'on saura qu'un homme et un enfant, dans une journée de 10 heures, fument 5 hectares, et que les frais de main-d'œuvre, en y comprenant l'euvrier qui est à la machine, ne s'élèvent qu'à 50 francs par semaine.

C'est là ce que ce système a d'admirable, et ce que je recommande à l'attention toute spéciale des agriculteurs français.

J'ai déjà dit que M. Kennedy fait varier la densité de l'engrais suivant les circonstances, Dans les rares moments de séche esse qui règnent en čté, il ajoute jusqu'à quatre parties d'eau pour une d'engrais; d'habitude, il n'en met que trois, deux, et même en hiver une seule.

Si, comme i'ai lieu de le croire, ce système s'introduit en France, on trouvers souvent de l'avantage à augmenter notablément la proportion de l'eau, et même, dans certaines eircenstances, à arroser avec de l'eau

Voici les frais d'établissement tels qu'ils m'ont été donn's par M. Kennedy, et corroborés par des chiffres obtenus plus tard du mécanicien même qui a établi; organisé toute l'affaire, M. Young, à Avr.

|            |      |      |     |      |    |     |    | т   |    | 1  |    |    |  | 30 650 fe |     |
|------------|------|------|-----|------|----|-----|----|-----|----|----|----|----|--|-----------|-----|
| Boyaux de  | dist | ribu | tio | n en | gı | ıti | a- | pei | ch | a, |    |    |  | 1,400     | r   |
| Tuyaux en  | foot | e et | те  | gard | s. |     |    |     |    |    |    |    |  | 25,000    |     |
| Pompes.    |      |      |     |      |    |     |    |     |    |    |    |    |  | 2,000     |     |
| Machine à  | vape | eur. |     |      |    | ٠.  |    |     | +1 |    | ٠. | ٠, |  | 3,750     | e i |
| Réservoirs |      |      |     |      |    |     |    |     |    |    |    |    |  |           |     |

#### Ce qui fait 198'.25 par hectare. Les dépenses annuelles sont les suivantes :

| Intérêts et amoi |     |     |    |     |  |   |     |     |    |   |   |   |   |   | 2,973'.75            |
|------------------|-----|-----|----|-----|--|---|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----------------------|
| Salaires annuels | , ( | ete | ٠. | . • |  | ٠ |     | ٠   | ٠  | • |   |   |   |   | 2,600.00<br>1,462.50 |
| Combustible      |     | ٠   |    |     |  |   | ٠   |     | ٠  |   | ٠ | ٠ | * | ٠ | 1,402.30             |
|                  |     |     |    |     |  |   | - 1 | т-1 | -1 |   |   |   |   |   | 7 036 95             |

Ce qui fait 35'.18 par hectare.

Les es et le guano achetés par M. Kennedy ne sont pas portés ici, par la raison qu'avant l'introduction de ce système il en achetait dejà des quantités à peu près égales.

Vous l'entendez, messieurs les apôtres de Péconomie quand même, vous qui repousses tout progrès, toute innovation, même la plus frietueuse, sous prétexte de dépensés éolossales sans compensations; vous l'entendez, 198 francs de l'esia d'établissement et 35 francs de frais annuals pour l'application de ce système qui constitue l'innovation la plus grande, la plus radicale qui sit peut-être été tentée de nos jours en agriculture...

On a vu plus haut quelle était la branche principale du produit à Myer-Mill: la laiterie anciennement, plus tard et aujour'hui encorse l'engraissement. Ajoutons, pour confirmer ce que nous avons déjà div précédemment, que le chiffre le plus élevé des bestiant de graisse entreienus dans cette forme avec l'ancien système avait été de 80 à 100 bêtes à cornes, et de 40 u à 500 moutons.

Aujourd'hui, M. Kennedy tient en meyenne, pendant tout le cours de l'aumée, 200 bêtes à corres, 140 poses et 1,400 moutons. Tout cela est à l'eugrais, et, l'engraissement se continuant sans interruption pendant toute l'année, les bêtes grasses qui partient sont rempiacées presque immédiatement par des bêtes maigres.

J'oubliais, pour compléter ce chiffre déjà si élevé, de mentionner 5 à 15 vaches laitières, entretenues pour le service de la maison,

Ces chiffres sont déjà très-significatifs par eux-mêmes, car, encore une fois, l'engraissement du bétait est la branche principate, j'allais dire exclusive du produit. Les denrées végétales, même le blé, ne sont que tout à fait accessoires.

J'ajouterai que M. Kennely n'est mullement un de ces riches Anglais, affigés de plusiers millions de rente et tourmentés du besoin de les dépenser plus ou moins excentriquement. C'est tout simplement un modeste férmiers, syant un grand besoin de spenger, travisillat à cela avec une incroyable persérénnec, dès lors pas le moins du monde disopue. A fire la guerre à ses dépens, dans l'intérê d'un principe quélconque.

Disons enfin, ce qui est plus concluant encore, que, d'après ses calculs, les 1,000 kilog, de fourrage sec ne lui reviennent qu'à 8 francs...

Le fourrage par excellence pour M. Kennedy est le ray-grass d'Italie, qu'il sème en mar et qu'il grade 2 aus. Il en obteint de 5 à 7 cutient par année, qui îni donnent en moyenne, 142,000 kilor, par hectare, levquels étant téchés se réduisent à un peu plus de 50,000 kilor, cutre il met, après chaque coupe, pendant quelques jours, des moutons pour pâture ce qu'i hisée à la cour à linée à la crea par la comment.

M. Kennedy nous disait qu'en été il avait souvent observé une croissance de plus de 0°.05 par 24 heures.

Comme il fait consommer une grande partie de ses fourrages en vert, et que la situation de sa ferme sur un mamelon isolé rendait le transport de cette masse énorme cher et difficile, il a fait établir, sur la partie include des diemins qui aboutissent à sa ferme, un rail-way, une voie de fer disposée de façon à pouvoir servir aux voitures ordinaires...

Après le ray-grass vient du blé dont le rendement varie entre 55 et 45 hectolitres à l'hectore, puis des turneps, et enfin du blé ou de l'avoine... La nourriture d'hiver des bœufs à l'enerais, chez M. Kennedy, est la

suivante : 1 partie en poids de tourteau de lin : 2 parties de féveroles concassées; 1 d'orge concassée; 12 de foin et de paille tuchés.

Ces matières, après avoir été bien mélangées dans de grandes euves, sont srrosées d'eau bouitlante (fournie par la machine à vapeur) en quantité suffisante pour que foin et paille en soieut imprégnés et ramollis. On les laisse digérer quelques heures dans les euves couvertes et on les donne pour le repas de midi dans la proportion de 71.5 de matières sèches par bœuf. Les repas du matin et du soir ne se composent

La nourriture d'été, qui dure de 7 à 8 mois, suivant les snnées, consiste en ray-grass d'Italie, douné en vert à discrétion, et en 21.206 de

que de turneps et do betteraves. tourtesu de lin sec par tête.

M. Kennedy n'engraisse guère que de jeunes bœufs et génisses de 2 à 5 ans, que la montagne lui fournit en grande quantité. Ce sont généralement des bêtes eroisées des races d'Angus, Aberdeen et Westhigland avec des durhams Achetés de 125 à 200 francs, ils sont revendus, aprèsi à 6 mois d'engraissement, 275 à 400 fr. pièce, Coux qu'avait M. Kennedy au moment de notre visite, et qu'il avait pavés 3 mois aupers vant 125 fr., venaient de lui être demandés au prix de 275 francs. It avait refusé, espérant les mieux vendre encore, en les conservant plus longtemps...

J'ai déjà dit un mot des étables de Myer-Mill. J'ajonterai que la face ' antérieure du hâtiment qui regarde la cour n'est fermée que par des eloisons en planches qu'on eulève avec facilité, de manière à transformer à volonté l'étable en hangar ouvert d'un côté. Chaque bœuf a, du reste, sa boxe formant un carré de 5 mètres de côté. Quoique ce système de togement soit le plus cher de tous, la placo d'un bœuf ne revient ici qu'à 1621,50 do frais d'établissement, tout compris, grâce au bas prix des hois... La nourriture est donnée dans des auges basses. Chaque animai s la sienno.

Les porcs sont de la race de Cumberland, bisnche, bien faite et d'asses grande taille. Convaince, par expérience, du mauvais effet du froid surl'engraissement de ces animanx, M. Kennedy chauffe la porcherie en hiver, au moven de la vapeur circulant dans des tuvaux. C'est également par des tuyaux munis de robinets, que les aliments liquides farines de céréales, de légumineuses et de tourteaux de lin. délayées dans de l'eau chaude), sont distribués dans les anges. Des dispositions analogues so rencontrent dans toutes les grandes et bonnes fermes anglaises...

Les moutons qu'engraisse M. Kennedy sont principalement de la race dite blackface [face noire], race très-répandue dans le midi de l'Écosse, et qu'on élère en grande quantité dans les monts Grampians, soit pure, soit croisée avec les southdown et même les new-leicester (dishtey); puis les cheviots, race excellente importée du nord de l'Angloterre, vers le commencement de ce siècle, dans la haute Écosse par feu la duchesse de Sutherland, lorsqu'elle transforma le comté de ce nom en un immense

påtnrage a montous.

8. Kennely pare 0.780 les journalières, qui travaillent de 6 heures au main à 6 heures du soir, Les charretiers et autres engloyère à l'année; sout ici, comme dans toute l'Angleterre, des hommes mariés. Les premiers ont 11.25 par censine; les autres respirent 10 francs. Ils out, on outre, les une comme les autres, un petit loggenent avec jerdin à proximité de la ferme, et le furrage nécessaire à l'entretien d'une vache, lis requient alte justifications et les différieures en Ecosse.

Les capitaux nécessaires à l'établissement de son curieux et admirable mode de culture ont été fournis à M. Kennedy par le propriétaire même

de la ferme, à un intérêt de 4 pour 100...

M. Kennody n'a pas, bien cateudu, converti tout le monde à sei idées, tinsi que ceda arrive habituellement, ses voissin les plus proches sont les plus incrédules. J'ai cu occasion de voir plusieurs de ces opposents, soit dans le pass, soit à landers e, el, parmie cut, des agriculleurs distingués dont la renomunée (stit menacée par la renomunée grandissante de M. Kennedy; eh bien, je n'ai pas entendu sortir de leur bouche une seule parole malveillante, un seul servesme. Tous m'ont para nairer avec un vii intéett les progrès de leur rival, et animis pour lui des mellleurs sentiments. Ils doutent de son succès défautif, mais ils l'appellent de tous leurs vœux et déclarent que, si M. Kennedy réussit, il sura rendu à l'Aupleterre le plus signale scrice. En attendant, et quoi qu'il arvice, ils n'hésitent pas à le reconnaitre comme un hommp d'une haute intelligence qui honore grandement la classe à laquelle il appartient.

Lorsque, en 1857, nous avons visité le comté d'Ayr, la ruine de M. Kennedy était un fait accompli; il s'était retiré de Myer-Mill; un autre fermier avait pris sa culture, mais il ne s'était pas encore servi du système tubulaire; les pompes et la machine à vapeur étaient inactives.

Au mois de mars de cette même année 1857, M. Austin, inspecteur général du conseil de salubrité, s'exprimait ainsi dans son rapport officiel sur l'exploitation de Myer-Mill:

A la ferme de Myer-Mill, dans l'Ayrshire, qui vient d'être louée tout récemment par M. James Kennedy, le système d'application de l'engrais inquite a dié établi d'equis plusieurs unders, et il a dié mitriorarement d'éteit dans le rapport du premier conseil de subbriès (il), on doit y remarquer que l'eau nécessaire pour dituér le mais liquide est élèveix une languer que l'eau nécessaire pour dituér le mais liquide est élèveix une languer de l'est de la leur de 21 % 3.5 Les tupars non broés sur environ. Mos ares impériales (il) d'un soit de nature tré-a-raible. Les liquides de la ferme cont recueilli dans quatre réserveis souvers et ségèrés, dont la capacité intérieure totale est de 7,900 mètres cubes et unifisante pour contenir jout ce que l'experience de la comme de la capacité intérieure et de 1,900 mètres cubes et unifisante pour contenir jout ce que l'experience et de 1,900 mètres cubes et un agitater est plus d'ans et apune ré-inderent de l'autre et de 4 % 50 de profondeur est placis sur ans hauteur à une certaine distance; l'engrais liquide y est élevis pour être de la firstirbe au une partie de la ferme partie de la ferme pour être de la firstirbe au une partie de la ferme partie de la ferme

Les tuyaux sont en fonte; ils ont 9-.015, -0.076 et 0-.037 de dismitter, c't de distance des regards y sont implentés pour atteire les tubes flexibles de gutta-percha destinés à la distribution. La mediane de vapeur est de la force de 12 chevuux, mais elle n'est pas miquete employée à faire mouvoir les pompes, elle fait assis marcher tous les mistruments de la ferme. Les pompes peuvent élever des réservoirs de 14 a 18 mètres cubes à l'heure. L'engrais liquide n'auti par été employée des préservoirs de l'est peuvent de l'est de l

Outre Pengrais líquide produit par environ 150 vaches et de 4,600 à 1,800 moutons, ou avait employé sur la ferme une grande quantité d'autres engrais, funier, guano et eaux antimoniscales. Il était d'usage de semer le guano et ensuite d'arroser avec la Jance. L'engrais líquide était employé l'birer et l'été.

La main-d'œuvre consistait dans un homme à la machine, et un homme et un enfant à la distribution; leurs salaires étaient inférieurs à 50 francs par semajne.

Je n'ai pu obtenir un compte exact des dépenses; mais, comme il n'y a rien d'exceptionnel dans les dispositions adoptées, on peut admettroque, comme dans les eas ordinaires, les frais ont été en moyenne de 534 fr. et ont pu varier de 281 à 400 fr. par hectare.

Les réservoirs sont extraordinairement grands, mais ils sont économiquement construits en pierres trouvées dans le voisinage. Le fer est ici à meilleur marché que dans toute autre localité; mais une dépense additionnelle a été nécessaire pour fourqir l'ean employée à diluer l'engrais-

[1] Rapport de 1851, dont les détails sont complétement conformes à ceux donnés dans l'article de M. Foll reproduit ci-dessus.

(2) 160 bectares, et non pas des agres écossaises on 200 hectares, commo cela a 646 dit dans le rapport de 1851; cette correction augmente d'un quart tes prix de revient à l'hectare qui ont été alors donnés. En 1859, M. Moll a publié l'explication suivante sur la retraite de M. W. Kennedy de la ferme de Myer-Mill :

La soi-disant ruine de cet agriculteur et le soi-disant abandon du systieme se réduisent à cei : M. W. Keunedy, syant, pour des raisons dirangires au mode de culture, cessé de s'entendre avec M. James Kennedy, propriètaire de Nyer-Will, a quitté cette ferme, oùi il a été remplacé d'abord par un M. Smith, pais par un M. Dunena. It s'ul y a eu, pour, nous servir de l'expression de M. Kennedy, crise de personnes, il n'y a pas eu crite de système, car de derine n'a cessé de fonctionner un instent. Ajoutons que M. Duncan, en 1837, payait une rente presque double de cello de M. W. Kennedy.

### M. Ferme de Canning-Park.

Les faits que présente à l'observation la ferme de Camning - Park appartenant à M. Teller ayant donné lieu, comme ceux constatés à Myer-Mill, à des polémiques, nous nous bornerous également à citer des textes; le lecteur jugera. Voici la traduction littérale du passage consacré à Canning-Park, dans le rapport de M. Lee en date du 51 décembre 1851, publié par le Board of Heatht:

Cest une petite ferme à vaches laitières de 20 hectares, presque de niveau avec la me, située à 2 kionnières at demi environ à l'ouest de la ville d'Ayr. Le rous-rol est un gravier de galets mélangé d'une légère quantité d'argil. L'eur y est trè-abondante, etle este stagmante à conviron 0-51 de la surface, et s'élève enoue plus en hiver. Tous les arrangements de l'étable, de la chambre à cuirre les aliments, de l'étable, de la chambre à cuirre les aliments, de l'etable, care le chambre à cuirre les aliments, de l'etable, care le chambre à cuirre les aliments, de l'etable, care plaisir.

On n'emploie point de litière; les vaches reposent sur des paillassons de fibres de coco. La ventilation est excellente, et l'air plus pur que dans beaucoup d'habitations humaines.

Derrière les stelles des animaux, il y a un long rang de ploques percées, de D°-46 de large; l'urine les traverse et a écoule dans des canaux à section d'univicirculire jusqu'à la cit-rne, placée au bout de l'étable, od elle est étendue, comme à Myer-Mil, de trois on quatre volumes d'eau pendant la sécheresse, et d'une moindre quantifé pendant la ploie. La citeme n'a pas codict plus de 750 fannes. La machine, de la force de trois cheraux, sert à diver la fiquide, et aussi à battre le beurre, à moudre l'avoline, à haches le foin, à pomper l'eau pour le bétail, etc. L'étendue comparativement petite de la ferme fait qu'on n'a besoin que de temps en temps de la machine pour l'irrigation; et, comme la surface de la ferme est plate et que l'engrais n'a pas besoin d'être élevé très-haut, la machine peut faire, en même temps que ce service. les autres travaux nécessaires à l'exploitation. Cette machine a coûté 1,500 francs; il y a deux pompes à engreis liquides, qui ont chacune un corps de 0m.10 et qui donnent 25 coups par minute. Elles peuvent donc lancer environ 1441.15 par minute, ou environ 863 hectolitres par journée de 10 heures. La quantité de liquide répandue par hectare à chaque application étant d'environ 445 hectolitres, on pourrait fumer au besoin toute la ferme en 10 jours, du moins eu égard à la capacité des pompes sculement. Des tuyaux de fonte de 0 0076 s'étendent de la machine jusque dans les champs; ils sont posés de la manière que nous avons décrite plus haut, et ne reviennent pas à plus de 125'.55 par hectare. Le tuyau flexible est en gutta-perchs; il a une longueur totale de 137 mètres, et a coûté, svec sa lance, environ 500 francs. On m'a dit qu'en movenne on employait la machine pour l'irrigation pendant six heures par semaine; les gages du chauffeur et du distributeur, et le charbon, ne devraient donc être portés su compte de l'irrigation que pendant 31 jours sur 12 mois; sur cette base, le montant des dépenses aunuelles serait de 275 francs. La dépense du système entier me semble être celle-ci chez M. Telfer :

| Citerne.                                          | 750 fr.   |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Machine                                           | 1.500     |
| Tuyaux en fonte et regards                        | 2.500     |
| Tube de gutts-percha, lance, etc                  | 500       |
| Total des dépenses d'établissement.               | 5,250 fr. |
| Intérêts annuels de 5,250 francs et usure à 7 1/2 |           |
| pour 100                                          | 3931.75   |
| Main-d'œuvre et combustible                       | 275.00    |
| Total des dépenses annuelles                      | 668.75    |

Cette somme, divisée par le nombre d'hectares, ne donne que 55'.44' sur un ensemble de 20 hectares.

L'engrais liquide est appliqué à toutes sortes de récoltes sur la ferme de M. Telfer, quoiqu'il préfère surtout le ray-grass d'Italie; il l'emploie aussi sur les turneps, les betteraves, les choux, le rhubarbe et les fruits.

En été, les vaches reçoivent une certaine quantité de tourteaux d'huile et d'herbe; en hiver, on leur donne des betteraves ou des turneps, de la farine de fêve ou d'orge, et du foin haché ou de l'herbe, le tout cuit ensemble à la vapeur; Miss Bell, cousine de M. Telfer, surveille la laiterie, et nous a dit que l'année dernière (1850, on avait seheté pour 780 à 1,000 francs de foin, et qu'elle croyait qu'on avait acheté pour près de 5,000 francs de grain. Es général, le reste de la nouvriture est fourri par la ferme. Quant au probait de l'herbe, qui est l'objet pricaipal, he première coupe de cette année, à la fin de mars, avait 0-4,60 de baut, la seconde avait de 0-4,61 de 0-8,61 la troisième avait de 0-9,11 à -50,61 la sitième, que l'on coupait au moment de notre visite, avait 0-4,61 de sitième, que l'on coupait au moment de notre visite, avait 0-4,61 de notre coupe, je trouve que la totalité veuue et coupée sur cette ferme, sept mois, et de 4-5,4 fout cela, expendant, est consommé sur place, et les seuls produits vendus par la forme sont le lait et le heurer.

Quant à la quantité et à la valeur vénale de ces derniers, miss Bell touss a âti que, dans la semaine procéedente, elle avait veadue en tout \$25 livres ou 106 kilogrammes de beutre (1), à raison de 1 shelling la livre ou 2°.76 le kilogramme, et qu'elle regardait ce rendement et ce priz comme moyens. La vente da beurre rapporterait done 2997.76 par semaine, ou 15,295 francs par an Elle nous a dit, de plus, que, persent luit mois de l'année, le lait écrémé se vendéit le unême prix que le beurre. Penhant l'été, dans les chaleurs, ette deurée ne resporte que le moité de ce que rapporte le beurre. D'après ces bases, le lait rapporte envino 17,675 francs par an.

La recette provenant à la foia du lait et du beurre se monte à 27,898

francs par an.

Nous devons ajouter qu'avant l'adoption de ce nouveau système agricole ces 20 hectares ne pouvaient nourrir qu'à grand peine huit ou neuf vaches, et auraient été bien loués pour 73'.40 par hectare.

Nous allons maintenant rapprocher du texte précèdent le procès-verbal de la visite que nous avons faite à Canning-Park, le 7 août 1857, en compaguie de M. de Guaita. Ce procès-verbal a été rédigé le soir même de notre visite, sans que nous ayons sous les yeux autre chose que les notes prises pendant notre conversation avec M. Telfer. Cet éminent agriculteur nous a donné avec une complaisance complète tous les détails que nous avons demandés sur sa trèscurieuse exploitation.

(1) M. Telfer nous a donné pour rendement de ses vaches 9 litres de lait par jour, et il obtient environ 4 pour 100 de beurre. Par conséquent, le rendement en heurre par semaine pouvait s'élever à 121 kilog. Nous ne savons pas si dans le teste anglais il s'est agi de livres anglaises ou de livres du Ayrahire.

La ferme de Canning-Park, appartenant à M. Telfer, négociant à Avr., est située à environ 2 kilomètres à l'ouest de cette ville. Elle est placée sur le bord de la mer; elle se compose de 50 acres anglaises (20 hectares). dont la moitié peut recevoir des arrosages par le système de tuyaux souterrains. Le sol est formé nniquement de sable siliceux sur une grande épaisseur; il constitue une sorte de crible sur lequel la végétation ne peut devenir luxuriante qu'à la condition de très-abondantes fumures. Le terrain est légèrement ondulé, la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation sont situés sur deux dures un peu plus élevées que le reste du sol. Nous avons vu sur pied de très-beaux blés, des pommes de terre à leuillage extrêmement élevé et dru, qu'on était en train d'arracher; les tubercules étsient nombreux, mais petits; elles appartenaient à une variété précoce ayant beaucoup de ressemblance avec le marjolin. Nous avons vu également de beaux rutabagas et des betteravea fort grosses, et enfin un magnifique ray-grass d'Italie. La ferme est soumise à l'assolement quadriennal. Les bâtiments d'exploitation se composent d'une étable contensut 48 vaches de la race d'Ayr; d'une laiterie; d'une chambre à battre le beurre; d'un laboratoire d'essais; d'une cuisine pour la cuisson de la nourriture du bétail; d'une écurie pour 6 chevaux; d'une chambre pour la machine à vapeur, qui est fixe et de la force de 4 chevaux: d'une chambre contenant une chaudière de la puissance de 12 chevaux. Dans une cour se trouvent deux vastes citernes dans lesquelles tombent d'une part les urines de l'étable, et d'autre part de l'eau ou'v projette une pompe d'aspiration. On agite le liquide des citernes avec une grande perche; on ne met jamais aucun solide dans les citernes; on laisae reposer avant de se servir du liquide, de façon à pouvoir décanter; upe pompe prend l'engrais liquide, qui est extrêmement étendu d'eau. pour l'envoyer dans les tuyaux souterrains, qui sont en fonte, et sur lesquels sont placés dea regards arméa de robinets. Ces regards sont diatanta les uns des autres de 180 mètres; il y a par hectare un tuyau souterrain d'une longueur de 100 mètres. Pour arroser, on implante sur chaque regard une rondelle en fer qu'on y visse; cette rondelle porte un cmmanchement dans lequel se trouve placé un tuyau de gutta-percha de 00.039 de diamètre. Ce tuvau .n:obile ne dure que deux ans: son prix est d'environ 4 francs le mêtre courant; la longueur totale est de 80 mêtres. On arrose en tenant le bout du tuyau mobile à quelqués centimètres au-dessus du sol sculement, en ayant soin de ne laisser aucune place sans engrais liquide. On projette à plein jet et sur une largeur d'environ 0".50 à la fois, en produisant ainsi des bandes parallèles arrosées jusqu'à ce que tout le terrain ait recu sa dose. Cet arrosage vient immédiatement après une fumure au guano : ponr les ray-grass, on en met 500 kilogrammes par hectare, et l'on arrose immédiatement. Après chaque coupe, on répète la même sumure, tant en guano qu'en engrais li-

Si le ray-grass a été semé avant l'automne, il fournit cinq coupes; on

IV.

Le c do Google

n'oblent que trois coupes quand le ray-grass est semé au printemps, et il n'y a alors que deux fomeres et deux arrosseges. La moyenne du rendement par coupe est de 38 à 10 tonnes par hectare; quelquelois ¾ Tel-fer a oblenu jusqu'à 65 tonnes sur la même surface. Le ray-grass que mous avons vu auxi de fils ta uprintemps, et ¾. Telfer a estimé sa production totale pour tontes les coupes de 10 à 120 tonnes de foin frais par hectare. Le rendement de poinmes de terre est, d'après ¾. Tel, et de 1,500 francs par hectare. Un nous a été dit qu'il oblensit jusqu'à 80 husbels de bié par arce naglisie. (2) hectolitres à Hectare).

L'arrosage par l'engrais liquide n'a pour objet absolument que d'enterrer le guano; M. Telfor ne lui attribue qu'une faible puissance fertilisante par lui-même. « Ce n'est qu'un véhicule pour le guano; ce qui s'y trouve ne nuit pas, mais ce n'est presque rien. » Telles sont les expres-

sions de M. Telfer.

L'étable est disposée sur deux rangs avec passage au milieu et par derivere, les bêtes se regardent; derivire clauque rangée de bêtes se trouver une rigole de 0°-10 de profondeur et de 1°-10 de largeur. Cette rigole est fermée par une plaque de fonte percée de 0°-02 en 0°-02 de petitions pour le passage des uriues. Ibu reactelte roubante, ayant les dimensions exactes de la rigole, la nettoie rapidement de tous les matériaux soides tombée sur la plaque.

Nous ai vons vu comine litière qu'une très-petite quantité de paille hacée, l'étable est ventilée par la partie supérieure à laide de cheminées; les portes el les fenêtres sont à couisse, et rentrent dans l'épaisseur des mustables cette de la fenêtres sont à couisse, et rentrent des dres sur lesquels sont tendus deux filets en corde de fibres de coco, ce qui arrête le passage des mouches; les mêmes dispositions se retrouvent dans la hiterie. Des robinets dornissent de l'eau dans toutes les parties de l'établissement. Nous avons vu cuire la nourriture des vaches, des tourtenux en poudre prossèree de la paille hachée étaient placés dans une sorte de cuvier mobile sutour d'un aze horizontal, de façon à pouvoir basculer; un turque de vapeur, arrivant au fond du cuvier, déterminant la coction du mélange; une brouette, amenée au-dessous du cuvier, recevait la décharge de ce demier.

M. Teller hisse monter la crème de son hit dans des vases en fer-blane il vend le hit écrémé et fait du beurre ave la crème. Il obient de 55 à pour 100 de beurre; ses vaches lui donnent en moyenne 2 gallons 9 fitres) de lait par jour et par vaches il i vend le hit éremés pour une sonne de 7,500 francs par an. Il lave son beurre avec une eau contenuat un peu de souscarbonate de soude pour l'empécher de rance.

On peut voir, d'après ce qui précède, qu'outre beaucoup d'autres différences entre le récit officiel et celui que nous a fait M. Telfer lui-même: 1º Le système souterrain n'est appliqué que sur la moitié de la ferme, et les frais par hectare, par consèquent, sont précisément le double de ceux qui ont été accusés jusqu'à ce jour;

2° On n'avait tenu aucune espèce de compte des énormes fumures au guano dont se sert M. Telfer; on avait attribué à l'engrais liquide seut les résultats produits par 1,000 et même par 2,000 kilog. de guano par hectare. Les calculs que l'on a faits sur les produits nets doivent être diminnés d'une somme d'environ 12,000 francs rien que pour achat de guano.

M. Moll a fait une réponse aux remarques qui précèdent, mais en s'attachant sentement à ces mots que M. Teller nous avait dist « L'engrais liquide n'est qu'un véhicule pour le guano; ce qui s'y trouve ne nuit pas, mais ce n'est presque rien. » Or discuter sculement ces mots, c'est avouer toutes les erreurs que nous avons relevées. Voici comment M. Moll, après avoir fait un voyage en Écosse, s'est exprimé dans le compte rendu qu'il a lu à l'assembles genérale des actionnaires de Vaujours, le 12 juillet 1859:

On sait que, cher M. Teller, tout le fumier est transformé en engraus liquide. Or comment admettre, en effect, que le fumier de 52 vaches, maintenues en stabulation presque permanente et parfaitement touriers, no soit presque rein pour la petite surface de 10 hectares (1) qui regoit tout e cette masse d'engrais, lorsqu'on sait, par expérience, que le finier d'une seule vache sufit pour porter an minimum de production un hectare de terre dans les circonstances ordinaires, et qu'il n'a encore, d'olonde qu'à bien pen de fernes de r'aiser, et disdd e die home culture: une tête de bête bovine ou l'équivaleut par hectare? Muis il y a mieux: N. Teller, en apprenant le langae qu'on lui péstait entir, à décharé positivement qu'il n'avait jamais rien dit de semblable; que l'opinion étrage qu'on lui péstait ne pouvait teuri que d'un mainetnud; que, loin de nier l'ellicacté de l'engrais à l'état fiquide, il avait toujours l'intime conviction de sa granda suprécriet sur le même engrais à l'état toujour l'intime conviction de ca granda suprécriet sur le même engrais à l'état toujour l'intime conviction de nous de sur aute suprécriet sur le même engrais à l'état toujour l'intime conviction de neu engrais à l'état toujour l'intime conviction de nous de sur aute suprécriet sur le même engrais à l'état toujour l'intime conviction de nous l'aute de nous le sur de nous le sur le sur

<sup>(4)</sup> En 1852, M. Moll avait dit 20 hectares.

rédiges, ésance tenante et d'après la conversalión qui venait d'svoir tien, une note que M. Teller lu treve une grande attention et qu'il n'heisia pas à signer. Voici cette note: «M. Teller pense que l'engreis liquide de sex aches peut suffire pour certaines plantes qui contiement beaucoup du potasse, mais qu'il n'est pas asser riche en ammonisque pour le ray-grass d'Italie, pour lequel il fatta iquotte du gamo. Da reste, il est convaince que la même quantité d'engrais de bétail produit quatre fois plus céfets à f'est liquide qu's l'état soiled. M. Teller pense que le ray-grass d'Italie spécialement, donnent cinq coupei par an, épaisernit prompte-ment les oil de son pluophate de chaux, si on ne lui donnait pas de gamo ou tout autre engrais riche en phosphate et en ammonisque, — Signé. A. B. Teller.

Le résumé des développements dans les quels l'habite agriculters vouslut bien entre d'ans le cours de la couveration, éct que, expertant, sous forme de lait, de fromage, de viande, une quantité considérable de phosphates et de substances auchées tirées, grâce à l'efficacié de Fengrais liquide, d'une surface très-restreine (10 hectares), li-haut que cette reportation s' considérable soit compensée par une importation équiva-

lente de ces matières, si l'on ne veut pas épuiser le sol,

Pour corroberer et justifier son opinion sur la puissance de l'engrais liquide, M. Teller nous conduisit derant une pièce de rave-grass qui préventait des différences notables de végétation. « Cette pièce entière, nous dit-il, a été coupée il y a environ cinq reamines, et a reçu, immédiatement après, une fummre de guano à raison de 450 livres par acre, 150 liberarimes par hechare). La partie gauche, où le 17-yaras n'a que 6 à 7 pouces de hautenr, n'a rien eu eu sus du guano; ce qui est derant ous, et qui est dejà mieux, mais pas encore bon à faucher, a été arrosé sur lo guano, mais avec un engrais très-faible, trop dilué; enfin, ce que l'on coupe, et qui, comme vous le voyer, a plus de 2 pieds de hauteur, a reçu, outre le guano, un arrosage avec un engrais liquid c'iche en depeticions animales. » A joutons que cette d'enrice partié feist d'un ver foncé, tandis que les deux autres, et surfout la première, étaieut d'un vert jaune.

Nous n'avons pas besoin de dire que nous avons la conviction que l'engrais liquide est quelque chose, mais nous cherchous ce qu'il produit. Dans le cas particulier de la ferme de M. Telfer, on ne sait quelle part revient à l'engrais liquide de la ferme, quelle part revient au guano. On avait attribué tous les produits à l'engrais liquide, et on avait passé sous silence l'emploi du guano. D'ailleurs, il ne faut pas confondre la valeur de l'engrais lui-même avec le mode d'emploi qui est seul en discussion. Voici ce qu'avait dit M. Moll en 1852 (Journal d'agriculture pratique, 5° sèrie, t. V, p. 181):

La valeur totale des produits est de 27,875 francs, qui, diminués de 5,875 francs peur foin et grains achetés, et d'euviron un millier de france pour frais spéciaux de funure, de fauchage et rentrée des fonrriges verts, laissent encore une somme de 21,000 francs, c'et-à-dire de plus de 1,000 francs par lecture qui reprécentent, sinon le bénétic net, du moins le produit débarrasé de toutes les dépenses spéciales au mode de culture adopté par M. Tellor.

Or, des 21,000 francs ici supputés, il est accordémaintenant qu'il faut déduire 12,000 francs de guano, et il ne reste que 9,000 francs pour représenter les bénéfices et payer en outre les frais d'entretien de l'étable, de culture, etc., etc. On avait trop voulu prouver en faveur du système tubulaire. Nous avons cherché la vérité; elle se trouve dans une appréciation modérée.

#### N. Ferme de New-Ark.

La ferme de New-Ark, près d'Ayr, appartient à M. le marquis d'Ailsa. L'irrigation par le système tubulaire y est établie sur environ 15 hectares. Les turyaux souterrains destinés à conduire l'engrais des réservoirs dans les champs sont en grès vernissé; ils n'ont à supporter qu'une pression de 0 à 10 mètres. Le liquide s'y répand par la seule gravitation.

# O. Ferme de Dunduff.

La ferme de Dunduff, cultivée par M. Ralston, à Legentre Ayr et Maybole, a ses bâtiments situés sur une hauteur, de telle sorte que l'engrais liquide est distribué par l'action seule de la pesanteur sur une surface d'environ 20 hectares de terres placées de 7 à 21 inètres au-dessous des récipients. Les liquides qui proviennent du bétail sont reçus dans des tuyaux en poterie qui-les conduisent à une distance de 180 métres dans trois réservoirs circulaires construits en briques, ayant chacun 5º.50 de diamètre et 5º.66 de profondeur, et dout la capacité totale est de 259 métres cubes. Des réservoirs aux champs, l'engrais liquide circule, en vertu de la différence de niveau, dans des tubes en fonte de 0º.076 de diamètre dont le prix est de 2º.75 le mètre; la tuyauterie, sa pose et les regards ont coûté environ 125 francs par hectare. La distribution se fait à l'aide d'un tube flexible armé d'une lance, par un homme et un enfant recevant un salaire de 15º.25 par semaine, et arrosant les 20 hectares en 5 jours, de telle sorte que 8 arrosages par an ne coûteraient en maindeuvre que 87º.50. M. Lee établit dans son rapport au Board of Heclith le compte suivant :

| Tuyaux de conduite du purin des boxes du bétail aux |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| réservoirs.                                         | 625 fr.   |
| Réservoirs                                          | 900       |
| Tuyaux en fonte et regards,                         | 2,500     |
| Appareil de distribution                            | 750       |
| Frais d'établissement                               | 4,775 fr. |
| Soit par hectare, 258'.75.                          |           |
| Intérêts et amortissement de 4,775 francs à 7,5     |           |
| pour 100                                            | 3581.12   |
| Sa sires annuels                                    | 87.50     |
| Frais d'arrosage                                    | 445.62    |

La dépense n'est, d'après ce compte, que de 22'.28 par hectare, « ou, dit M. Lee, que le prix de 5,000 kilog. de fumier ordinaire, et le résultat obtenu est trois fois plus grand que celui d'une fumure de 40,000 kilog. » L'engrais liquide est spécialement appliqué au ray-grass et au trêfle.

P. Sur la meilleure manière d'appliquer les engrais de ferme à l'état liquide.

Les détails dans lesquels nous avons pu entrer prècè-

demment sur l'application des engrais liquides par le système tubulaire dans quinze ferines différentes montreit que l'on est loin d'être d'accord en Angleterre sur la meilleire organisation à adopter; ils font voir également que les frais d'installation sont assez coôteux, même lorsque l'on n'a pas besoin d'avoir recours à des machines élèvatoires et que les dispositions des terres sont telles, que la gravitation suffit à la distribution. Quant aux frais de maind'œurre, ils sont évidemment très-restreints, quoique l'usuro des appareils soit plus considérable qu'on ne l'avait admis d'abord, et qu'il soit certain que le taux de 7.5 pour 100 ne couvre pas l'amortissement.

Les publications du Board of Health admettent que pour répandre la même quantité pondérale, de 15 loads par acre impériale, ou de 37 loads 1/4 par hectare, la dépense est la suivante:

| Fumier de ferme solide par chariot | 84'.37 |
|------------------------------------|--------|
| Engrais liquide par tonneau        | 58.60  |
| avec machine à vapeur fixe         | 1.55   |

Dans cette dernière dépense ne sont pas compris l'intèrét et l'amortissement du capital nécessaire pour l'instalation du système. Les Anglais adnettent que 45 loads (voitures ou tas) de fumier de ferme par acre forment une bonne fumure; la voiture ou charge est de 750 kilog, environ; c'est donc 23,000 kilog, de fumier par hectare, ct, par suite, le même poils d'engrais liquide pour chaque arrosage. Il en résulte que, pour pouvoir réellement comparer la main-d'œuvre exigée par les diverses fumures, il faut multiplier 1/.55 par le nombre d'arrosages, qui est de 7 ou 8 chaque année. Il y a de plus, dans le système tubulaire, à compter la charge provenant de l'intêrêt et de l'usure de l'installation, outre que des deux côtés il faut compter aussi les frais de préparation de l'engrais. L'intèrét et l'usure forment une charge que, dans les rapports du Board of Health, on porte à 7.5 pour 100. On reconnaît d'ailleurs que, suivant la forme et l'étendue du terrain, il faut une longueur différente de tuyaux et un nombre variable de regards ou prises d'eau. Cinq exemples montreront, d'après le Board of Health, quelles dispositions on peut adopter.

1. Soit une surface de 600 hechares de forme rectanguisire, on pourra mettre la machine au milieu du plus grand cidé de rectangle, et diviser colui-cie ne 40 carrés de 10 hectares, au milieu do chacun desquels il y aura une prise d'eau. Un premier tuyan una deux embranchements pour deux extres voisins, puis il se bifurquere pour former deux conduites principales perpendiculairement suxquelles se trouveront de chaque côté embranchements et 10 regards. Il faudre des tubes flexibles d'une longueur de 275 mêtres àu maximum pour arroser dans toutes les parpies des cirrics. Les friss d'établessemnt seront :

| 548 mètres de tuyaux do fonte de 0º.178 de dia-    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| mêtre à 9'.80 le mêtre, y compris la pose          | 5,3704.40  |
| 1,698 mètres de tuyaux do 0 126 à 51.50            | 9,539.00   |
| 1,132 mêtres de tuyaux de 0 101 à 4'.12            | 4,663,84   |
| 15,282 mètres de tuyaux de 0 076 à 31.20           | 48,902,40  |
| 40 regards à 25 fr                                 | 1,000.00   |
| 5 tubes flexibles de 275 mètres à 1'.85 le mêtre . | 1.498.77   |
| 3 Jances à 25 fr                                   | 75.00      |
| Dépense totale pour 640 hectares.                  | 70,8191.41 |
| Dépense par hecture                                | 1104.70    |
| Intérêt à 7.5 pour 100 par hectare                 | 8.30       |
| Longueur de tuyaux par licetare, 29 mètres.        |            |

2. Soit une mrface carrée do 400 hectares divisée en 32 carrée de 16 hectares elsacun. La machine étant placée au milieu de l'un des côtés, on peut en faire partir un tube principal qui porte 5 regards, un embranchement perpendicubire étant articulé dans l'un-des premiers carrée domners naissancé quarte trupat do distribution parallèles un premier. La plus grande distance à atteindre avec le tube fletible sera eucore de 275 mètres. On aura la déponse suivante :

| 380 mètres de tuyaux de fonte de 0=.452 de dia-     |
|-----------------------------------------------------|
| mètre à 6'.86 le mètre 2,606'.40                    |
| 1.600 mètres de tuvaux de 0 n.127 à 51.50, 8,800.00 |
| 4,000 mètres de tuyaux de 0=.101 à 4,12, 16,489,00  |
| 4.000 mètres de tuyaux de 0 076 à 3,20 12,800.00    |
| 25 regards à 25 fr                                  |
| 516 metres de tuyaux flexibles en deux parties, à   |
| 1'.85 le mètre                                      |
| 2 lances à 25 fr                                    |
| Dépense totale pour 400 hectares. 42,359.58         |
| Dépense par hecture 105'.89                         |
| Intérêt à 7.5 pour 100 par hectare 7.94             |
| Longueur de tuyaux de fonte par hectare, 24 n.90.   |
|                                                     |

5. Soit une surface rectangulaire de 370 hectares divisée en 30 earrés de 9 hectares chacen. La machine sera placée sur le plus petit côté du rectangle, et le modo de distribution des tuyaux acra le même que dans l'exemple précédent; la plus grande distance à attendre par le tube flexible sera de 200 mêtres. La dépense pourra s'estimer ainsi:

| 1.500 mèt  | res de tuva | ux de fonte  | de 0=.127 à 5'.50.   | 8,2501.00  |
|------------|-------------|--------------|----------------------|------------|
| 3,000      | _ '         | _            | 0m.101 à 4'.12.      | 12,360.00  |
| 4.500      | _           |              | 0m.076 à 3r.20,      | 14,400.00  |
| 30 regards | à 25 fr.    |              |                      | 750.00     |
| 209 mètre  | s de tubes  | flexibles à  | 1',83 le mêtre       | 382.47     |
| 1 lance    |             |              |                      | 25.00      |
|            | Dépe        | nse totale p | our 270 hectares.    | 36,1671.47 |
| Déper      | se par hec  | tare         |                      | 1334.92    |
| Intéré     | t à 7.5 por | ir 100 par   | hectare              | 10.04      |
| Longu      | eur de tay  | aux de font  | te par hectare, 33". | .35.       |

4. Soit une ferme de 42°.8 de forme oblongue et irrégulière. On pourra la partager en 7 parties telles qu'une longueur de 182 mètres de tubes flexibles atteigne les points les plus éloignés des regards. On sura le comoté suivant:

| 1,381 mètres de tuyaux de 0 º .076 à 3'.20      | 4,4191.20 |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 7 regards à 25 fr                               | 175.00    |
| 182 mètres de tubes flexibles en toile de 0 050 |           |
| de diamètre à 1'.82 le mêtre                    | 553.06    |
| 1 lance                                         | 25.00     |
| Dépense totale pour 42 8                        | 4,952.26  |
| Dépense par hectare                             | 115.71    |
| Intérêt à 7.5 pour 100 par hectare              |           |
| Langueur de tursur de fonte per hectare 59m     |           |

5. Soit enfin une ferme de 16 hectares; il ne faudra qu'une seule conduite de tuyaux en fonte et 2 regards sinsi qu'il suit :

| 410 mètres de t  | uyaux de 0=.076 à 3'.20       | . 1,312'.00  |
|------------------|-------------------------------|--------------|
| 2 regards à 25 l | r                             | . 50.00      |
| 182 metres de l  | ubes flexibles à 1'.85        | . 333,06     |
| 1 lance          |                               | 25.00        |
|                  | Dépense totale pour 16 hectar | es. 1,720,06 |

Les dépenses pourraient être un peu réduites, si l'on plaçait la machine au milieu des terres et non pas sur un des côtes.

M Collignon, ingénieur des ponts et chaussées, dans un très-bon Mémoire sur l'agriculture du comté de Lincoln (Annales des ponts et chaussées, 1856), a fait ces remarques judicieuses sur les vices du système:

Le dismètre des tayaux décreît en même temps que la distance au arréservir augmente: il en révialt que la vitesse du liquide dance au la tayaux croît à meure qu'on s'approche de l'orifice. Le liquide pécitre dans su long luyau, doné d'une certaine d'issiciée, qui change son mouvement rirrégulier en un mouvement continu. Il y a dans une telle distribution plus-ciens défauts de détail, lets que les changements hronie de la section des 1942 ne, de la direction du jes, et les coups de bélier qui sont à craindre dans une si longue conduite.

La pratique a effectivement démontré que l'usure était beancoup plus considérable qu'on ne l'avait supposé dans l'origine, et on a été conduit à diminuer la longueur des tubes flexibles, et à multiplier les regards. On en a établi un en général pour nne superficie de 4 à 5 acres ou de 1º.60 à 2 hectares. Malgré cela, les inconvénients sont restès trés-grands, ainsi qu'on le lit dans un Mémoire de M. Peter Love, inséré dans le tome XX du Journal de la Société royale d'agriculture d'Angleterre (1859). Nous donnerons des extraits de ce Mémoire intéréssant d'après une

traduction que nous devons à M. Viollet: Voici comment s'exprime M. Love :

La méthode de répandre l'engrais liquide, simple et expéditive en apparence, cossionne n'annoise alsa l'exécution beaucoip de travail pour visser les tubes l'existes et les trainer sur toutes les prities du Iterrain. Ele amène aussi des pertes de liquise par avite de l'inégaridé de la diatribution, une usure considérable et dispendieuse du tube flexible, et une pette de temp pour les déplacements à peu près égale à la durée de l'irrigation proprement dite. Ces inconvénients présentent surtout de la gravité lorsque la pression nécessaire pour la circulation du liquide dans les tupaux est fournie par le travail de la vapeur ou des animaux; ils sout moindres lorsque la pression nécession est due à la gravité.

Dana la ssison sècle, époque de l'amée où l'on arrose le plus, il et inésumoins trèurgent que le travail soit eécetife sans interruption, et, autant que possible, pendant la dernière partie du jour, afin que l'éssporation roit moins considérable ensuite, et que la terre sit le temps d'absorber l'engrais pendant la muit. J'ai cét vivement l'arappé de la perte que peut causer la vaporisation lors d'une visite que j'ai faite, pendant l'édé de 1853, à la ferme de Nyer-Pilli, près d'Ayr. M. Kennedy appliquait alors l'engrais liquide à des choix nouvellement plantés, et répandait environ 153 mêters subes par hectare, quantit ferprésentaut une lame d'eau de 0±135 d'épais seur, répartie sur la surface de la terre, qui était fort éche, ainsi que l'atmosphère. Il suffisit de quéques heirres pour que tont le liquide fut évaporé, ce qui faissit disparaitre presque entièrement l'avantage de l'arrossement; tamisi que, quand l'engrais et sit distribué le soir, la perte produite par la vaporisation était peu considérable.

Les personnes qui n'eu ont pas fait l'expérience s'imaginent qu'il est facile d'entraine les tubes flexibles sur le terrain; mais on ne doit pas oublier que 28 % courants de tubes de 0 % 0.5 de diamètre, en 21 % 60 de tubes de 0 % 0.76, pèsent 100 kilogrammes.

M. Peter Love ajoute que, malgré ses imperfections, le système tubulaire souterrain doit prendre de l'extension à cause des grands avantages que présente l'arrosage pour les cultures fourragères, et particulièrement pour le raygrass d'Italie et les choux. On obtient ainsi des récoltes très-mutritives et d'une abondance qui paraît presque fabuleuse.

M. Love continue ainsi :

Le sol est toujours parfaitement nettoyé après avoir produit du ray-

grass d'Italie pendant deux ans. Durant co temps, on a executé dix ou douze coupes.

Après chaque coupe, on fait une irrigation de 56 à 258 mètres cubes d'engrais liquide par hectare. La quantité d'eau que l'on doit mêler à l'engrais est déterminée par la sécheresse de la saison et du sol. Si la terre est déjà pénétrée d'eau, on ne doit donner, par hectare, que 56 mêtres cubes d'engrais non étendu; mais, si le sol est crevassé et que l'on ne puisse espérer de la pluie, on doit ajouter une quantité d'eau suffisante pour que la totalité du liquide s'élève, par hectare, à 258 mètres cubes, volume équivalent à une lame d'eau de 0 .. 258 d'épaisseur, ou à une pluie movenne de 10 heures, ce qui produit un effet très-avantagenv. Comme la quantité de l'engrais liquide dépend de celle du bétail, qui elle-même est liée à celle des fourrages récoltés, on doit préférer les plantes qui peuvent donner une succession de coupes aussi rapprochées que possible. Le ray-grass d'Italie satisfait éminemment à cette coudition; aussi constitue-t-il, en quelque sorte, le pivot de la culture par le système tubulaire; car c'est le seul fourrage qui puisse fournir des coupes très-nutritives et très-fréquentes, sans culture, sans ensemencement répété, et sans qu'il soit nécessaire d'v joindre, pour alimenter le bétail, du foin, de la paille ou d'autres plantes.

Les récoltes de grains n'exigent aucun engrais, et elles sont même exposées à pousser avec trop de vigueur, après une sole de ray-grass ainsi arrosce. Cette plante est toujours coupée avant d'avoir complétement épié, en sorte qu'an lieu d'absorber les principes qui servent à la formation des grains, elle leur permet, au contraire, de s'accumuler au profit des récoltes futures. Le ray-grass laisse encore le sol exempt de manyaises herbes et tout engraissé pour la production des grains. La récolte la plus convenable après le ray-grass est l'avoine semée de bonne heure, parce qu'elle craint moins que les autres céréales la surabondance de la végétation, et qu'elle se trouve bien d'un labour profond, exécuté selon la méthode de Kent, c'est-à-dire avec retournement complet de la tranche levée par la charrue. Après l'avoine, on peut semer du froment et attendre une récolte très-satisfaisante par la quantité et la qualité. Pour la préparer, il faut donner un labour peu profond, enterrer le gazon, et laisser exposée à l'action de l'air la terre qui se trouvait au-dessous de la surface. Dans le froment, on seme de la graine de trèfle, on passe la herse en avril. Ce trèfle doit être fumé pendant l'hiver, et fauché deux fois pour fourrage durant l'été suivant, puis rompu et labonré à peu de profondeur pour faire place au froment, après lequel on cultive la terre à une profondeur movenne pour y semer de l'orge. On prépare alors, par des façons profondes et par un engrais abondant, le terrain pour une récolte de turneps; puis on recommeuce la rotation par deux années de ray-grass d Italie. Au moven de cet assolement, on peut, avec des achats modérés d'engrais, obteur des produits abondants en grains, en bœufs et en moutons.

Des observations attentives et une expérience de deux ans dans l'emploi des engrais liquides nous ont convance que les cultures des plantes fourragères, et notamment du ray-grass d'halic, sont les seules que cette méthode améliore assez pour que l'on en retire des bénéfices. En effet, si l'on se rappelle qu'en Angleterre les contés les plus sees sont ecux où l'on recueille les grains les meilleurs et les plus abondants, on reconnaît que les fourrages sont les aeules récoltes qui réribuent suffissamment les frais considérables d'un système de distribution d'engrais liquides.

On voit que dans les idées de M. Love le système tubulaire étendu à toute une exploitation ne peut servir que pendant une partie de la rotation de l'assolement auquel les terres sont soumises. La conséquence de cette opinion, c'est qu'il est nécessaire de chercher à diminuer les frais de premier établissement et d'attenuer, par un meilleur mode d'application, les frais de distribution de l'engrais et d'usure des appareils. Voici les dispositions que M. Love propose dans ce but :

Une seule conduite principale, enfouie en terro, traverserait par le milieu la pièce à arroser; des conduites seconduires portatives seraient posées parallèlement de chaque côté sur la surface et transportées du champ de ray-grass d'Italie, récemment rompu, au champ actuellement ennemencé de la même plante.

En ne cultivant, pour la production du ray-grass, que la portion des terres qui avoisinent immédiatement la ferme, on peut diminuer beaucoup les frais de transport et la longueur de la conduite principale. La rotation de l'assolement, dans ce système, doit être la suivante :

1º Du froment; 2º des turneps; 3º du ray-grass d'Italie; 4º la même plante; ou bien : 1º des turneps; 2º des pois à courte ties; 5º du ray-grass d'Italies comé au moment où les pois viennent d'étre récoltés, c'est-a-dire en juillet ou au commencement d'août, ce qui donnerait au ray-grass un avantage encore plus marqué, mais sux dèpens de la différence entre la valeur du froment et celle des pois, dont la récolte est plus hasar-deuse.

Pour réaliser ce programme, M. Peter Love a imaginé la machine de distribution représentée en plan et en coupe par les figures 540 et 541, et qui permet de laisser de grands intervalles entre les tuyaux en métal. Cette machine

الإستا راب ال

IV.

consiste en un tambour B porté par deux roues II, qui font corps en général avec l'essieu; cependant, lorsque l'on veut tourner court, on rend mobile la roue de gauche. Sur le tambour s'enroule le tuyau flexible C, attaché d'une part à



Fig. 540. — Plan de la machine de M. Peter Love pour la distribution des engrais liquides.

la bouche qui fournit l'engrais liquide, et d'autre part, par l'interniediaire du tube b, à la lance E. Cette lance est montée de manière que l'homme qui est chargé de la manœuvre, et qui est placé sur le palier II, peut la faire mouvoir doncement de la droite vers la gauche, et vice versi, pour répartir uniformément l'engrais sur une largeur d'environ 20 mètres. Pendant ce temps, un aide, qui se tient sur le palier G, imprime à l'appareil un mouvement de translation au moyen de la manivelle A et des engrenages que montrent les figures.

On dirige la marche de la machine en agissant sur la roue de devant par l'intermédiaire de la manivelle F, qui commande par un pignon une demi-couronne dentée perpendiculaire au plan de la roue et liée invariablement avec cette roue. On comprend que, quand la machine avance, le tuyan flexible se déroule sans que le liquide cesse jamais de l'alimenter. On passe sur les conduites portatives K, pla-



Fig. 51!. — Coupe verticale de la machine de M. Peter Love pour la distribution des engrais liquides.

cées simplement sur le terrain, sans les endommager, à l'aide du pont volant I que représente la figure 542. Selon



Fig. 512. — Pont volant pour protéger les conduites portatives dans le système de M. Love pour la distribution des engrais liquides.

que la machine marche plus ou moins vite, on répand moins ou plus d'engrais; en conséquence, on a des engrenages de rechauge qui pernettent de porter à volonté la quantité de liquide distribuée de 22 à 258 mètres cubes par hectare. Comme on arrose sur une largeur de 20 mètres, il n'y a besoin que d'un déplacement de 500 mètres pour arroser un hectare. A ce sujet, M. Love donne les indications suivantes:

Une bonne machine hydraulique fait passer par minute 565 litres d'auu dann utube de 0°-070 de diamitier; pour distribuer 22 mètres cubes sur un hectare, il fout donc 00 minutes et demie. La machine devra, en conséquence, pour arroser un hectare au minimum, parourir un peu plus de 8 mêtres par minute; mais, comme il faut qu'elle repasse sur le terrain, on fera bien d'en doubler la vitesse, La vitesse sera seniement de 0°-1 à la minute pour arroser au maximum.

Un seul homme, su moren de la manivelle, peut sisément promener la machine sur le tervina, si les rouses sont munica de nisis portatifs en bois duns le geure de ceux imaginés par M. Boydell. Le poids de l'appareil, au morral tu départ, los-guil est chargé de tout le tube flevile plein de liquide, ne dépasses pas 1,250 kilogrammes et l'allège de Shikogrammes par chaque distance de 10-80 persouve, et sur laquelle elle dépose une lougueur égale de tube rempit de liquide. Le travail de-vient donc d'autant plus facile à messure que l'on c'éloigre de la boud d'au et de la conduite portative, mais d'autant plus faicle à sur la machine une plus grande longeur de tube le conduite portative, mais d'autant plus difficie qu'il y a sur la machine une plus grande longeur de tube le collection en conduite.

Quand on a arrosé toute une baude de 20 mètres de large, on fait avance l'appareil jusqu'au milieu d'une autre bande de même largeur, ou bien sur toute autre largeur que l'on a déterminée d'avance.

Sa une heure environ, on peut répandre plus de 22 mêtres cubes élongrais liquides sur un bectar de terrain, ou sur nes auperficie plus ou moins graude, selon que l'on hite on que l'on ralentit la translation de la machine, sons modifier la vitosse de l'évoulement. Cette vitoses, qui est de 303 litres per minute pour ou tuyau de 0-,076 de diamètre, se réduit à 234 litres pour un tuyau de 0-,063, et à 165 litres pour un tuyau de 0-,051.

La vitesse de la machine et l'étendue sur laquelle on distribue le jet de la lance déterminent la quantité de liquide répandue par hectare. Dans l'appareil à simple tambour, représenté par les figures 540 et 541,

il n'y a d'enroulés que 110 mètres de tube flexible; mais on pourrait sans difficulté rendre le tambour double et enrouler plus de 220 mètres. Comme il faut 201\*,60 de tubes de 0\*,076 de diamètre pour contenir

Comme i mui 20-20 de tubes de 0-0-0 de dumetre pour comenir 1,000 kilogrammes d'engrais liquide, on pourrait placer les premières conduites m'alliques portatives avec bouches de prise d'eau à une distance de 200 mètres des bâtiments; cette distance peut, an reste, être auguientée ou diminuée selou la disposition de la forme et de ses terres.

Quelques chiffres sont nécessaires à connaître pour appliquer convenablement le système tubulaire sous ses différentes formes. M. Peter Love les a réunis en tableaux que nons allons reproduire en transformant les mesures anglaises en mesures françaises.

Le tableau suivant exprime le nombre des mêtres cubes et des tonneaux de 1,000 kilogrammes qui correspondent de des lames d'eau d'epaisseurs croissantes de dixième en dixième de pouce anglais (ou par 0°.00254) pour une acre de terrain (0°.405), la densité de l'engrais liquide étant supposée 1,15; il indique aussi les diamètres des réservoirs circulaires qui peuvent contenir les quantités correspondantes d'engrais; la profondeur de chaque réservoir est constamment supposée de 10 pieds anglais (5°.058), à portir de la voûte concave qui en forme le fond.

| Épalaseur<br>de la lame<br>de liquide<br>e répande, | Mêtres eubos<br>répandus<br>par<br>00,608. | Tonnes<br>de 1,000 kil,<br>répandues<br>par 65,405. | Diamètros des<br>résérvoirs contanant<br>les quantités<br>d'engrais liquide<br>nécessaires<br>par 60-105. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.00254                                             | 10.3                                       | 11.63                                               | 2.081                                                                                                     |
| 0.00508                                             | 20.6                                       | 23.26                                               | 2.914                                                                                                     |
| 0.00762                                             | 30.9                                       | 34.89                                               | 3.605                                                                                                     |
| 0.01016                                             | 41.2                                       | 46.52                                               | 4.163                                                                                                     |
| 0.01270                                             | 51.5                                       | 58.15                                               | 4,648                                                                                                     |
| 0.01524                                             | 61.8                                       | 69.78                                               | 5.978                                                                                                     |
| 0.01778                                             | 72.1                                       | 81,41                                               | 5.486                                                                                                     |
| 0.02032                                             | 82 4                                       | 93.04                                               | 5.867                                                                                                     |
| 0 02286                                             | 92.7                                       | 104.67                                              | 6.248                                                                                                     |
| 0.02540                                             | 103.0                                      | 116.30                                              | 6.577                                                                                                     |

Les prix d'établissement des réservoirs sont les suivants. La fouille est estimée 0'.54 le mêtre cube au minimum; elle est plus ou moins coûteuse selon la dureté du terrain et les obstacles que l'on peut rencontrer. Le corroi d'argile qu'il faut placer derrière la maçonnerie pour prévenir les fuites est évalué à 4'.63 le mêtre cube. La maçonnerie est en briques; elle doit avoir 0"-228 d'épaisseur dans son pourtour, 0"-101 au fond, 0"-228 à la voûte, au milieu de laquelle on doit ménager un regard de 1=.066 de diamètre. La dépense pour les briques, le mortier, la pose, l'exécution du corroi d'argile, peut être d'environ 45 francs par 1,000 briques. Le fond concave est une calotte sphérique avant 0m.60 de flèche et dont le rayon est égal au diamêtre du réservoir; la voûte supérieure est de la même forme. La profondeur uniforme de 3m.05 est mesurée à nartir de la naissance de la voûte. La fouille aura une profondeur de 3".657. Le diamètre, de 7".62, est regardé comme étant un maximum qu'on ne doit pas dépasser avec une épaisseur de 0º .228. M. Love dit qu'il en coûterait aussi cher pour construire un seul réservoir avec un mur de 0=.556 d'épaisseur que pour en faire deux d'une même contenance totale et avant des murs de 0m.228. C'est afin de ne pas déranger l'harmonie des calculs basés sur cette épaisseur que nous avons laissé tous les chiffres rapportés à l'acre auglaise (0h. 405). On comprend qu'on pourrait faire croitre la capacité en augmentant la profondeur: mais les dimensions ci-dessus paraissent les plus convenables.

|                                          |                                 |                                |                                   |                                            | le mur.                                                |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mètres<br>cubes<br>d'engrais<br>liquide. | Diamètres<br>des<br>réservoirs, | Diamètres<br>de la<br>fouille. | Mètres<br>eubes<br>de<br>fouille. | Argile du<br>corroi<br>en mètres<br>cubes. | la voute et<br>le lond.<br>(Dimensions<br>ordinaires.) | Bipense<br>totale<br>de<br>construction, |
| 10.5                                     | 2.081                           | 2,743                          | 21.40                             | 4,53                                       | 4,900                                                  | 207.71                                   |
| 20.6                                     | 2.944                           | 3.605                          | 37,46                             | 6.12                                       | 6,100                                                  | 305.00                                   |
| 30.9                                     | 3,605                           | 4,267                          | 51.99                             | 7.84                                       | 7,900                                                  | 396,66                                   |
| 41.2                                     | 4.163                           | 4.824                          | 66.52                             | 9,37                                       | 9,600                                                  | 483,75                                   |
| 51.5                                     | 4.648                           | 5.306                          | 81.04                             | 10.70                                      | 11,000                                                 | 556.66                                   |
| 61.8                                     | 5.078                           | 5.739                          | 94.80                             | 11.97                                      | 12,400                                                 | 629.57                                   |
| 72.1                                     | 5.486                           | 6.114 .                        | 107.00                            | 13,12                                      | 13,700                                                 | 696.25                                   |
| 82.4                                     | 5.867                           | 6.555                          | 123.10                            | 14.52                                      | 15,000                                                 | 770,31                                   |
| 92.7                                     | 6.248                           | 6.882                          | 137.60                            | 15,79                                      | 16,500                                                 | 845,75                                   |
| 103.0                                    | 6.577                           | 7,258                          | 152.10                            | 16.82                                      | 17,900                                                 | 916.25                                   |
|                                          |                                 |                                |                                   |                                            |                                                        |                                          |

M. Peter Love ajoute, relativement à la production d'engrais liquide que peut donner l'engraissement des bœufs par le ray-grass, les détails suivants, qui seront certainement lus avec un grand intérêt :

On doit construire utissi un bassin pour les mélanges, ain d'y comitner rengrais liquid avec le guano, le biphosphaite de claux, le niert de soude, les tourteux pulvérisés, el les autres engrais nécessires pour porter les oil au degré de fertillée enjé. Ce bassin doit avoir une expacité double au moins de celle du réservoir, afin que l'on paisse y faire à la fois le mélange nécessaire pour le service entire de la journée.

La quantité moyenne d'urine rendue quotidiennement par le bétait nourri avec du rorg-grass d'Ilatie, de bous turneps ou d'autres plantes equeuses, peut être évaluée à 10 litres par chaque centine de kipsurié été ungraissé pendant cinq mois. L'eur nécessire pour délayer couvenshiement l'engrais solide peut atteindre le double de cette quantié. Par conseignent, en tenant compte de l'urine, des exceréments solide et de l'eur nécessaire, ou frouve une moyenne de 125 litres par jour et par tête. Du doit y proportionner la capacité des réservoirs.

Le produit moyen d'un hectare de ray-graes d'Italie pout suffire à nourrir pendant un jour 455 têtes de hétail, qui, d'appès l'estimation précédente, donneront 55\*\*-75 d'engrais liquide, quantité qui, si on la répandait le soir sur la même peraire artificielle, produirsit de l'berbe propre, à être coupée de trais, on touve que 35 hectares sufficient at l'entretien de 455 têtes de bétail, et que la capacité des réservoirs doit être d'\*-550 quor chaque bectare de nay-grass d'Italie. Mais, comme, par le système de l'auteur, on pourrait se réparder comme certain de hand ten moi d'étée, no reclue maffirait en réalité pour un nombre de têtes proportionnellement plus grand, ce qui obligerait de porter la contenuace des réservoirs à 1\*\*-950 que hectare de respectare d'un proportionnellement plus grand, ce qui obligerait de porter la contenuace des réservoirs à 1\*\*-950 que hectare de respectares d'Italie.

Ce ested suppose que les récurroirs sont vidés tous les jours; mais, sûn de pourroir aux accumulations possiblés, on dorrs construire des réservoirs supplémentaires, et en proportionner l'étendue au roulement que l'on se proposere d'adopter. On partirs toujours des données qui vennent d'être établies, c'està-dire que chaque jour on rempirs un réservoir contenant autant de fois 1<sup>st</sup>. 104 que l'on possède d'hectares de ray-grass d'Italie dans l'association de l'ambée courant de l'armé courant de l'ambée courant de l'ambée

Il est nécessaire de connaître aussi la quantité de liquide qui restera dans les tubes souterrains, et qui devra être envoyée, dans une longueur déterminée de tuyaux, avant que le jet puisse jaillir. Voici, à ce sujet, un tableau traduit du Board of Health:

| Liquide conten-<br>dans une longue-<br>de 190 mètres. |
|-------------------------------------------------------|
| , MG.                                                 |
| 0.049                                                 |
| 0.111                                                 |
| 0.198                                                 |
| 0.309                                                 |
| 0.446                                                 |
| 0.805                                                 |
| 1.239                                                 |
| 1.752                                                 |
|                                                       |

Nous ajouterons, pour qu'on ait sous les yeux tous les renseignements possibles sur l'établissement des divers systèmes tubulaires, quelques tableaux qui, en faisant connaître plusieurs détails intéressants, montrent en outre quelles économies peut apporter l'adoption des appareils de M. Love.

Le tableau suivant est relatif à une ferme de 408 acres (165 hectares) dont les terres sont exploitées par le système tubulaire le plus ordinaire, c'est-à-dire par un système de tuyaux régnant sous toute l'étendue du sol avec des prises d'eau de distance en distance:

| Transfer of motories                                                                             |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1,247 mètres courants de conduite principale sou-<br>terraine en tuyaux de 0=.127 de diamètre, à |            |  |
| emboltement, pose comprise, à 7'.49 le mêtre                                                     | 9,3411.00  |  |
| 10 robinets de 0 127 à 37'.50                                                                    | 375.00     |  |
| 10 tubulures de 0 101 à 18'.75                                                                   | 187,50     |  |
| 10,700 mètres courants de tuyaux secondaires sou-                                                |            |  |
| terrains de 0º.101 à 5'.47 le mètre                                                              | 58,550,00  |  |
| 90 tubulures pour joindre les bouches d'eau avec                                                 |            |  |
| les tuyaux secondaires de 0".101, à 30 fr                                                        | 2,700.00   |  |
| 90 bouches d'eau pour tubes de 0 076 à 50                                                        | 4,500,00   |  |
| 87=.80 de tuhes flexibles en caoutchouc de 0=.076                                                |            |  |
| 1 1 4.31 le mètre                                                                                | 1,259.00   |  |
| Lance pour la distribution avec un robinet complet.                                              | 62,50      |  |
| Tambour pour l'enroulement des tubes flexibles et                                                |            |  |
| chariot.                                                                                         | 162,50     |  |
| Machine hydraulique et pompes des réservoirs ,                                                   | 2,000.00   |  |
| Total, non compris la machine à vapeur                                                           |            |  |
| of los reservoires                                                                               | 70 1371 50 |  |

L'autre tableau qui suit est relatif à une ferme semblable à la première; il donne les mêmes calculs pour un système consistant en un tuyau principal de conduite, enfoui sous le sol, et-en tuyaux portatifs de distribution que l'on établit sur la surface pour en desservir les trois huitièmes à la fois.

| 1,947 mètres coursuts de conduite principale, en<br>tuyaux de 0=.127 de diamètre, à emboitement,<br>pose comprise, à 7!.49 le mètre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,3411.00    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10 robinets de 0=.127 à 37'.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 375.00       |
| 10 tubulures de 0=.101, à brides fixes, à 21'.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212.50       |
| 4,281 mètres de luyaux portatifs, à brides fixes, de 0=.101 de diamètre, avec rondelles en esoutchoue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| å 7º,49 le mètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,460,00    |
| 40 tubulures pour assembler les bouches d'eau avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A Laboratory |
| les luyaux portatifs, à 30 fc.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200,00     |
| 40 bouches d'eau, pour tubes de 0m,076, à 50 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000,00     |
| 87=.80 de tubes flexibles en caoutchouc, à 14'.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| le mètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,259.00     |
| Lance pour la distribution avec un robinet com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| plet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.50        |
| Tambour pour l'enroulement des tubes flexibles et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| chariot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162,56       |
| Machine hydraulique et pompes des réservoirs, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000.00     |
| The state of the s | -            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,7721.50   |

L'économie réalisée sur les frais d'établissement par le système des tubes portaits est donc de 50,365 francs. On évite aussi, par ce système, l'ouvre et la corrosion des tnyaux pendant le non-usage. En effet, dans le système tubulaire ordinaire, une partie des tuyaux ne sert que rarement et alors se détériore trés-vite, tandis que l'emploi continuel et actif qui a lieu dans le système portatif, dit M. Love, contribue puissamment à ralentir les effets des ranses de destruction.

Nous domons encore, d'après M. Love, des devis comparatifs pour une ferme de moindre étendue, de 102 acres (41º.27) seulement. Les dépenses dans le système tubulaire ordinaire seraient :

| • | DITTE AT THE PROPERTY.                                                                             |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | 463 mètres de conduite principale souterraine, de<br>0=.101 de diamètre, à emboîtement, à 5'.47 le |            |
|   | mètre                                                                                              | 2,5504.00  |
|   | 4 robinets de 0 101 à 50 fr                                                                        | 120.00     |
|   | 4 tubulures de 0=.076 à 15' 62                                                                     | 62.48      |
|   | 2,205 mètres de conduites secondaires souterraines                                                 |            |
|   | de 0=.076, à emboitement, à 4'.55 le mètre 20 tubulures pour joindre les bouches d'eau avec        | 10,030.00  |
|   | les conduites, à 25 fr                                                                             | 500.00     |
|   | 20 bouches d'eau pour des tubes flexibles de 0=.063, à 42'.50                                      | 850,00     |
|   | à 131,67 le mêtre                                                                                  | 1,250.00   |
|   | de distribution                                                                                    | 50.00      |
|   | et voiture                                                                                         | 137.50     |
|   | Total des frais dans les champs                                                                    | 15,5294.98 |

Sur la même ferme, le système tubulaire, établi avec des tubes portatifs, coûterait, pour desservir la moitié des terres à la fois:

| 463 mètres de conduite principale souterraine, de<br>0°.101 de diamètre, à emboltement, à 5'.47 le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| mètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5304.00  |
| 4 robinets de 0 = . 101 à 30 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120.00     |
| 4 tubulures à brides fixes pour des tuyaux de 0 076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| à 18'.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.00      |
| 1,102=.50 de tuyaux de 0=.076, à brides fixes et à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| boulons, avec des rondelles de caoutchouc, pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| les conduites portatives, à 5'.47 le mêtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,028.00   |
| 12 tubulures pour assembler les bouches d'eau avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| les tuyaux, a 25 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.00     |
| 12 bouches d'cau, pour des tubes de 0 063, à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 42'.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510.00     |
| 91".50 de tubes flexibles en caoutchouc, de 0".063,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| à 13'.67 le mètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,250.00   |
| Manchon en cuivre, avec robinet en laiton, et lance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| de distribution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.00      |
| Tambour pour l'enroulement des tubes flexibles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ct voiture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137.50     |
| Total des frais dans les champs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,0001.50 |
| The second secon | ,          |

Dans les deux tableaux précèdents, on a supposé l'emploi des tuyaux portatifs, mais non pas celui de la machine de distribution de M. Love: si l'on se sert de cette machine, les frais peuvent se calculer de la manière suivante pour la même ferme de 41°.27:

| 301 - 70 de conduite principale souterraine, à em-<br>boltement, en tuyaux de 0 - 101, tout posés, à | 1,050,00  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5'.47.<br>2 robinets pour la conduite principale de 0m.101,                                          | 1,1.00.00 |
| à 30 fr                                                                                              | 60.00     |
| 0 . 070, 3 18,75                                                                                     | 37,50     |
| 612".00 de tuyaux à brides fixes de 0".076, pour<br>les conduites portatives, à 6'.15                | 3,770.00  |
| 10 tubulures pour l'assemblage des bouches d'eau<br>avec les conduites portatives, à 25 fr           | 250.00    |
| 10 bonches d'eau pour des tubes flexibles de 0=.063,                                                 | 425.00    |
| 182=.80 de tubes flexibles en caoutchouc à 13'.67.                                                   | 2,500.00  |
| Machine pour la distribution                                                                         | 1,000.00  |
| Total                                                                                                | 9,692.50  |
| L'économie sur le système ordinaire est alors de.                                                    | 5,837'.48 |
|                                                                                                      |           |

Il faut maintenant compter les frais de l'établissement intérieur, qui peuvent être évalués comme il suit :

| Moitié d'une machine à vapeur de 6 chevaux<br>Machine hydraulique et pompe des réservoirs | 2,000 fr.<br>1,500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 réservoirs pour 50 acres (20°.25) de ray-grass<br>d'Italie, à 40 mètres cubes chacun    | 1,900              |
| 1 bassin pour les mélanges, pouvant contenir<br>80 mètres cubes                           | 750                |
| Total                                                                                     | 6,150 fr.          |

De là on conclut la comparaison suivante pour les frais totaux d'établissement du système tubulaire de distribution de l'engrais liquide sur une ferme de 41°.27 dans les trois modes et dessus décrits: Système ordinaire avec tuyaux souterrains fixes, un tube ficxible et une lance. 21,679.98 Système modifié par l'emploi de tuyaux portatifs. 17,130.30 Système avec emploi de tuyaux portatifs et de la machino de distribution de M. Love. 15.842.50

Les dépenses respectives par hectare sont de 525'.32, 415'.57, 585'.89.

Ainsi près de 400 francs par hectare, quand on doit èlever le liquide par la machine à vapeur et les pompes, et lors même qu'on a recours aux procèdés les plus économiques, telle est la somme qu'exige l'établissement du systènie tubulaire pour la distribution des engrais liquides,

6º STSTÈME TUBULAIRE POUR IRRIGUER AVEC L'ENGRAIS LIQUIDE DES VILLES,

Employer à l'agriculture tout l'engrais produit dans les villes sans en rien perdre, sans avoir recours d'ailleurs à aucune des manipulations repoussantes et nauséabondes qui attristent les courses nocturnes à travers les rues des grandes cités, c'est là un problème digne de fixer l'attention. Ce problème malheureusement n'a été complètement résolu que dans quelques cas particuliers.

La solution n'est pas autre chose que la réalisation de la loi di Girculus formulée par Pierre Leroux vers 1854. Aucune parcelle de matière ne se perd. La nourriture de l'homme, après avoir traversé son corps, se répartit entre la terre et l'atmosphère. La partie qui a pris la forme gazeuse est redissoute par les pluies et ramenée vers le sol pour être de nouveau assimilée par les végétaux, mais sans qu'il paraisse possible à l'intelligence humaine de trouver le moyen de hâter ce retour, Quant à la partie qui, liquide ou solide, tombe directement sur l'écorce solide du globe, il nous appartient de l'employer immédiatement et intégralement comme un riche engrais, au

lieu de la laisser se perdre improductive ou du moins de n'en tirer qu'une bien mince utilité.

Ce n'est pas l'Angleterre qui a fait les premières applications des engrais des villes. Ce n'est pas non plus dans la Grande-Bretagne que la grande loi du Circulus a été fornulée ni même appliquée pour la première fois. Nous croyons que les agriculteurs et les savants ne doivent pas hésiter à en rendre l'Honneur à Pierre Leroux.

Le système tubulaire parait, dans quelques cas, la forme la plus convenable que l'on puisse donner à la solution du problème. Nous allons en montrer les divers exemples que l'on peut citer. «

A. Emploi des eaux des égonts et des vidanges de la ville de Rugby.

La petite ville de Rugby est située à environ 132 kilomètres au nord-ouest de Londres; elle est voisine d'une jonction principale de plusieurs chemins de fer. Nous l'avons visitée au mois d'août 1857. Nous allons reproduire le procès-verbal succiuct de nos observations, tel que nous l'avons, rédigé à cette époque et communiqué, au retour de notre voyage, à la Société impériale et centrale d'agriculture.

Rughy compte de 7,000 à 8,000 labitants. Cest uns ville extensent proper. On "seat arrangé de manière à receillér toutes les eaux de terres voisines qui ont. été drainées à cet effet, afin de fourrir une quantité d'eux suffissant dans l'intérieur de chaque habitation, la ville elle-même a cét complétement drainée en 1855. Toutes les eaux mêmers et les viangeres et les viangeres et les viangeres et les viangeres et neue no conduite en poterie pour venir tomber dans une conduite en poterie pour venir tomber dans une 50-31; le liquid y circule par la seude gravitation. Pour se servir de ce liquide et l'employer à l'agriculture, M. Walker, propriétaire du domaise de Nevibold-Frange, situé aux potere de Rughy, paye une rente annuelle de 750 france. L'utilisation du zeuzge, situé sux portes de Rughy paye une rente annuelle de 750 france. L'utilisation du zeuzge, situé sux potes poupes qu'unes par une mechine une fait de la contrait de contrait de contrait de la contrait de

à vapeze de la force de 12 chevaux, puisent le liquide dans la bassair pour le faire relluce dans un système de tuyaux en fonte placés sons terre à une profondeur de 0°.50 à 0°.58, et répartis sur une surface de 202 hectares qu'ils sont destinés à arrorer, sinsi que le moutre la planche el-juistic (planche XIV) par un certain nombre de prises d'esu II sur lesquelles on adapte un tube flexible en guita-percha duquel le liquide juilitip ar simple écoulement et anna lance.

Les unyeux souterrains en fonte out 2º.º 7 de long et 0º.º 976 de diumère vien inférieux; ils ent coûté 4º.º 80 le mêtre, y compris la pose. Ils sont embotifs les uns dans les autres au moyen d'un renflement que présente une de louve archientes. A l'aide de robinete de direction que l'on toutre convenshement, le liquide, refould par la pompe, r'engage dans telle on telle brenche de la conditie souterraine que montre le plan poi puil l'aire de l'entre de la contine de la rendatie souterraine que montre le plan poi fillir par celle des priese d'au II, sur laquelle se trouve placé le tube flexible en gathi-percha.

Chaque prise d'eau est formée, comme le montre la figure 543, par



Fig. 545. — Prise d'eau du système tubulaire de la ferme de Newbold-Grange, près de Rugbya

un turpas courbe d, qui part de la conduite souterwine ac. Cette beauche d'est concer, ce plusiones redrits formic par une ecoppe à beuque la pressoni inférieure force à appayer contre l'orifice extérieur. On recouvre cet orifice d'une plaque de fonte e, visée evre des écre oujereque la prise d'esu doit rester inactive. Quand il s'agit d'arroer, on leves pue la prise d'esu doit rester inactive. Quand il s'agit d'arroer, on pluce la tuba l'estille et dans un collér à, qui la même cet firé sur une tabulare qu'on atteche sur la prise d'esu (fig. 544). A cet effet, on entere la pressire phaque pour on emtre une seconde (fg. 550 qui présente un orificé sur leque est implantée d'un cêté la tubulare; de l'anè reposser le boulet de la soupape, ce qui permet su liquide de juiller d'antienant on renonce à ces soupapes, sujettes à se boucher, et on laisse libres les orifices, les robinets n'étant tournés qu'au moment de l'arrosage et les pompes ne merchant q'ul an signal domés par un petit d'reposser et les pompes ne merchant q'ul an signal domés par un petit d'repose.

L'irrigation se fait tous les jours, excepté le dimanche. La surface totale arrosée est de 302 hectares, aur lesquels 81 hectares appartiennent

GES DE LA VILLE DE RUGBY. T. IV, p. 190 et 591.





à M. Campbell, de Bilton-House, lieu ofélèbre par la résidence d'Addison. Les 191 autres hectares dépendant de la ferme de Newbold-Grange, partenant à M. Walker, mais sont loués à un fermier à bail, M. Congrère, homme distingué, qui nous a domné avec empressement tous les renseigements possibles sur les système. L'engrais liquide ne s'applie qu'aux prairies; des essais ont été faits sur des céréoles, sur des turnes et quolqués autres cultures, mais lis n'ont pas révaiss. M. Congrère est



Fig. 544. — Prise d'eau recouverte du tube flexible pour l'arrosage par l'engrais liquide de Rughy.

resté convaincu que les eaux d'égout ne sont d'aucune utilité sur les terres arables, et qu'à l'état où il les emploie elles sont positivement nuisibles aux récoltes non fourragères.

La quantité de liquide employée est considérable; elle ne s'élève pas à moins de 1,400 mètres cubes par hectare et par an, Six ou sept ouvriers hoisis parmi des vicillards sont constamment occupés à ce travail; ils reçoivent 1,25 per jour, Chaque homme arrose une acre (0.403) en us.



Fig. 545. — Plaque de recouvrement des prises d'eau de la ferme de Newbold-Grange, près de Rugby.

jour. Quoique la citerne circulaire qui reçoit les eaux des Égouts ait 15-2 de diamètre el 5-66 de profondeur, et par suito une expacité de 994 mètres cubas conviron; quoique les pompes el l'irrigation marchent tous les jours, ainsi que nous l'avons déjà dit, este citerne ne suffit pas pour contenir toutes les eaux des égouts de la ville. Un trop-plein conduit l'excédant dans l'Avon, comme le montre le plan (planche XIV), 7,000 habitanta, ch'il cat calculé former une quantité d'environ 112 mèrese cubes par jour. Toutes les fosses d'aissocs ont tiés supprimées dans la ville, et les plus humbles habitations ont été pour uses de satercleatet, de telle sorte que la totalité des matières fécales est entrainée de l'intérieur des maions et déchargée dans l'égout avant d'avoir eu le temps de se décomposer.

L'égout avait été originairement construit pour se diriger dans la rivière Avon, et cela a lieu quand quelque cause s'oppose à ce que l'application du liquide se fasse sur le sol; mais ordinairement l'égout se décharge dans un réservoir en briques de 15<sup>m</sup>. 2 de diamètre et de 3<sup>m</sup>. 60 de pro-

fondeur, construit sur la propriété de M. Walker.

De ce réservoir le zeurge est refoulé dans un système souterrain de triyaux en fonte par la puisanne d'une machine à rapeur de la force de 12 chevaux frisant marcher une pompe ordinaire de 0=.50 de diamètre et de 0=.60 de course de pistôn. La plus grande élévation à laquelle et diquide est envoyée est de 18-7 a-undesse du réservoir; mais une partie considérable de la prairie est seulement à une hauteur de 6 mètres, et quelques portions sont même à 6 mêtres au tendeux parties est seulement à une hauteur de 6 mètres, et de 18 mètres au chesseus.

La machine fait marcher aussi une petite pompe à air pour agiter le zewage dans le réservoir et prévenir le dépôt des matières solides. A cet effet, un tube de guita-percha, de 0°-038 de diamètre, va de la pompe à air au réservoir et y jette de l'air sous forme de bulles qui paraissent emtrelenir dans toutes les parties du liquide une sorte d'ébulliste.

Les Luyanx sont pheés any 190 hectares d'une terre presque lotalement engasonnée, et ont une longueur de 8,850 mètres, soit 46-5 par hectare. Ils n'ont pas été convenablement gradués dans leurs dimensions; les conduites principales ont 0-,152 de diamètre, les embranchements 0-,076.

Sur lea tuyanx, à des diatauces variant selon les exigences du sol, sont placées 66 prises d'eau, sur lesquelles on attache un tube mobile en gutta-percha chaque fois que l'on veut répandre le sewage tout autour.

Jusqu'à ces derniers temps, il n'y avait que 39 de ces prises d'eau; mais on a trouvé qu'elles étaient à des distances incommodes. Il y a actuellement, en moyenne, 1 prise d'eau ou regard pour une surface de 98.87.

M. Walker employai, originairement, pour-fermer les prises d'euu, des souppes spiderjues; mais il aleut pas à s'en fliciter, à cause des matières soildes qui empéchaient conalamment le contact des valves. Les prises d'eau sont minienant sans souppuse et aimplement fermées par le moyen de denx plaques à écrous entre lesquelles sont interposées des rondelles de gutts-percha. Le tuyau flexible est placé sur une embouchure qu'on aubstitue à la plaque servant de couvercle dans un moment où la machine n'euvoie pas de liquide dans la branche de la conduite souterraine où l'on seut oppere. Pour distribuer le sewage, on peut attacher à l'estrémité d'une longueur d'euriron 127 mètres de tuyaux de 9-070 de diamètre deux autres longueurs de 91 mètres chacune de tuyaux ayant 0-038 de diamètre. Les tuyaux de 9-070 sont per houts de 18 mètres que l'on place à la suite les uas des autres avec des embrases à écrou. Cinq ou sit des tubes distribueurs de 0-038 sont constamment emplorés. On a essayé des tuyaux flexibles en toile, mais ils durent trop peu de temps. Ia guits-porcha en bien résistante, excepté pendant les chaleurs.

Les tubes flexibles sont sujets à s'engorger à la jonction des petits tuyaux avec ceux de 0=070, ce qui occasionne bien des ennuis; on pourra obvier à cet inconvénient par de meilleures dispositions destinées à empécher la pompe d'envoyer dans les conduites des matières so-

lides.

Les frais d'établissement ont été d'environ 75,000 francs, ou d'environ 394 francs par hectare.

M. Walker estimo qu'avec l'expérience maintenant acquise, 312:50 suffirisient par hectare; d'ailleurs, cu égard à la quantité de sewage disponible, il n'y aurait pas, si c'était à recommencer, lieu d'étendre le système à une aussi grande surface.

Environ 1,156 mètres cubes sont répandus unnuellement sur chaque hectare pour le prix de 621.50, c'est-à-lire que l'intérêt du capital d'établissement, la rente du sewage, le charbon, la culture, et toutes les autres dépenses, ne monitent qu'à cette somme par année.

M. Walker paye au Local Board of Health de Rugby une somme de

1.250 francs par an pour le loyer du sewage.

La terre n'est pas drainée : on se propose de faire bientôt cette amélioration, le sel étant, pour la plus grande partie, d'un caractère marneux.

Je n'ai pu percevoir une odeur sensible soit près du néservoir, soit une le soit complétement saturé; éveit à peine il fon sentit quelque chose en se promenant autour des jets de liquides eux-mêmes. Il faisait un temps froid bru de ma visite; mais M. Walker assure qu'il n'a jamais été constaté d'odeur désegrébble sur la prairie, quoique l'irrigation se fasse constamment jusque dans le voisinage immédiat de sa propre maison et des habitations d'aleutour.

Il ne se fait pas d'arrosage le dimanche, et on dit qu'il y a une odeur très-sensible le lundi près du réservoir, le sewage syant été abandonné durant plusieurs heures à la décomposition avant d'être absorbé par le sol.

L'irrigation a lieu en hiver comme en été, et se fait environ durant trois cents jours par an depuis quo le système est établi, à l'exception seulement d'une interruption pendant six semaines de gelée en 1853, interruption pour laquelle une action fut intentée contre le bureau local pour pollution de la rivière par la décharge du sewage.

Durant l'hiver de 1855, le travail ne fut arrêté que deux jours.

B. Irrigations avec les eaux des égouts de Rusholme.

M. Worsley a commencé vers 1855 à employer à l'irrigation de ses terres une très-petite partie du drainage de la ville de Rusholme, près de Manchester. La quantité de liquide amenée par jour est de 68 mètres cubes; elle est recueillie dans un réservoir d'une capacité de 109 mètres cubes. La surface irriguée est de 52 hectares. Le liquide est refoulé dans un système de tuyaux placès sous le sol, au moyen d'une machine à vapeur de la force de 3 chevaux faisant marcher deux pompes de 0°089 de diamètre et de 0°0.25 de course de piston. Les tuyaux sont en partie en fonte, en partie en bois. Le diamètre des premiers est de 0°0.76, celui des seconds de 0°0.051. Il a été posé environ 500 mètres de luvaux de chaque espèce.

La plus grande hauteur à laquelle le liquide est élevé est seulement de 9 mètres; cependant les tubes en bois, la plupart en peuplier, ne peuvent résister à cette pression et exigent constamment des réparations et des renouvellements. Les tubes flexibles en gutta-percha, qu'on adapte sur les regards placés de distance en distance, ont 0 ... 051, La quantité journalière de 68 mètres cubes de sewage est répartie sur 0h.81 en 10 heures. A 300 jours de distribution par an, on trouve 658 mètres cubes par an par hectare, ou un peu plus de la moitié de la quantité employée à Rugby, L'odeur est très-peu perceptible, L'établissement du système a coûté 12,000 francs, soit 591 francs par hectare. Deux hommes et un enfant sont employés tant à la machine qu'à l'arrosage, et leurs salaires sont respectivement de 18'.75, 12'.50 et 7'.50 par semaine. La quantité de charbon consonmé hebdomadairement est d'environ 1,500 kilogrammes, au prix de 8'.75 la tonne. On peut, en consequence, d'après M. Austin, établir ainsi qu'il suit le

prix de revient de l'emploi des eaux d'égout à Rusholme :

| Main-d'œuvre et combustible par an.<br>Intérêt et dépréciation sur 12,500 fr. |   | 2,697'.50<br>937.50 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Tota                                                                          | 1 | 3,635,00            |

Soit par an et par hectare, 113'.60.

M. Worsley se loue de l'emploi du système. On estime que les 52 hectares irrigués sont féçondes par les immondices de 150 maisons.

#### C. Emploi des vidanges de Watford.

La ville de Watford ayant été drainée en vertu du Public Health Act, le comte d'Essex a conclu avec le bureau de santé local un fraité en vertu duquel il a le droit d'employer en irrigation, sur les terres de son domaine de Cashiobury, les eaux des égouts durant quinze ans, moyennant une redevance annuelle de 375 francs par an; il a, en outre, donné le terrain pour la construction de la citerne qui reçoit le liquide, et il paye 5 pour 100 de la dèpense qu'a entrainé son établissement. Une machine à vapeur a été élevée, et des tuyaux de fonte de 0° 127, 0° 101 et 0° .076 ont été posés sur une étendue de 80 hectares.

### D. Emploi des vidanges de la prison de Dartmoor.

La prison de Dartmoor est située à environ 440 mêtres au-dessus du niveau de la mer; cette position permet d'employer toutes les eaux vannes de l'établissement à l'irrigation de prairies voisines et à fumer quelques récoltes vertes. Toutefois, rapporte M. Austin, les engrais secs sont préfèrès pour les terres en culture dont le sol est généralement humide. Les bâtiments sont drainés avec des tuyaux de poterie de 0°-152 de diamètre; tous les produits sont réunis dans une fosse voûtée, d'ôn le liquide est élevé par une pompe jusqu'à un réservoir placé à une hauteur de 65 mètres et à une distance de 685 mètres. Ce réservoir, qui domine la campagne, se dèverse par des siphons dans deux autres réservoirs placés au-dessous; ces derniers, au moyen de vannes, se dèchargent dans des tubes souterrains sur lesquels sont placés des regards. L'arrosage se fait par des tubes flexibles.

## E. Emploi des vidanges de Paris sur la ferme de Vaujours.

Le domaine de Vaujours est situé à 20 kilomètres de Paris sur la route d'Allemagne. Il forme une sorte de clairière de 2,200 mètres de longueur et de 89 hectares de superficie au milieu de la forêt de Bondy, Il est coupé par le canal de l'Ourcq en deux parties (fig. 546), dont l'une, sur la rive gauche ou au sud du canal, est de 22 hectares, et l'antre, sur la rive droite ou au nord, d'environ 67 hectares. Les nombres exacts sont 65h.4736 de surface cultivable et 1h, 1221 de fossés et chemins au nord; 21h, 5757 de surface cultivable et 0h.5790 de fossés et chemins sur la partio sud. Le canal passe à 8 mètres au-dessous de la plaine. Le chemin de fer de Soissons suit le pied du cavalier de la rive droite du canal; il y aura une station à Sevran, à 3 kilomètres de distance de la ferme. La formation géologique du pays consiste en un diluvium de sable argileux qui s'est déposé dans les faibles dépressions des marnes inférieures du gypse et des marnes blanches du calcaire lacustre. Le sol est donc un sol argileux frais; il est très-peu calcaire sur la rive gauche; il contient plus de chaux sur la rive droite; il a une profondeur qui varie de 0m, 30 à 2 mètres. Le sous-sol, formé de marne calcaire, est peu perméable.

Cette ferme a été prise par M. Moll en 1857; voici le dé-



Fig. 546. -- Plan du domaine de Vaujours, frrigué avec les vidanges de l'aris. (Échelle de O-.00006 pour 1 mètre.)

## tail des cultures auxquelles l'habile agriculteur a soumis ses terres :

| Lettres de la | Désignation des cultures.          |             |         |  |  |  |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------|--|--|--|
| ligure 346.   | 1858. 1850.                        |             | SCTARES |  |  |  |
| A             | Betteraves et pommes de            |             |         |  |  |  |
|               | terre Betteraves                   |             |         |  |  |  |
| В             | Blé Pommes de terr                 |             |         |  |  |  |
| £             | Ble Seigle                         |             | 0.60    |  |  |  |
| D             | Luzerne Luzerne                    |             | 11.00   |  |  |  |
| E             | Marais Marais dessechi             |             |         |  |  |  |
| F             | Avuinc Pre                         |             | 1.59    |  |  |  |
| G             | Mare                               |             |         |  |  |  |
| Н             | Jachère Seigle vert et le          | uzerne      | 1.00    |  |  |  |
| 1             | Ble Avoine avec ser                |             | 2.80    |  |  |  |
| j             | Avoinc avec luzerne Luzerne        |             | 2 80    |  |  |  |
| K             | Colza Bld                          |             | 2.80    |  |  |  |
| i.            | Blé, puis semis de seigle          |             |         |  |  |  |
| -             | avec luzerne Seigle vert, pu       | is Inverne  | 2.80    |  |  |  |
| M             | Avoine Colza                       |             | 2 80    |  |  |  |
| N             | Pommes de terre, bette-            |             | - 00    |  |  |  |
|               | raves et moutarde, Blé,            |             | 2,80    |  |  |  |
| 0,0,0         |                                    |             | 8.00    |  |  |  |
| P P           | Ray-grass Ray-grass                |             | 8.00    |  |  |  |
| ė             | Jachère, puis semis de lu-         |             | 0.00    |  |  |  |
| v             | zerne et ray-grass, Luzerne et ray |             | 4.00    |  |  |  |
| R             |                                    |             | 4.00    |  |  |  |
| 5             | Avoine avec senis de pré. l'ré     | ms ac pre.  | 2.00    |  |  |  |
| Ť             | Partie ray-grass, partie           |             | 2.00    |  |  |  |
| •             | betteraves Partie ray-gra-s        | martin 1.12 | 2.60    |  |  |  |
| U             | Jachere Ble                        |             | 2.00    |  |  |  |
| E'            | Jachère Colzi                      |             | 2.50    |  |  |  |
| v             | Oseraie Avoine                     |             | 1.30    |  |  |  |
| Y -           |                                    |             | 1.20    |  |  |  |
| B'            |                                    |             | 2.50    |  |  |  |
| Z             |                                    |             | 4.65    |  |  |  |
| X             | Jachère, puis semis de pré. Pré    |             |         |  |  |  |
| 7             | Lentillons, Avoinc                 |             | 2.50    |  |  |  |
|               | WESTARE                            |             |         |  |  |  |
|               | Résumé. Prairies composées 11,50   |             | -       |  |  |  |
|               | - artificielles . 52.00            |             |         |  |  |  |
|               | Géréales 27.00                     |             |         |  |  |  |
|               | Plantes industrielles, 5,50        |             |         |  |  |  |
|               | Racines, 5.00                      |             |         |  |  |  |
|               |                                    | _           |         |  |  |  |
|               | Total 82.00                        | )           |         |  |  |  |
|               |                                    |             |         |  |  |  |

La ferme de Vaujours doit être drainée. L'étude de cette amélioration, jugée indispensable pour que les engrais liquides produisent tous leurs effets, a été faite par M. Charles Barbier, ingénieur draineur dont nous avons plusieurs fois cité les excellents travaux. Un émissaire recueillera les eaux dans la mare, et de là elles seront conduites vers le puits de la machine.

Les engrais liquides sont amenés par bateaux circulant sur le canal et allant se remplir sous le robinte des bassins de Bondy. Trois bateaux, jaugeant chacun 40 tonnes, accomplissent ce service, non-seulement pour la ferme de Vaujours, mais encore pour d'autres agriculteurs qui viennent prendre l'engrais aux ponts placés sur les croisements des routes à Sevran, à Mitry, à Messy, à Claye. A Sevran, un cultivateur, M. Moreau, a établi (fig. 547) un grand réservoir de 250



Fig. 547. - Vidange d'un bateau d'engrais à Sevran.

mètres cubes, formé par un remblai de terre : d'un côté, une pompe à manège puise l'engrais dans le bateau; de l'autre côté du réservoir, une rampe permet aux tonnes de se remplir en venant se placer sous un robinet de fond. Sur la Seine, dit M. Moll, la grande navigation par péniches de 180 tonnes s'est mise aussi en ronte, et a porté des vidanges d'un côté à Ris et à Soisy, de l'autre à Maisons-Laffitte. L'engrais, qui ne coûte que 5 francs le mêtre cu be dans la vallée de l'Ourcq. est accepté à 5 francs sur Seine. En raison d'un traité particulier, la ferme de Vaujours ne paye le mètre cube que 1'.05, plus les frais de transport. Voici, d'après les comptes de la compagnie Richer, concessionnaire de la ville de Paris, les livraisons de vidanges faites depuis 1857:

| Années.        | de<br>Vaujours. | sur l'Ourcq<br>et la Seine. | Totaux. |
|----------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 1857           | 1,150 MC.       | 3,150 mc.                   | 4,300   |
| 1858           | 3,100           | 4.700                       | 7,800   |
| 1859 (1° sem.) | 3,140           | 6,197                       | 9,357   |

L'accroissement est marqué, et prouve que l'exemple donné par Vaujours sera imité, du moins quant à la consommation de l'engrais.

L'engrais, arrivé par bateaux à Yaujours, est aspiré par des pompes Letestu, mues par une locomobile à vapeur de la force de 6 chevaux du système Gargan; il est refoulé soit vers une cuve montée sur le haut du cavalier du canal, rive droite (fig. 546), soit vers les conduites de distribution qui courent dans la plaine. Les pompes sont à simple effet, à deux corps, avec cloche à air au milieu; elles peuvent élever 25 mètres cubes par heure à la hauteur de 40 mètres. Elles doivent non-seulement faire monter et refouler les vidanges telles qu'elles arrivent dans le bateau, mais encore puiser de l'eau dans un puits, de manière que l'éngrais liquide soit plus ou moins dilué selon la saison. Une cuve de 60 mètres cubes de capacité sert de réservoir.

Les conduites qui servent à la distribution sont celles de la rive droite et de la rive gauche. Sur la rive droite (fig. 546 et 548), on a les longueurs suivantes ;

| Ligne principale    |  | 1,553 mètres. |
|---------------------|--|---------------|
| Branchement droit   |  | 274           |
| Branchement gauche. |  | 112           |
| Total               |  | 1.939 mètres. |

Sur la rive gauche, la conduite, après avoir passé le canal sous le trottoir du pont de Villepinte, dessert une grande IV. 54 pièce de luzerne, et présente (fig. 546 et 549) ces deux longueurs :

L'ensemble offre donc une longueur de 5,041 mètres. Les tuvaux sont en tôle bituminée de 0m 108 de diamètre. De distance en distance sont des prises marquées sur le plan par des points. Les pre. mières prises qui ont été établies sont des robinets à clapets, espèces de tampons qui houchent ou découvrent une tubulore verticale à l'aide d'un mouvement de vis. « Mais. dit M. Moll, la vis s'usait, le clapet s'engorgeait et ne fonctionnait plus, il a fallu renoncer à un modèle trop compliqué et lui substituer le robinet-boisseau, a Ce robinet est représenté par la figure 550; il est complètement en fonte, du diamètre de 0m.081 : la lumière. pratiquée dans le cône du boisseau, est circulaire pour ne pas déformer la veine liquide. Cet appareil, qui ne coûte que 65 francs, se manœuvre en nu tour de clef. Une tête courbe, egalement en fonte, cou-



ronne le robinet en s'y adaptant par deux boulons. Afin de pouvoir diriger l'arrosage dans tel sens que l'on veut,



Fig. 549. — Profil des terres de la ferme de Vaujours suivant l'exe de distribution de l'engrais liquide sur la rive gauche du canai de l'Ourcq.

on a rendu cette tête courbe pivotante au moyen d'un presse-étoupes. Le liquide, qui chemine dans la conduite



Fig. 550. — Robinet-hoisseau à tête pivotante employé pour former les prises de distribution de l'engrais liquide.

souterraine, jaillit verticalement à travers le robinet et est abaissé par la partie courbe de la tête pour se diriger suivant la conduite mobile. Celle-ci s'assemble sur la tête du robinet par un raccord à baïonnette (fig. 551 et 552), qui



Fig. 331. — Coupe du raccord à haïonnette des éléments de la conduite mobile, soit avec la tête du robinet de prise, soit entre eux.

sert également pour mettre bout à bout les éléments de la conduite mobile.



Fig. 552. — Plan du reccord à basonnette des éléments de la conduite mobile, soit avec la tête du robinet de prise, soit entre eux.

A Vaujours, la conduite mobile, qui sert à faire l'épandage à une distance de 200 mètres de la ligne maîtresse, se compose d'éléments métalliques c (fig. 553) de 8 mè-



Fig. 553. — Élément de la conduite mobile du système tubulaire de Vaujours.

tres de longueur, de 0 $^{\circ}$ .081 de diamètre intérieur, présentant d'un côté en a un demi-raccord de bronze, bout mâle du raccord à baionnette; de l'autre côté d'abord un joint flexible b, en caoutchouc et fixè par des colliers, et ensuite un demi-raccord d en bronze, constituant le bout femelle du raccord à baionnette. L'arrosage se fait à la

lance, ainsi que le montre la figure 554. Dans son compte



Fig. 554. — Manœuvre de la conduite mobile du système tubulaire de Yaujours et mode d'arrosage à la lance.

rendu de 1858-1859, M. Moll décrit ainsi les avantages de ce système :

Les lignes rigides ont 8 mètres de portée; à une extrémité est un bout flexible de 0°.80, en caoutchoue renforce par des spires intérieures en fil de fer. L'articulation plie sans qu'il y ait déformation du diamètre. Au delà du caoutchoue, à gauche, est le bout mâle d'un raccord à bajonnette; à l'autre extrémité, à droite, le bout femelle, avec la hajonnette, qui, pour opérer le serrage, monte le plan incliné d'un demi-pas de vis, porté en saillie par le bout mâle. Des colliers en fer fixent l'articulation sur les métaux; une mannette, en moins d'un demi-tour, presse on dégage le raceord. Rien n'est facile comme les manœuvres d'assemblage des éléments sur le terrain; une charrette en roule assez pour en former un aerpent de 160 à 200 mètres; les hommes portent les tuyanx à l'épaule, les jettent sur place; puia, à l'aide d'un X en bois, les soulèvent pour les emmancher l'un dans l'autre. Un enfant reste au robinet; il ouvre ou ferme au commandement, tan lis qu'un aide attire au rêteau les points qu'il faut déplacer : c'est le chef d'atcher qui tient la lance d'arrosage; il entraîne avec lui un court branchement de caoutchone constituant le dernier élément, et susceptible d'enroulements plus courts. On prendra une idée du travail, quand on saura qu'en avril l'épandage fut de 1,000 mètres environ eu 25 jours, soit 40 niètres eubes par jour. Comme la matinée était employée à amener le bateau d'engrais de Bondy, l'après-midi seule restait; l'atelier faisait à peine demijour. En juillet, époque de sécheresse, où l'on nicle 5 parties d'eau contre 1 d'engrais, l'atelier fait des journées pleines et distribue 150 mêtres cubes de liquide dilaé.

Le prix d'un élément de la conduite mobile, cin trysux de 6º .081, escd'environ 10 ranses, soit le double de tonduite courante, d'égale, esction; la facilité de pose, la sécurité du raccord, sont telles, qu'il n'y aurait aucan inconvénient à prendre, au lieu du 0º .081, du 6º .108, et à continuer l'artère elle-même sans changement de diamètre, depuis l'origine de l'aspiration jusqu'à Forlite d'arrosse; on utiliserait inieur sinsi et la charge dont on dispose et les frais de main-d'eavre.

On peut voir cependant, d'après le plan de la ferme (fig. 546), que l'on ne peut atteindre toutes les parties des champs avec une conduite mobile de 200 mètres au maxinum. Une part des cultures appartient encore à la distribution de l'engrais liquide par le tonneau. Pour rendre cette distribution plus facile, on attache à l'extrémité de la conduite mobile (fig. 555) un tuyau debout, soutenu par



Fig. 555. — Vue du tonneau d'arrosage de M. Moreau, avec son champignon de distribution et un tuyau debout pour le chargement à l'extrémité de la conduite mobile du systéme tubulaire de Vaujours.

trois petites perches en guise de haubans. M. Moll décrit ce système en ces termes :

Le tuya (vertical) remplit l'office de grae hydrutique; un branchemet de toile conduit à la bonde le liquide qui coule avec assez de force pour remplir facilement en deux minutes des capacités de 1 mètre à 1º-20. L'épandage est aussi simplié depuis les dispositions introlles par un cultivateur de Sevran, M. Moreau. Un orifice de 0º-05, ouvert au pointe le plus bas de la tonne, est bouché par un tiorir dont on découvre la lumière en poussant un levier horizontal. L'engrais s'échappe, et le cit, rencontrant sur as route un petit cône de mêtal, un champignon, diverge en une verge qui s'étale eutre les deux roues. Dès que le charalts em ten marche, le paraboldel liquide dessine une lande tràmette et sans vites à la surface du champ. C'est par ce procédé que le auclivateurs de la villée d'Ourq evrent 40 mètres cubes à l'hoctare cultivateurs de la villée d'Ourq evrent 40 mètres cubes à l'hoctare

aur les cultures industrielles ou maratchères, 20 mètres et 10 mètres sur les cérésles. L'égalité du travail est plus grande peut-être qu'à la lance. Un tonneau portant 1 mètre cube coûte, garni du tiroir et du champignon. 320 francs.

L'installation du système a été faite sous la direction de M. Mill. Voici les détails du prix de revient :

|   | Terrassements pour gare de bateaux,<br>tranchées de conduites, etc | 2,700 fr.  | 15.1       |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|   | Tunuel, de 1".40 sur 1".80 et 47".50.                              | 2,000      |            |
|   | Hangar de 6" aur 9" et 9" de hauteur.                              | 1,250      |            |
|   | Puits et caveau des pompes                                         | 900        |            |
|   | Cuve de 60 mètres cubes sur piliers                                | 1,750      | 4          |
|   | Total pour la construction                                         | 8,600      | 8,600 fr.  |
|   | Pompes Letestu élevant 25 mètres cubes                             |            |            |
|   | par heure à 40 mètres                                              | 2.100 fr.  |            |
|   | Robinets d'arrêt, cloches à air, etc                               | 950        |            |
|   | Locomobile Gargan de la force de 6 che-                            |            |            |
|   | vaux et transmission.                                              | 6.250      |            |
|   |                                                                    | -          |            |
|   | Total pour les machines                                            | 9,300      | 9,300      |
|   | 3,000 mètres de tuysux Chameroy en                                 |            |            |
|   | tôle bituminée de 0=.108 de diamètre,                              |            | /          |
|   | à 6 fr., pose comprise                                             | 18,000 fr. |            |
| ì | Robinets: 4 vannes pour l'arrêt, 12 à                              | 10,000 111 |            |
|   | clapeta, et 12 à boisseau pour les                                 |            |            |
|   | prises.                                                            | 2.400      |            |
|   | Conduite mobile (système Gargan) avec                              | 2,400      |            |
|   |                                                                    | 2,400      |            |
|   | raccords à baïonnette.                                             | 1.400      |            |
|   | Frais accessoires, poutres armées                                  | 1,400      |            |
|   | Total pour les conduites                                           | 24,200     | 24,200     |
|   | Bateau jaugeant 40 mètres                                          | 1,500 fr.  |            |
|   | 3 tonneaux à 200 fr., et une voiture                               |            |            |
|   | à bras                                                             | 800        |            |
|   |                                                                    |            |            |
|   | Total pour le matériel d'arrosage.                                 | 2,300      | 2,300      |
|   | Surveillance par l'ingénieur                                       | 700        |            |
|   |                                                                    | 600        |            |
|   | Fraia divers                                                       |            |            |
|   | Total pour les frais généraux                                      | 1,300      | 1,300      |
|   | Total général.                                                     |            | 45,700 fr. |

Soit 519 francs par hectare.

M. Moll fait figurer dans ses comptes l'aniorissement de ce matériel à raison de 10 pour 100 pour la partie fixe, évaluée à environ 59,500 francs, et à raison de 20 pour 100 pour la partie mobile, évaluée à environ 5,500 francs; il estime que ces taux d'amortissement sont trop élevés. Mais il est bien difficile de se prononcer à cet égard; car le système en 1859 n'avait pas encore marché complètement pendant une année. On pe peut rien conclure encore non plus de ce que l'exercice 1857-1858 a donné une perte de 4,444/25, et celui de 1858-1859 une autre perte de 7,256°.65, ce qui fait en tout 41,700'.90, no comprise l'absence de rente pour un capital d'exploitation de 157,000 francs, dont 120,000 francs seulement en actions et le reste en subventions. Le système ne pourra être jugé qu'après queques années.

Des faits intéressants ont cependant déjà été mis en évidence.

D'abord, en ce qui concerne le système tubulaire luimème, il est certain qu'une fois les dèpenses d'établissement faites (500 francs par hectare), c'est un moyen économique de répandre l'engrais liquide; cela résulte de la comparaison suivante donnée par M. Moll:

| Système<br>tubulaire<br>complet<br>et épandage<br>avec la lance. | Système inbulaire<br>combine avec<br>le tonneau<br>venant se remplie<br>à l'extremite de<br>la conduite mobile. | Epandage<br>au tonneau<br>venant se remplir<br>au bord du canal<br>avec una<br>pompe à bras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.050                                                           | 1'.050                                                                                                          | 11.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.265                                                            | 0.265                                                                                                           | 0.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.110                                                            | 0.110                                                                                                           | 0.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.113                                                            | 0.303                                                                                                           | 1.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.462                                                            | 0.462 -                                                                                                         | 0.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.000                                                            | 2,190                                                                                                           | 3,005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | tubutarra<br>complet<br>et épauriace<br>avec la lance.<br>17.050<br>0.265<br>0.110<br>0.113                     | Système   Lobulare   Combine avec   Lobulare   Complet   Complet |

A Vaujours, il y a deux choses à considérer : le système

tubulaire en lui-mèrne, et l'emploi des matières des vidanges de Paris telles qu'elles sont fournies au robinet de Bondy. Nous ne connaissons pas exactement la composition de ces matières, et il est probable qu'elle n'est pas constante. Quoi qu'il en soit, il rèsulte des expériences de M. Moll que la vidange pure de Paris ne doit être employée qu'avec une grande circonspection sur certaines récoltes, notamment sur les pommes de terre et la moutarde blanche; qu'en outre il a suffi de 6,000 mètres cubes répandus pendant l'automne, l'hiver et le printemps de 1858-1859, sur 88 hectares des terres de la ferme (soit 68 mètres cubes à l'inectare), pour produire la verse de presque toutes les cultures, du blé, de l'avoine, du colza, des fourrages eux-mèmes. Sur ce sujet, M. Moll a donné les très-intéres-santes explications qui suivent :

La verse des fourrages est un accident tellement rare, que hién peu de personnes la connaissent ou s'eu précocapent. L'oraqu'elle arrive avant l'époque de la coupe, elle n'a d'autre inconvénient que de rendre le fiuchage plus difficile. Mais, lorsqu'elle survient limmédiatement aprel'émission de la tige ou même avant, comme cels a été observé dans de jeunes ray-grass, le mal est grave. Il faut se hâter de couper, sans quoi les plantes pourrissent au pied; le fourage ne peut être descéhé que difficilement; il se rédoit à peu de choae et prend une vilaine nuance. Son seul emploi santageux sersit comme nourriture verte.

Aneun ouvrage d'agriculture ne parle de la verso des fourrages. Mais le rapport des commissaires que le gouverneuneni abglais a envoyé à Milan a révélé un fait curieux : c'est que les 1,600 hectarea de prairies arrocées par les eaux du canal de la Vettabia, l'emissaire général des égouss de Milan, acquièrent par cet arrosage une richesse telle, que est obligé périodiquement (tous les trois ans ou même deux ans) d'en enlever la surface enherbée qui se vend comme organis. Sans cette précaution, dit le rapport, la végétation déviendrait tellement luxuriante, que l'herbès e couchersit en crisosant et us esertil puls auchable (1)...

Quel est le point qu'il ne fant pas dépasser, afin de ne pas atteindre la verse et d'arriver cependant au rendement maximum? L'observation a appria que les blés bleus, de Kessingland et Hunters ont mieux résisté

<sup>(1)</sup> Voir précédemment, page 525, une autre explication du fait de l'enlèvement de la couche superficielle des prairies arrosées par la Vettabia.

que ceux du pays, et le mélange de ces trois variétés mieux que checunge isolément. L'avoine de longrie et l'avoine de Sibérie ont supporté un excès de fumer mieux que les espèces ordinaires. Une semaille tardive et éstire éloigne les chances de verse : il en est de même du hersage au printemps. Le pluturage, et sertout le fauchage des blés et avoinces, sont encere des moyens assez efficaces, mais sont l'empioi crige des précautions, et dont l'éffet et sujet à vairer. Ils doivent être appliqués le plus tard possible pour agir, et expendant avant que la tige en commence à em moûtrer et, majeré ce soin, s'ils avrient immédiaement après une sécheresse persistante, on risque de n'avoir qu'une fort pauvre récolte.

Toutes choses égales d'ailleurs, on floigne d'autant plus les chances de verse, et l'on élève par conséquent d'autant plus les maximum à rattein-dre avant d'arriver au point de verse, que la famure a étà appliquée à la terre plus longtemps avant la semaille, et qu'expèce écte appliquée à la terre plus longtemps avant la semaille, et qu'expèce écte appliquée à la terre plus longtemps avant la semaille, et qu'expèce et les aliments organiques et les aliments minéraux, et que ce manque d'équirber résulte autout d'une famure trop récente qu'un èta pu encore réceptive sur les ol, et rendre libres, solubles et asseimbles les substances minérales qu'il contient, et qui sont nécessières aux plantes. De là ir-ésulte qu'on doit éviter les famures en couverture ou ne les donner que fort kégéres (15 à 20 mètres cubes par bedare)...

Ce qui précède s'applique également au colza, avec cette différence

qu'il est moins sujet à la verse que les céréales.

Ouant aux fourrages vivaces, les seuls cultivés

Quant aux fourrages vinces, les seuls cultivés à Vaujours, la question est best autre. Ce no sont guiver que les prairies artificielles ou naturelles (composées) récemment établies, les graminées, surtout le rappas d'Italie, qui virsent, et encora n'est-e-o jamais que la première caspe. Dans les autres conditions, cet accident s'est rarement produit à Vaujours. Les conséquences à tirre de ces faits sont parties de la valour de la conséquence à tirre de ces faits sont parties de la consequence à tirre de ces faits sont parties de la valour. Les conséquences à tirre de ces faits sont parties de la consequence à tirre de ces faits sont parties de la consequence à tirre de ces faits sont parties de la consequence à tirre de ces faits sont parties de la consequence à tirre de ces faits sont parties de la consequence de la consequence à tirre de ces faits sont parties de la consequence d

1º D'observer dans l'établissement d'une prairie la règle indiquée plus haut pour les céréales : de laisser entre la famure et la sensille un certain intervalle qu'on utilise pour cultiver et remuer le sol de façon à lui

incorporer parfaitement l'engrais;

2º De n'arroser que modérément pendant l'hivor partout où l'on craint la verse, et de forcer au contraire sur les arrosages d'été pour les deuxième et troisième pousses, qui ne versent jamais;

5° De préférer la luzerne et les prairies composées au ray-grass d'Italie:

4º Enfin, de faire paturer les herbages trop forts jusque vers la mi-avril et même plus tard.

M. Moll conclut encore de ses expériences, en ce qui

concerne les quantités de vidange à employer par hectare, qu'on devra rester au-dessous de 50 mètres cubes pour les céréales, mais qu'on devra dépasser ce chiffre pour les fourrages dans les trois arrosages qu'i leur seront donnés, un d'hiver et deux d'été, les arrosages d'été se faisant avec m mélange de trois quarts ou même de quatre cinquièmes d'eau. Le rendement des fourrages, ray-grass, jeunes prés et luzernes, a été remarquable en 1859, surtout eu égard à la sécheresse anormale pour le climat de Paris qui a régué fort longtemps : la première coupe a donné 24,400 bottes de 5<sup>3</sup>.5 sur 50 hectares, ou 815 bottes par hectare; les deuxième et troisième coupes ont fourni 7,942 et 4,614 bottes, soit par hectare 264 et 15<sup>3</sup> bottes. Les trois coupes rèunies forment un total de 56,955 bottes, soit 4,252 bottes, soit 7,76 kilogrammes à l'hectare.

Un autre fait intéressant a été mis en évidence par des analyses dues à M. Houzeau; le fourrage, arrosé avec la vidange, s'est trouvé être beaucoup plus riche en matières azotées que le fourrage de même nature venu sans irrigation, ainsi qu'il résulte du tableau suivant;

|                    | Foin d'un jeune pré<br>recolte le 9 mai 1858. |                                                              | te pousse de ray-grass d'Italia<br>recoltee le 11 septembre 1858. |                                                              |  |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                    | Non<br>arrose.                                | Arrosé avec<br>27 metres cubes<br>de vidange<br>par hectare. | Non<br>arrosce.                                                   | Arrosée avec<br>45 mètres cube<br>de vidange<br>par hectare. |  |
| Eau                | 13.52                                         | 14.64                                                        | 15,20                                                             | 18.20                                                        |  |
| Matière organique. | 80.00                                         | 77.84                                                        | 74.06                                                             | 71,98                                                        |  |
| Cendres            | 6.48                                          | 7.52                                                         | 10.74                                                             | 9.82                                                         |  |
| Tolaux             | 100,00                                        | 100.00                                                       | 100.00                                                            | 100.00                                                       |  |
| Azote pour 100     | 1.20                                          | 1.91                                                         | 1.60                                                              | 2.90                                                         |  |

Il faut bien le remarquer, les faits constatés à Vaujours n'ont qu'une valeur relative aux circonstances dans lesquelles ils se sont produits : l'engrais liquide, tel qu'il

est fourni à Bondy, est dans un état de concentration qui en fait une substance tout différente de l'engrais si dilué de Rugby, par exemple. D'un autre côté, les liquides qui ont subi une fermentation prolongée, comme cela a lieu dans les Flandres, peuvent avoir une action bien différente de celle exercée par des substances conservant encore une partie de la nature chimique qu'elles possédajent au moment où elles sortaient du corps de l'homme ou des animaux. La constitution géologique, physique et chimique du sol doit jouer aussi un rôle considérable dans les phênomênes si complexes de la nutrition végétale. Dans une terre drainée, l'effet ne sera pas le même que dans une terre non drainée. L'oxygène de l'air modifie les réactions selon qu'il peut affluer en plus ou moins grande quantité; en son absence, il v a réduction des matières minérales oxygénées par les matières organiques et altération des tissus des végétaux qui ont absorbé les engrais liquides. Tous ces phénomènes doivent varier selon la manière d'opèrer, selon les circonstances locales, et il faut se garder de généralisations prématurées.

## CHAPITRE XXXIII

# Pratique des irrigations

Quelque ingénieuses que soient les dispositions du système tubulaire, quels que soient les avantages que puisse présenter dans certaines circonstances la combinaison du drainage et de l'irrigation ou souterraine ou superficielle, quelque importants enfin que soient les procédés de colmatage et de terrement, l'irrigation par rigoles découvertes et par dèversement, sous ses différentes formes, est toujours la méthode la plus générale et la plus féconde que l'on puisse employer pour donner aux plantes l'eau et les aliments dissous nécessaires à une luxuriante végétation.

Une fois que sont faits l'établissement des rigoles et le dressement des surfaces à arroser, des règles assez préoises, fruit de l'obsérvation et de longues années de pratique, dirigent l'irrigateur dans la manière de donner de l'eau et dans les soins d'entretien.

C'est surtout aux prairies que l'irrigation s'applique, notamment dans les contrées septentrionales. Au midi, onemploie des arrosages abondants pour un grand nombre d'autres récoltes, mais les fourrages y ont aussi plus besoin d'eau que toutes les autres cultures.

On conçoit que, selon les climats, selon les sols, et aussi selon la nature de l'eau disponible, les régles de l'irrigation doivent varier et même subir des modifications profondes. Nous ne pouvons mieux faire comnaître les différences que les nécessités locales ont introduites dans la pratique des irrigations qu'en reproduisant les préceptes donnés par les maîtres dans les principaux pays.

## 1º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR EN ANGLETERRE.

Le calendrier suivant a été écrit par M. Hugh Raynbird pour l'Encyclopédie d'agriculture de Morton; il est bien catendu que les indications données sont relatives à une aumée moyenne, et que l'on doit se plier dans leur application au plus ou moins d'avance de la saison, à la douceur inusitée de l'hiver, ou à toute autre particularité de lemps ou de climat.

Nonembre et décembre. — On commence à arroser, Souvent l'on peut rambler l'esu dans les parties les plus élevées de la ferme, de manière: à arroser quelques prairier basses; à l'nide de fossés bien faits, on peut aire passer l'eau de l'endroit où elle est nuisible dans celui où elle sers

plus productive qu'une fumure. Il vaut mieux que l'eau soit toujours cou-

rante et jamais staguante.

Januéer. — On doit irriguer pendant la gelée pour protéger l'herkes mais il faut donner de l'air à peu près tous les quituse jours, et dessécher la terre le plus possible pendant quelques jours. Si la gelée a produit une nappede gibbe es ure la prairie, on ne la recouvre past d'este; err, en s'attachant à la terre, la glace y forme des inégalités et en détruit le niveau.

Férrier. — Dans le courant de ce mois, les prairies demandent beuncup d'attention. Si fon fait couler l'eus sur l'herbe phusieurs jours de suite sus intervalle, il se forme une écume blanche très-nuisible; si l'on rétire l'eus, et qu'il survienne peadont la nuit une forte gelée sur l'herbe mouillée, élle la détruit. Pour éviter la production de l'écume, on arrose la muit, et on retire l'eus lejour, de peur de la gelée. Une méthode plus facile, mais moins honne, consiste à retirer l'eus de bonne heure le mutin pru mi jour de beut temps, et à en pas la renettre de quelques jours; car l'herbe qui a séché pendant un jour est tout à fait capable de résis-ce de l'eus qu'en l'eure ou irrigue plustip pour favoirée la piones que pour protèger l'etre le contre la gelée; à la fin du mois, il y aura déjà sue bonne s'houchée se uour les mères et les anceaux.

Mars. — Au commencement de ce mois, les vieilles prairies irriquées donneront une nouvriture abnodiment è doute espéce de bétails. Il fou veui, y meltre du grou bétail, il faudra retirer l'eux huit jours auparavant, afin de laisser sécher et affermir le sol. Si la saison est fruide pendant la première semaine, on donne un peu de foin le soir, afin de corriger l'effet de celle nourriture et pa squeuse. Miss c'est surtout aux mères et aux ageneux que cette nourriture et profiable; on les y parque comme sur du turreps. On endommagerait les sols tourbeux en y mestant sutre choce que des bêtes à faine ou tout au plus des veux à cette époque.

Arril. — Dans ce mois, l'usage des prairies pour les brebis et les agneaux est encore plus grand que dans le précédent, et le fermier qui en possède une certaine étendue n'aura guère besoin d'autre choac pour nourrir son troupeau; mais il faut se rappeler qu'il ne faut pas faire pêturer plus tard que ce mois, ou l'on ninirait beautoup à la récolte de foin.

Mai. — Ou retire les agneux et leurs mères le dernier jour d'avril, parcè leur avril, fait raser les prairies. Beucoup de fermiers creinent que plus elle a dié louide près, et plus 11 qualité du foin sers supérieur ha rrous alors pendant huis jours; no cramine avec soir cheupe riçole d'alimentation et d'assainissement; on jette ensuite l'eau sur d'antres prairies, de manière à avoir des Intervalles d'arvosement et d'assechement. Les arronges doivent être d'autaut plus courts que le temps deviant plus chaud. En cinq, six on sept semaines, le foin sera bon à couper.

Pendant ce mois, les circonstances sont favorables à l'établissement de

nouvelles prairies irriguées; mais toute l'année, excepté pendant les gelées, on peut en créer.

Juin. — C'est l'époque de la fauchaison et de la fenaison. L'herbe, étant plus aqueuse, demande plus de soin que celle des prairies ordinaires, et risque davantage de s'échauffer si l'on n'y prend garde.

Aussidi que l'herbe est enlevée, on met sur le pré des bêtes à crune roun des moutons, qui pourrisent souffrir de l'immidiéi pour manger l'herbe que les faucheurs ont hissée et celle venue dans les rigoles. Abres on fit couler de l'esu, miss le plus doucent possible, cer cette ssison est la plus chaude de l'année, et, au bont de deux on trois jours, on change l'eau de prairie. — L'éfette ser suprenant, elu verdure extrémiment riche, comparcé à celle des autres pariries; mais on doit faire attennent riche, comparcé à celle des autres pariries; mais on doit faire attencra it se produirait une substance blanche semblable à de la crème; si on la négligati, clos et transformerit en une écume c'paisse comme de la celle forte, et presque aussi forte que du cuir, qui s'établirait sur le pré et tacerit toute l'herbe.

Juillet, août. septembre, octobre. — Iorsqu'on a laissé le bétail lard sur les prairies, c'est au commencement de juillet qu'on fait les foins; ensuite on arrose pendani un court espace de temps, et on fait manger le regain par des chevaux et des vaches, car le regain est nuisible aux moutons à cette époque.

En Angleterre, l'irrigation n'est réellement pratiquée sur une échelle un peu grande que dans les comtés du Sud, et encore l'Enegelopédie de Morton calcule-t-elle qu'il ne s'y trouve guère que 40,000 hectares de prairies arrosées. Voici la traduction du passage de l'article water-meadows qui décrit ces prairies:

Les contés renomnés pour leurs irrigations sont : — le Wilthire, avec ses prairies arroées sur l'Avon, et ses parisies célèbres d'Orchestou, commes sons le non de Prés à la longue herbe, dont la réselte de foir est si énorme, que la dinne en fut une fois vendue 500 francs l'hectare; le llamquière, avec ses prairies sur l'Avon, le l'est ut l'Itchen, si utiles aux propriétaires de troupeaux à cause de leur roisinage des duns étudies) et du plurage précoce qu'elles fournissent pour les brebis mères et les agnesur; le Giouce-ter-luire, qui pe-sède sur les bonds de la Severn, de l'Avon et de -la Leddeu de nombreuses prairies irriguée dont le foin s'achemine soit vers les villes, soit vers les mines de houille du pays de Galles.

Le Worcestershire a des prairies liriguées sur ses nombreux cours

d'eau, grands et petits; tians bouacoup d'endroits, l'eau est ausenée d'une distance considérable par des conaux qui servent à plusieurs fermes sur la même propriété. Et, comme dans bien d'autres entroits, les mooilins sont nuisibles à l'irrigation, et campéchent, soit d'introduire l'arrosement, soit de profiter de tous les avantages qu'il offre forsqu'on l'a introduir.

Le Borset-hire possède 2,400 hectaves de prés arrosés; il y en a de remarquablement fertiles dans le val de Blakmore, arrosé par la rivière Stour. Les pentes du Devonshire sont couvertes d'irrigations par rigoles de niveau, sans compter d'autres prés irrigués sur les bords de ses principales rivières.

Le Berkshire présente d'excellentes prairies arrosées le long de la rivière Kennet; l'eau s'y loue, du 25 mars au 1<sup>st</sup> mai, à raison de 90 à 125 francs l'hectare; on récolte de 4,000 à 5,000 kilogrammes de foin par hectare.

Les principaux comtés d'Écosse où l'on rencontre de nombreuses prairies irriguées sont le Caithnesshire, le Clackmannaushire, le Peeblesshire, le Pertheshire. D'après le remarquable livre de M. George Stephens, intitulé the Practical irrigator and drainer, les irrigations ont pris une assez grande extension en Écosse à dater de 1792, et il est juste de reporter l'honneur de l'initiative à Charles Stephens, son père. M. George Stephens a fait de grands travaux d'assainissement et d'irrigation non-seulement en Écosse et en Angleterre, mais encore en Suède. On sait qu'un des meillenrs ouvrages d'agriculture que l'on ait aujourd'hui, the Book of the Farm, est de M. Henry Stephens; on v trouve aussi d'intéressants détails sur les arrosages. La glorieuse famille agricole des Stephens s'est ainsi tout entière consacrée à montrer les grands avantages de l'irrigation et du dramage.

#### 2º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR POUR LA BELGIQUE.

M. Keelhoff, l'auteur de l'excellent traité de l'irrigation des prairies que nous avons cité plusieurs fois, distingue seulement trois époques d'arrosage : 1° celle d'autonne,

2° celle du printemps, 3° et celle d'été. Voici un résume des principes que donne cet ingénieur, qui a surtout en vue les terres de la Campine :

Automne. — L'irrigation d'automne commence après la coupe du regain, dans la seconde quinzaine de esptembre, et se continue jissqu'au moment des gelées. C'est la plus importante, l'eur 'ciant trè-riche à cause des engrais qu'elle cantaine. Inmédiatement après la récolte du regain, on care tontes les rigoles, rétabili les erêtes des rigoles de déversement, répare les tains, les digues et tous les ouvrages d'arti réparti segueuement les terres enlevées, de manière à inveler, autant que possible, les parties qui présentent des dépressions oir des élévations. On donne causite l'eure un abondance pendant qu'intej jours on même un mois sur les sois sablonneux ou graveleux, beaucoup moins longtemps aur les terrains glasieux peu permeables. Dés que les gelées sont à craîndre, on doit cesser l'irrigation, afin que la prairie soit bien égouttée au moment où les rigueurs de l'hiver se font sentir.

Printemps. - La saison d'irrigation du printemps commence vers le mois de mars pour finir vers la fin de mai. On ne doit donner l'eau que lorsque les froids à glace ne sont plus à craindre, sinon les jeunes ponsses, que l'arrosage fait croître sont détruites par les gelées, Avant d'arroser, on répaud les buttes de terre formées par les taupes et on distribue les engrais. Pendant la première quinzaine, on n'arrose pas par déversement; on met seulement de l'eau dans les rigoles pour maintenir le sol humide. Si pendant l'arrosage on craint une gelée blanche, la prairie doit être mise à sec avant le soir, ou bien, si l'on a suffisamment d'eau à sa disposition, on donne un arrosage aboudant. L'irrigation doit être de moindre durée qu'en automne, et les plantes sont soumises alternativement avec avautage à l'action de l'eau et à l'action de l'atmosphère. Lorsque la végétation est assez avancée pour qu'on puisse distinguer les mauvaises herbes des bonnes, on extirpe les premières avec soin. Plus on avauce dans la saison, moins les arrosages doivent être longs; on en diminue la durée à mesure que l'herbe grandit et que la température devient plus chaude. Quelques jours avant la fenaison, on cesse complètement l'irrigation.

Ett. — L'époque de l'irrigation d'été commence immédistement après le fenainon et se prolonge jusque vers le 15 soit. On ne donne de l'éan que buit ou dit, joure oprès la coupe de l'herbe. Si les tiges des plantes qui ont été tranchées par la faux ont desséchées, on arrose avec prodence; on ne donne de l'eau que la nuit, pendant les fortes clubleurs, lorsque l'herbe jetté, ses permièrres pousses; cussite on fournit assez d'eau pour tenir tonjours la prairie dans un étut de fraicheur congenable. On arrête l'irrigation huit jours avant la coupe du regain

Si l'on a des eaux troubles, on n'arrose plus au printemps et en été dès que l'herbe a sequis une certaine longueur, sans quoi on n'a qu'un foin sali des matières tenues en suspension dans l'eau, rempli de poussière et nuisible au bétail.

5° Galendrier de l'inrigateur pour le nond-est de la France et la Bayière rhénane.

M. Félix Villeroy pratique en grand les irrigations sur sa belle exploitation du Rittershof (Bavière rhéanae); il connatt bien l'agriculture de la Lorraine et de l'Alsace; on peut être certain que le calendrier qu'il a placè dans son manuel de l'irrigateur est fondé sur des observations trèsexactes. Il divise l'irrigation, selon les saisons, en irrigation d'autoume, d'hiver, de printemps et d'été. L'année d'irrigation commence le 1<sup>se</sup> octobre, et l'irrigation d'autoume comprend les mois d'octobre, de novembre et de décembre.

October. — Le cursee des canaux et rigoles et tons les autres travaux des prèc diorient être terminés à la fin du mois de septembre, afin de pouvoir profiler des premières plaies d'autonne pour l'irrigation. On se peut, pour ainsi dire, pas trop arroser dans le mois decobre. Sudément, sur la glaise, quand on voit qu'elle commence à s'amollir, il flat interrompre l'irrigation. Mais, sur tous les autres sols, on peut hisser couler l'eau sans interroption.

Novembre. — Si Ton a pu arroser complétement en octoire, de mairer que la surface du pré soit d'un vert Ioneé, on n'atrose en nocembre que par intervalles, en mettant le pré à sec, après quelques jour d'irrigation. Si le mois d'octobre a été sec, on donne en norembre un trigation compléte. La neige, à este époque, ne doit pas arrêter l'irrigation; mais, si Ton craint la gelée, on the tout de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et on les met complétement à resultant de suite l'eau des prés et de suite l'eau des prés et de le suite l'eau des prés et de le suite l'eau des prés et de l'eau de suite l'eau des prés et de l'eau de le suite l'eau des prés et de le suite l'eau des prés et de l'eau de suite l'eau des prés et de le suite l'eau des prés et de l'eau de suite l'eau des prés et de l'eau de suite l'eau des prés et de l'eau de suite l'eau de suite l'eau des prés et de l'eau de suite l'eau de suite l'eau des prés et de l'eau de suite le suite le suite le suite le suite le suite le suite l

Dans la plupart des exploitations, on a ordinairement le temps d'exécuter à cette époque des transports et des travaux d'amélioration qui n'ont pu être faits en septembre.

Nécembre. — Pendant ce mois. Pirrigation dépend uniquement de la température. Si le temps est doux, on continue à arroser comme est novembre, en arrosant et mettant alternativement à sec pendant quedques jours. Dès qu'on craint la gelée, on cesse complétement d'arroser. Janueir et février. — Pendant ces deux mois, l'irrigation est ordinairement interrompue. A la foute des neiges, on peut encore arresser les prés tourbeux et marécageux. L'eau chargée de sable ou de limon peut leur être utile, surlout s'ils n'ont pas êté arrosés complétement en automne.

Mars. — Ce mois appartient encore à l'hiver; il est ordinairement seç, les gédes lubrelse y sont fréquentes. L'eau, si l'ou arrose, fait troître de jeunes pousses que la gelée détruit ordinairement plus tard, liient vant ne pas arroser du tout et laisser les prés complétéement à sec, formême qu'il semblerait que le gazon est tellement sec, qu'il est tout à faist mort. En cet état, les gédes ne peuvent lui naitre, et il végéte d'autient plus vioureus entre l'arroser de nouveau.

C'est dans ce mois qu'on répand les engrais pulvérulents, tels que la cendre et le plâtre, qui produisent des effets remarquablos sur les présarides.

Quant sux composts, on profite, pour les transporter, des moments oil a terre n'est pas coureré de neige et et assez gété pour porter les voitures et les bêtes de trait. Autant que possible, on les répard immédiatrment, pais su mois de mars on les drisse complétement; on les étent le râteau, et on enlère les petites pierres et toutes les ordures qui ont pu être apportées avec eux.

APPII. — Aussitôt que le printemps donne sux plantes une nouvelle vic. à la fin de mars ou su commencement d'avril, on peut recommenà arroser; mais l'irrigation ne doit pas être prolongée comme en sotomne, et alle doit être régulière. On laisse couler l'eaus ure les proient deux ou trois jours, puis on les met à see pendant un jour oueleux.

A cette époque de l'aunée, on ne doit pas arroser avec de l'eau trouble. Si l'on craint une gelée blanche, qui est d'autant plus unisible que la saison est plus avancée, on met le soir l'eau sur les prés. Si on a étésurpris par une gelée blanche, on arrose le matin, ainsi que nous l'avorsdéjà dit, et on laisse l'eau jusque vers neuf heures.

Dans le courant de co mois, les prés doivent être complétement nettoyés; si les taupes ont fait de nouvelles buttes, on les répand.

Mai. — Au commencement de ce mois, on arrose encore régulièrement comme en avril; mais on diminue l'irrigation à mesure que l'herhograndit et que la température devient plus chaude.

Si le temps est sec, on arroso tous les deux jours, mais pendant la nuit seulement.

Juin.—Si la température est pluvieuse, ou n'arrose plus du tout pendant ce mois. Si elle est sèche, on arrose tous les trois jours pendant la nuit seulement.

lluit jours avant la fenaison, on cesse complétement d'arroser.

Juillet. — Après la récolte du foin, on laisse les prés à sec pendant quinze jours. Lorsque les tiges des plantes qui ont été tranchées par la faux sont desséchées, on recommence à arroser, mais avec ménagement. On ne donne d'abord l'eau que pendaut la mit.

On se trouve trè-bien aussi de transporter les composts et de les erripandes immédiatement ayrès la récolle du foin. Cest une méthodes commandée par les Anglais. En général, pour tous les travaux de l'agriculture, en est si souvent contrarié par les circonaixones aimosphérales qu'on doit se hiter de profiter de tous les moments favorables et maissire metter au lendemain ce qu'on peut exécuter tout de suite.

Août. — Lorsque dans ce mois l'herbe a déjà acquis quelque hauteur, les prés n'ont plus besoin que d'être humectés tous les deux ou trois iours.

Les prés tourbeux et marécageux demandent une plus grande quantité d'eau.

Les prés humides et arides, qui ne craignent pas la sécheresse, ont rarement besoin d'être arrosés à cette époque.

Septembre. — C'est ordinairement dans ce mois qu'a lieu la récolte du regain. Quinze jours avant, on cesse toute irrigation.

Après que la récolte du regain est rentrée, on commence les travaux préparatoires de l'irrigation d'automne.

Nous ajouterons au calendrier qui précède les règles données par Schwerz pour l'irrigation par submersion, et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

Automne. La première inondation d'automne, selon que le sol ou le sous-sol sont moins compactes et plus perméables, peut durer deux à "trois semaines et même plus longtemps. Ensuite on met l'esu et on l'ôte à des intervalles plus rapprochés, jusqui à ce que l'hiver commence. Une condition indispensable, c'est que le pré soit parfaitement desseché avant dy remettre l'eux. C'est ce desséchement préalable qui détermine le moment oil lon peut de noiveau inonder.

Hiner. — Si Yon est surpris par l'hiver après avoir submergé un pré, et que l'eau se couvre de glace, on laisse les choses en l'état. Mieux vaut s'arranger de façon que les prés soient à see pendant l'hiver.

Printemps.— La première inondation du printemps peut durre une deux semaines, selon la nature du sol. Les inondations suivantes sont de plus courte durée, et on cesse entièrement de donner de l'eux, à moins que l'on n'excéde pas une hauteur de 0".04 à 0".05, lorsque l'herbe commence à pousser.

Été. - On ne submerge pas pendant l'été.

## 4º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR DANS LES VOSGES.

Un bon Mémoire sur la pratique de l'irrigation des prairies, publié dans le Journal d'agriculture pratique (1850) par M. Schwartz, ingénieur irrigateur à Charmes, nous permet d'établir pour les Vosges le calendrier suivant:

Automac. — Immédiatement après l'embyument des regains, on répare les rames, les harrages, les édures, eure les canux et les rigoles. Il s'agit de procéder aux àrrigations les plumportantes, à cause du limon apporte ét déposé par les evant. Une fois ment procéder prètes, on donne l'eau de mamère à courrir complétement la principe prètes, on donne l'eau de mamère à courrir complétement la principe de la couche des entrainements deus les fossés de décharge. Si l'eau et control de la courrir de la courrir de la principe de la courrir des entrainements deus les fossés de décharge. Si l'eau décquée on suprime l'inrigation pour laiser les parties arroxées se bien sécler et absorber l'air, surtust si le temps est beur et s'il fait du colic. Quant il fait frais et pluvieux, on laises l'eau plus longtemps, trois ou quatre semnines. Si leun n'est pas assec abondante pour qu'on puises prolonger aux ilongtemps l'arroxage d'une partie de la prairie sans nuire aux autres, on réduit au besoin à durée de l'arrigation à trois ou quatre jours.

Hier. — Quand Fliver est doux, on pratique l'irrigation de la même manière qu'en automne, en condisiont fem autrout sur les places mus gres ou infectées de mauvisies herbes. On doit tâcher d'arrêter l'oau et d'assécher avant les geleis. On a occupe des courges, des movilements, clas mouveaux tracés de rigoles, lorsque la terre n'est pas trop gélei. On répand du fumier ou d'autres engrais.

Printenps. — Après les gelées de l'hiver, on attend quelque temps que leo del l'éva se soient un peu réchauffés On détruit les taupières, et on reis répand la terre aur les prairies; on s'efforce de tuer les taupes, et on bouche tons les trous qu'elles out pratiqués, aurtout près des prises d'eur. On carre les rigoles, resième avec de la graine de loir les places, dégarnies d'herhes que l'on a du svoir eu soin de fertilisér pendant l'hiver roit par l'irrigation, soit par de la bome terre, soit par du fismier. On commence ensuite à irriguer, d'abord plus abondamment et plus longtemps, ensuite d'autant plus légérement et plus arrement, que la végétation avancera davantage. A l'époque des gelées blanches, on arrose aussi l'argement qué possible sans arrêties.

Quand on necraint plus les gelée, si l'on a assez d'eau à a disposition, on irrique loas les deux ou trois jours pendant ringt-quatre ou trente-six houres. Plus tard, quand l'herbe s'est assez diveloppés pour tenir le sol à l'ombre, on ne met l'eau que, durant quelques heures, tous les deux ou trois jours, sur les terros qui s'échaufitent fortement, tous les six à un trois jours, sur les terros qui s'échaufitent fortement, tous les six à huit jours sur les parties plus froides dont le sol retient fortement l'humidité. Quand la température devient plus chaude, on choisit la nuit ou un temps couvert pour mettre l'eau.

Etc. — On ne fait plus, comme au printemps, qu'arroor pendant quelques heure, tous les ciaq à luit jours, les aprites argitenes, lous les deux ou trois jours les parties gravelauses. On met à sec les terres fortes six à huit jours avant la finchision; pour les parties gravelauses, il suffit d'un ou de deux jours de sec. Après l'enlèvement des foins, on répare les dégâte cuests par les ouvriers et les voiures, et on se hâte de donner de l'eau pendant cinq ou six jours pour ciestriser les plaies faites par la faux, en suivant, dês que le regain commence à pousser, toutes les réples ci-dessus indiquées.

#### 5º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR DANS LES PRAIRIES & SOUS-BOL IMPERMÉABLE ET ARGILEUX DU NIVERNAIS.

Dans ses excellentes études hydrographiques sur le bassin de la Seine, insérèes en 1852 dans les Annales des ponts et chaussées, M. Belgrand a donné les résultas d'une enquête qu'il a faite sur les saisons où les irrigations doivent être pratiquées dans cette région; nous en avons profité pour composer le calendrier suivant pour les prairies d'embauche établies dans le Nivernais sur des terrains argileux imperméables :

Automne. — A la suite des grandes pluies de novembre, le bétail, par son pictimement, fait beaucony de mal aux préss, dans lesquées il netrouve plus d'ailleurs qu'une nourriture malssine et insuffisante; on le retire, et on commence les irrigations, qu'on continue jusqu'aux grandes gelérs.

Les eaux sont alors ordinairement troubles, et elles agissent surtout en colmatant. La durée moyenne des arrosages est d'environ un mois.

Hierr. — Au mois de février, après les grandes gelées, les embaucheurs du Nivernais recommencent les irrigations, auxquelles ils attachent uns grande importance; leur but est d'humecter profondément le sel pour que la régétation ne soit pas arrêtée par le hâle de mar. Pendant ce dernier mois, les irrigations sont suspendues pour éviter le mal que les gélées du matin feraient aux prés s'ils étaient noyés alors que l'herbe commence à pousser. Les irrigations d'hiver durent donc en moyeme un mois.

Printemps. - Les irrigations recommencent en avril, afin que le sol

ne puiseo se crevasser sous l'action des premières chaleurs, du printemps, et elles durquel souvent jusqu'au 15 mai. Pendant ce temps, ou arrose deux ou trois fois si on n'a pas assez d'esu pour que l'irrigation soit continue. Corsque les prés sout destinés avu embauches, on suspend, les irrigations quelques jours avant d'y mettre le hétail, et alors on arrête souvent les irrigations dels et 5a vril.

Été. — Dans les situations assez rares où l'on a de l'eau pendant l'été. on commence les irrigations après l'enlèrement de la récolte, du 10 au 15 juillet, et on les prélonge jusque vers le 20 septembre. Le nombre des arrosages est de quatre; on n'a jamais d'eau pour les donner d'une manière contient.

Les irrigations de juillet sont les plus ferilisantes; celles d'août donnent encore de bons résultats. Lá on ne conpe pas le regain, et c'est l'usage le plus habituel, on cesse de donner l'eau quelques jours avant, de lâcher le bétail dans les pâturages, c'est-à-dire du 1sr au 15 septembre.

60 CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR DANS LES PRAIRIES A SOUS-SOL PERMÉABLE

D'après le règlement du 27 février 1804, arrêté pour l'irrigation et la police des eaux de la rivière d'Avre, règlement rapporté par M. Belgrand, on peut établir le calendrier suivant pour l'irrigation en Normandie sur des sols perméables et craveux:

Automne et hiver. — Du 25 septembre au 22 mars, les frigations noi lieu que le samedi, depuis buit beures trente minutes du soir jusqu'au lundi suivant à trois heures du main, et le mardi depuis huit heures trente minutes du soir jusqu'au mercredi à trois heures du matin. Chacun exerce son droit rigoureusement, et les prairies qui ont droit à l'irrigation sont arrosées une fois par semaine.

Printemps.— Du 22 mars au 29 juin, les eaux de la rivère sont affectées en totalité aux irrigations les dimanches et les fêtes conservéos par le concordat, et toutes les nuits de sept heures trente minutes du soir à trois heures du matin. Chaque portion de pré est arrosée deux fois par semaine, mais on ne donne l'eau que la mis.

Etc. — Les irrigations recommencent le 24 juillet et se continuent deux fois par semaine durant les autist sur chaque portion de pré jusqu'ul 23 septembre. Pendant ce temps, la totalité des eaux de la rivière est livrée à l'agriculture les dimanches et les fêtes, et toutes les nuits de sept beures trente minutes du soir à trois heures du matin.

Dans les autres vallées de la Normandie à versants crayeux, celles de l'Eure, de l'Inn, etc., il existe des règiements du même genre que celui de l'Avre. L'intermittence des irrigations est de trois jours et demi au printennys et en été, et de sept jours en automne et en hiver. Dans ces prairies, on récolte 6,750 kilogrammes de foin à la première poupe et 3,000 kilogrammes de regain.

#### 7º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR EN BOURGOUNE.

Voici les règles suivies dans la vallée de l'Ource (arrondissement de Châtillon-sur-seine, Cote-d'Or) pour l'irrigation des prairies qui sont à sous-sol très-perméable appartenant à la formation géologique dite la grande oolite :

Automne et hiver. — On arrose d'uné manière continue en novembre et en décembre. Les gelées n'out alors aucun inconvénient pour les prés couverts d'eau.

Printemps. — On n'arrose en mars que quand on ne craint pas les geldes; dés que l'herbe pousse, on évile soignement de donne le l'eau par les temps de gelde. Les brigations se continuent en avril et mai, et ne cessent que lorque l'herbe est trop grande et q'ou cardique l'eau ne la couche on courant. On arrose plus ou mons sbondamment, suivant le degré da sécheroses; on donne feau pendint que l'eau pendint que pour pour pour le commencer dès que le soi paraît se des-sécher.

Été. — On recommence les irrigations après la fenaison; on les continue jusqu'à la récolte des regains.

Dans ce système d'irrigations très-frèquentes qui se renouvellent jusqu'à vingt fois dans les saisons de printemps et d'été, on maintient l'eau jusqu'à la fenaison pour empêcher l'herbe de se flétrir sans arriver à la maturité. On récolte en moyenne de 5,000 à 5,500 kilogrammes de foin à l'hectare en première coupe, et 2,500 kilogrammes de regain.

#### 8º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR EN PROVENCE.

En Provence et notamment dans l'arrondissement de Vaucluse, d'après un mémoire de M. Conte (Annales des ponts et chaussées, 2º série, t. XX), on irrigue d'avril à septembre, de la manière suivante, selon les natures de culture:

Prairies saturelles.— On arrose par compartiments submergés. Pour les prairies naturelles établies sur des terains d'elluvion, ou prove tous les douze jours en donnant chaque fois une épaisseur d'esu de no couche d'euu de 0-00 à 0-00 ; or controlles set pipes tous les sets jours avec couche d'euu de 0-00 à 0-00 ; il 70, il 70 no prire avec des eant claires, et or tous les trois ou cinq jours avec une épaisseur de 0-00 à 0-00 ; or voit pour serve des eant claires, et ou emploie des eaux troubles. On fait trois coapes, dont le total s'élère de 12,000 à 15,000 kilorarmene de fourrare sec.

Prairies artificielles. - La plus importante de toutes les prairies artificielles est la luzerne. On arrose par compartiments en mettant autant d'eau qu'il en faut pour que toute la surface soit mouiliée. On fait cinq coupes par an, Chaque luzerne arrosée dure en général trois ans. Le produit annuel est d'environ 16,000 kilogrammes de fourrage sec. A Cavaillon, les luzernes sont arrosées tous les sept jours avec une lame d'eau de 0=.06; à Avignon, elles le sont tous les dix à douze jours avec uno lame d'eau de 0 .08; dans les communes d'Entraignes, de Vedennes, de Bédarrides, les arrosages ne se font qu'après chaque coupe, c'est-à-dire cinq ou six fois dans la saison, avec une lame d'eau de 0" 10. A Aviguon, la terre qui doit porter une luzerne reçoit 100 mètres cubes de fanuer environ par hectare, puis une semaille de blé; au mois de mars, on répand la graine de luzerne dans le blé; après la moisson, on donne une irrigation; la luzerne est prête à produire dès le mois d'avril suivant. A Cavanion, ou établit les luzernes sur les terres qui ont porté des melons ou des légumes, en profitant de l'excédant de fumure donnée précédemment au ferrain et en entretenant la fertilité pendant la durée de la luzerne au moveu de terre grasse prise dans les alluvions vierges de la Durance.

Maricots. — Au mois d'avril, on sème les haricots sur des terrains préparés pour être irrigates par submersion et compartiments, comme pour les prairies. On arrose tous les cinq jours avec une couche d'esu de 0=05 environ.

La récolte commence au mois de mai et dure jusqu'à la fin de juillet; les haricots de mai et de juin se mangent verts; on a des haricots blancs en juillet. Un second semis de haricots se fait au mois de juin sur le chaume de blé après la moisson partout où l'on a de l'eau pour les arrosages, qui ont lieu aussi tous les cinq jours; la récolte des haricots de cette seconde période commence au mois d'août et finit au mois d'octobre.

Mymmes diters. — Les légumes divers qui se cultivent en grand à Cavaillos nost : les artichatts, qui produisent dis mois de l'annéer les melons, courges et potirons, qui produisent en juillet, août et septemelons, courges et potirons, qui produisent en juillet, août et septemes participats, les oignons et les aults, qui ne dounent lieu qui se seule récelte. La terre est préparée par une fouille à  $0^{-8}$ 00 de produeur, puis anneable et divisée en nones de  $1^{-6}$ 75 de largeur, entre les-quelles se trouve creusé un fossé de  $0^{-8}$ .25 à  $0^{-8}$ .50 de largeur et de profondeur.

Les plantes sont disposées sur un seul rang pour les articlauts et les melans, sur plusieurs rangs pour les autres légumes. On irrigue par inbibilion tous les cinq jours, à raison de 1,000 mètres eubes par hectare environ chaque fois, de telle sorte que les rigoles absorbent à peu prés six fois leur volume d'euu dans chaque arrosage.

Garances. — Les garances sont semées sur des bandes d'une larger de 0°-00 à 0°-05, enre lesquelles on creuse un fossé dont la terre et placée sur les plantes. On arruse au plus une fois par mois, par inshition, comme pour les k'games, et on procède è un bange après chape arrusage. Dans les paluds, on arrose sculement à l'époque de la récolte pour ameulbir le terre,

Chardons. — Les charlons destinés an peignage des draps se sèment en même temps que le blé; on arroso immédiatement après la moisson, pnis pendant la saison d'arrossage de l'anniés suivante, de mois en mois; ou opère par submersion et compartiments en dounant une lame d'esu de 0-10 d'épuisseur.

#### 9º CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR DANS LE LANGUEDOC.

Un Mémoire de M. Maffre, ingénieur des ponts et chausées, inséré dans le recueil des Mémoires de la Société centrale d'agriculture (1847), nous permet d'établir le calendier de l'irrigateur dans les prairies du Languedoc, aux environs de Béziers et de Montpellier:

Autonne. — Après l'enlèvement du regain, on profite des crues d'autonne, qui apportent avec elles de nombreux limons, pour féconder les prairies qui peuvent être amendées par les matières apportées par les eaux. On n'irrique que si ces matières sont reconnues fertilisantes Avant que les eaux troubles n'arrivent, on arrose tous les cinq à six jours, pendant quelques heures, pour favoriser la croissance des herbes qu'on livro aux troupeaux pendant la saison d'hiver.

Hirter. — L'entrée des troupeaux dans les prairies a lieu vers la fin de décembre, et leur sortie vers les premiers jours de février. Le paçage a lieu pendant éaviron quarante jours; il donne lien à un loyer qui s'élère jasqu'à 80 francs par liectare.

Les bœufs et les vaches sont regardés comme améliorant les prairies; les moutous finissent par les détériorer.

Printamps. — A moins d'une grande humidité sur les terres on à moins qu'im gelle, on recommence les irrigations dans le courant de 16vrier. Un ne laisse les terres anhunergées que pendant trois ou quatreheurer; on enlère l'eau, et ce n'est que cinq ou six, jours près qu'on proché à de nouveaux arrossees. On fait de cette manière cinq à six arrouges par mois, et caviron vingt-cinq jusqu'à la prenière coupe des fourrages, qui a lieu dans le ocurant d'un mois de juin ou de juillet-

Elt. — Si la terro est très-abrouvée su moment de la coupe, on érace enlièrement les parinie des exus qu'elles conditement prios on quatre jours avant la fauchisson; si, su contraire, le sol est ferme, les fauches réscuent cux-mêmes ces esux en avangant leur travail, l'expérience ayant montré que la faux coupe slors le fourtage avec plus de facilité. Immédiatement ayaré l'enlièrement des foins, on arrosse de nouveaux, comme pour la première coupe; la seconde se fait dans le couprant des mois d'avoit ; c'est es qu'on appelle le reguin, leuit arrosages out eu lien enire les deux coapes. Après le régain, on arrose pour la posse d'herbe de paesge.

#### 10° CALENDRIER DE L'IRRIGATEUR EN ITALIE.

Pour donner des indications précises sur les saisons des irrigations en Italie, nous avons pensé que nous ne pouvions mieux faire que de traduire le passage qui leur est consacré dans le grand ouvrage de M. Carlo Berti Pichat, Instituzioni d'agricoltura. Les hommes de chaque pays nous paraissent pouvoir mieux déposer que tous autres sur les faits d'observations qui les touchent. En Italie, comme en Provence, l'irrigation ne s'applique plus seulement aux prairies, comme cela a lieu presque exclusivement dans le Nord.

M. Berti Pichat remarque d'abord qu'en été il faut irriguer vers le soir et jamais le matin ni dans la journée: qu'au contraire, au printemps, en irriguant de jeunes plantes et des blés nouveaux au crépuscule du soir, on augmenterait encore le préjudice que leur causent des nuits ordinairement assez froides. Le savant auteur s'exprime ensuite en ces termes (vol. III, p. 1454);

Hiver. - En cette saison, on irrigue pour deux buts principaux : ou pour colmatages et pour restaurer des prairies avec du limon et des eaux troubles de bonne qualité, on bien pour le développement de l'herbe dans les prés marcites.

Quand on a en abondance des eaux à température tiède, il est trèsutile dans la saison des glaces de couvrir les prairies au moven d'une sorte de voile mobile d'eau courante. Dans le cas où la prairie est riche en trèfles ou en d'autres légumineuses, l'irrigation continuelle en hiver peut les perdre, car elle n'est bonne qu'aux graminées, qui, en vertu de leur tissu siliceux, peuvent supporter une humidité ince-sante.

Printemps. - Si, après que le danger des gelées est passé, on irrique d'abord les portions maigres et convertes par la mousse des prairies qui ne sont plus jeunes, l'eau favorise le développement des meilleures plantes.

Mais, pour les prairies en bon état, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que le sol et l'eau se soient un peu réchauffés. On ne doit jamais evagérer la quantité d'eau; il vant m eux irriguer peu et souvent, afin que la prairie ne soit pas trop humide lorsqu'elle serait surprise par des vicissitudes de saison.

Ensuite, comme dans l'hiver les dépouilles des plantes se sont acenmulées et les résidus des engrais se sont éparpillés sur la superficie du sol, trop d'eau ne pourrait manquer d'ansaigrir la prairie. Il faut donc que l'irrigation soit très-légère et se fasse très-doucement pour que l'eau puisse pénétrer dans les racines et y amener les bonnes substances restées sur la superficie du sol. S'il survient des givres ou des gelées blanches, et que l'on ait de l'eau à une bonne température, on doit faire couler cette eau lentement et incossamment sur la prairie.

Outre les prairies, il peut être avantageux au printemps d'irriguer des terrains pour favoriser la germination des seniences dans le cas où cette germination serait contrariée par une sécheresse excessive. On doit recommander d'une manière générale la plus grande parcimonie d'eau dans l'irrigation soit des plantes vivaces pendant que leur sève est en mouvement, soit des plantes annuelles à peine germées. Il ne faut donner de l'eau abondamment que lorsque les jennes pousses sont entrées en plein développement.

Lit. — Urrigation de puit est la plus favorable au moment des fortes chaleurs. Si, es ayant pau d'eux, on veut irrigager pendant les heures chaudes de la journée des herbes à fourrage ou autres quelconques, on court le risque de faire formente (aubbolière) le terrain, comme des leis hommes pratiques, et non-sculement on ne refraichit pas les plantes et on n'humerle pas les ol, mais on produit des effets contairies.

Dans les prairies, après le fauchage du fois, il est bon d'arrose promptement pour siène le pe little plante à ne ritbilir des dommages que la faix leur a cauche. Si lon veut triquer du chanve ou du fracuel, etc., comme dans la journée la tiga de ce plantes se trouve dans une atmo-phère souvent très-chaude, si en inéme temps on submerço leurs rezines dans de l'eur relativement froide, on produit un tropbe physiologique dans lour végétation. En arrosant le matin, on se sert, d'aux qui, dans le courant de la muit, sest trop refordie, et le contraste est trop grand avec la challer que le sociel a occumitée un ries plantes; en arrosant le soi; l'eur est thande, parce qu'elle est restée tout journée exposée au soleil, et la plante se trouve sins à une température suffissiment modérée.

Autome, — La troisième coupe des foins est souvent dus à d'abondantes et fréquentes irrigations d'autome, Gulettuse personnes commencent à cette époque à l'aisser couler les eaux d'une manière presque contines une les prairies; et deuconog d'autres personnes, à tort, ly dissentes eaux stagnantes. Quelques personnes pensent aussi favorier les semailles d'autome à l'aide d'arrosements.

De l'eau et de l'engrais, voilà en Italie la source des admirables résultats qu'y donne l'agriculture; il faut y joindre, pour la Lomberdie, un climat dans lequel la température en été est constamment comprise entre 25° et 55°, et où le soleil luit la moitie ou les deux tiers de l'année. Toutes les circonstances s'aidant, il arrive que, par exemple, dans un triangle de 20 kilomètres de côté, entre Milan, Parie et Lodi, sur 17,000 hectares on compte 100,000 têtes de gros bétail, 100,000 porcs gras, 25,000 chevaux. Nous avons vu en outre que les égouts de Milan servent à l'arrosage d'environ 1,600 hectares. Tant d'engrais répandu sur le sol et mis à la disposition des plantes, puis une masse d'eau énorme (voir plus haut, p. 211), voilà ce qui explique la puissante fécondité de cette terre privilégiée.

#### 11º CALENDRIER DE L'IBRIGATEUR EN ALGÉRIE.

Nous avons demandé à M. Charles de Thury, qui connaît si bien l'agriculture algérienne et qui a fait une étude trèsapprofondie des arrosages dans nos possessions d'Afrique, de vouloir bien nous remettre le calendrier de l'irrigateur en Algérie. On sait que les Arabes ont compris de bonne heure l'utilité de l'eau dans la culture, et il y a dans les pratiques anciennes d'excellentes règles pour les colons modernes. Voici le travail que nous a remis M. de Thury :

Octobre. — On donne les derniers arrosages aux cultures du tabac et du cotonnier; puis, si on a de l'eau de reste, on l'utilise sur les terrains destinés aux céréales.

On continue à arroser les jardins.

Novembre. - Commencement de l'irrigation des céréales.

Il faut attendre, pour arroser l'orge, que cette céréale soit bien levée; le blé peut être arrosé aussitôt qu'il vient d'être semé.

A l'imitation des Arabes, les colons algériens devront chercher à utiliser pour leurs céréales le moindre filet d'eau.

L'eau bourbeuse, après de fortes pluies, est la plus précieuxe. Il est nécessiré de préparer son terrain à recevoir l'eu unimédiatément sprès l'ensemencement su moyen de rigoles multresses faites par deux trilis to clarruse et de rigoles secondaires. Un peu d'abableté donner su coup d'au la sûreté nécessaire pour tracer ces rigoles sans avoir besoin du niveau.

On continue à arroser les jardins ai la nécessité s'en fait sentir.

Décembre. — On continue à arroser les céréales et on arrose les jardins si c'eat nécessaire.

Si l'eau devient abondante, surtout après de fortes pluies, on pourra commencer à l'utiliser pour donner une forte irrigation aux plantations de vignes, mùriers, oliviers, figuiers, etc. Le surplus des eaux derra être ntilisé sur les portions où l'on voudra faire pousser de l'herbe,

Januér. — Si l'hivre est see, toute l'eau sern absorbée par les jardins, orangeries et cultures des écrîtales. Sil y abondance d'ous, lecolon algérien devra continuer à s'occuper à ne pas la laisser perdre inutilement. Les prairies peuvent en recevoir et absorber beaucoup, et de fortes irrigations données aux plantations pendant l'hivre, surtout dans les terrains légers, fourniont asset d'humidité à la terre pour que les arbress poussent vigoureusement lout l'été, Février. — Mêmes travaux d'irrigations que dans le mois précédent. Ou donne, quand on le peut, une seconde irrigation aux céréales.

Mars. — Les beaux jours et la chaleur arrivent. L'eau commence à diminuer. On l'utilise néanmoins comme dans le mois précédent pour les irrigations des céréales semées tardivement et les plantations. On ne devra pas arroser les céréales dont l'épi va commencer à sortir du tuyan; la rouille en sersit la conséquence fort problem.

Les jardins et orangeries commencent à avoir besoin d'être arrosées

régulièrement.

Vers le 15, dans certaines années, on peut recommencer à repiquer du tabac et semer le cotonnier. Il est nécessaire d'arroser pour ces deux ouérations.

Si on a de l'eau en très-grande abondance, on fera des luzernières, qui est la culture qui exige la plus grande quantité d'eau, puisqu'après chaque coupe il faut ume irrigation. Il faut arroser les luzernières au moins une fois au commencement de mars.

Arril. — Toute l'eau est utilisée pour les jardins et orangeries et pour les eultures du tabae, du cotonnier, du mais, etc., etc. Si on le peut, dans les terres faites surtout, on donnera une faible irrigation aux phantations, la vigne exceptée. Le múrier, après l'enlèvement des feuilles et la taille, devra être arrosé.

On doit éviter d'arroser les oliviers pendant qu'ils sont en fleurs ; c'est même une règle à peu près générale pour tous les arbres fruitiers.

Mai. — L'oau est devenue rare et précieuse. Les colons devroet nonseulement l'utilier avec le plus grande économie, mis chercher à s'en procurer par tous les moyens possibles. Ususge des nories ou rouse à chapelet, partout où elles pourront être établies, leur sers fort utile; mais, outre le capital que ces machines absorbent, l'extraction de l'eau du sel crige de la force et de la surreillance. L'irrégularigi du vent a fait remoner à l'emploide e mode. Peu de puits fourniraient asser d'eau pour pouvoir alimoneter une pottie mechine à vapeur. Il fauderit pour cela un puits central où sersit établie la machine; ce puits rayonnerait au unoyen de galeries souterraines où l'ou aurait place des conduits avec d'autres puits creusés à une certaine distance du premier, et créerait sinsi un vaste et puissuit d'ariagez.

La noria en fonte, avec chaine de fer, godets de bois et zinc, et nue par des animaux, sera done encore la machine à puiser de l'eau dans le sol. Malheureusement c'est un appareil qui coûte cher, et qui, avec le puits et le bassin ou réservoir qui généraleusent est nécessaire, revieut au moiss de 4,000 à 5,000 france.

A moins d'avoir de l'eau à une faible profondeur, 5 à 4 mètres au plus, la noria ne peut être utilisée d'ordinaire que pour les jardins et orangeries; mais elle peut dans certains cas, même pour les grandes eultures, rendre des services en aidant, dans les années seches surtout, soit à seuver une récolte qui, faute d'irrigation, périrait, soit à arroser les plantations.

Ce serait donc une excellente chose pour chaque ferme d'avoir une noria à sa disposition. Le bétail surfout s'en trouvera fort bien Mais géméralement l'eau est profonde et peu abondante; on peut cependant calculer, d'après les bases suivantes :

A 4 mètres, avec cheval. . . . . . } on pourrait extraire du

sol 4 litres à la seconde; et, la noria étant mue au moyen de relais, on peut songer à faire de la culture en grand peudant l'été: talac, coton, etc. Au delà de 4 mètres, l'eau devient trop coûteuse pour être utilisée autrement que pour jardins et plantations.

An delà de 10 mètres, il n'y a que près des villes ou pour jardins d'agrément que l'on puisse songer à extraire l'eau du sol pour irriguer.

Si l'on remplace les chevaux par des bœufs ou des vaches, il faudra augmenter la dimension des godets dans le rapport de la vitesse de marche de ces animaux. environ comme 2 est à 5.

Mais les colons algériens devront bien faire attention, avant de construire des nories, à la qualité de l'eux. Les eaux par trop sumairres on chupées de magnésie sont infertiles; en second lieu, les eaux extraites du soi même de bonne qualité ne sont pas fertilissante; comme les eaux courantes, de bonnés famures sont nécessaires, sans celles-ci le sol serait, par le fait même des irrigations, rendu promptement infertile.

Juin. — Mêmes travaux qu'en mai et mêmes soins à apporter dans l'emploi économique de l'eau. Les orangeries exigent de l'eau tous les quinze jours. La plantation des mûriers, figuiers, oliviers, est arrosée environ tous les mois.

Julillet. — Les Arabes, quand ils ont de l'eau en alondance, sèment du beniche ou dours sur chaume d'orge ou de blé; mis c'est un si mauvais emploi de l'eau, que le colon pourrait toujour l'utiliser avec plus d'avantage. Les celtures du tabac et du cotounier avec les jardins, plantations et orangeries, continueront à absorber, avec tous les soins des colons, toutes les eaux naturelles ou extraites artificiellement du fonce.

Quand on le pourra, l'irrigation devra avoir lieu de préférence en dehors des heures chaudes de la journée.

Août. — Mêmes soins, mêmes travux que dans le mois précédent, he peut, si on un peu d'eus la se disposition. Vuitiser pour des plantations assez en grand de haricots, qui réussissent mieux quand la floraison a lieu vers le 15 septembre que vers le 15 juin, à cause de la diminution de la chaleur.

Septembre. - A moins des crues causées par des orages et qui du-

rent peu, c'est dans ce mois que l'eux est en plus minime quantité pour les irrigations. Le besoin, il est vrei, cu est un peu moins grand. Le sol, tassé par les irrigations précédentes, en alsorbe moins; le sol est plus ombragé, les muits sont plus longues, aussi l'effet des irrigations dure plus longtennys.

Les orangers et les oliviers doivent recevoir de fortes irrigations, alia d'activer la végétation et augmenter la grosseur du fruit.

Les autres plantations n'ont plus besoin d'arrosages; les jardins continuent à en exiger.

### CHAPITRE XXXIV

Du choix des plantes qui entrent dans la composition des praines arresées

Dans la création des prairies, on s'arrange pour recouvrir, antant que possible, le sol de gazon; on affermit ce gazon avec un rouleau après l'avoir placé. Mais il arrive souvent qu'on ne peut se procurer du gazon, et qu'on est obligé d'avoir recours à des semis, quoique tout sol convenablement arrosé finisse toujours par se couvrir d'herbe. On peut se procurer la graine nécessaire en choisissant un bon pré et en le partageant en deux parties, comme le conseille M. Villeroy. On fauche la première moitié lorsque les herbes hâtives sont arrivées à maturité, et la seconde lorsque les herbes tardives ont mûri à leur tour. Le mélange des deux graines obtenues par le battage des deux sortes de récoltes donne la certitude qu'on aura des semences mûres de toutes les plantes utiles. Comme l'irrigation favorise la croissance des bonnes plantes, et surtout de celles qui conviennent à la terre sur laquelle elles végètent, on est certain que les mauvaises plantes qui par hasard se trouveront dans le mélange, ou qui ne seront pas propres

à la nature du sol dela prairie arrosée, finiront par disparaître. On peut prendre aussi les balayures des greniers à fourrage pour s'en servir comme semence. Quand on est obligé d'acheter la graine dans le commerce, le mieux est de faire des mélanges déterminés des principales herbes de bonne qualité qui peuvent convenir au sol sur lequel la prairie est placée.

L'utilité de mélanger diverses sortes de graines n'a pas besoin de commentaire; on comprend que c'est le moyen le plus simple et le plus rationnel de faire que la récolte triomphe des intempéries qui frappent inégalement les diverses plantes, d'obtenir un fourrage agréable pour le bétail, d'assurer enfin la constante abondance des coupes. Les graminées convienment seulement à des prairies fréquemment arrosées; cependant, et quoiqu'elles finissent par disparaitre, il est bon d'ajouter dans les mélanges quelques légumineuses qui assurent le succès des semis en abritant les plantes plus délicates et en garnissant les places nues, et qui, d'ailleurs, donnent elles-mêmes un produit dès la première campagne.

Les auteurs ont indiquè des mèlanges en très-grand nombre; ces mèlanges varient avec les climats, avec la nature du sol, et un peu aussi suivant des habitudes locales qui font estimer plus ou moins telle ou telle sorte de foin. Les proportions relatives des diverses espèces varient également à l'infini. Nous choisirons les exemples qui offrent le plus de garantie par l'autorité dont jouissent les auteurs qui les ont essayès on conscillés. Nous ne reproduirons pas les longues istes qui ont été données pour la création des près ordinaires; nous n'avons en vue que les près irrigues. On doit chercher à arriver, pour les senences à employer sur les prairies arrosèes, à la composition la mieux en rapport avec la croissance rapide qu'il s'agit d'obtenir. Nous ne donnerons que des formules complètes, c'està-dire dans lequelles les proportions des différentes semences sont déterminées et rapportées à l'hectare. A côté du nom commun français, nous placerons le nom botanique.

M. Henry Stephens, dans le Book of the Farm, conseille les trois mèlanges qui ont été composés avec le concours de M. Peter Lawson, l'éminent grainctier d'Edinburgh; ces mélanges peuvent se semersans avoir recours à une récolte de ble et sont appropriés à des terres légères, moyennes et fortes, ainsi qu'il suit :

| Noms des somences.                       | Terres<br>legères. | Terres<br>moyennes. | Terres<br>fortes. |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Agrostis tracant (Agrostis stolonifera). | 2.55               | 2.84                | 5.12              |
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis .  | 1.42               | 1.70                | 1.99              |
| Fétuque queue de rat (Festuca loliacea). | 1.14               | 2.26                | 3,39              |
| fétuque des prés (Festuca pratensis).    | 2.84               | 2.84                | 2.84              |
| Fétuque élevée (Festuca elatior)         | 1.70               | 2.26                | 2.26              |
| Baccone (Gluceria fluitans)              | 2.55               | 2.84                | 5.12              |
| Ray-grass d'Italie (Lolium italicum)     | 6.79               | 6.79                | 6.79              |
| Ray-grass anglais (Lolium perenne)       | 7.95               | 7.93                | 7.93              |
| Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) .  | 1.14               | 1.42                | 1.70              |
| Timothy (Phleum pratense)                | 2.26               | 3,39                | 3.97              |
| Paturin commun (Poa trivialis)           | 5.12               | 3.39                | 5,68              |
| Lotier élevé (Lotus major)               | 2.26               | 2.26                | 2,26              |
| Totaux pour 1 hectare                    | 35.70              | 59.92               | 45.05             |

Pour protèger les jeunes plantes, il est bon, dit M. H. Stephens, d'ajouter par hectare 90 litres de seigle si l'on sème à l'automne, et 90 litres d'orge si l'on sème au printemps. Les prix des mélanges sont respectivement, chez M. Lawson, de 86'.75. 100'.80 et 142'.50.

De l'Écosse nous passerons à la Belgique où nous trouverons employées des proportions de graines beaucoup plus considérables.

Après différents essais, M. Keelhoff est arrivé à trouver que le meilleur mélange pour la Campine est le suivant :

| Bay-grass anglais (Lotium perenne) 16 kilog. |  |
|----------------------------------------------|--|
| Timothy (Phleum pratense) 6                  |  |
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) 25    |  |
| Houque laineuse (Holcus lanatus)             |  |
| Crételle à crêtes (Cynosurus cristatus)      |  |
| Paturin des prés (Poa pratensis), 5          |  |
| Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) 10   |  |
| Lupuline (Medicago lupulina)                 |  |
| Trèfie des prés (Trifolium pratense) 4       |  |
| Total pour 1 hectare 100 kilog.              |  |
|                                              |  |

« Ce mélange paraîtra exorbitant à beaucoup de personnes, dit M. Keelhoff; cependant ce n'est que par suite des nauvais résultats obtenus avec des dosages plus faibles qu'il a été adopté. » L'ensemencement se fait en avril ou en mai et par un temps calme; le sol est entretenu dans un eit adé fracheur convenable et permanent par simple infiltration, l'eau étant introduite dans les rigoles de manière à les maintenir pleines, mais saus produire de dèversement.

M. Nadault de Buffon donne le mélange suivant comme celui qu'il a employé avec le plus d'avantage pour la création de nouveaux prés arrosablés dans des terres à blè; ce mélange a été composé avec le concours de M. Louis Vilnorin:

|                                         | 10.0 |
|-----------------------------------------|------|
|                                         | 10.0 |
| Féluque élevée (Festuca elattor)        | 2.0  |
| l'étuque des prés (Festuca pratensis)   | 2.0  |
| Fromental (Avena elatior)               | 10.0 |
| Timothy (Phleum pratense)               | 2.0  |
| Dactyle pelotonné (Dactylis glomerate), | 2.5  |
| Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) | 2.0  |
| llouque laineuse (Holcus lanatus)       | 5.0  |
| l'aturin des prés (Poa pratensis)       | 2.5  |
| Paturin commun (Pea trivialis)          | 2.5  |
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis)  | 5.0  |
| Trèfle blanc (Trifolium repens)         | 1.0  |
| Trèlle hybride (Trifolium hybridum)     | 1.0  |
| Lotier velu (Lotus villosus)            | 1.0  |
| Total pour 1 hectare.                   | 38.5 |

Ce mélange revient à environ 100 francs; il réussit parfaitement sur les terrains frais.

M. Louis Vilmorin a donné à M. Moll la formule suivante pour la composition des prés de la ferme de Vaujours :

| Fromental (Arena elatior)  Ray-grass anglisi (Lalium perenne).  Ray-grass d'Italie (Lalium italicum).  Ray-grass d'Italie (Lalium italicum).  Volipin des prés (Alepceurus pratensis).  Descyle pelolonie (Dectului glomerata).  Timothy (Paleum pratense).  Patarin commun (Poa trividalis).  Patarin des prés (Poa pratensis).  Teilen balos (Tripilum regens).  Trèfle halos (Tripilum regens).  Trèfle halos (Tripilum regens).  Trèfle halos (Tripilum regens). |                                         |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--|
| Ray grass anglais (Lolium perenue).  Ray-grass (Risile (Lollum italiaum).  Houlque laineuse (Holeus lanatus).  Valpin des prés (Alepacruss pratientais).  Dectyle pelotonné (Dectylis glomerata).  Timolit (Pélieum pretense).  Paturin commun (Pos trivialis).  Paturin commun (Pos trivialis).  Flouve odorante (Anthoranthum odoratum).  Lapusline (Madicopo Injustina).  Trédhe bhane (Trifolium repens).  Trédhe bhane (Trifolium repens).  Jacés (Jarea pratensis).                                                                                                     | Fromental (Avena elatior)               | 15.0 |  |
| Ray-grass d'Italie (Lollium italicum).  Houlque laineuse (Holcus Inantaie).  Volpin des prés (Alopecurus protensis).  Descrip epolonie (Dectulis glomerata).  Timothy (Phleum protense).  Paturin comune (Pos trividalis).  Paturin des prés (Pos protensis).  Paturin des prés (Pos protensis).  Paturin des prés (Pos protensis).  Lapaline (Medicopo Inquilina).  Tréfle hale (Trifolium regens).  Tréfle hale (Trifolium hybridum).  Jacco (Jacco pratensis).                                                                                                             |                                         | 8.0  |  |
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis). Descrip epolonio (Beactius gomerata). Timothy (Phleum pratense). Patarin comune (Pos trividais). Patarin des prés (Pos pratensis). Patarin des prés (Pos pratensis). Patarin des prés (Pos pratensis). Lupulino (Medicopo Inputino). Lupulino (Medicopo Inputino). Trêtle blan (Trifolium repens). Trêtle hay (Trifolium repens). Jaco (Jacos pratensis).                                                                                                                                                                             |                                         | 8.0  |  |
| Destyle pelolomé (Dactylis glomerata). Timothy (Pheum pretense). Pataria commun (Pos trivialis). Pataria commun (Pos trivialis). Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). Lapuline (Mateogo lupulina). Tielle blanc (Trifolium repens). Tielle blanc (Trifolium pubridum). Jacés (Jacea pratensis).                                                                                                                                                                                                                                                                           | Houlque laineuse (Holcus lanatus)       | 2.0  |  |
| Timothy (Phleum pratense). Paturin common (Pos trividis). Paturin des prés (Pos pratentis). Paturin des prés (Pos pratentis). Lupaline (Medicope inputina). Tréfe blanc (Trifolium represa). Tréfe bybrid (Trifolium indervidum). Jacée (Jaces pratensis). Persil (Apium petrosclinum).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vulpin des prés (Alopecurus pratensis)  | 5.0  |  |
| Timothy (Phleum pratense). Paturin common (Pos trividis). Paturin des prés (Pos pratentis). Paturin des prés (Pos pratentis). Lupaline (Medicope inputina). Tréfe blanc (Trifolium represa). Tréfe bybrid (Trifolium indervidum). Jacée (Jaces pratensis). Persil (Apium petrosclinum).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata)  | 2.0  |  |
| Patarii commun (Pos trivialis) Pataria des prés (Pos pralentis). Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). Lupuline (Maticogo lupulina). Tréde blanc (Trifolium repena). Tréde blanc (Trifolium pepua). Jacéo (Jorea pratentis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Timothy (Phleum pratense)               | 2.0  |  |
| Flouve oborante (Anthoxonthum odoratum) Lupuline (Medicago Inputina) Trefle blanc (Trifolium repens) Trefle bybride (Trifolium hybridum) Lace (Incae pratensis) Persil (Apium petrosclinum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paturin commun (Poa trivialis)          | 0.5  |  |
| Lupuline (Medicogo lupulina), Trêfe blanc (Trifolium repena), Trêfe bybride (Trifolium hybridum) Jacée (Jaces praiensis), Persil (Apium petroscliuum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 0.5  |  |
| Trölle blanc (Trifolium repens). 5 Trölle hold (Trifolium hybridum). 6 Jacéo (Jacea pratensis). 6 Persil (Apium petroselinum). 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) | 1.0  |  |
| Trefle hybride (Trifolium hybridum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lupuline (Medicago Inpulina)            | 1.0  |  |
| Jacéo (Jacea pratensis). Persil (Apium petroselinum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trèfle blanc (Trifolium repens)         | 2.0  |  |
| Jacéo (Jacea pratensis). Persil (Apium petroselinum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trefle hybride (Trifolium hybridum)     | 0.5  |  |
| Persil (Apium petroselinum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jacée (Jacea pratensis)                 | 0.2  |  |
| Total pour 1 hectare 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 1.0  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total pour 1 hectare                    | 46.7 |  |

D'après ce que rapporte M. Nadault de Buffon, les prairies nommées marcites, dans le Milanais, sont ensemencées avec le mélange suivant :

| Fromental (Avena elatior)            | 26 kilog. |
|--------------------------------------|-----------|
| Ray-grass (Lolium perenne)           | 5         |
| Trèfle des pres (Trifolium prateuse) | 15        |
| Total pour 1 hectare                 | 41 kilog  |

Aux plantes qui viennent d'être indiquées, M. Nadault de Buffon joint les suivantes, comme étant également trèsbonnes dans les prairies arrosées :

> Agrostis commun (Agrostis vulgaris), Agrostis des chiens (Agrostis camia), Fétuque ovine (Festnea ovina), Avenette (Atena prelatis), Avoine bulbeuse (Atena bulboas), Brome des prés (Bromus pratensis), Brome divariqué (Bromus diaricatus), Panie traçant (Panicsum stoleniferum). IV.

> > mountain Grough

D'après M. Lecoq, les plantes suivantes conviennent plus particulièrement aux terres sablonneuses irrigables :

Timothy (Phleum pratense),
Agrosdis commun (Agrostis vulgaris),
Houque hinouse (Holeus tanatus),
Paturin commun (Pan trivialis),
Trefle blanc (Triphium repent),
Lucerne tachee (Medicago unculatus),
tesse des prés (Lathrus pratensis),
Vétuque élevée (Festaca elatior),
traise ou ray-grass (Lothum perenne),
Avoine pubescente (Arena pubescent),
Lotier corniculis (Victa replium),
Lotier corniculé (Lotus corniculatus),
Trêde des prés Triphium varolanse).

Pour les sols calcaires arrosables, on doit employer :

Boucage assitrage (Pimpinella auxifraga), Lapaline (Medicago Impuine). Scabiouse colombairo (Scabiosa columbaria). Nillo-Teuillo (Achilla milifoldium), Pimprenelle (Poterium anguiscorba), Coronilla variee (Coronilla varia), Sième andé (Sième infata), Dactyle pelcolone (Dactylia glomerala), Fétuque ovine (Fetuca ovina).

Les plantes les mieux appropriées aux terrains argileux susceptibles d'irrigation sont :

Timothy (Phlenm pratense), vulpin des pres (Alopecurus pratensis), Paturin commun (Poa trivialiti), Fétuque des prés Féstace a latior), Fétuque clevée (Féstace a latior), Pencedan officiani (Pencedan officiani), Pencedan officiani), Pencedan officiani (Pencedan officiani), Pencedan officiani, Pencedan officiani, Pencedan official (Pience appratuse), Casse des prés (Lathyrus pratense), Vesce des hies (Vicia expinsis),

Enfin M. Lecoq conseille pour les terrains sablonnenx salés ou placés sur les bords de la mer :

Troscart martisme (Triplochin martismus).
Valpin bulburs (Appearus Hubbaus),
Paturin maritime (Poa maritime).
Paturin des truspes (Poa littoralia).
Arroche Calle (Antriplez patula).
Arroche Calle (Atriplez patula).
Arroche tose (Atriplez patula).
Plantain maritime (Plantago maritima).
Trôde fraiset (Triplium frajierum).
Luzerne maritime (Medicago maritima).
Luzerne maritime (Medicago maritima).

A côté des bonnes plantes, nous placerons, d'après M. Nadault de Buffon, les plantes muisibles aux prairies irriguées. Les plantes nuisibles qui naissent dans les *prairies épii*ées, et dans celles dont l'arrosage est mal dirigé ou fait avec de mauvaises eaux, sont:

> Mouse des prés (Hypnum palustre), Renoncule Acre [Rannaclus acris], Petite douve (Rannaclus flammule), Bouton d'or (Rannaclus flammule), Sochet alonge (Cuprus loughes), Colchique d'automne (Colobicum automate', Souchet allongé (Cuprus loughes), Grand plantain (Plautago major), Fas d'ane (Tustago Parfura), Perisciare (Polygonum persicaria), Pédiculaire de marsis (Pediculari palustris), Mètmypre des prés (Melampyrum pratense), Enjobe velu (Epibolium intestum).

Les plantes nuisibles, dues à l'excès de l'arrosage, à l'absence ou à l'insuffisance des moyens d'écoulement, sont :

Queno-de-cheval (Equicetum limosum),
Souci d'eau (Caltha palustris),
Suuge des prés (Salvia pratensis),
Menthe aquatique (Mentha aquatica),
Menthe des champs (Mentha arrensis),
Fluteau plantain d'eau (Altisma Plantago),
Grande liche (Carex maxima),
Laiche dioique (Carex dioica),

Laiche pendule (Carex pendula).
Rosesu odorant (Acarus calamus).

Les plantes nuisibles aux prairies arrosèes, et qui croissent principalement le long des fossés et des rigoles, sont :

Eupstoire chanvin (Eupstorium canuabium),
Barbe à peites foulles étroites (Suma mapustifolium),
Patience (Rumez patientio),
Rumez squisque (Rumez ingérolepathum),
Lysimaque connune (Lysimachis vulgaria),
Berce communo ou ngolique savavage (Heracleum sphonditium),
Herbe aux coupures ou grande cousoude (Symphitum officinale),
Marcisse des poites ou desnotte des pres (Mercissus pecticus).

Pour faire disparaitre les premières espèces de plantes, il faut arroser plus convenablement, ou bien amèliorer au moyen d'engrais les eaux employées; pour les plantes de la seconde classe, des curages et les redressements des rigoles finissent toujours par les extirper des places qu'elles ont envahies; quant aux dernières, on doit nécessairement les arracher une à une pour les faire disparaître.

C'est une erreur trop répandue que celle de croire qu'une prairie n'a pas besoin d'engrais. Sans doute l'eau suffit quand elle est riche en matières dissoutes ou en matériaux tenus en suspension; mais le plus souvent il est bon d'y ajouter des matières fertilisantes. Dans tous les cas, pour la création des prairies, il faut, quand on le peut, avoir recours à des engrais tels que les boues des villes, le guano et les autres engrais du commerce, et aussi aux couches végétales de terres cultivées qu'il est possible d'apporter. On doit s'arranger de manière à amener: sur les terres sablonneuses, des engrais calcaires, des boues prises dans des villes placées dans des bassius argileux, des terres végétales argileuses; sur les terres fortes, des matières siliceuses et calcaires, des cendres, etc.

Les composts faits avec de la chaux et des gazons de

mauvaise qualité, de bruyères et de plantes marécageuses, seront répandus un mois avant les graines. Le guano sera sené, immédiatement avant les graminées, par un temps sec, et recouvert au moyen d'un coup de râteau de bois. Les autres engrais azolés et phosphatès seront employés de la même manière. Pour les fourrages, comme pour toutes les plantes, la matière première est l'engrais; l'eau chimiquement pure n'est qu'un véhicule.

## CHAPITRE XXXV

# Sur les résultats des irrigations

Les résultats des irrigations ne sont contestés par personne; aussi il suffira de quelques indications pour en faire apprécier l'importance. Nous ne donnerons en détail qu'un seul exemple récent, celui des irrigations faites sur le domaine du Lude, appartenant à M. le marquis de Talbouet. Les travaux ont été exécutes, sous la direction de M. de Hennezel, ingénieur en chef des mines, par M. Harel; ils ont été l'objet d'un rapport approbatif fait à la Société centrale d'agriculture en 1857 par M. le comte de Kergolay; nous extrairons de ce rapport les détails intéressants qui suivent:

La terre du Lude est composée de plus de 4,000 hectares; elle est sinée près de la petite ville de ce non, sur les bords du Lioir, qui la traverse. Le sol est, pour la plus grande partie, formé d'un sable de dune entièrement sificeux, reposant à des profondeurs variables, quelquefois considérables, sur un sons sol calcaire qui fournit une pierre tendre comme sous le nom de tuffaut. Avant les améliorations, quelques pièces de terre seulement, entourées de haises et de fossée, qui en formaient les clôtures, étaient Jouées au prix de 23 à 20 francs l'hectare; le tout ne produisait q'une rente de 2,808 francs.

M. le marquis de l'alhouet résolut de tirer parti des eaux du Loir pour l'irrigation de ses terres, l'ne différence de niveau de 1º.30 existant entre le point où le cours d'eau pénètre sur la propriété et le point où il l'abandonne sous la terrasse du château du Lude, il fut facile d'établir une retenue en un point (fig. 556) où était autrefois le moulin de Mulidor, et d'obtenir un canal de dérivation destiné à alimenter un système de rigoles avant le Loir lui-même pour colateur. Toutefois le niveau de l'eau n'étant pas assez élevé pour atteindre certaines parties du périmètre qu'on voulait arroser, on a eu recours à une turbine faisant mouvoir une hélice qui élève l'eau à 1º,80 au-dessus du niveau ordinaire du hief du canal principal. La turbine dont nous avons déjà parlé (tiv. X, chap, 1x, p. 506) a été construite par M. Leblanc, ingénieur des ponts et chaussées; elle a 1ª.40 de diamètre et 0ª.25 de hauteur; l'arbre est en fonte, les bras sont en fer et les aubes en forte tôle. L'hélice élévatoire se meut avec une grande vitesse; elle fait environ 900 tours à la minute: son diamètre est de 0º.50. Cette machine élève près de 100 litres par seconde à la hauteur de 1".80, ce qui roprésente en cau montée une force de 2th. 40. Tout le mécanisme, y compris la maçonnerie et la charpente nécessaires à son installation, a coûté 4,527 francs.

Les berges du canal principal, surtout dans les parties en remblài, esté pourrous de corrois de glaise, à cause de la nature ailicouse et trèsperméable du sol. En même temps qu'on effectuait ce travail, on a dreusé le sol de la rivière, puis on a établi les embranchements des canaux so-conduires, et enfin les rigoles d'irrigation. L'excédant des terres de débuis à été employée à combler les bas-fonds compris dans le périmètre arrosable. Toutes les cholurs ont été dédruiles.

Aprèa les travaux préliminaires, le terrain a été ensemencé en graine de foin dans la proportion ordinaire; il é est aussité converti eu une prairie do bonne qualité, qui a donné par hectare 2,200 kilogrammes de foin dès la deuxième année et 3,300 kilogrammes à la troisième.

Dens Pété de 1856, la situation de l'entreprise se résumult ainai : 87 hectares de parinies nouvelles, nivielées, ensennecées et irriguées; 69-50 de bois taillis et de sapinières également irriguée; 19 hectares de nouveaux prés préparés pour être irriquée en 4857, Le périmètre total arrouble est de 105 hectres. Les fins généraux ont été de 4,927 l'anonc pour l'établissement de la machine élévatoire et de son moteur, et de 5,006 frances pour l'ouverture du canal principal et de ses embranchements, Les frais d'établissement par hectare peuvent se calculer ainsi :

| Quote-part dans les frais généraux   |  |  |  | 491.30 |
|--------------------------------------|--|--|--|--------|
| Terrassementa et rigolages           |  |  |  | 85.70  |
| Graines, ensemencements, main-d'œuvi |  |  |  | 87.00  |
| Total.                               |  |  |  | 222.00 |



| Entretien des rigoles. | 111.20 |   |  |    |  |    |    |    |   |      |   |     |       | épens |     |       |   |
|------------------------|--------|---|--|----|--|----|----|----|---|------|---|-----|-------|-------|-----|-------|---|
| Entretien des rigoles  |        |   |  | :  |  |    | ١. | 10 | • | pour | 5 | à   | 4 fr. | le 22 | s d | térêt | 1 |
|                        | 10.00  |   |  |    |  | ٠. |    |    |   |      |   | les | rigo  | des   | en  | treti |   |
| Ancien fermage         | 26.00  | ٠ |  | ŧ, |  |    | •  |    | , |      |   | ì   | e     | mag   | fer | cien  |   |

Dès 1856, la vente du foin a donné un produit de 109'.10, tous frois de récolte, fanage et rentrage payés; il reste, par conséquent, un bénéfice net de 61'.90 ou de plus du double de l'ancien fermage.

Des résultats plus considérables encore ne sont point exceptionnels, ainsi qu'il résulte des faits suivants :

Lea irrigations faites à Laupies (Ain) par M. d'Angeville, quoiqu'elles aient coûté 35,480 francs pour 40 hectares, soit plus de 800 francs ar hectares, donnent un revenu de plus de 10 pour 100; en cifel, la surface irriguée ne ripportait avant les travaux qu'e 1,450 francs; elle produit depuis 5,280 francs; l'excédant est de 5,200 francs.

Dans le même département de l'Ain, un éminent agronome, N. Puris, airrigué 92-13 d'ancienes prés en dépensant 91,000 francs; il a obtenn un excélant de production de 297,000 kilogrammes de foin de neilleure quatife que celui r'écolé avant l'érrigation, c'est-à-dire un revenu d'au moins 25 pour 100 de la dépense, en portant le foin au phus bes prix possible. Le même agronomes a créé 35% de prés avec une dépense de 2016 francs, et le rendement total e-t de 217,500 kilogrammes, soit de 5,700 kilogrammes à l'hectare.

D'après les expériences de M. Chevandier, une semence de pin qui ne produirait en cent ans, sans arro-age, qu'un arbre d'une valeur de 7 francs, donners par l'irrigation un arbre valent 85 francs.

L'irrigation a porté la valeur des terrains arrosés de 900 francs l'hectare à 5,000 francs dans l'Autunois, de 500 francs à 5,000 francs dans les Landes de Brelagne, de 240 francs à 4,800 francs en Auvergne.

Les grèves de la Moselle, sans valeur avant l'irrigation, se vendent f.,000 france l'hectare au bout de quelques années, et les dépenses sont seulement d'environ 1,200 francs.

Dans le département de Vaucluse, à Cavaillon, 1 hectare arrosé et planté en légumes donne un revenn net de près de 2,000 francs.

Malgré d'incontestables progrès, l'eau est une fortune que malheureusement on gaspille encore en 1860 comme en 1789, alors qu'Arthur Young s'étonnaît que les deux tiers de la France ignorassent l'irrigation et accusait les sociétés d'agriculture de manquer au sens commun en ne la vulgarisant pas.

## LIVRE XI

## THÉORIES DU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS

## CHAPITRE PREMIER

Phénomènes à expliquer ou a démontrer

Jusqu'à ce jour, les auteurs qui ont écrit sur les irrigations et sur le drainage n'ont pas donné une théorie réelle de ces opérations. En général, ils-sont partis d'idées préconçues sur ce que devaient produire soit l'emploi de l'eau, soit l'asséchement du sol, et ils ont cherché à prévoir les faits qui devaient se produire.

Nous n'avons pas suivi cette marche. Durant plus de huit années d'études approfondies sur la question, nous nous sommes attaché à réunir tous les faits bien constatés, soit en France, soit à l'étranger. C'est sur l'observation que nous avons voulu étayer quelques principes qui pourront désormais servir de guides certains.

Nous avons choisi surtout, parmi tous les phènomènes démontrés par l'expérience, ceux qui ne s'exprimaient pas par des phrases plus ou moins vagues, mais qui pouvaient se traduire en nombres ou en résultats positifs. Nous avons ensuite cherché à les rattacher aux lois établies par les maîtres de la science, Les Boussingault, les Gasparin, les

Schwertz, les Thaer, et aux principes connus de la plusiologie, de la mécanique, de la physique et de la chimie. Nous avons spécialement donné notre attention à montrer ce qui restait encore à découvrir, en nous efforçant de ne pas aller au delà de ce qu'on pouvait regarder comme parietement prouve. Il en réseulte que, si nous n'offrons pas encore des théories tout à fait complètes, nous avons pu tracer une limite nettement définie eutre ce qui est adjourd'hui connu et ce qui est encore à expliquer, et poser des principes sur lesquels l'on pourra s'appuyer dans le choix des systèmes à adopter et dans l'exécution des travaux arrélés.

Ceux qui auront parcouru cet ouvrage avec quelque attention ne s'étonneront pas de nous voir réunir la théorie du drainage et la théorie des irrigations. Dans les deux cas, il s'agit de faire écouler de l'eau, de niveler des plans, de faire circuler de l'air dans le sol, d'augmenter la puissance d'assimilation des végétaux; les deux opérations sont tellement lièes l'une à l'autre, que chacune ne produit tous ses effets que quand l'autre la complète.

Nous avons emprunté à tous nos prédècesseurs, et nous nous empressons de rendre hommage aux travaux de MM. Stephens, Parkes, Gisborne, Charnock, Thomas Wsj. Clutterbuck, etc., en Angleterre; Keelhoff et Leclere, et Belgique; Hugo Schober, Stöckhardt, etc., en Allemagne: Nadault de Buffon, Villeroy, Delacroix, Hervé-Mangon, etc., en France. Ce sont toutes les expériences faites jusqu'à ce jour, soit par nous qu'i nous oni permis d'accomplir l'œuvre que nous nous étions imposète.

Dans les livres précédents, tout en décrivant les procèdés pratiques des travaux à effectuer, nous nous sommes attaché à résumer tous les faits commus en ce qui conrerne:

- 1º La simplification des procédés de culture ;
- 2° Les effets mécaniques constatés par un changement dans la constitution physique du sol;
- 5° L'action exercée sur les phénomènes de la végétation:
- 4º Les effets produits sur le rendement des diverses natures de récoltes, effets qui sont en quelque sorte, pour les agriculteurs, l'intégrale de tous les antres;
- 5° Les effets hygièniques sur la santé des hommes, des animanx et des plantes;
- 6° Les effets physiques relatifs à la température du sol, à sa faculté de laisser filtrer ou de laisser évaporer une plus ou moins grande quantité d'eau.

Nous avons aussi fait connaître les divers jaugeagesexécutés avec quelque précision dans le but de mesurer exactement les débits des décharges des tervains fraînés de diverses natures, ainsi que les déterminations des quantités d'eau exigées par l'irrigation dans les différents cliinats.

Nous aurons en conséquence à montrer :

- 1º Pourquoi l'eau s'écoule par les tuyaux de drainage de manière à assainir non-seulement le terrain immédiatement supérieur, mais encore toute l'étendue d'un champ, et à en modifier les propriétés plysiques, telles que la cohésiou, la porosité et même la composition chimique;
- 2° Comment il se fait qu'un sol drainé est plus chaud que le sol non drainé de même nature;
- 5º Pourquoi l'évaporation d'un sol drainé est moindre que celle d'un même sol non drainé, et cela dans un rapport qui est à déterminer pour les divers climats, les diverses natures de terre, les diverses sortes de culture;

4 Pourquoi les brouillards deviennent moins nombreux quand une région a été drainée sur une grande échelle; 5º Pourquoi les drains plus profonds débitent une plus grande quantité d'eau, de sorte qu'on peut espacer davantage les lignes de drains quand on les place plus profondement, et quel est le rapport qui doit exister entre l'écartement et l'enfoncement;

6º Pourquoi les racines des plantes pénètrent plus avant dans les terres drainées que dans les terres non drainées;

7º Pourquoi la maturité des récoltes est avancée par le drainage;

8° Comment il se fait que les terrains produisent davantage en vertu du drainage et des irrigations et à quelles conditions l'augmentation de fertilité peut persister.

Eh bien, l'examen attentif de tous les faits onstatés, de toutes les questions à résoudre, démontre péremptoirement que le simple enlèvement de l'eau excédante d'un terrain ou la simple introduction d'une cau courante ne peuvent rendre compte des nombreux phénomènes observés, ne peuvent donner l'explication des effets reconnus par l'expérience, et qu'il faut avoir recours à l'intervention de l'air dans le drainage et dans les irrigatious pour en donner une théorie plausible.

Nous nous occuperons donc avant tout et de prouver l'introduction d'une grande quantité d'air dans le sol par le fait du drainage et par les caux d'arrosage, et de chercher le rôle que cet air doit jouer tant au point de vue physique que sous le rapport des affinités chimiques.

### CHAPITRE II

# De l'aération du sel

L'aération du sol est certainement le but principal des travaux de culture. Augmenter cette aération est un moyen energique d'accroître la fertilité du sol, de le mettre en état de produire plus avec une masse d'engrais suffisante. On avait la conviction que le drainage activait fortement l'introduction de l'air dans le sol, mais on n'en avait pas de preuve directe, lorsqu'en 1855 M. Eugène Risler a fait connaître sur ce fait l'ingénieuse démonstration que nous allons reproduire (1). Elle repose sur une petite expérience facile à comprendre et à répéter.

Des recherches indépendantes du drainage avaient amené M. Risler à faire végéter diverses espèces de plantes dans des cônes en terre d'environ 0°.55 de hauteur et 0°.25 de diamètre à leur base.

Tous ces cônes, dit-il, étaient remplis de la même terre, en niême quantité. J'avais laissé les uns ouverts à la partie inférieure, après que j'y avais mis un décimètre environ de petits cailloux qui y produisaient un drainage parfait. Quelques-uns d'entre eux furent, au contraire, hermétiquement bouchés. Il paraît que, depuis le commencement de mes expériences, les pluies n'ont jamais été sssez sbondantes pour verser dans les cônes une quantité d'eau plus grande que la terre n'en pouvait absorber, car il n'en a point passé du tout à travers les cônes drainés. Ainsi donc, il ne pouvait pas y avoir d'eau stagnante dans les cônes bouchés. Ces cones représentaient une terre qui n'aurait pas besoin d'être drainée, si toutefois il était vrai que le drainege n'agit, comme on le croit assez généralement, qu'en permettant à l'excès de l'eau de s'écouler. Et cependant les plantes furent très-vigoureuses dans les cônes drainés, tandis qu'elles se montrèrent souffrantes dans les cônes non drainés. Je ne pus trouver d'autre explication de ce fait que celle-ci ; les cones drainés ont été mieux nérés que les autres.

M. Risler a voulu s'assurer de la justesse de sa conclusion, en imaginant une expérience où seraient reproduites autant que possible les conditions dans lesquelles se trouve une terre drainée, et où, en même temps, il y aurait une disposition qui rendit visible toute entrée ou toute sortie

J

<sup>(1)</sup> Journal d'agriculture pratique, 4 série, t. IV, p. 71.

d'air. La figure 557 indique comment, avec quelques usten-



Fig. 557. — Expérience destinée à démontrer l'aération du sol produite par le drainage.

siles qu'on rencontre dans tous les laboratoires de chimie, on peut obtenir la démonstration directe cherchée par M. Risler, que nous allons encore laisser parler.

J'ài mis, dit-il, une hauteur de 0º-15 environ de terre l'égreement humide dans un flacon muni às partie inférieure d'un rebinete e, dont le tube pénètre à une petite distance dans l'intérieur de la terre et peut représenter, par conséquent, un drainage avec assec d'exactitude. L'ouverture supérieure du flacon est fermée hermétiquement au moyen d'un bouchon, à travers lequel passent, d'une part, un tube à robinet y qui sert à introduire l'eau, et, de l'autre, un tube qui commanique avec l'intérieur d'un flacon à trois tubulures rempi le nartie d'eau et arrangée de telle manière que l'air qui y entrerait par le tube un serait obligé de passes à travers l'eau et de rendre sinis son entré visible à l'outer.

Je commence par fermer le robinet e, j'enlève le bouchon l du petit flacon, et j'introduis à travers le tube fassez d'eau pour représenter une forte pluie; puis je ferme le robinet f, et je remets le bonchon en l.

Tant que le robinet e reste fermé, c'est-à-dire tant que le drainage ne sopère pas, l'eun introduite occupe la position aéod, et ne pénètre que très-lentement sous le sol, en déplaçant l'air qui s'y trouve renfermé, et le forçant à sortir par le haut en bulle qui crèvent à la surface da liquide. Dans ce cas, l'eu prend la place d'une certaine quantité d'air, dile ambien, il est vai, l'oxygène qu'elle port en solution; mais elle u'en amène évidemment pas assez pour compenser celui qu'elle a fin sortir; par conséquent, le sol cenferma sprés chaque p buje moian

d'oxygène qu'il n'en renfermait avant cette pluie, et c'est seulement quand l'eau ainsi introduite sera évaporée qu'il pourra rentrer de l'air.

Mais, ai nous curvens le robinet e, si nous établissons le drainage, nous vertrous les choses changer complétement de face. L'air renferme dans la terre, trouvant à s'échapper par en bas, ce qui décrient sisément vibble si l'on plonge l'extrémité du robinet dans nu vase d'eau, l'eue abed s'inditte graduellement dans la terre, et, tandis que l'air corrompu est classé d'un côbé, il arrive par en baut de l'air pur que nous voyons traverser le flacon la veur par le tube m. Ainvi le drainage agit avant même qu'il s'écoule de l'eua par les tuyraux. Quand cot écoulement commence, l'adration cesse, pour reprendre aussitôt que l'eau aura cessé de garair la parties supérieure du soi.

Les drains n'agissent donc pas seulement lorsqu'ils débitent de l'eau. On peut dire qu'il y a :

Aération chaque fois qu'il tombe de la pluie, qui chasse devant elle l'air corrompu séjournant dans le sol;

Écoulement de l'eau chaque fois que les pluies donnent une quantité de liquide qui dépasse la faculté d'absorption du sol;

Nouvelle aération chaque fois que l'eau s'égouttant peu à peu laisse des vides que l'air remplit pour être chassé de nouveau après une pluie.

Dans le cas où il n'y a ni drainage, ni sous-sol perméable, les pluies ne peuvent pënëtrer qu'à de très-petites profondeurs et n'entrainent avec elles, par conséquent, qu'une petite quantité de l'oxygène nécessaire à la végétation. Après le drainage, il y a sortie d'air corrompu, c'est-à-dire privé d'une partie de son oxygène, et entrée d'air nouveau et pur.

Faut-il croire cependant que le drainage ne produit pas d'autre effet que celui de creer un sous-sol permèable permettant à l'air corrompu du sol supérieur et à l'eau en excès de s'échapper inférieurement. Nous croyons que, par les bouches des drains laissées ouvertes, l'air atmosphérique peut pénétrer dans l'ensemble des tuyaux souterrains, et de là dans le sol pour l'aérer par un courant dirigé du bas vers le haut.

Lorsque par les irrigations on fait arriver de l'eau sur la surface du sol, la nappe formée pénètre en grande partie dans le sol, et elle doit alors nécessairement avoir pour effet de chasser ou de dissondre les gaz contenus dans les pores de la terre arrosée. On a vu que la pratique des irrigations a montré la nécessité des intermittences des arrosages dans tous les pays. Après avoir retiré l'eau par les rigoles de colature, on laisse pénétrer l'air dans le sol à la place de l'eau, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, quelquefois au bout de 5, de 7, de 10 jours, d'autres fois au bout d'un intervalle d'un mois qu'on amène de nouveau de l'eau. Les irrigations doivent donc évidemment renouveler l'air des terrains arrosés. Ce renouvellement se fait d'une manière plus complète et plus facile lorsque le drainage est combine avec l'irrigation, ainsi que nous l'avons indiqué dans le livre précèdent de cet ouvrage (p. 433 à 471) et aiusi que M. Corbière, propriétaire à Escoussens (Tarn), l'a proposé le premier (1).

## CHAPITRE III

Effets des actions successives de l'air et de l'eau pour changer la constitution physique des terrains

Nous allons essayer de montrer comment l'air et l'eau doivent se comporter soit dans le mode de drainage le plus généralement adopté, soit dans les divers systèmes d'intigation pour changer la constitution physique des terrains.

Pour bien comprendre ce qui se produit dans un terrain

(1) Journal d'agriculture pratique, 5° série, 1, IV, p. 447 (juin 1852).

drainé avec des tuyaux, nous considérerons trois cas : celui où les tuyaux coulent pleins, celui où ils coulent à moitié, celui où ils ont cessé de couler. Ces trois cas sont représentés dans la figure 558 par les lettres A, B, C.



Fig. 558. - Effets de l'air et de l'eau dans le drainage.

D'abord on sait que les tuyaux laissent surtout entrer l'eau à travers les intervalles qui restent entre chacun d'eux, à la distance de 0m.30 à 0m.33. Ces intervalles doivent être très-petits, afin que l'eau ne puisse s'écouler qu'après avoir été complétement filtrée. La porosité de la poterie non vernissée, dont on se sert pour faire les tuvaux, peut bien aussi jouer un rôle; mais ce rôle est moins considérable que celui des interstices laissés entre deux bouts de tuyaux. En tout cas, le rôle des pores des tuyaux et celui des interstices sont identiques, que les tuyanx soient pleins d'eau ou qu'ils soient vides. L'eau s'introduit dans les tuyaux en vertu de sa pesanteur, des qu'elle est en excès dans le sol qui entoure le tuvau, partout où il existe un vide. Elle arrive peu à peu, goutte à goutte, en se filtrant, se clarifiant, se purifiant de la plus grande partie des matières étrangères qu'elle tient en suspension, comme fait l'eau des fleuves, de la Seine, par exemple, en passant à travers les filtres de charbon, de sable et de coton, où la poussent de puissantes machines hydrauliques ou à vapeur. Peut-être aussi que, pendant que l'eau filtre à travers le sol, les matières qui s'y trouvent dissoutes éprouvent des modifications considérables; nous étudierons cette question particulière dans un autre chapitre.

Quand un drainage vient d'être effectué au sein d'une argile compacte, l'eau a d'abord de la peine à s'écouler. Cependant, supposons qu'elle ait atteint la profondem du drain (nous verrons comment cela sera possible), elle remplit le tuyau a, s'échappe en vertu de la pente de ce tuyau, et alors, si de nouvelles pluies ne surviennent pas, quelques fentes se font dans la partie supérieure du sol, comme on le voit en A (fig. 558), et l'air y pénètre.

Il arrive nécessairement un moment où le tuyau n'a plus assez d'eau pour couler plein, comme on le voit en B. Alors un espace vide b se forme à sa partie supérieure; il est évident que de l'air s'introduira dans cet espace b, puisque le vide ne peut exister en présence de fluides sur lesquels agit la pression atmosphérique. A travers les interstices des tuyaux, cet air sera nécessairement en contact avec l'argile, et dès lors celle-ci tendra à se dessécher par le bas, cel il s'y formera des fissures, de telle sorte que l'amélioration du sol se fera à la fois par le haut et par le bas, comme le montre la figure. Cette amélioration continuera à se produire dans les deux seus, à mesure que l'eu diminuera de quantité dans le tuyau; et bientôt, comme on le voit en C, où l'intérieur c' du tuyau est vide d'eau, les fissures du bas et du haut se rejoignent. L'air circule alors facilement. Il est du haut se rejoignent. L'air circule alors facilement. Il est du haut se rejoignent. L'air circule alors facilement. Il est

d'ailleurs pompé par l'action du soleil, car on sait que la chaleur donne à une masse d'air un mouvement ascensionnel. La nécessité de l'oxygène de l'air dans l'acte de la germination n'est ignorée par personne depnis les belles expériences de Sennebier et de Saussure; il faut en même temps la présence d'une certaine quantité d'humidité et une température convenable. Ces conditions sont mieux remplies dans un terrain drainé et convenablement ameubli que dans tout autre. C'est ce qui a été démontré par un agronome anglais, le D' Madden, d'une manière saisissante. D'abord nous avons vu (liv. IX, chap. xu, p. 129 à 141) qu'un sol drainé est plus chaud qu'un sol non drainé de même nature. Ensuite, dans un sol drainé, l'évaporation est moindre et la dessiccation est moins complète que dans la même espèce de sol non drainé. Cela rappelé, il est facile de comprendre les explications du D' Madden que M. Hervé-Mangou a déjà traduites dans ses études sur le drainage à peu près dans les termes suivants :

Considér d'une manière générale, le sol arable se compose de particules plus ou moins grosses, depuis les pierres et les graviers jusqu'à la poussière la plus impaipable. Les diverses particules, en raison de leur variété de forme et de grosseur, no sauraient être en contest intime; du sorte qu'il extiste entre elles une série de videa communiquant les vare les autres et formant de véritables cenaux non interrompus. Mais camindes isolément, les diverses particules qui composent la terre son elles-mêmes plus ou moins porcuses; par conséquent, dans un terrain donné existent toujours deux séries de petites exité, les unes intérieurses aux particules constituantes du sol, les autres extérieures à ces particules et produites par l'ensemble des vides laisés entre elles.

Si le sol est parfaitement sec (fig. 559), tous les pores extérieurs des



Fig. 559. — Germination dans un sol trop sec.



Fig. 560. — Germination dans un sol trop mouillé.

particules et des vides formant canaux laissés entre elles sont naturellement remplis d'air. La graine a ou bien les racines des plantes sont parfaitement approvisionnées de ce gaz, mais tout à fait privées d'eau. Dans la figure suivante (fig. 560), su contraire, les porce et les cansus sont remplis d'eux, celleci ayant pris a lpate de l'irir. Les ol est trés-mostille, et les plantes aquatiques pourraient seules y prospèrer (la graine geofilere, mais la germination ne s'accomplier aya). Au coutraire, si l'eau n'existe plus que dans les porce, ailes cansux (fig. 561) sont remplis d'air, la graine a se trouve alors dans les conditions les plus combines bles; elle est en contact à la fois avec l'air et avec l'eau; le aol est alors Amméte, mais il n'est pas moutille. C'est l'état le plus favorable à la régistation; la terre paraît imbibée d'eau, ntais elle s'écrase sans faire plus entre les maint.

Si le sol se trouve dans des circonstances telles que les particules du terrain se sont agglomérées les unes aux autres (fig. 562) et forment des



sal drainé et convenablement ameubli et humide.



Fig. 562. — Germination dans us sol non drainé et non ameubli.

mottes plus ou moins volumineuses, il arrive que les pores de ces mottes è contiennent de l'eau; mais les canaux sont oblitérés, et l'air ne peut plus traverser la masse. La plumelle de la graine a qui germe ne peut pas plus pénétrer dans ces mottes è que dans la pierre c; les racines ne peuvent nou plus y entrer pour profitor de l'eau qui s'y trouve.

Ainsi la division du sol en particules entre lesquelles l'air peut circuler, et dont les pores peuvent s'imbiber d'air et d'eau, telle est la conflition essentielle pour que les phènomènes de la végétation puissent s'accomplir, et on peut ajouter pour que la nourriture des plantes se prépare par les réactions de l'oxygène de l'air sur les matières organiques et minérales du terrain.

Dès 1850, M. Payen signalait comme d'une haute utilité pour la végétation l'effet que devait produire le drainage, en augmentant la vitalité des radicelles des plantes ayant ainsi l'oxygène nécessaire à leur rapide développement.

En discutant dans un autre chapitre les effets chimiques qui peuvent se produire dans le drainage ou dans les irrigations, nous verrons que l'air agit sur les matériaux diverse contenus dans le sol, et que notamment son oxygène, brù-lant les matières organiques, doit produire de l'acide carbonique, et à la suite désagrèger et dissoudre les calcaires, décomposer les phosphates, peroxyder le fer, etc. De là nècessairement cette conséquence, que le terrain s'émiette et acquiert la porosité nècessaire à une bonne végétation. Quand de nouvelles pluies surviendrout ou bien quand on irriguera, l'eau classera en partie l'air introduit d'abord, air altèré, ayant perdu son oxygène, et qui, par consèquent, sera renouvelé au grand profit de la végétation.

Ce n'est pas seulement au-dessus des tuyaux que ces effets se produisent; ils se manifestent à droite et à gauche, jusqu'à une certaine distance, qui dépend et de la nature du terrain et de la profondeur à laquelle est placé le drain. Nous aurons à rechercher quelle est la relation qui doit exister pour chaque terrain entre l'écartement et la profondeur des drains, pour que les effets complets de l'assainissement soient suffisants dans tontes les parties d'un champ.

Nons venons de dire que dans les terrains drainés, l'air monte du bas vers le lant, à travers le sol dont les fissures se multiplient à l'infini. Ce n'est souvent qu'au bout d'un temps assez long, de deux, trois ou quatre aus, que cette dessiccation de bas en haut s'effectue, et ce fait explique pourquoi certains drainages i out commencé à fonctionner qu'au bout de quelques années. Cependant, une fois que l'air a pénérie dans les fissures du soi, il est très difficile de le déloger complétement. C'est un fait bien connu de tous les physicieus. On sait qu'il faut agir par frottement sur deux plans de verre bien polis pour chasser l'air qui existe entre eux, afin de pouvoir les faire juxtaposer; on sait aussi que,

quand on jette un corps poreux dans l'eau, un morcean de sucre, par exemple, il faut un temps très-long pour que



l'air en soit complètement délogé et remonte à la surface. En bien, un phénomène analogue se produira dans le drainage avec des tuyaux souterrains dans les terrains irrigués. L'air ne sera jamais complètement chassé du sol; le sol argileux ne reprendra jamais sa consistance, sa compacité première, à cause des & intermittences des arrosages et des pluies. A droite et à gauche d'un drain, l'air pénètre entre les particules de terre, de manière à maintenir leur ameublissement. C'est en cela surtout que le drainage à tuyaux souterrains diffère du drainage à fossés ouverts, tel que celui représente par la figure 565. L'eau se rend dans les fossés A, en coulant souvent simplement à la surface, sans pénétrer dans la terre, si ce n'est à une petite profondeur, et l'air ne peut tendre à remonter à travers le sol. Les fissures qui se forment latéralement dans les fosses A ne se prolongent pas d'ailleurs très-loin, et il arrive que les parois de ces fossés se lissent, deviennent des espèces de murailles imperméables; on n'a donc

qu'un assainissement tout à fait incomplet.

Sous le même point de vue, un drainage avec de petites

pierres, sans un canal souterrain continu et conservé tout du long des tranchées, ne saurait valoir un drainage fait avec des tuyaux, parce que l'air ne peut s'y mouvoir avec facilité pour remplacer l'eau dés qu'elle s'est écoulée; l'eau, de son côté, ne s'en échappe que plus lentement, parce qu'elle rencontre plus de frottement, plus de résistance sur son parcours.

Enfin, le meme principe nous montre aussi que des drains venant aboutir dans un drain collecteur qui se déverse, non pas dans un fossé ouvert à l'air, mais seulement dans un puits perdu, dans une sorte de boit-tout, ne sauraient remplir exactement le même but que les drainages débouchant à ciel ouvert, puisque alors l'air ne pourrait plus rentrer en dessous avec. facilité. Dans le cas des boit-tout, on n'a que l'effet que peuvent donner l'air dissous dans l'eau, l'air pénétrant par la couche supérieure, et enfin l'absence d'un excès d'humidité.

Lorsque l'air peut rentrer dans les drains, il exerce une action physique spéciale, dont nous devons aussi dire quelques mots. L'air passe des couches plus basses vers les supérieures. Or les couches plus basses sont saturées d'humidité; il leur prend cet excès d'humidité pour la porter sur les couches plus élevées oû se trouvent les racines. Il rafraichit donc durant la sécheresse, comme beaucoup de draineurs l'ont remarqué.

Pendant la nuit, le sol se refroidit; en conséquence, l'air qui y est contenu diminue de volume, et cela beaucoup plus rapidement que ne sauraient le faire les pores de la terre; il en résulte que de l'air extérieur pénètre alors dans le sol et y apporte la rosée dont les draineurs disent avoir constaté l'abondance plus grande dans les terrains soumis à l'assainissement par les tuyaux.

## CHAPITRE IV

# Expérience sur un drainage à courant d'air

Nous penchons à croire que la pluie est le plus puissant moyen d'aération des terres, et qu'elle agit à ce point de vue avec plus de facilité dans les sols drainés que dans les sols ordinaires. Cependant nous ne pouvons pas ne pas admettre aussi que, tandis que l'eau coule dans les drains qui descendent le long de la plus grande pente du terrain, en suivant des tuyaux qui ne sont pas remplis de liquide en entier, il peut y avoir une circulation d'air en sens contraire. Cet air doit entrer par la partie inférieure des drains collecteurs, pour remonter, comme dans les cheminées, vers la partie supérieure du champ, en se disséminant dans le sol à travers les interstices laissés entre les bouts de tuyau, tous les 30 ou 35 centimètres.

Nous avons dit précédemment (liv. IX, chap. 111, p. 74) que l'oxygène introduit dans le sol devait y produire de l'acide carbonique, en se combinant avec les matières carbonées des engrais qui s'y trouvent renfermés. En hâtant la décomposition de ces engrais, l'oxygène de l'air introduit dans un sol drainé peut être appelé à augmenter le rendement des récoltes que ce sol fournira. Nous avons entendu au congrès agricole de Valenciennes, en 1852, des chimistes illustres s'appuyer sur ces vues théoriques pour conseiller l'emploi de cheminées verticales placées au haut des champs drainés, et mises en communication avec les drains, de nanière à faire un appel d'air énergique. Nous avons même entendu parler de ventilateurs qui injecteraient de l'air dans les drains à leur partie inférieure. De pareilles propositions qui semblent au premier abord de vértiables jeux de l'es-

prit, ne doivent pas être rejetées sans examen. En effet, la très-curicuse expérience que nous allons rapporter démontre qu'une circulation d'air plus hâtive dans un terrain drainé en a augmenté les produits.

Cette expérience a été faite par M. Simon Hutchinson (1), sur une terre exploitée par M. Stafford, de Marnham, près Newark.

En champ de 4 hectares, consistant en un fort loam (terrain composé e sable, d'argile et de carbonate de chaux, où toutefois l'argile domine), reposant sur un sous-sol argileux, a été d'aniné en 1843 par 23 d'anins parallèles, profinads de 0+0.01, espacés de 4-57 les uns des autres, et se rendant tous dans un même drain principal.

Au commencement del l'automne de 1840, ce champ a été diriée en 5 parcelles contennent chacune 5 d'ains, Riem n'a été champé à l'état des deux parcelles nem 2 et 4, les eins q'ains, Riem n'a été champé à l'état des deux parcelles n'2 et 4, les eins q'ains not été réunsi à leur parcile su-périeure par un canal permettant de hâter la circulation de l'air, comme ne voit par la figure 504, où le ligne pleine mogenne est le drain colle voit par la figure 504, où le ligne pleine mogenne est le drain collegie.



Fig. 564. - Expérience sur le drainage avec circulation d'air souterraine.

(1) Journal of the royal agricultural Society of England, 1. IX, p. 340.

lecteur ayant sa décharge en B, et où enfin les lignes pleines les plus pe-

tites figurent les canaux souterrains à circulation d'air,

Le champ tout entier fut cultivé en turneps et ensuite en blé; les labours, les engrais, et toutes les façons données à la terre, furent identiquement les mêmes pour chacune des cinq parcelles; voici les résultats obtenus par hectare':

|                                                                            | Turnept. | P(                                     | é.                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Champ drainé avec circulation d'air<br>Champ drainé sans circulation d'air |          | grain.<br>heciolitres.<br>25.8<br>18.8 | paile.<br>kil.<br>3,470<br>2,600 |
| Avantage en favour de la circulation d'air                                 | 8 780    | 7.0                                    | 870                              |

Dans une seconde expérience, le même observateur a obtenu :

|                                                                            | Turneps. | Ble.                  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--|
|                                                                            | kil.     | grain.<br>bectolites. | paille<br>kil. |  |
| Champ drainé avec circulation d'air<br>Champ drainé sans circulation d'air |          | 31.4<br>26.7          | 4,500<br>5,785 |  |
| Avantage en faveur de la circulation d'air.                                | 6.521    | 4.7                   | 713            |  |

M. Hutchinson ajoute que le blé recueilli sur le sol drainé avec courant d'air eut à la vente une faveur de 0'.85 par hectolitre, et que la paille en était plus belle et meilleure.

il est vrai de dire que, dans l'expérience précédente, la profondeur des drains n'était pas aussi grande que dans les cas ordinaires, et qu'en conséquence le courant d'air, en facilitant l'évaporation, a pu avoir une influence physique, et non pas seulement l'action chimique de l'introduction et de l'absorption de l'oxygène de l'air,

## CHAPITRE V

# Phénomènes chimiques du drainage et des irrigations

Les phénomènes chimiques que produisent le drainage et les irrigations nous paraissent devoir occuper un rang à

part par leur importance et par leur nombre. Ils expliquent certainement une grande partie des effets physiologiques, physiques, mécaniques, lugiéniques et économiques que nous avons décrits. C'est le propre de l'affinité chimique d'être modifiée constamment par les agents physiques, et notamment par la chaleur, et l'electricité, en même temps qu'elle n'est jamais mise en jeu sans donner naissance à des phénomènes calorifiques, électriques ou même lumineux, quand les premiers ont une grande intensité.

Les réactions chimiques dans le drainage et les irrigatious proviennent des réactions exercées par l'eau, par l'oxygène dissons dans cette eau, et surtout par l'oxygène de l'air sur les matériaux du sol, sur les engrais organiques et sur les éngrais minéraux ou amendements, qu'on ajoute à la couche arable dans totte culture perfectionnée.

L'air intervient dans les effets chimiques du drainage, non pas seulement en se mettant en contact avec la partie supéricure du terrain rendue plus poreuse, mais encore parce qu'il remonte d'en bas, à travers les fissures des tuyaux et celles du sol, lorsque celui-ci a été égoutté, et surtout parce que chaque pluie, en s'écoulant à travers le sol drainé, chasse. devant elle l'élément gazeux de l'air qui n'a pas été absorbé par le sol, et laisse ensuite des vides qu'un nouvel air pur vient remplir; enfin, l'eau a la propriété de dissoudre les deux éléments principaux de l'air atmosphérique, l'oxygène et l'azote, mais de telle sorte, qu'il y a proportionnellement plus d'oxygène dissous que d'azote; cet oxygène produit une action éminemment utile sur la végétation. Le fait est ici d'accord avec la théorie. Il faut donc se garder, selon nous, de ne voir dans le drainage qu'uu simple égouttage du sol arable destiné à le rapprocher simplement de l'état qu'il présente dans les terrains à sous-sol perméable.

Au surplus, nul chimiste ne voudrait nier la très-grande

probabilité de l'action énergique de l'air dans le drainage, Pour abriter notre opinion sous des autorités puissantes, nous n'avons qu'à invoquer le témoignage d'un des savants dont la parole est le plus respectée dans la science, celui de M. Chevreul. Voici, en effet, ce que nous lisons dans le Bulletin de la Société centrale d'Agriculture du 19 juin 1850 :

M. Chevreul fait observer qu'il y a dans la pratique du drainage un fait digne d'attention, e'est le renouvellement de l'eau, qui détermine tomours l'introduction d'une certaine quantité d'air dans le sol; or cette circonstance exerce une grande influence sur le bon résultat de la végétation. L'eau privée d'air qui si journe dans le sol y cause toujours des effets nuisibles, ainsi qu'on le remarque pour les arbres des boulevards de Paris, dont le milien terrestre se trouve souvent dans des conditions telles que l'air qui peut y pénétrer a perdu son oxygène avant de pouvoir être absorbé par les racines, l'oxygène s'étant porté sur les matières organiques qui existent ou qui entrent dans le sol.

M. Chevreul ne doute pas qu'un des grands avantages du drainage ne tienne à cette circulation de l'air qu'il établit entre l'atmosphère et le sol au moven du mouvement de l'enu.

L'oxygène de l'air, arrivant en beaucoup plus grande abondance dans le sol, doit former de l'acide carbonique; il doit ainsi hâter la décomposition de toutes les matières organiques du sol et fournir aux plantes une nourriture mieux appropriée à leurs besoins; car l'acide carbonique parait être le principal dissolvant à l'aide duquel le carbonate de chaux, le phosphate de chaux, le phosphate de fer. et enfin l'oxyde de fer, sont charriés dans la sève des plantes. Peut-être aussi l'azote de l'air n'assiste-t-il pas indifférent à toutes ces réactions. On sait enfin que, dans les terres calcaires ou renfermant des matières alcalines, il se forme. par la combustion lente des matières organiques d'origine animale, des nitrates qui, à leur tour, peuvent exercer également une influence sur la végétation. En présence de

tant de phénomènes qui doivent très-probablement se pas-

ser dans le sein d'une terre drainée, on s'explique bien l'accélèration de la pousse des plantes, la plus hâtive maturité des récoltes, la vertu plus nourrissante des herbages, phénomènes que les draineurs proclament évidents.

Nous venons de dire plusieurs fois, il est probable, ou bien, il y a une très-grande probabilité. Cette formule d'affirmation incomplète a été employée à dessein; car la plupart des réactions que nous venons d'énoncer, si elles sont vraise en chimie, n'ont pas été prises sur le fait dans les terrains drainés. Il reste à les vérifier directement, par des expériences comparatives, faites à la fois et simultanément, dans des terres drainées et dans des terres de nature identique, mais non drainées. Ce n'est qu'après ces dernières vérifications que les théories scientifiques passent du degré de probabilité à celui de certitude.

Les auteurs qui ont écrit sur le drainage en Angleterre s'appesantissent surtout sur l'action que l'oxygène, introduit par cette amélioration du sol, produirait en détruisant les matières nuisibles à la végétation et en oxydant le fer; nais ils ne disent nulle part quelles sont les matières nuisibles qui peuvent être détruites ni quel avantage peut produire l'oxydation du fer. Le mémoire datant de 1846, que M. Chevreul a publié en février 1854 dans les Mémoires de la Société centrale d'agriculture, sur plusieurs réactions chimiques qui intéressent l'hygiène des cités populeuses, et les notes qui accompagnent ce beau travail, nous paraissent jeter un jour complet sur ces deux effets de drainage, trop vaguement signalés jusqu'à ce moment.

Nous avons cité un peu plus haut l'opinion énoncée en 1850 par M. Chevreul sur les effets de l'air dans le drainage. En reproduisant cette opinion à la fin du mémoire dont in s'agit, M. Chevreul a ajouté:

Ayant montré l'inconvénient de la présence des matières oxygénables

pour la végéation dans un sol où l'oxygène no pénêtre pas, J'ai pu enviagar la drainage ainsi que je l'ai lité en 1850, dès que les bons effets en furent constaiés, car la théorie de l'assainissement du sol reposant sur la réction de l'oxygène et des muitées organiques combustibles, jui a montré la nécessité du mouvement de l'eau aérée dans le sol pour heiler ces muitires, et, d'un autre chié, l'heureuse influence des puits pour conceurr à ce résultat en appelant les eaux qui sont en annont de leur fond. En se représentant une série de puits sur une même ligne, il est évident qu'ils figurent une ligne de tayaux de drainage qui serait à découvert. Si nous ajoutons in nécessité de l'eau aérée pour les racines des us sol meable ou non compacte, l'explication du bon effet du drainage sera complète.

Nous n'ajouterons qu'un mot aux termes généraux de cette explication, à savoir, que ce n'est pas seulement l'emu aérée qui circule dans une terre drainée, mais que l'air luimème y pénètre directement pour produire en très-grande partie les effets énoncés par M. Chevreul. Toutefois, quelle que soit la manière dont l'air s'introduise dans le sein de la terre arable pour se mottre en conlact avec des matières organiques, ou naturelles, ou amenées par les engrais, les réactions chimiques sont les mêmes, et elles nous paraissent pouvoir se résumer de la manière suivante:

1' Ainsi que M. Chevreul l'a demontré, il y a de l'hydrogène sulfuré, ou, autrement dit, de l'acide sulfhydrique ou hydrosulfurique produit, lorsque des matières organiques se putréfient en présence des sulfates. On sait que l'acide sulfhydrique, corps qui a l'odeur des œufs pourris, et qui noircit l'argent, le plomb, le cuivre, est un poison énergique pour les animaux et les vegetaux. Cet acide sulfhydrique, il est vrai, se combine avec les radicaux des alcalis pour former des sulfures fixes; mais, en présence des acides organiques que fournit aussi la putréfaction des matières animales ou végétales contenues dans le sol, l'acide sulfhydrique peut être mis en liberté et nuire énergiquement à la végétation. L'influence de l'air a pour effet direct de fournir de l'oxygène aux suffures, s'ils sout formès, et de les empécher de pouvoir donner naissance à de l'acide suffhydrique. Quand les sulfures ne sont pas encore produits, l'oxygène de l'air brûle directement les matières organiques, surtout en présence des alcalis, et alors il ne se forme aucun corps nuisible à la végétation.

2º Quand un sol n'est pas aéré et qu'il contient de l'oxyde de fer, il arrive que cet oxyde de fer abandonne de l'oxygene aux matières organiques en putréaction pour les brûler lentement, en se réduisant à un état d'oxydation inférieur, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus céder aucune parcelle d'oxygene. Le sol devient bientôt improductif si l'air ne peut pas s'y renouveler. On aura beau y ajouter des engrais : en l'absence d'oxygène, ces engrais ne fourniront que des produits nuisibles aux plantes. Suppesons qu'au bout de quelque temps l'air puisse intervenir; son premier effet sera de réparer les désastres passès, c'est à-dire de régénèrer du peroxyde de fer.

5º Il arrive que beaucoup de sols contiennent des pyrites ou sulfures de fer. Ces pyrites ne serout pas dangreuses si de l'air peut lètre domé au sol, car l'oxygène de cet air transformera leurs éléments; l'un, c'est-à-dire le soufre, en acide sulfurique; l'autre, c'est-à-dire le fer, en oxyde de fer. C'est ce qui se produit dans la préparation des cendres pyriteuses que l'on fabrique pour l'agriculture au bord de certaines carrières, par la simple accumulation dans des tas où l'on permet à l'air d'intervenir. Mais supprimez l'introduction de l'air dans les terres pyriteuses; vous aurez beau les fumer, elles continueront à rester, sinon stériles, au moins peu fertiles.

4° Dans un certain nombre de sols, il se trouve des composés de fer à un degré d'oxydation inféricur à celui qu'ils peuvent avoir en présence de l'air; dans ce cas, le drainage hâte leur transformation et met le sol en état de pouvoir être plus rapidement rendu fertile.

Tel est le dévelopement que nous croyons qu'on peut donner, dans l'état actuel de la science, pour expliquer l'assainissement des sols humides à l'aide du drainage, et on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un écoulement d'eau, mais encore d'une circulation d'air. Le drainage, effectué à l'aide des tubes souterrains, produit ainsi, comme nous avons eu soin de le faire ressortir (p. 658), un effet tout autre que cetui des fossés ouverts à l'air libre ou même de fossés remplis de pierres et couverts.

On nous permettra de constater ici que les idées précèdentes, revendiquées en 4858 comme des découvertes par quelques chimistes, ont été émises par nous dans la première édition de cet ouvrage, publiée dans le courant de l'année 1854 (p. 719 à 727).

L'effet du drainage est analogue à celui des labours qui ont aussi pour but d'aérer le sol en même temps que de l'ameubir, et qui ne peuvent aussi bien remplir cette fonction dans les sols imperméables non drainés que dans ceux drainés. A cet égard, nous citerons encore les observations judicieuses suivantes de M. Eugêne Risiler:

Chaque fois qu'une plaint tombe sar une terre drainée ou à sous-au lautrellement preméable, elle y ambien non-scalement l'eau nécessaire pour dissoudre les substances qui sont prétes à servit, d'aliments, c'est-à-direq que l'oxylation a déjà rendres solubles; mais elle y certisale sième que l'oxylation a déjà rendres solubles; mais elle y certisale simient se les mettre à la disposition de la plaite, qui proxbairement viandra les porter dans le sein des vigétaux. Chaque fois, su contraire, qu'une plaie fommes sur neu terre à sous-soi impremisable et non drainée, elle d'imines la proportion d'oxygène que cette terre contient, et puis, retratat stagnante dans les sous-soi, elle produit à duries effet maistre de l'autre d'autre d'autre de l'autre de l'

place à l'air. Dans les terres à sous-sol imperfiéable, l'aération en peut es fire sons nos climats qu'à une trè-fisible profondeur; au-dessous de cette profondeur, les substances qui s'y trouvent renfermées restent à l'état de poison, et voils pourquoi à vaut mieux, hans les sols d'une telle nature, et surtout dans ceux qui, en plus, sont trè-ferrugineux, ne donner quo des labours superficiels.

Cette dernière remarque démontre comment il se fait que le drainage seul permette dans les terrains imperméables de faire des labours profonds ou des sous-solages avantageux.

S'il cet vrai que les caux d'irrigation agissent aussi dans le sol, comme le fait le drainage, par l'oxygène qu'elles y apportent, on doit pouvoir constater une diminution dans la quantité d'oxygène dissous après que l'eau a traversé le terrain arrosé. L'expérience est assez délicate à faire, parce qu'il ne faut pas opèrer sur l'eau qui, courant à la surface, peut constamment reprendre à l'air les gaz qui manquent à la satisfaction complète de son affinité. M. Maitrot de Varenne, ingénieur en chef des ponts et chaussècs, a seul tenté de résoudre le problème. Voici la solution :

On sait que l'air atmosphérique est composé pour 100 parties de 79.10 d'azote et de 29.90 d'orygène, et qu'il contient en outre de 0.04 à 0.06 d'acide exhonique. Comme l'air est un mélange et nout pas une combinision définic des éléments qui le constituent, l'eau dissout de chemen de ces éléments gazeu des quantités propriomelles d'une part à ses propres affinités, d'autre part aux pressions que chacen excrerait à l'états seul. L'air dissous dans l'eau peut sinsi étre beuceup plus riche en oxygène et en acide carbonique que l'air atmosphérique; on trouve, par exemple, que le rapport de l'oxygène à l'azote peut être de 53 à 07, su lieu de 21 à 70. Si le soi irrigué prend l'oxygène d'el l'aux d'arrosage, on devra voir l'oxygène se rédiere de 53 à un nontier très-inférieur. Or voici deux expériences de M. Maitret de Varenne (1) qui ne laissent au-tum douté à cet éçart i:

<sup>(1)</sup> Des irrigations et desséchements dans le département de la Haute-Garonne p. 579 (1857).

### Eau prise à Bagnères de Luchon, et venant de la cascade de Montauban, par un beau temps et un beau soleit.

|               | Avant Pirrigation,<br>le 3 octobre 1858,<br>a 5 heures du soir. | Après l'irrigation<br>d'un pré<br>nouvellement fauché;<br>pries à la<br>môme heure. | Après l'irrigation<br>faite abocdamment<br>toute la nuit,<br>prise le 5 octobre<br>en matin. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azote Oxygène | cent. c.<br>par litre. p. 100.<br>15.50 75.8<br>5.50 26.2       | 200 15.0<br>17.00 85.0                                                              | ceat. e. par litre. p. 100. 3.70   81.05 15.50   18.97 3.00                                  |

## 2. Eau venant de la Garoune, et prise près du canal de Valentine le lendemain d'une journée de plute.

|                                 | l'irrigation,<br>le 6 octobra 1835. | Pirrigation<br>d'un pre-                             | Pirrigation<br>of un autre pré. | Après une<br>irrigation<br>plus en aval.                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Azote<br>Oxygène.<br>Acide car- | 7.00 32.55                          | rent. c. par litre. p. 100. 16.25   69.9 7.00   30.1 | 17.50 75.00<br>5.10 25.00       | cent. c.<br>par litro. p. 100.<br>16.00   76.2<br>5.00   23.8 |
| bonique.                        |                                     | 6.25                                                 | 3.25                            | 5.00                                                          |

### Eau prise à Encausse le 24 juillet 1855 par un beau temps, et venant du Job.

|       | Eau<br>naturelle<br>du Job.                    | Eau<br>syant arrose<br>une prairie.                                   |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Azote | emi.c. p. too.<br>14.9   21<br>6.1   29<br>5.0 | cont. c.<br>par litre. p. 100.<br>14.50   84.1<br>2.75   19.9<br>7.00 |

Ainsi il est bien constant que l'irrigation fait perdre à l'eau de l'oxygène et lui fait gagner de l'acide carbonique et de l'azote, ou, en d'antres termes, que l'irrigation donne au sol de l'oxygène, phénomène que nous tenions à mettre en évidence.

## CHAPITRE VI

# Analyse d'un terrain avant et après le drainage

Deux analyses faites par M. le professeur Johnston (1) vérifient complètement l'action excreée par le drainage sur la composition chimique des terrains. Ces analyses portent sur deux terrains tourbeux qui n'avaient de différence qu'en ce que l'un avait été drainé; elles ont donné les résultats suivants pour 100 de matière dessèchée à 100 degrés centigrade:

|                                                     | Terrain<br>tourbeax<br>draine. | Terrain<br>tourbeau<br>non drain |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Matière circuse et résineuse soluble dans l'alcool, | 1.75                           | 1.63                             |
| Acides ulmique et humique dissous par la potasse.   | 6.56                           | 14.62                            |
| Matières organiques insolubles dans les alcalis     | 78.18                          | 47.15                            |
| Matieres minérales ou cendres                       | 13.51                          | 36.60                            |
| Totaux                                              | 100.00                         | 100.00                           |

On voit que l'effet du drainage a été de diminuer d'abord dans une forte proportion les matières minérales que l'écoulement des eaux a enlevées; la quantité relative de matière organique de la tourbe a alors été beaucoup plus considèrable, et cependant les acides humique et ulmique ont diminué de plus de moitié par rapport à la même quantité de tourbe. Ce résultat est, du reste, conforme à de précèdentes observations de Sprengel, qui avait reconnu que l'exposition de la tourbe à l'air en altérait les acides. On peut en conclure que, dans des terrains tourbeux drainés, la chaux produira de meilleurs effets que dans les mêmes terrains non drainés, puisqu'une partie de la chaux de

<sup>(1)</sup> Transactions of the Highland and agricultural Society of Scotland, mars 1848, p. 237.

612 LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

chaque chaulage ne sera plus immédiatement employée à diminuer seulement l'acidité du sol.

### CHAPITRE VII

# Composition des eaux de drainage, des eaux d'irrigation et des engrais liquides

Pour résoudre la question importante de savoir quels sont les principes que les eaux de drainage peuvent enlever au sol, il n'y a qu'unc chose à faire, c'est d'analyser les eaux débitées par les décharges de divers terrains drainés.

Les premières analyses qui aient èlé faites, à notre connaissance, sont celles evéculées en Angleterre en 1884, par M. John Wilson, sur de l'eau écoulée des mêmes drains, l'une en avril, l'autre en mai : dans l'intervalle, on avait ensemencé de l'orge avec du guano. Ces analyses sont rapportées par M. Mangon (1) en mesures anglaises, et avec quelques inexactitudes indépendantes de la volonté de cet auteur : nous les avons calculées de la manière suivante :

Première analyse. — Pour un litre d'eau, on a obtenu, par évaporation, 50 milligrammes de résidu, dont la composition a été trouvée être :

| Matière organique<br>Chlorures de sodium, |   |   |     |     |   |    |  |   |    |   |  |      |
|-------------------------------------------|---|---|-----|-----|---|----|--|---|----|---|--|------|
|                                           |   |   |     |     |   |    |  |   |    |   |  |      |
| Phosphate de chaux.                       |   |   |     |     |   |    |  |   |    |   |  |      |
| Protoxyde de fer                          | ٠ |   |     |     | ٠ |    |  | ٠ | ٠. | ٠ |  | 7.7  |
| Sulfate d'alumine                         |   |   |     |     |   | ٠. |  |   |    |   |  | 3.2  |
| Silice et argile                          | · |   |     |     | : | ٠  |  |   |    |   |  | 4.4  |
|                                           |   | T | ota | ıl. |   |    |  |   |    |   |  | 50.0 |

<sup>(1)</sup> Etudes sur le drainage, p. 128.

Deuxième analyse. — Pour un litre d'eau, on a obtenu, par évaporation, 92 milligrammes de résidu sec, dont la composition a été trouvée être :

| Matière organique<br>Chlorures de sodium, |  |   |     |    |  |   |   |    |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|---|-----|----|--|---|---|----|--|--|------|
| Phosphate de chaux.                       |  |   |     | ٠  |  | ÷ |   |    |  |  | 11.2 |
| Protoxyde de fer                          |  |   |     |    |  |   |   |    |  |  | 9.4  |
| Sulfate d'alumine                         |  |   |     |    |  |   |   |    |  |  | 20.9 |
| Silice et argile                          |  | ÷ |     |    |  |   | · | ٠  |  |  | 2.8  |
|                                           |  | T | ola | i. |  |   |   | ٠. |  |  | 92.0 |

Dans ces analyses, on n'a dosé ni l'acide nitrique, ni l'ammoniaque, dont le rôle n'était pas alors bien connu.

En 1849, M. Thomas Way, chimiste de la Société royale d'agriculture de Londres, a fait l'analyse d'une eau écoulée d'un drainage effectué avec des pierres depuis vingt ans sur un champ formé d'un terrain calcaire reposant sur un sous-sol argileux imperméable (1). Les drains étaient complétement bouchés en certains endroits. Voici les résultats que M. Way a obtenus; nous les transformons en mesures françaises.

Un litre d'eau a donné, par l'évaporation, un résidu sec pesant 362 milligrammes, dont la composition a été trouvée être la suivante :

|                        |   |     |    |  |  |    |  |  | Millier. |
|------------------------|---|-----|----|--|--|----|--|--|----------|
| Malière organique      |   |     |    |  |  |    |  |  | 18.0     |
| Chlorure de sodium     |   |     |    |  |  |    |  |  | 25.0     |
| Carbonate de chaux     |   |     |    |  |  |    |  |  | 242.9    |
| Sulfate de chaux       |   |     |    |  |  |    |  |  | 30.9     |
| Carbonate de magnésie. |   |     |    |  |  |    |  |  | 6.6      |
| -Silice                |   |     |    |  |  |    |  |  | 38.6     |
|                        | T | ota | d. |  |  | ٠. |  |  | 362.0    |

Cette cau avait abandonné une concrétion calcaire dans les tuyaux.

Nous avons fait à notre tour, en 1854, une analyse d'une eau de drainage provenant d'un terrain argilo-siliceux.

(1) Journal of the royal agricultural Society of England, t. K, p. 121.
IV. - 38

#### 574 LIVER XI. - THÉORIES DU BRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

L'évaporation de 5<sup>41</sup>,540 de cette, cau a laissé un résidu sec de 1°.035, soit, par litre d'eau, 193 milligrammes ayant la composition suivante :

|             |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    | Milligr. |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|---|----|----|----------|
| Matière or  | gai | niq | [u€ | 3. |    |    |    |    |    | ٠  |   |    |   |   |   |    |    | 5.1      |
| Acide azol  | ίqι | ıe. | (a  | ռե | yd | re | }. | ٠. |    |    | : | ٠. |   |   | · |    |    | 41.8     |
| Chlore      |     |     |     |    | ٠. |    | ٠. |    | ٠, |    |   |    |   |   |   | ٠. | ٠. | 12.7     |
| Acide sulfi | uri | qu  | e   | an | hy | dr | e) |    | :  |    |   | ٠  | , |   |   |    |    | 48.0     |
| Silice      |     | ٠.  |     | ٠. | ď  |    | ÷  |    |    |    |   |    | · | ÷ |   |    |    | 3.0      |
| Chaux       |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    | 47.6     |
| Magnésie.   |     |     |     |    |    | ÷  |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    | 10.6     |
| Potasse     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    | 3.1      |
| Soude.      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    | 14:7     |
| Alumine     |     |     |     |    |    |    |    |    |    | ÷. |   |    |   |   |   |    |    | 6.4      |
| Oxyde de    | fer | ٠.  |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    | traces.  |
|             |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    |          |

tal. . . . . . . . . . . . . 195.

Quand on sait que l'eau de la Seine, en amont de Paris, contient par litre 240 milligrammes, et en aval, 432 milligrammes; que l'eau du puits de Grenelle en renferme 149. celle d'Arcueil 590, celle du canal de l'Ourcq 590, celle de la Moselle 116, on voit que les caux écoulées de drainage ne sont pas plus chargées de matières étrangères que les eaux de rivière, et ou'elles n'enlèvent au sol ou'elles ont traversé que de petites quantités de substances solubles, soit organiques, soit minérales. Cependant nous devons dire que les analyses précédentes, non plus que celles de M. John Wilson, ne résolvent pas complétement la question que nous avons posée. En effet, l'évaporation à 100 degrés d'une eau quelconque pour avoir le résidu solide laisse échapper les sels ammoniacaux et principalement le carbonate d'ammoniaque, sel éminemment propre à la végétation. Or on peut craindre que l'eau du drainage n'enlève l'ammoniaque des terrains fumés. Nous avous démontré, d'un autre côté, par des recherches longtemps suivies (1), que les caux de pluie peuvent être regardées

<sup>(1)</sup> Recherches analytiques sur les eaux pluviales, approuvées par l'Académie des sciences et continuées sous ses auspices.

comme apportant au sol de 1 à 5 milligrammes d'ammoniaque et une quantité à peu près égale d'acide azotique (nitrique). Cette richesse des eaux météoriques, pronous le croyons, donne en partie l'explication des jachères, est-elle perdue pour une partie, à cause de l'ècoulement d'une portion des eaux de pluie à travers les tuyaux de drainage? La question méritait d'être étudiée à l'aide d'expériences directes.

Nous avons fait en conséquence, par les procédés de dosage particuliers employès pour les eaux de pluie, l'analyse des eaux du drainage d'un terrain situé dans les argiles des meulières supéricures, à Brunoy (Scime-et-Oise), près de la forêt de Sénart, sur la propriété de M. Christofle, où nous avions aussi un udomètre pour recueillir de la pluie tombée en pleine campagne. Le drainage avait été exécuté par MM. Chauviteau et Campocasso.

Nous avons donné plus haut l'analyse du résidu sec laissé par l'evaporation de la même eau. Nous avons reconnu que cette eau ne contenait, pour 5 litres, que 4 milligrammes, ou par litre 0.8 milligrammes d'ammoniaque, c'est-à-dire notablement moins que l'eau de pluie. Il y a lieu de remarquer en outre que la pièce de terre d'où provenait cette eau analysée avait été fortement fumée en novembre 1853, que l'eau a êté recueillie en février 1854. M. Boussingault est arrivé à des résultats analogues en analysant des caux de drainage recueillies par M. Gareau à Bréau (Seine-et-Marne).

L'évaporation laissant aussi perdre une partie de l'acide nitrique contenue dans une eau, nous n'avons pas dù nous contentre de l'examen du résidu sec laissé par l'évaporation de l'eau de drainage; nous avons recherché encore par les méthodes que nous avons fait connaître dans notre tra-avil sur les caux pluviales, la quantité d'acide nitrique exis-

tant dans un litre d'eau de drainage, et nous avois trout 76.6 milligrammes de cet acide supposé anhydre, c'est-dire douze fois plus environ que n'en contient l'eau de pluis d'orage la plus chargée en acide nitrique. Ce fait très-important confirme bien cette vue démontrée précèdemment (p. 664), que l'oxygène de l'air, dans le drainage, doit jouer un rôle spécial par rapport à la formation d'une plus grande quantité d'acide nitrique; il explique aussi la présence dans certaines plantes, telles que le tabac, les betteraves, etc., de quantités considérables de nitrates.

Depuis que nous avons fait connaître les résultats précédents. l'importance de l'analyse des eaux de divers drainages a été mieux comprise, et on a senti la nécessité d'y rechercher particulièrement l'ammoniaque et l'acide mitrique en entrant dans la voie que nous avons ouverte. Aussi nous pouvons donner le résumé d'un mémoire très-curieux que M. Thomas Way a publié en 1856 dans le Journal de la Société royale d'agriculture d'Angleterre (1). Ce chimiste a complètement confirmé la découverte que nous avons faite d'une part de la faible proportion d'ammoniaque, et, d'autre part, de la très-forte quantité d'acide nitri que contenue dans les eaux du drainage. Nous ferous remarquer que nous avons publié ces deux faits dès 1854. Ce qu'il y a de nouveau dans le travail de M. Thomas Way, c'est l'examen d'un très-grand nombre d'eaux provenant de terrains drainés avant recu des fumures très-différentes et avant porté des récoltes très-diverses.

Voici d'abord la composition de sept échantillons d'eur de drainage pris le 25 et le 27 décembre 1855 par M. Paine dans les décharges de sept terrains drainés dans le Surrey. Les drains étaient restés longtemps sans couler,

<sup>(1)</sup> T. XVII, p. 123.

et on peut regarder les eaux obtenues comme provenant d'un premier rinçage du sol après la saison de la sécheresse. Nous donnerons quelques détails sur chacune des eaux en particulier après avoir traduit en mesures françaises les résultats des analyses de M. Way. Ainsi que nous ayons conseillé de le faire, on a dosé l'ammoniaque et l'acide nitrique dans des portions d'eau mises à part, indèpendamment des portions qui avaient servi à trouver les principes fixes.

Les quantités de matières diverses trouvées par litre sont les suivantes, exprimées en milligrammes :

|                         |         | ×       | CHEROS I | ES ÉCUA | TILLONS: |       |        |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|-------|--------|
|                         | 1       | 2       | 3        | 4       | 3        | 6     | 7      |
| Potasse                 | traces. | traces. | 0.3      | 0.8     | traces.  | 3.1   | traces |
| Soude                   | 14.2    | 30.9    | 32.2     | 12.4    | 20.2     | 198   | 45.1   |
| Chaux                   | 69.1    | 102.5   | 86.2     | 32.2    | 35,9     | 82.9  | 185.3  |
| Magnésie                | 9.7     | 32.8    | 35,3     | 5.8     | 29       | 13.2  | 35.6   |
| Oxydede fer et alumine, | 5.7     | 0.7     | 1.4      | 0.0     | 18.5     | 4.9   | 7.1    |
| Silice                  | 13.5    | 6.4     | 7.8      | 17.1    | 25.6     | 9.2   | 12.1   |
| Chlore                  | 4.9     | 15.6    | 18.1     | 11.5    | 17.9     | 17.2  | 37.8   |
| Acide sulfurique        | 23.5    | 73.4    | 62.7     | 24.3    | 18.3     | 44.4  | 135.5  |
| Acide phosphorique      | traces  | 1.7     | traces   | traces  | 1.1      | 0.9   | . 1.7  |
| (Matières minérales.    | 130.6   | 261.0   | 214.0    | 104.1   | 140.4    | 195.6 | 460.9  |
| Matière organique.      | 99.8    | 105.5   | 178.2    | 79.8    | 81.2     | 82.7  | 105.5  |
| Matière organique.      | 0.3     | 0.3     | 0.3      | 0.2     | 0.3      | 0.3   | 0.1    |
| Acide nitrique          | 102.2   | 210.1   | 181.3    | 27.8    | 49.2     | 114.8 | 163.9  |

Dans un huitième échantillon d'eau de drainage remis par M. Paine M. Thomas Way a trouvé par litre :

| Ammoniaque.    |   |   |   | • |    |   |   |   |   |   | , |   |     |   |   |   |   | milligr. |
|----------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----------|
| Ammoniaque.    | ٠ | ٠ |   |   |    |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | . * |   | ٠ |   |   | 0.3      |
| Acide nitrique | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠. | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | •   | • | ٠ | ٠ | • | 55.7     |

L'échautillon n° 4 provenait d'un maître-drain d'un elamp drainé en 1859, puis défoncé. Le sous-els es formé d'argit plastique sur loquelle repose une couche sablonneuse de 1 = 50 à 1 = 20 d'épaisseur. Ce'champ fut d'abord claulié à la dose de 15 50 etaites par hectare, et cansité fund avec du sang desaéché ou du guaro et du superpluesphate de chaux. Il du ensemencé en rubbages. En 1853, les racines furent mangées sur le terrain par des moutons qui recevaient en outre des rations de tourteux et de foin, et outre priu une bonne récolte de lohé. En 1854, ou sema des rubbages ans engris; en 1851-1853, on enpoys 300 kilogrammen

de guano par bectare pour faire du blé, et le champ n'avait pas reçu d'engrais depuis un au au moment où on recueillit l'eau du drainage.

L'échantillon n° 2 a été domé par un long drain simple placé dans un champ aussi drainé dans l'hiver de 1852-1855. C'était une misérable prairie ne valant presque jamais la peine d'être fauchée; le soui-sol est formé d'argile plastique, recouverte d'une bonne couche de terre végétale de 9-45 d'épaisseur. Après le drainage, on défonça le pré, et on le planta en boulho. En 1854, no répandit 620 kilogrammes de guano et autant de superphosphate de chaux; par hectare; en 1854, 4,900 kilogrammes de rel 180 hectolitres de chaux; en 1855, enfin, 9,200 kilogrammes de d'ébris de peaux de lapins et 575 kilogrammes de guano. Le boulhou présente une végétation luvariante.

L'eau n' 5 s'est écoulée d'un long drain placé dans un encles drainé durant l'hiver 185-185, 4, et qui formait un misérable pluturge commun, des trous duquel on avait bien souvent de la peine à retirer le bétail. Le sous-sol est aissi d'argile platique recouverte d'une faible couche de terre végétale. En 1854, le champ a été fumé avec 500 kilogrammes de ganne et 750 kilogrammes de superphosphate de chaux par hectare; en-

fin, en 1835, il a reçu 3,750 kilogrammes de chiffons de laine.

L'échatillon n° 4 provient du maître-drain d'un champ afrain depuis de un service. Les dasbluer repose sur un sous-ols argieux. La dernière récelte produite a été du blé venu sur une fuurare de 500 kilorgammes de ganno donnée à l'autoume de 1834. Auparavant la terre diait dans ce qu'on appelle uµ bon état de culture; elle était principalement furnée chaque amée avec de gunno o du sang desséchée du superphosphate de chaux, et elle avait été claudée à la dose de 145 hecto-liters de chaux quutre ans suparavant.

Le clamp d'où à été recueille l'eau n' 5 avait été desiné et défoncé en 1852-1853. Le sous-set est formé d'une argile recouverte d'une couche de graviers d'une épaisseur variant de 0.50 à 2=.40. Avant le drainage, il deséché et de superphosiphate de claux pour turneps. Les recines furent mangées sur place par des moutons qui recevaient en outre du tourteau. Le champ fut consenencé en blé au printempse le 1854. On l'emblara de nouveau en blé à l'autonne de cette année, en lui donnant 500 kilogrammes de guann par Incetare.

L'échantillon n' 6 s'est écoulé du maitre-drain d'un champ drainé depais environ I han. Le sol est un riche loam de 0º 90 à 2º 40 de profondeur reposant sur du gravier. Il est employé à la culture du boublon depais environ 25 ans, et quant à son état de fumure, on doit le regarder comme étant dus les conditions les plus riches, puisqu'il a reçu chaque année par hectare, ou bien 75.000 kilogrammes de bon famier, ou bien 5,800 kilogrammes soit de chiffon sou de c'iras, soit l'équivalent de quelque autre engrais. L'année où l'eau a été recueillie, il reçut 100,000 kilogrammes de fumier par hectare. L'échantillon n° 7 juvovient du maître-drain d'un ciasup drainé en de décorde, puis planté en houblon. Depuis cette époque, ce champ a été abondamment fumé chaque année. L'engrais employé en 1855 a consisté en 1,880 kilogrammes de ràpure de corne et une bonne dose de silicate de chaur.

Enfin l'échantillon n° 8 a été pris à la décharge d'un champ drainé en 1854-1855, qui était précédemment couvert d'une plantation de mélèzes. Après le drainage, le champ a été planté en houblon, et il a reçu à

l'automne 750 kilogrammes de guano.

Ainsi tons les terrains dont l'eau de drainage a été recueillie avaient été fumés plus on mois richement. Le chaux contenue dans toutes les avy était dissoute en grande partie par l'acid carbonique que le sel cultiré avait fourni en quantité abondante. Le présence de l'acide sultirèque en proportions parties considérables s'explique, non parce que le terrain est gypeux, mais bien parce qu'on a emphyor dans la culture, soit beaucop de superphosphate de chaux qui contient une forte quantité de sulfate de chaux, soit plusieurs substances animales, telles que des chiffons, des ràputes de corne, etc., contenant du soufre.

Scion M. Way, les proportions assez grandes de soude et de magnésie retrouvées dans les eaux du drainage ne provensient pas des engrésiems is bien du terrain, et eller sont en rapport intime avec l'acide nitrique. La poisse et l'acide phosphorique se sont rencountrés en proportions trop faibles pour ne pas étonners. Cependant on doit tenir compte de la difficulté que présente leur recherche. Mais le fait important qui est confirme par les recherches de M. Way, et que nous avions démontré, Cest, d'une part, la faible proportion d'ammonisque qu'on trouve dans les eaux de daniange, et, d'autre part, la faible proportion d'ammonisque qu'on trouve dans les eaux de daniange, et, d'autre part, la très, grande quantit de s'exiel nitrique qui s'y

rencontre constamment.

On devra remarquer que la proportion de matière organique soluble entraînée par les eaux de drainage n'a ps.; à beaucup prés, austaut varié que celle de l'acide nitrique dans les différentes analyses de M. Way. Ce chimiste pense que celle matière organique n'est pas azorée et qu'elle se arpproche surtout par sa nature des acides uniques, asser mai définis, mais principalement riches en carbone, qui ont déjà été signalés dans les diverses terres cultivées.

La dose d'acide nitrique retrouvée par l'analyse chimique est d'autant plus grande que l'on a employé plus d'engrais pour funer les champs d'où les caux proviennent. Ce fait démontre que nécessairement il y a formation de sels salpètrés (les nitrates ou azotates sont des salpètres) dans l'intérieur de la terre sous l'influence du drainage. Or ces sels ne peuvent se former que par l'action de l'oxygène sur les matières organiques azotées, en présence de sels de chaux, de potasse, de soude, de magnésie, ainsi que l'ont prouvé de très-anciennes expériences, auxquelles l'illustre Lavoisier a attaché son nom. Le drainage amenant l'oxygène, comme nous l'avons démontré plus haut, il est tout naturel qu'il se produise des nitrates dés qu'on a fumé, chaulé, et ainsi introduit tous les autres éléments nécessaires à cette action chimique.

On sait, d'un autre côté, soit par l'antique emploi comme engrais de l'azotate ou nitrate de soude (nitre cubique), soit par les expériences si démonstratives de M. Boussingault, l'utilité des nitrates dans la végétation. Par conséquent la théorie chimique des effets du drainage s'éclaire d'une vive lumière par la constatation de ce fait général de la prèsence de l'acide nitrique dans toutes les eaux provenant des champs drainés.

Les expériences que nous venons déjà de rapporter dans ce chapitre sont suffisantes, nous le croyons, pour mettre hors de doute la vérité du principe de l'oxygénation du sol par le drainage. Cependant M. Way a pensé devoir recher-cher l'acide nitrique dans des eaux de drainage d'autres provenances. Il a analysé six échantillons que lui, a remis M. Acland, et quatre autres eaux que lui a envoyées M. Wren Iloskyns, voici les résultats que lui ont fournis ces nouvelles recherches:

| des | No. | lor | ٠. |   |   |   |    |   |    |    | Acie | le nitrique<br>ar litre. | , | lmmoninque<br>par litre. |
|-----|-----|-----|----|---|---|---|----|---|----|----|------|--------------------------|---|--------------------------|
|     |     |     |    |   |   |   |    |   |    |    | - 1  | HILLIGH.                 |   | MILLIOR.                 |
|     | 1.  |     |    |   |   |   |    |   |    |    | ٠.   | 68.1                     |   | 0.1                      |
|     | 2.  |     |    |   |   | , |    |   |    |    | ٠.   | 40.4                     |   | traces.                  |
| 2   | 3.  |     |    |   |   |   |    |   |    |    |      | 8.9                      |   | .0.2                     |
|     | 4.  |     |    |   |   |   |    |   |    |    |      | 2.0                      |   | 0.2                      |
|     | 5.  |     |    |   |   |   |    |   |    |    |      | 6.9                      |   | traces.                  |
|     | 6.  |     |    | ÷ |   |   |    |   |    |    |      | 28.4                     |   | *                        |
|     | 7.  |     |    |   |   |   |    |   | ٠. |    |      | 66.0                     |   |                          |
|     | 8.  | į,  | i  | i | Ċ | i | ٠. | i | 1  | ٠. | ·    | 62.7                     |   |                          |
|     | 9.  | ٠.  |    |   |   | i | ĺ. | i |    | ٠. |      | 15.6                     |   |                          |
|     | 10. | Ċ   | Ċ  | Ċ | ċ | Ė | i  | Ċ |    |    |      | 16.7                     |   |                          |

Voici maintenant quelques détails sur les terres d'où ces différentes eaux se sont écoulées. Elles ont été recueilliesen janvier 1856, après plusieurs semaines d'un temps trèspluvieux.

Le champ d'où provenait l'échantillon n° 1, drainé depuis enviren 6 ans, à une productur d'environ 0°-90, est formé d'un fond argine très-miséralle; il avait été fumé pour la récolte en terre avec du finnie et 200 kil. de superphosphate de chaux, auquel on avait sjouté du giuen et des cendres de bois; la décharge donnait un écoulement constant depais trois sensinies au moment de la prise d'éau;

L'échantillon n° 2 provenait d'un drain établi récemment dans une mauvaise terre argileuse, ne donnant que 7 hectolitres de blé par hectare, après une jachère nue ; l'eau coulait depuis trois semaines;

Le troisième avait été pris à la décharge d'un drainage établi depuis un an et coulant sans interruption dans un pâturage en pente, non fumé et non irrigué;

Le quatrième provenait d'un pré arrosé, recevant chaque jour les eaux ménsgères de la ferme ;

Le cinquième avait été recueilli dans un pâturage établi sur un sol sableux, non fumé, drainé à 1<sup>m</sup>-20 de profondeur, depuis un an, et dont l'écoulement ne s'était pas encore arrêté;

Les renseignements manquent sur l'échautillon nº 6;

L'échantillon n° 7 provensit d'une terre forte, reposant sur une argica d'aninée en 1835, 4 à mètre de profondeur, dont les billons artient été ensuite supprimés. Un trêlle de deux ans avait été romput au mois de novembre précéteut, pour être embusée en blé; a près la semaille, on répandit 205 kilog, de guanno par hectare avec une égale quantilé de sel; le champ avait été paccagé par des moutons tout l'été, mais il avait reque annuen sutre fummer que celle produite par ce pareage;

L'échantillon n° 8, s'était écoulé d'un clamp de consistance moyenne, drainé en 1885, à la profondeur de 0°.90. Après un blé on y avait semé des turneps en culture dérobée, sprès un chaulage à raison de 130 hectolitres par hectare, et un parcage ; le semis de turneps fait en ligne a été exécuté en mélangeant du superphosphate de chaux à la semence;

L'eau n° 9 avait été prise dans un champ de consistance médiocre, drainé en 1844 à 0°.90 par des fossés couverts. Un chaume de blé avait été retourné à l'automne pour un semis de fères; le blé avait été famé avec 250 kil. de guano, moitié à l'époque de l'ensemencement, moitié au oriutempes suivant:

Enfin l'échantillon n° 10 provenait d'une terre tourbeuse reposant sur un sous-sol argilo-sablenz, drainée en 1845 à la profondeur de 0°.75; la pièce était en trefle venu sur blé, et elle n'avait pas été fumée. Nous croyons que pour tous ceux qui examineront attentivement les faits précèdents, il restera démontré que la quantité d'acide nitrique contenue dans les eaux de drainage suit les lois suivantes:

1º Elle est d'autant plus grande que le terrain d'où elle provient a été mieux fume ;

2º Elle est plus grande aussi quand l'écoulement de l'eau reprend après une interruption plus ou moins longue, et que dans l'intervalle la fumure a été plus abondante;

5° Cette quantité d'acide nitrique augmente aussi quand le drainage est mieux fait, que le sol est rendu plus poreux eucore par des sous-solages, et que d'ailleurs on a introduit dans la terre de la chaux en même temps que du fumier.

L'importance de ces faits n'échappera à aucun de ceux qui connaissent aujourd'hui le rôle important que les nitrates jouent dans la végétation. Depuis longtemps on savait que le nitre ou salpêtre, qu'il fût à base de potasse ou à base de soude, exerçait une action favorable quand on l'employait comme engrais. Virgile (Géorgiques, liv. I) rapporte que des laboureurs ne sèment leurs légumes qu'après avoir détrempé les graines dans de l'eau de nitre; les bons effets du salpêtre sont signalés en 1670, dans l'ouvrage Sylva sylvarum de Bacon. Toutefois ce n'est que vers 1825 qu'on a commencé en Angleterre des expériences décisives sur les bons effets, tant du nitrate de potasse que du nitrate de soude sur diverses cultures, à la dose de 120 à 125 kilogrammes par hectare. Depuis 1840, grace aux publications de M. David Barclay, de M. Pusey et de beaucoup d'antres agronomes, l'usage du nitrate de soude du Pérou s'est beaucoup répandu dans l'agriculture britannique. Des essais confirmatifs ont été faits en France par M. Kuhlmann. Mais le nitre était-il utile par son alcali ou par l'azote de son acide nitrique, et ce dernier acide ne subissait-il pas une transformation en ammoniaque par suite de son contact avec des matières organiques en décomposition pour devenir assimilable pour les végétaux? Telles étaient les questions encore pendantes, lorsqu'en 1855 M. Boussingault a montré (1) que du salpêtre et de l'acide carbonique suffisaient, avec quelques cendres des plantes à récolter, pour obtenir des végétaux complets dans un sol complétement stérile d'ailleurs. De là il résulte que l'azote de l'acide nitrique est directement apte à être fixe dans l'organisme végétal, et on ne peut plus douter de l'importance des nitrates dans les caux d'irrigation, les quels nitrates concourent, comme l'ammoniaque, à l'alimentation des plantes. C'est donc avec raison qu'en 1848, M. II. Sainte-Claire Deville ayant constaté la présence des nitrates dans les eaux d'un grand nombre de rivières et de sources, disait : « Ces sels jouent certainement un rôle important dans l'influence de l'irrigation sur le rendement des prairies naturelles (2). De notre côté, en présence des mêmes faits, et après avoir constaté des proportions considérables de nitrate dans les eaux du drainage, nous avons conseillé d'employer ces eaux à l'irrigation dans toutes les circonstances où les dispositions des lieux le permettraient, et dût-on avoir recours à des machines élévatoires pour utiliser une richesse qui sans cela serait perdue pour le propriétaire du fonds drainé. La pratique a vérifié la justesse de cette vue théorique : --M. de Béhague a irrigue dans sa propriété de Dampierre (Loiret) 6 hectares de près avec des eaux de drainage, et ces hectares ont présenté le plus bel aspect; - M. Boussingault a vu drainer une terre à Bechelbronn (Bás-Rhin), et diriger sur une prairie les eaux qui en provenaient, On en a obtenu d'excellents résultats. Depuis cette époque,

Annales de chimie et de physique, 3º série, t. XLVI, p. 5.
 Ibid., t. XXIII. p. 35.

193

les petits cultivateurs de la localité s'empressent de diriger les eaux de drainage sur leurs prairies.

Il est regrettable que dans la seule expérience comparative qui ait été faite sur l'irrigation avec des eaux de bonne et de mauvaise qualité sur deux prairies voisines, expérience due à M. Chevandier et Salvetat (1), les nitrates nient pas été recherchés spécialement; un jour plus complet eût été jeté sur les phénoménes qu'il s'agissait de dévoiler. Quoi qu'il en soit, cette expérience exécutée en 1848 mérite d'être rapportée; l'irrigation avait duré du 15 avril au 51 mai; voici les résultats par heclare:

|                 | Eau employée. | Foin récolte. | Regain. |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| Mauvaise source | 126,273       | 1.786         | 963     |
| Bonne source.   |               | 7.379         | 5.100   |

MM. Chevandier et Salvetat se sont livrès à un grand nombre de recherches pour expliquer des différences si considérables produites par deux sources semblablement situées; ils n'ont pas toutefois fait un contrôle utile qui eût consisté à intervertir l'aunée suivante les arrosages, c'està-dire à envoyer les eaux de la mauvaise source sur le terrain qui avait recu précédemment les eaux de la bonne source et réciproquement; en outre, ils n'ont pas tenté de reconnaître la présence ou l'absence des nitrates; ils ont conclu que les bons effets de la source fertilisante n'étaient dus ni aux gaz tenus en dissolution par l'eau, ni aux sels alcalins ou terreux solubles, ni à la silice, ni aux composès ferrugineux, ni même à la masse de matières organiques dissoutes, mais qu'elles tiennent à la proportion d'azote entrant dans la composition de la matière organique dissoute. Plus la matière organique dissoute dans une cau

<sup>(1)</sup> Annales de chimie et de physique, 5 série, t. XXXIV, p. 501.

d'irrigation serait riche en azote, et plus cette eau serait fertilisante. Dans le cas examiné par MM. Chevandier et Salvetat, la matière organique de chaque source avait la composition suivante:

|            |   |                  |  |  |  | Manvaise<br>source. | Bonne<br>Fource. |
|------------|---|------------------|--|--|--|---------------------|------------------|
| Carbone    |   |                  |  |  |  | 54.54               | 51.46            |
| Oxygène .  |   |                  |  |  |  | 37.52               | 37,19            |
| Hydrogene. |   |                  |  |  |  | 5,56                | 5.69             |
| Azote      |   |                  |  |  |  | 2.58                | 5,73             |
|            | 7 | r <sub>a</sub> e |  |  |  | 100 00              | 400.00           |

Chose remarquable et que nous avons déjà signalée précèdemment (p. 611) à propos des foins récoltés à Vaujours par M. Moll, les fourrages provenant des irrigations avec la bonne source étaient les plus riches en matières azotées, ainsi qu'il résulte des dosages suivants faits par MM. Chevandier et Salvetat:

|                 | Azote pour 100.            |
|-----------------|----------------------------|
| Mauvaise source | Foin. Regain.<br>1.65 1.42 |
| Bonne source    | 1.85 1.95                  |

La qualité des caux exerçant la plus grande influence sur les résultats de l'irrigation, il est important d'enfaire une étude attentive. La constitution géologique d'une contrèe peut donner des indications à cet égard, surtout en ce qui concerne la proportion de salpêtre qui peut s'y rencoutrer. Voici ce que dit à cet égard M. Boussingault(1):

Dans les laes creusés dans la syénite, les eaux n'offrent que des taces, à peine appréciable de nitre; celles qui sortent du grès rouges ou de grès quarteux des Vosges ne parsissent pas en avoir plus de 0.75, per mères cube, tandis que dans les termine scachers, qu'ils appartiement au mères, au terrain jurassique, au groupe crétacé ou aux dépôts tertiaires supérieurs à la crae, les eaux de sources on de rivières fourtiess ripe de cube l'équivalent de 15 grammes de nitrate de potsses, et la proportion vaire de 6 à 6 grammes.

Journal d'agriculture pratique, 4° série, t. VII, p. 109 (1857).
 IV. 39

La question qui se trouve soulevée ici se rattache aux problèmes les plus difficiles que la chimie agricole puisse se proposer, à l'explication de la nutrition des végétaux, à la détermination des substances contenues dans le sol directement utiles aux plantes et des substances qui ont besoin d'être transformées pour devenir assimilables. Si, comme cela paraît très-probable, les matières azotées ont besoin d'être transformées en nitrates et les matières carbonées en acide carbonique pour que les végétaux se les assimilent, on conçoit facilement l'importance de l'aération du sol, et on est conduit à admettre qu'à défaut de l'oxygène de l'air, l'oxygène des matières minérales du sol, telles que le peroxyde de fer et les sulfates alcalins ou terreux, est employé dans certains cas à l'oxydation des matières organiques déjà contenues dans la terre arable ou qu'on y ajoute par les fumures. M. Kuhlmann, M. Paul Thenard, M. liervé-Mangon, se sont rangés, dans des communications faites à l'Académie des sciences en 1859 (1). à l'opinion (déjà formulée par nous en termes explicites en 1854) de la cession facile d'oxygène que ferait aux matières organiques le peroxyde de fer. Ce phénomène se produirait sur une grande échelle et serait un des moyens employés par la nature pour transformer en composés assimilables par les plantes les matières organiques d'abord inertes. Mais, une fois ce phénomène accompli, si l'air atmosphérique ne pénètre pas à son tour dans le sol contenant encore un excès de matières organiques non transformées, ce sol, selon l'expression de M. Chevreul (2), devient infect. De là la nécessité des labours et du drainage dans les terres fertiles, de là aussi la convenance d'employer

 <sup>(1)</sup> compres rendus hebdomadaires des séances, t. XLIX.
 (2) Bulletin de la Société centrale d'agriculture, 2° série, 1. XIV p. 55

dans certaines terres des fumiers pailleux, de là enfin les insuccès quelquefois constatés des eugrais liquides qui, tombant sur us olt tassé, y pénètrent, sy incorporent sans qu'il y ait assez d'oxygène pour les modifier de manière à les rendre assimilables par les plantes. Nous devons dire toutefois que l'azote sous forme d'ammoniaque paraît aussi ter très-facilement assimilable par les végétaux, de telle sorte qu'un engrais qui contient des sels ammoniaquex doit être regardé comme particulièrement précieux.

Les considérations précédentes rendent compte des effets divers constatés jusqu'à ce jour dans l'emploi des engrais liquides, lorsque d'ailleurs on connaît la composition de ces engrais. A ce sujet, nous allons donner les résultats des analyses faites jusqu'à ce jour.

Dans 4 l'itre de purin d'une vacherie des environs de Paris, nous avons trouvé en décembre 4859 :

|                           | ganiques et sels ammoniacaux |    |      |
|---------------------------|------------------------------|----|------|
|                           | Total des matériaux dissous. |    | 26.2 |
| Azote à l'ét<br>Azote des | at d'ammoniaque              | :: | 1,40 |
|                           | Azote total                  | ٠. | 2.39 |
| Soude et p                | otasse                       |    | 3.90 |

Pour faire l'équiralent de 1,000 kilogr, de fauiter, il faudrait 1=-0.73 de ce purin. M. le comte d'Esce, un des agriculteurs les plus distingués parmi ceux qui ont appliqué le système tubulaire, estime qu'il faut le purin de 18 vaches par hectare pour féconder une terre qui ne reçoit pas d'autre engrais.

Pans les liquides troubles chassés dans la conduite qui va du dépotoir de la Villette à Bondy, et qui constituent les engrais liquides employés à Vaujours par M. Moll (voir précédemment, p.507 à 612), M. Mangon a trouvé pour 1 litre:

#### 698 LIVER XI, - THEORIES DU BRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

| Matières organ   | iques non   | co  | mĮ  | ri  | s 1 | es | se | ls : | m | 1134 | on | iac | au | τ. | 15.75 |
|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|---|------|----|-----|----|----|-------|
| Matières miné    | rales       |     |     |     |     |    |    |      |   |      |    |     |    |    | 11.55 |
|                  | Total.      |     |     |     |     |    |    |      | ŀ |      | ·  |     |    |    | 27.50 |
| Azote à l'état e | l'ammonia   | qu  | e.  |     |     |    |    |      |   |      |    |     |    |    | 3.07  |
| Azote des mat    | ières organ | niq | uc  | s.  |     | ,  |    |      |   | ٠.   |    |     |    |    | 0.95  |
|                  | Azote       | 10  | tal | ١., |     |    |    |      |   |      |    |     | ٠. |    | 4.02  |
| Soude et potas   | sse         |     |     |     |     |    |    |      |   |      |    |     |    |    | 2.08  |
| Acide phosph     | orime       |     |     |     |     |    |    |      |   |      |    |     |    |    | 1.22  |

Ces résultats doivent être rapprochés de ceux que nous avons déjà rapportés [p. 514 et 512 (1)]; nous avons vu que 1 litre de vidanges devrait théoriquement contenir 11st. 4 d'azote; on ne retrouve dans les liquides de Bondy qu'environ le tiers de cette quantité.

Comme 1,000 kilogrammes de furnier renferment en moyenne 4 kilogrammes d'azote, on voit que les engrais liquides de Bondy, qui contiennent aussi 4 kilogrammes d'azote par mètre cube ou par 1,000 kilogrammes environ, peuvent être considérés comme formant, sous le rapport du dosage en matières azotées, l'équivalent du furnier de ferme ordinaire.

M. Vœlker a publié dans le journal de la Société royale d'agriculture d'Angleterre (2) les analyses de six espèces d'engrais liquides recueillis dans des circonstances trèsvarières, savoir :

Engrais liquide de Westonbirt, près de Tetbury, dans le Gloucestersbire, recueilli dans un réserroir récomment construit, bien couvert, recevant principalement les liquides d'écuries et seulement une petite quantité d'urines de vaches ou de pores:

(2) T. XIX, p. 522 à 541 (1858).

<sup>(1)</sup> A la page 512 de ce volume, ligne 15, il faut lire : une surface de 175 hectares an lieu de : 3 hectares.

|                                               |    |    |     |     | Par litre. |
|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----|------------|
| Matières organiques et sels ammoniacaux n     | on | ¥¢ | lat | ils |            |
| à 100°                                        |    |    |     |     | 2.22       |
| Matières minérales                            |    |    |     |     | 3,75       |
| Total                                         |    |    |     |     | 5.97       |
| Azote à l'état de sels volatils d'ammoniaque. |    |    |     |     | 1.27       |
| Azote de la matière organique                 |    |    |     |     | 0.07       |
| Azote total                                   |    |    |     |     | 1.34       |
| Potasse et soude                              |    |    |     |     | 2.01       |
| Acide phosphorique                            |    |    |     |     | 0.04       |
| Silice soluble                                |    |    |     |     | 0.03       |

Engrais liquide de Badminton, prévenant principalement d'étables à vaches et des cours de la ferme du duc de Beaufort, ayant 1.007 pour densité à 17°, recueilli dans un réservoir découvert où il avait séjourné longtemps:

|                   |           |        |      |       |        |       |        | Par litre. |
|-------------------|-----------|--------|------|-------|--------|-------|--------|------------|
| Matières organiqu | es et se  | ls a   | mme  | miac  | aux n  | on vo | latile | GR.        |
| à 100°            |           |        |      |       |        |       |        | 3.41       |
| Matières minérale | 28        |        | ٠,   |       |        |       |        | 5.16       |
|                   | Total.    | ٠.,    |      |       | ٠      |       |        | 8.57       |
| Azote à l'état de | sels amn  | onia   | caus | c vol | atils. |       |        | 0.11       |
| Azote des matière | es organi | iques  | ٠    |       |        |       |        | 0.13       |
|                   | Azote     | total. |      |       |        | ·     |        | 0.27       |
| Potasse et soude. |           |        |      |       |        |       | ٠      | 2.37       |
| Acide phosphoriq  | ue        |        | ٠.   |       |        |       |        | 0.14       |
| Silice soluble    |           |        |      |       |        |       |        | 0.14       |

Engrais liquide de la ferme du collège royal agricole de Cirencester, recuetlit en 1837, provenant d'un réservoir placé près de la fosse à fumire, et où se rassemblent tous les eagrais de la ferme, tous les égouts du collège, tous les débris animaux de l'exploitation :

Par litre.

| Matières organiques et sels ammoniacaux non volatils | ca.  |
|------------------------------------------------------|------|
| å 100°                                               | 0.67 |
| Matières minérales                                   | 1.05 |
| Total                                                | 1,72 |
| Azote à l'état de sels ammoniacaux volatils          | 0.27 |
| Azote des matières organiques                        | 0.04 |
| Azote total                                          | 0.31 |

#### LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET Par litre GR. 0.35 Acide phosphorique. . 0.03 Silice soluble. . . . . Engrais liquide de la ferme du collége roual agricole de Cirencester. recueilli en 1858, avant une densité de 1.0014 à 17°. Par litre. 08. Matières organiques et sels ammoniacaux non volatils 0.29 Matières minérales. . . . . 1.30 1.59 Azote à l'état de sels ammoniacaux volatils. . . 0.42 Azote des matières organiques. . . . . . . . 0,02 0.44 Azote total . . . . . . . . . 0.50 Potasse et soude......... Acide phosphorique......... 0 07 Silice soluble...... 0.24 Engrais liquide clair de Tiptree-Hall, ferme de M. Mechi (voir plus haut, p. 532), avant à 17° une densité de 1.0006 seulement : Par litre. Matières organiques et sels ammoniacaux non volatils 0.11 Matières minérales. . . 0.31 0.42 Azote à l'état d'ammoniaque. . 0.08 Azote des matières organiques. . . . 0.01 ... Azote total. . . . 0.09 0.05 0.03 0.02 Engrais liquide trouble de Tiptree-Hall, bien agité : Par litre GR. Matières organiques et sels ammoniacaux non volatils. 0.72 Matières minérales. . . 0.65

1.37

|                     |     |     |   |     |     |    |    |   |    |   |     |     |    |  |   | Par litre. |
|---------------------|-----|-----|---|-----|-----|----|----|---|----|---|-----|-----|----|--|---|------------|
| Azote à l'état de s | els | an  | u | noi | nia | ça | ux | n | on | Y | ola | til | 5. |  |   | 0.07       |
| Azote des matière   | 8   | org | a | niq | [ue | 8. |    |   |    |   |     | ٠   |    |  | ٠ | 0.03       |
|                     | A   | zot | e | to  | tal |    |    |   |    |   |     |     |    |  |   | 0.10       |
| Potasse et soude.   |     |     |   |     |     | ٠. |    |   |    |   |     |     |    |  |   | 0.04       |
| Acide phosphorique  | ıe. |     |   |     |     |    |    |   |    |   |     |     |    |  |   | 0.05       |
| Silice soluble      |     |     |   |     |     |    |    |   |    |   |     |     |    |  |   | 0.09       |

On voit, d'après ces résultats, combien les divers engrais liquides diffèrent les uns des autres, et en outre combien peu sont riches quelques-uns d'entre eux. A ce sujet, M. Vælker fait les rapprochements suivants:

En transformant en ammoniaque tout l'azote des six engrais liquides que j'ai examinés, on trouve par litre:

| Engrais   | liquide d | o Westonbirt. |     |     |     |  |    |  |  |       |
|-----------|-----------|---------------|-----|-----|-----|--|----|--|--|-------|
| -         | _         | Badminton.    |     |     |     |  |    |  |  | 0.318 |
| Timbers . |           | Cirencester   | (1) | 357 | i). |  |    |  |  | 0.380 |
|           | -         | Cirencester   | (11 | 358 | B). |  |    |  |  | 0.535 |
|           |           | Tiptree-Hall  | ĺc  | lai | r). |  | i. |  |  | 0.057 |
|           | ****      | Tiptree-Hall  |     |     |     |  |    |  |  |       |

On trouve dans le rapport officiel adressé en 1857 au gonvernement britannique par M. Austin sur les moyens de désinfecter et d'utiliser les eaux des égouts des villes, à propos du compte rendu sommaire d'une visite faite à M. Mechi, et parmi plusieurs détails relatifs aux dépenses de la distribution de l'engrais, que la quantité répandue quotidiennement pendant 10 heures de travail est d'environ 130 mètres cubes, et que M. Mechi estime les frais de l'irrigation de 0'.15 à 0'.20 le mètre cube; enfin que la quantité moyenne répandue sur chaque hectare pour toute l'année est de 561 mètres cubes. D'après la composition ci-dessus rapportée, on voit donc qu'on répand à Tiptree-llall une quantité d'azote correspondant à 561,000 × 0 sr. 078 ou à 43 kilogrammes d'ammoniaque par bectare. Comme le guano du Pérou contient une proportion d'azote qui correspond de 16 à 18 pour 190 d'ammoniaque, il ne faudrait que 253 kilogrammes de ce guano pour remplacer, sous le point de vue des matières azotées, les 561 mètres cubes d'engrais de Tiptree-Hall. A raison de 325 francs la tonne, la fumure en guano ne coûterait que 82'.20, et, en comptant 12'.80 pour les frais de semaille, que 95 francs. A raison de 0'.20 le mêtre cube, la répartition de 561 mêtres cubes d'engrais liquide revient à 112'.20, et cette quantité d'engrais liquide

ne contient pas à besucoup près les autres matières utiles qui se trouvent dans le guano. C'ost aux praticiens de décider s'il convient de faire ce surplus d'avances; mais la question no saurait être partout résoluo de la mis d'avances; mais la question no saurait être partout résoluo de la mis d'avances;

Expérience à prouvé que les résultats les plus remurquables et les plus avantageux de l'enujei des engrais liquides se produient sur les terres l'égères, profincies, sublomeuses, dont le sous-sol out perméable. Quelque paurres que soient ces terres, clles d'eciment, après des s-rousges rétièrés avec les engrais liquides, capables de couvrir les frais de culture et de donner des récolles abondantes. Or, pourru que le sous-sol soit perméable ou sullisammenti drainé, on peut afferner avec entritude que loute terre sublonnesse, quelque sérieiq avelle soit réellement, peut être amende, par l'emploi de l'engrais liquide, à un état et qu'elle porte de riches récolles, et toute autre méthode les mettrait probablement moins vite dans une semblable ferflité... Il est nécessaire d'étendre beacoup les engrais liquides pour les répandre une de tels sois, parco que, sinsi dituée, its pénétrue plus errure de tels sois, parco que, sinsi dituée, its présetrue plus errure de tels consenties au contract avec une plus grande quantité de matières miné-

Les engrais liquides, au contraire, produsient très-peu d'elfet sur les terres fortes ou comparcies, argiueuse ou namenueses, parce que les matières organiques y sont d'ijà condensées, le plus sourent, aiusi quo les matières minérales utiles, telles que l'étaile phosphorique et les actairs, parce que l'état physique du sol s'oppose à ce que les jounes plantes y envoient leurs racines chercher leur nourriture dans toutes les parties où pheriterait le liquide. Le fumier solide, concentrés aur une petité épais-seur de terre, en modifie fortement la nature au point de vue chimique ou physique. L'amenabilit la chance complétement.

L'expérience des personnes qui assurent avoir obtenu des succès semble lants en employant les engris liquides sur des terres argiteures semble controire à ces condusions. Mais il ya lieu do remarque que, en fait, papplication des engris liquidos sur les terres fortes, dans les cas oir lon dit avoir en des résultats étonnants, a cité généralement précédée d'un drainage complet, du défoncement du sous-sol, d'une culture profonde, de l'écobage ou du chaniage, tous moyens qui not modifié complétement la nature primitive du terrain. L'expérience de la culture sans en engrais de M. Smith, à Lois-Weedon, prouve que l'on peut, rien que par un convenable système de culture, tirer un excellent parti des terres ou convenable système de culture, tirer un excellent parti des terres de telles terres sont bien constatés. On peut donc reprate comme probable que les engràs liquides no réussissent dans les terres argiteures compactes qu'après qu'elles ont été modifiées par des amendements convensables.

M. Vælker conclut de toutes ses recherches qu'à moins

qu'on ait de l'eau en abondance pour faire des irrigations enrichies avec les liquides des fermes, il est mieux de faire absorher ces liquides par la litière des étables et des écuries ou par le fumier que de les répandre par tout autre procédé si l'on n'a pas affaire à des terres lègères ou sablonneuses.

M. Lawes et Gilbert ont donné dans le journal de la Société des arts de Londres des conclusions semblables à celles de M. Yœlker. Quant au système de culture sans engrais extérieur de Lois-Weedon, il repose sur l'aération d'une couche arable très-profonde et très-riche en matériaux susceptibles de devenir assimilables quand ils ont été modifiés par l'oxygène de l'air. On ramène incessamment de la terre de dessous pour la mettre en contact avec les racines des plantes cultivées. C'est en réalité cultiver avec l'engrais souterrain, et il n'y a dans ce système qu'une preuve de plus de l'avantage du drainage qui permet aux racines des végétaux d'aller chercher leur nourriture dans une couche située au-dessous du plafond que créé le soc de la charrue dans les cultures ordinaires.

## CHAPITRE VIII

Rareté de l'ammoniaque dans les eaux du drainage — Du pouvoir absorbant et décomposant des sols pour les matières dissoutes dans les eaux qui les traversent

Il résulte des premières analyses que nous avons faites que les eaux de drainage ne renferment que des traces d'ammoniaque. Ainsi nous avons reconnu qu'une eau recueille en février 1854, dans une terre fortement fumée en novembre 1855 et drainée immédiatement avant cette époque, ne renfermait que huit dixièmes de milligramme d'ammoniague, c'est-à-dire quatre fois moins que l'eau de pluie tombée au même lieu, dans le même temps. M. Boussingault est arrivé à des résultats analogues en analysant des eaux de drainage recueillies par M. Gareau à Bréau (Seineet-Marne). Le même fait a été vérifié par M. Thomas Way. ainsi qu'il résulte des analyses rapportées dans le chapitre précèdent.

Comment expliquer ce fait, qui peut paraître étonnant, quand on sait que les fumiers et la plupart des engrais renferment des quantités très-notables d'ammoniaque? On pourrait être tenté de l'attribuer à la transformation de l'ammoniaque en acide nitrique, en vertu de l'oxygénation que nous avons mise en évidence. Mais les transformations mutuelles de l'ammoniaque en acide nitrique, ou réciproquement de l'acide nitrique en ammoniaque, auxquelles quelques chimistes et particulièrement M. Kuhlmann ont voulu faire jouer un grand rôle dans la végétation, ne nous paraissent pas encore démontrées, quelque ingénieuses que soient d'ailleurs les idées développées à cé sujet. La propriété que possède l'argile de conserver l'ammoniaque nous parait-être la véritable cause du phénomène.

Cette propriété a été découverte par de Saussure; M. de Gasparin l'a mise parfaitement en évidence dans son Cours d'agriculture (1). Plus récemment, M. Thomas Way, dans un beau Mémoire, publié en 1850, sur le pouvoir absorbant des sols pour les engrais (2), a fait sur ce sujet des expériences du plus haut intérêt.

Déjà en 1848, M. Huxtable, en filtrant du purin sur de la terre, avait obtenu un liquide incolore dépourvu de toute

<sup>(2)</sup> Journal of the royal agricultural Society of England, t. XI, p. 513.

mauvaise odeur, et M. Thompson avait reconnu que les terres arables séparent l'ammoniaque soit de sa dissolution dans l'eau, soit même de dissolutions de chlorhydrate, de sulfate et de nitrate d'ammoniaque; il en résulte que les terres arables n'agissent pas seulement comme des matières porcuses qui condensent l'ammoniaque, ainsi que beaucoup d'antres substances gazeuses, mais qu'elles ont une propriété décomposante spéciale. La terre a la même propriété desomposante spéciale. La terre a la même propriété absorbante ou plutôt décomposante, selon M. Way, pour beaucoup d'autres sels, tels que ceux de potasse, de soude, de magnésie, de chaux.

A ce sujet, comme on pourrait reprocher aux vues que nous développons ici de n'être pas complétement nouvelles, nons devous demander pardon à nos lecteurs de citer quel ques faits historiques.

François Bacon, dans son ouvrage Sylva sylvarum, rapporte que, « sur les côtes de Barbarie, on fait de l'eu potable en recevant de l'eau de mer dans des trous au bord du rivage, lesquels trous ne sont remplis que par la filtration lors de la marce montante, » et il ajoute avoir fait « l'expérience que l'eau de mer filtrée à travers de la teir ex l'expérience que l'eau de mer filtrée à travers de la teir tout à fait fraiche après son drainage à travers vingt VASSES. »

Le docteur Hales, dans une note lue en 1759 à la Société royale de Londres sur diffèrents procédés propres à rendre l'eau de la mer potable, rapporte, d'après Boyle Godfrey, que la première pinte de cette eau filtrée à travers certaines pierres est complétement privée de sel, mais que les pintes suivantes contiennent autant de sel que l'eau de mer commune.

On a expliqué ces effets par un simple déplacement. Ainsi, selon Vauquelin, si l'eau qu'on peut puiser dans les puits existant au bord de la mer, après la marée montante, se trouve être de l'eau douce, c'est que l'eau salée de la mer a fait refluer vers ces puits l'eau de la pluie qui imbibait les terres voisines pour se mettre à sa place. Il n'y aurait donc là aucun phénomène chimique qui pourrait nous servir dans notre théorie du drainage.

Cependant Berzélius a constaté que les premières portions d'une dissolution de sel commun qui filtrent à travers du sable sont complètement privées de toute trace de chlorure de sodium, et M. Matteucci, en étendant cette observation à d'autres sels, a trouvé que les diverses dissolutions salines qui filtrent à travers du sable éprouvent de grands changements dans leur concentration ou leur densité.

Le docteur Smith, de Manchester, a pensé que cette propriété du sable, de retenir les matières alcalines, était liée, dans les sols arables, à l'action que l'air devait avoir de brûler les matières organiques dans les pores de la terre, et de faire naître ainsi de l'acide nitrique. Nous avous déinontré dans le chapitre précédent l'existence des nitrates dans les eaux de drainage, en quantité d'autant plus considérable que le sol d'où elles s'étaient écoulées était plus riche en matières organiques.

En ce qui concerne l'action décomposante des terres sur les matières salines dissoutes, M. Thomas Way a repris tout l'ensemble des faits épars que nous venons de résumer, et les a sommis à de nombreuses expériences nouvelles. Il a opéré sur des sols divers, de composition connue, contenant parfois des matières organiques, et d'autres fois n'en contenant pas; renfermant, l'un des traces de carbonate de chaux seulement, l'autre 6 pour 100. Il a essayé des dissolutions diversement concentrées d'ammoniaque, de carbonate, de chlorhydrate, de sulfate et d'acétate d'ammoniaque; de carbonate, nitrate et sulfate et de potasse; de chaux,

bicarbonate et biphosphate de chaux; bicarbonate et biphosphate de magnèsie. Il a reconnu que ces diverses matières salines ou alcalines étaient décomposées, pour les premières portions, par leur filtration à travers une épaisseur de 0°-50 des sols essayés. Los alcalis restent, et on retrouve seulement dans le liquide filtré des acides nitrique, chlorhydrique et sulfurique combinés avec une certaine quantité de chaux ou de magnèsie; l'ammoniaque et la potasse ont été absorbès, ainsi que l'acide phosphorique.

L'objection faite par Vauquelin et d'autres chimistes, relativement au simple déplacement d'eau pure par les eaux salines dans les sables du bord de la mer, n'est plus applicable ici, puisque M. Thomas Way opérait sur des sols desséchés ou même calcinés au rouge, et ne contenant par conséquent aucune eau hygrométrique. On peut donc regarder le fait de la décomposition des liqueurs salines par les terres arables comme parfaitement démontré. Les diverses natures de sols exercent une action très-différente sur les matières salines qui peuvent être contenues dans les liquides qui filtrent à travers. Il peut se faire des échanges de nature très-diverse entre les éléments de la terre et ceux des sels dissous, ainsi que cela résulte des recherches publiées en 1857 par M. Vælker, professeur de chimie au collège agricole de Cirencester, sur l'engrais de ferme, le drainage des tas de fumier et les propriétés absorbantes des sols (1), et en 1859, sur les modifications qu'éprouvent les engrais liquides lorsqu'ils sont mis en contact avec différentes terres d'une composition connue (2).

L'étude des variations qui peuvent se présenter dans les

(2) Ibid., t. XX. p. 139.

<sup>(1)</sup> Journal of the royal agricultural Society of England, t. XVIII, p. 111.

propriétés absorbantes et décomposantes des terres arables, remise en honneur par M. Way, a été poursuivie par plusieurs chimistes non-seulement en Angleterre, mais encore en Allemagne et en France. MM. W. Henneberg et F. Stohmann (1) ont donné des mesures de l'absorption qui ont permis à M. Bædecker d'établir des formules algébriques propres à déterminer, étant données la force d'une dissolution ammoniacale et les quantités de terre et de liquide employées, quelle serait la valeur de l'absorption en ammoniaque. M. Liebig (2) a trouvé que, dans la filtration du purin sur une terre, la potasse est retenue plus énergiquement que la soude; que la silicate de potasse est absorbe, ainsi que le phosphate de chaux, de telle sorte qu'on devrait conclure que, en raison de l'insolubilité des composés formés, il existe dans les racines des plantes une force spéciale qui leur permet de choisir et de s'assimiler les substances qu'elles ne peuvent plus puiser dans une dissolution. Cette opinion n'est pas adoptée par M. Brustlein (3), qui a constaté que, lorsque la terre a fixé de l'ammoniaque, la présence de l'eau provoque la dissipation de ce corps, et que la présence de l'oxygène de l'air engendre de l'acide nitrique.

M. Brustlein a d'ailleurs démontré que la propriété de la terre arable d'absorber l'ammoniaque dépend presque exclusivement de la constitution physique des substances minérales et même des matières organiques dont elle est formée, et que l'existence d'un carbonate et particulièrement du carbonate de chaux est indispensable pour que la terre décompose un sel ammoniacal en retenant la base. M. Lie-

(2) Annalen der Chimie und Pharmacie, t. CV, p. 109.

<sup>(1)</sup> Journal für Landwirthschaft, janvier 1859.

<sup>(3)</sup> Annales de chimie et de physique, 5º série, 1. LVI, p. 190, et Journal d'agriculture pratique, t. Il de 1859, p. 320.

big admet que quelque chose d'analogue a lieu pour la décomposition du silicate de potasse, sur lequel agirait l'hydrate d'alumine du sol. M. Chevreul pense même que certaines matières organiques sont susceptibles de se fixer dans les substances terreuses et de former ainsi des sortes de laques, qui présentent de la fixité pendant un temps plus ou moins long, M. Boussingault a été conduit, dans ses recherches sur les végétaux; à cette conclusion que certaines substances organiques, en se modifiant dans le sol, forment des combinaisons douées d'une assez grande stabilité pour résister à l'action assimilatrice des racines des plantes. Cette circonstance explique pourquoi, dans la culture intense, on est force de renouveler fréquemment les fumures, quoique les récoltes, théoriquement parlant. ne semblent pas devoir les épuiser. « C'est que, dit M. Boussingault, une fraction du fumier enfoui, se constituant dans un état passif, n'agit plus à la manière d'un engrais. Pour tirer parti des substances mises en réserve dans la terre, il faut l'intervention de nouveaux agents, qu'avec M. Paul Thenard nous appellerons, st l'on veut, agents assimilateurs, et qui sont principalement les diverses influences météoriques, l'oxygène de l'air, la chaux et la marne. C'est ainsi que le drainage intervient efficacement pour mettre en valeur la fertilité jusqu'alors latente et inutile.

## CHAPITRE IX

# De l'épuisement de la fertilité des terres drainées

Les faits que nous venons d'exposer ont la plus haute importance pour l'explication des effets du drainage. Ils devront être étudiés dans des circonstances variées, avant 700

de fournir les éléments d'une théorie complète. Toutefois l'ensemble de ceux qui sont déjà bien constatés prouve :

1º Que les matières organiques et minérales existant on apportées dans le sol par le cultivateur, subissent diverses transformations utiles à la nutrition des plantes sous l'influence qu'exerce l'oxygène de l'air atmosphérique amené par le drainage;

2º Que les eaux qui s'écoulent des drains entrainent une certaine proportion des éléments de fertilité des terres arables, particulièrement à l'état de nitrates, et qu'il y a lieu de ne pas perdre ces caux dans les rivières, mais de les employer en irrigations;

5º Que le drainage doit causer un véritable appauvrissement du sol auquel on ne restituerait pas par les engrais, par le chaulage, etc., les éléments enlevés par les eaux.

Gette dernière conséquence pourrait effrayer les personnes qui n'en examineraient pas à fond la véritable portée. Il est facile de se convaincre qu'elle ne doit nullement empècher celui qui possède des terrains habituellement humides et d'un faible rapport d'avoir recours pour les amèliorer à une opération qui a produit des effets si salutaires. C'est ce que notre illustre maître, M. le comte de Gasparin, a fait remarquer avec une grande autorité dans un article qu'il a bien voulu consacrer à l'examen de la première ébauche de notre théorie du drainage. M. de Gasparin s'est exprimé en ces termes (1):

Le drainage cause un vériable appaurrissement du sol qui, à la longue, peut finir par étre ensible. Peut-li pour cela renoncer à une opérant qui a produit des effets si salutaires? Évidentment non, sur tous les terrains habituellement humides et d'un faible rapport. Cette ammoniaque, cet acide nitrique, qui existent dans les eaux de drainage, vous en devez la formation au drainage lui-même, qui permet la circulation de l'air dans le terrain, et qui en diève la température.

(1) Journal d'agriculture pratique, 4' série, t. I, p. 597 (mai 1854),

Le terrain aux dépens disquel se forme l'acide mitrique dont vous regretter la dépendition dait pour vous une matière morte; si une partie s'en écode san speid, le résultat de tous récoltes rouis prouve que les plantes en utilisent une autre partie. Si un tréere chait enfout dans votres ols préference-vous les laisser ignoré et intact plutôt que d'au côtier une partie à celui qui le découvriruit 7 Non sans doute. Vous en recertire votre part, peut-dire avec une pur de regret de ue l'avoir pas tout eutère, mais un noins avec saisfaction pour la portion qui vous sernit dérolac. Vois justement ce que l'on doit se dire du drainage. La valeur de ma terre est considerablement acrue dans le présent, et je pensurai à l'avenir, en protitant de cette nouvelle source de fertilité que j'aquiers, pour lui préparer de nouveaux engrais, de nouvelles richesses qui puissent contre-balancer in perte de ce que l'enu du drainage entraine. Ce nouveau point de vue résulte de la découverte des nitrates dans cette eau, découverte qui apparient incontestablement à M. Barral.

## CHAPITRE X

# Des obstructions des drains

Le drainage, comme toute opération exécutée de main d'homme, a ses inconvénients et ses accidents, et exige des frais d'entretien et de réparation. Il est arrivé un certain nombre de fois que les conduits souterrains se sont bouchés; que l'eau, cessant de couler, est remontée jusqu'à la surface et a ramené le terrain dans l'état où il était avant le drainage. Mais les accidents, d'ailleurs peu nombreux relativement à la grande quantité de travaux de drainage effectuée, puisque, par exemple, M. Paul Thenard a constaté qu'il y a tout au plus un tuyau bouché sur une longueur de 10 kilométres de drains posés, ne prouvent rien contre l'efficacité et la longue durée des drainages bien faits. Il est seulement nécessaire de les étudier avec attention et de connaître les moyens de les prévenir ou de les réparer.

Les cas d'obstruction assez variés qu'il nous a été donné

d'observer ou que nous ont communiques divers agriculteurs nous ont conduit à rapporter ces accidents à sept causes différentes :

- 1º Bépôts calcaires;
- 2º Dépôts ferrugineux;
- 3. Dépôts terreux;
- 4º Racines des arbres; 5º Racines de plantes diverses;
- 6º Végétations spéciales;
- 7º Animaux souterrains.

4º Dépôts calcaires. — En 1849, dans la propriété de M. Gooden, de Compton-House, près Shierborne, on a constaté qu'un drainage effectué vingt ana aupravant, à l'aide de drains en gazon, selon une méthode que nous avons décrite (liv. II, chap. 1x, t. I, p. 75), se trouvait ne plus fonctionner en quelques endroits. On fit des fouilles, et on découvrit que les drains étaient complétement houchés çà et là par un dépôt dur comme de la pierre. L'analyse de ce dépôt a été effectué par M. Thomas Way, qui a reconnu qu'il était composé de la manière suivante (1).

|                       |   |    |    |    | _ |  |  |    | ٠ |   | 100 00 |
|-----------------------|---|----|----|----|---|--|--|----|---|---|--------|
| Sable, argile, etc    |   |    |    |    |   |  |  |    |   |   | 11.10  |
| Magnésie, chlorure de | 8 | od | iu | n. | ٠ |  |  |    | • | ٠ | traces |
| Sulfate de chaux      |   |    |    |    |   |  |  |    |   |   | 2.52   |
| Carbonate de chaux.   |   |    |    |    |   |  |  | ٠. |   |   | 86,38  |

On voit que la matière principale qui constitue le dépôt dont il s'agit est le carbonate de chaux. C'est aussi l'élément qui se trouvait en plus forte proportion dans l'eau du drainage du même terrain dont nous avons plus haut (p. 673) rapporté l'analyse. Le phénomène ne peut s'expliquer que par la dissolution du carbonate de chaux du sol à l'aide d'un excès d'acide carbonique dissous dans l'eau et

<sup>(1)</sup> Journal of the royal agricultural Society of England, t. X, p. 121.

provenant de la décomposition des matières organiques du même sol. Du bicarbonate de chaux soluble se sera ainsi formé. Mais il sera arrivé que l'eau, séjournant ou s'éconlant très-lentement dans les drains, aura abandonné son acide carbonique à l'air, et alors le carbonate de chaux simple, insoluble dans l'eau pure, se sera déposé en cristaux concrets, comme cela arrive dans les stalactites et les stalagmites des grottes et des cavernes à infiltrations d'eaux gazeuses et calcarifères. Le sable et l'argile avaient été évidemment entraînés au sein du dépôt.

On peut éviter cet inconvénient à l'aide de tuyaux de honne qualité, bien unis intérieurement, et ayant une pente régulière et assez grande pour que l'eau s'en écoule rapidement.

M. Hervé-Mangon a proposé, pour empécher la formation des obstructions calcaires dans les drains, de s'opposer au dégagement de l'acide carbonique de l'eau qui coule dans les tuyaux, ce à quoi l'on peut parvenir facilement en interceptant la communication des tuyaux avec l'air extérieur. L'atmosphère l'imitée des conduits souterrains ne tarde pas à renfermer une portion d'acide carbonique en rapport avec le volume de ce gaz dissous dans l'eau. Celuici ne tend plus alors à se dégager; l'eau chargée de calcaire conserve sa l'impidité, et l'écoulement peut avoir lieu sans inconvient d'une namière indéfinie.

A cet effet, M. Ilervé-Mangon apporte une légère modification aux regards de surveillance ordinaires.

Les regards ordinaires, tels que celui qui est représenté par la figure 656, et qui est construit en grosses poteries de grès emboltées et lutées en ciment, reçoivent les eaux de deux ou plusieurs collecteurs dans une sorte de cuvette où s'annasent des limons entrainés. A 0ºººº oau-dessus des orifices des tuyaux d'amenée, se trouve un tuyau de décharge et d'aération qui entraîne les eaux au dehors dès que leur niveau s'élève. De cette manière, les tuyaux d'amenée peuvent toujours être soumis à une circulation d'air active. C'est ce que M. Hervé-Mangon a voulu empêcher à l'aide de ce qu'il appellé des



regards pneumatiques (fig. 566), lesquels sont placés à quelques mêtres en amont de la bouche de décharge et, s'il y a lien, aux points de réunion des maîtres-drains les

plus importants. Les regards pneumatiques sont faits aussi avec deux ou trois gros tuyaux à emboîtement, posés verti-



Fig. 166. - Regard pneumatique (coupe et plan).

calement sur une pi rre plate ou sur une large tuile, et recouverts de la même manière. Un petit enrochement, maconné au besoin, est placé à la base. Lés tuyaux qui y aboutissent en plus ou moins grand nombre sont solidement possés d'updquefois entourés de maçonnerie pour éviter tout déplacement. Mais, contrairement à la disposition adoptée pour les regards ordinaires, le tuyau d'arrivée au, dont on augmente la pente sur une certaine longueur, débouche à quelques centimètres au-dessous du tuyau d'éconlement ee. A l'aide de cet artifice, les tuyaux de drainage sont sépards de l'air extérieur, et la condition désirée se trouve exactement remplie. Mais, il faut l'avouer, l'aération du sol se fait moins bien, et le remède lui-même a des inconvénients.

2º Dépôts ferrugineux. — Les dépôts ferrugineux ont été très-souvent trouvés en Écosse dans des terrains ocreux qui avaient été drainés avec des tuiles courbes et des semelles plates. A Drayton-Manor, dans la propriété de sir Robert Peel, M. Parkes a constaté leur présence. Des échantillons de ces dépôts ont été prélevés et envoyés à M. Richard Phillips, du Geological Museum de Londres, qui les a analysés. M. Phillips les a trouvés composés de la manière suivante :

| - | Silice et alumine ave | ec t | ra | ces | d | e | cha | ıus | ١, |  |  |  | 49.2  |
|---|-----------------------|------|----|-----|---|---|-----|-----|----|--|--|--|-------|
|   | Peroxyde de fer       |      |    |     |   |   |     |     |    |  |  |  | 27.8  |
|   | Matière organique, .  |      |    |     |   |   |     |     |    |  |  |  | 23.0  |
|   |                       |      |    |     |   |   |     |     |    |  |  |  | 100.0 |

La plus grande partic do peroxyde do fer dánçade par celle analyse, a dit M. Phillips, paralt être due à l'existence primitire du fer dans un état inférieur d'oxylation, tel qu'il pouvait être alors dissous par l'acide carbonique d'à à la patréfaction des maitires organiques da so, el ainsi charrié dans les eaux du drainage. (bund ces canx on tété exposées à l'air atmosphérique, le protoxyde de fer a été changé en peroxyde inso-luble à l'ainé de l'oxygène de l'air. Les autres matières ont d'être cutturiles mécaniquement par suite de leur existence dans un c'at de division très-térone.

Nous ne rectifierons que très-peu de chose dans cette ex-

plication: c'est que, lors même que le fer eût existé primitivement dans le sol à l'état de peroxyde mélangé aux argiles, comme cela arrive souvent, le phénomène du dépôt n'eût pas moins pu se produire, attendu que les matières organiques en décomposition de la terre arable peuvent parfaitement réduire le peroxyde insoluble et le ramener à l'êtat de protoxyde, et ainsi donner naissance à un sel de fer soluble, tel que du protocarbonate de fer, comme l'a dit M. Demesmay (voir liv. II, chap. vu, t. 1, p. 72) à propos d'un drainage effectué avec des fasciues.

Dans tous les terrains marécageux à sous-sol d'argile ferrugineuse, il se passe des phénomènes semblables à cenx que nous venons de décrire. M. Parkes a remarqué que c'est surtout vers la partie supérieure des drains, là où il y a une moindre masse d'eau, que les obstructions se produisent. Il a, en conséquence, proposé d'employer dans ces terrains des tuyaux de petite dimension reliés par des colliers ou manchons pour diminuer les interstices existant entre deux tuyaux successifs. Le résultat a été conforme à ses vues; les tuyaux débitent à gueule-bèe à la suite-des temps pluvieux, et, quand s'arrête l'écoulement, il n'y a pour ainsi dire aucune tache jaune qui trahisse la présence d'un sel de fer.

Dans les drainages pour lesquels on ne s'est pas servi d'une pente bien régulière, et où les tuyaux présentent, par exemple, des sinuosités dans le genre de celles que l'on voit dans la figure 567, les dépots calcaires et ferrugiueux afront une tendance prononcée à se former, dans les creux du dépressions a et b, où l'eau séjournera de d en e. L'écoulement en ces eudroits n'aura lieu que pour les filets supérieurs; dans la portion d'eau en repos se déposeront les particules entrainées d'ordinaire par la veine liquide.

## 708 LIVRE XI. - THÉORIES DU DRÁINAGE ET DES IRRIGATIONS.

Dans des cas semblables, on conseille, quand on s'apercoit qu'un tuyau débite mal, de nettoyer les drains à l'aide d'une chasse d'eau, qui consiste à boucher momentanément le tuyau inférieur; toute la ligne du drain se remplit d'eau. Quand on ôte tout à coup l'obturateur artificiel, la différence de niveau donne une hauteur d'eau dont la pression suffit pour entrainer les dépôts qui ne sont pas encore très-adhèrents, et qui d'ailleurs n'obstruaient pas complé-



Fig. 567.— Tuyaux sinusox facilitant les dispits calculres ou fer rugiosux tement les tuyaux. Les regards de surveillance dont nous avons tout à l'heure rappelé la construction (p. 704, voir aussi liv. Y, chap. xxy, 1. II, p. 227 à 231) sont très-utiles pour ces sortes d'opérations.

Ge nettoyage des drains n'aurait aucun effet si les tuyaux n'avaient pas été posés avec assez de soin pour ne pas pouvoir se déranger, s'ébouler, comme on le voit dans la figure 568, où le sol s'est affaissé entre a et f au-dessous de



Fig. 568. - Éboulement de drains placés dans un terrain coulant.

h, de manière à annuler l'effet des tuyaux b, c, d, e. Si un dépôt se forme au-dessous de a, on ne pourra plus faire de chasse d'eau, puisque l'on n'aura plus une ligne continue dans laquelle la pression de l'eau pourrait se communiquer du point le plus haut an point le plus bas. Un pareil accident favoriserait d'ailleurs les dépôts, car les détritus rassemblés en q pourraient facilement être entraînés à travers les tuyaux f, où ils causeraient des obstructions. C'est pour une raison semblable que beaucoup de draineurs ferment le tuyau le plus élevé de chaque drain avec un bouchon de paille. Nous avons dit et nous répéterons encore que, à cause de l'avantage de faire circuler l'air dans les drains, il est bon de faire déboucher à l'air libre les parties supérieures des lignes, ou bien de les faire aboutir dans un drain supérieur de ceinture, qui lui-même se termine par une cheminée verticale ou ventouse abritée contre un mur de manière à être exposée au midi (fig. 569).

La composition des dépôts trouvés dans les drains est essentiellement variable avec la nature du terrain d'où ils proviennent. Nous avons vu plus haut la composition d'un dépôt ferrugineux trouvé en Écosse; voici trois, analyses faites par M. Mangon, et qui se rapportent à des dépôts trouvés en France, le produit 1 à Cassel (Nord), le produit Il aux environs d'Arras, le produit III à Ilénonville (Oise):

| Sable fin et argite insolubles dans I                                | 11     | III    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| l'acide chlorhydrique 17.00                                          | 29.75  | 76.75  |
| Alumine                                                              | 5.75   | 5.75   |
| Oxyde de fer                                                         | 49.70  | 4.75   |
| Carbonate de chaux, 6.35                                             | 8.48   | 5.66   |
| Carbonate de magnésic 0.00                                           | 3.24   | 1.15   |
| Eau combinée, substances non do-<br>sées et matières organiques com- | 9      |        |
| bustibles, non compris l'azote 34.67                                 | 3.07   | 7.35   |
| Azote 0.66                                                           | 2.01   | 0.40   |
| Total 100,00                                                         | 100.00 | 100.00 |

IV.

710 LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

Avant l'analyse, le produit I avait été desséché à l'air; les produits II et III avaient été desséchés à 80°.

La composition très-ferrugineuse des dépôts I et II porte à croire que les phénomènes chimiques de dissolution du protoxyde de fer par des matières organiques dissoutes



Fig. 569. — Chemiure en ventouse pour établir une circulation d'air dans un système de drains.

dans l'eau, puis de précipitation par l'oxygénation due à l'air, tels que M. Mangon les a constatés (liv. V, ch. xxvi, t. II, p. 255, note), peuvent avoir concouru à former les engorgements. Mais les dépôts analysés renferment déjà une bien grande quantité de sable et d'argile insolubles même dans les acides forts, de telle sorte qu'on peut bien admettre aussi qu'une malfaçon dans l'exècution du drainage, dans la pose des tuyaux, a facilité singulièrement l'obstruction. Cela ne peut laisser aucun doute pour le dépôt III, qui contient plus des trois quarts de son poids de matières simplement terreuses. Ce dépôt rentre complètement dans la classe suivante, à laquelle nous allons consacrer quelques lignes.

En résumé, les dépôts spécialement ferrugineux ne se formeront que très-rarement; ils nous paraissent la preuve que le terrain n'a pas encore été suffisamment aéré, et, une fois que le soil sera bien oxygéné en vertu du drainage, les réactions constatées par M. Mangon cesseront probablement de se produire. Les regards pneumatiques doivent les empêcher, de même que les dépôts calcaires; mais ces regards pneumatiques doive se regards pneumatiques en ous paraissent pouvoir être employés qu'avec une grande circonspection.

3º Dépôts terreux. - La plupart des dépôts qu'il nous a été donné d'examiner chimiquement présentaient la composition même des particules les plus fines du sol dans lequel les drains étaient posés; quelques-uns même n'avaient aucune trace de calcaire, et tout au plus 1 à 2 pour 100 d'hydrate de peroxyde de fer. Tous ces dépôts étaient terreux; ils provenaient de ce que l'eau, en arrivant jusqu'aux drains pour s'y écouler, y entraînait mécaniquement les particules fines du sol; cette eau n'était pas suffisamment débarrassée des matières tenues en suspension par une filtration convenablement faite. C'est afin que cette filtration s'opère d'une manière complète que nous avons conseille de pilonner ou pietmer (liv. V, chap. xxxIII, t. II, p. 216) une couche d'argile plastique sur la ligne des tuyaux; alors l'eau ne peut arriver aux tuyaux qu'après s'être épurée de toutes les matières même les plus ténues.

### 712 LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS,

Le remplissage des tranchées après la pose des tuyaux esttrop souvent abandonné à des ouvriers à la tàche, qui n'ont d'autre souci que d'aller vite, la besogne dât-elle être mal faite, C'est ainsi que quelques drainages n'ont presque pas eu le temps de fonctionner, et qu'ils ont êté immédiatement obstrués, tandis qu'ils eusseut eu une durée illimitée si on avait pris plus de soin dans leur exécution. C'est ici qu'une légère économie de main-d'œuvre est mal placée et est chèrement payée plus tard. La figure 570, qui



Fig. 5:0. — Coupe d'une tranchée de drainage montrant les précautions à prendre dans la pose des tuyaux et le rempissage. — a, argile damée; b, a tayau de 0º.06 de diamètre; c, empierrement en cailloux de 0º.06 à 0º.07 de diamètre; d, lit de paille de 0º.10 à 0'epaisseur; c, terre damée.

donne la coupe d'une tranchée d'un drainage exècuté par M. Richard de Jouvance, montre quelles précautions il est nécessaire de prendre dans certains cas non-seulement pour que le drainage fonctionne bien, mais encore pour qu'on soit à peu près certain qu'à la longue il ne s'obstruera pas par des dépôts terreux, l'eau ne pouvant arriver dans les tuyaux que parfaitement filtrée. Les chances d'obstruction par les dépôts terreux sont dans tous les cas moins grandes dans les terrains sablonneux que dans les terrains argileux.

4º Rucines des arbres.— Les obstructions causées par les racines des arbres ont été plusieurs fois signalèes. On du que le saule, l'aulne, le frêncet le marronnier d'Inde jettent souvent à 2 ou 3 mètres des racines dont une fibre, parvenant à pénétrer dans une ligne de drains par un des interstices laissée entre les tuyaux, s'y developpe en longueur et en grosseur, et donne naissance à une masse chevelue, semblable à une queue de renard. Ce chevelu bouche le drain aussi hermétiquement que s'il était fermé par de la glaise. Les circonstances dans lesquelles ces effets ont été constatés paraissent vairer d'une manière capricieuse dont on n'a pas bien sais la loi.

On a vu des tranchées rester parfaitement libres dans leur jeu pendant des années, quoiqu'elles fussent contigués à des haies et à des plantations d'arbres, tandis qu'ailleurs des racines sont venues obstruer des tranchées placées à plusieurs mêtres de distance des arbres auxquels ces racines appartenaient. M. Parkes conseille, comme mesure de prudence, de se tenir à 18 mêtres des rangées d'arbres. Il pense aussi que des regards placées de distance en distance sont surtout nécessaires près des arbres, afin qu'on puisse vérifier si l'écoulement se fait régulièrement.

Lorsqu'on s'aperçoit qu'un regard cesse de couler, où lorsqu'on constate une apparition de l'humidité, il faut rechercher l'endroit où 'lobstruction s'est produite. Les regards sont très commodes à cet effet, surtout avec l'emploi de la chaine imaginie par M. Landa, un des contre-maîtres des travaux de drainage formés dans l'Oise par M. Vitard. Cette chaine se compose de mailles analogues à celles de la chaine d'arpenteur, mais ayant chacune 0°.50 de longueur et assez fortes pour ne pas se tordre quand elles seront introduites dans une ligne de tuyaux. Voici le mode d'emploi de cet instrument fort simple, mais très-commode :

M. Vitard introduit cette chaîne soit par un regard, soit en ouvrant une tranchée d'un mêtre de longueur jusqu'à la profondeur des tuyaux; il lui imprime uu mouvement de va-et-vient qui donne lieu à un frottement suffisant pour débarrasser les tuyaux jusqu'à une distance de près de 20 mètres de tout ce qui peut gêner l'écoulement de l'eau. Quand. à une distance de 10, 15 ou 10 mêtres, on rencontre un obstacle tel, que la chaîne ne puisse plus fonctionner, on pratique une ouverture à 10, 15 ou 20 mètres au delà du point où se trouve l'obstacle, et on fait d'amont en aval un sondage semblable au premier. Si on ne parvient pas à un hon résultat, si même on rencontre un autre obstacle, on ouvre une tranchée à l'endroit même du premier arrêt, on déplace le tuyau obstrué, et, en introduisant la chaîne, on fait un sondage d'aval en amont. Si le second obstacle ne peut êtro enlevé, on fait une nouvelle tranchée à l'endroit où il existe, et ainsi de suite. On doit toujours avoir soin, dans ces opérations, de placer sur l'orifice de chaque tuyau d'amence un morceau de toile métallique qui l'enveloppe de manière à empêcher les immondices d'arriver d'amont, d'y pénétrer et d'engorger de nouveau la partie nettoyée.

Pour donner plus d'énergie à l'action de la chaîne, on la tourne quand on la sent engagée dans les racines; mais, comme la mille sur laquelle on doit agir glisse dans les doigts, et qu'on ne pout la saisir qu'en dessus, on emploie, pour laire faire à la chaîne un demi-lour à la fois, l'instrument connu dans l'art du sondage sous le nom de tourne-d-guerier (voir ig. 587, t. II, p. 200). Cet instrument doit toujours être applique au point d'assemblage de deux chainons; ce moyen permet d'obte-nir la résistance nécessaire pour imprimer un mouvement de rotation à l'aponreal.

Pour prévenir l'envahissement des tuyaux par des racines d'arbres, on éloigne, comme nous l'avons dit, les lignes de drains des plantations, et on cherche en outre à leur donner une profondeur aussi grande que possible, par exemple, 4-50 ou 1-7.5. Des procédés particuliers de garnissage sont aussi employés; nous les avons décrits ailleurs (liv. V, chap. xxvu, t. II, p. 250 à 241); nous avons. dit aussi que

le système des tuyaux étanches, combinès avec des tuyaux verticaux, tel que l'a proposé M. Rérolle, est celui qui donne les garanties les plus complètes; nous les conseillons dans tous les cas où il est impossible d'éviter qu'un drainage soit éloigné d'une plantation d'arbres.

5º Racines de plantes diverses. — On a trouvé plusieurs fois que des drainages effectués dans des terrains marèca-geux, envahis par des plantes spéciales aux sols humides, tourbeux ou argileux, telles, que les prêles, les véroniques, es équisetums, ne tardaient pas à présenter des obstructions qui consistaient précisément en un chevelu formé des racines de ces végétaux. Le drainage, comme nous l'avons constaté, finit par changer complètement la flore propre à ces sols (liv. III, chap. m, t. I, p. 140); mais, avant que cette transformation soit opérée, quelques-unes des plantes qui avaient pris dès longitemps possession du terrain font invasion dans les tuyaux, dont l'action doit bientôt détruire les conditions nécessaires à leur existence. Voici des exemples de ces faits :

On a vu, dans un terrain non suffisamment assaini, des drains engorgés par les racines de l'Equisetum palustre, plante des marais tourbeux

connue sous le nom vulgaire de queue de cheval.

Dans les uvyau d'un terrain drainé dans la propriété de M. Gibert, à Procourt (Diec.). N'étad a trouvé des mates chevelues ayant 0°-06 de large, 0°-01 d'épisseur, et des longeurs de 10° mêtres pour l'autre. Or le soi drainé élait formé d'une terre d'alunion d'excellent qualité, reposant sur un sous-oui impermésible constitué par les argiles mécomiennes; il était abandonné de temps imméria lu ne scés d'humidité, et il ne produssit guére que des plantes impropres à l'alimentation du bétait, telles que la grande marguerite (Derspantheum leucamtheumu), la grenouillette (Raunculus arris), le bassinet (Raunculus repens), le cresson de chien (Feronica beccabunga).

Des botanistes distingués ont reconnu que la natte chauvreuse ou chevelue des drains avait la plus grande ressemblance avec les racines de ces diverses plantes, lesquelles racines sont très-développées. M.-Vitard pense que le fait de l'invasion extraordinaire du chevelu dans les tuyaux provient de ca que los ouvriers, au moment du remplissage des tranchées, ont jeté sur les truyaut de la terre prise à la coucles supérisure du sol. Bans cette terre couverte d'euu, depuis plusieurs siècles peul-être, pendant une grande partie de l'année, existaient les plustes dont nous venons de parler. Placées immédiatement sur les tuyaux, dans un ôtat de conservation qui leur a permis do repreudere, quelquei-mues de ces racines ont acquis rapidement un développement anormal, parce qu'elles ont trouré là de l'eau, leur d'ément de présidection, et une température, plus élevée que ne l'était celle du terrain où elles vivaient avant le draisure.

Une conséquence importante de l'explication donnée par M. Vitard serait qu'on devrait prendre bien garde d'employer autre chose que la terre provenant din Jond des tranchées pour recouvrir les tuyaux sur une liauteur de 0°.25 à 0°.50; il fandrait la tasser ensuite très-fortement.

Dans les drainages bien faits, les racines des plantes cultivées ne causent généralement pas d'obstructions. Nous ne connaissons aucun accident de ce geure causé par les céréales, par les luzernes et par les autres cultures fourragères.

Nous sommes heureux aussi de pouvoir constater que, dans le drainage des vignes excuté sur une si grande chelled dans le Médoc par M. Duchâtel, il ni s' a pas eu une seule obstruction; de très-nombreuses et attentives vérifications ne laissent aucun doute à cet égard. Mais on peut citer plusieure cas d'obstructions produites par des racines de betteraves, notamment un drainage fait près de Coleshill, avec des tuiles courbes, depuis trente ans, à une profondeur de 0°.68; une terre drainée par M. Bouthier de Latour sur sa propriété de Montceaux (Saône-et-Loire), où les betteraves ont produit des chevelus de 5 à mêtres de longœuer, ayant l'aspect d'un écbeveau à de fil obstruant presque complétement des collecteurs de 0°.09 de dianiètre, placès à une profondeur de plus de 1°.20. Un drainage, effectué eu 1856 dans la llaute-Vienne, a présenté

dès 1857 des espèces de perruques chevelues de 1 mètre de long après une récolte de betteraves. M. Bouthier de Latour a aussi constaté la présence de pelottes de racines produites par des carottes, mais le tissu chevelu était plus fin et moins volumineux que celui dû aux betteraves.

Nous avons dit en 1854, dans la première édition de cet ouvrage, que la circulation de l'air et une pente suffisante finissainet tonjours par détruire le clevelu des racines, lors meine que quelques défants dans l'établissement du drainage permettent au chevelu d'y prendre quelque dèveloppement. En effet, il arrive que, mis à see pendant une certaine partie de l'année, ce chevelu se détruit et est entraîné vers les bouches des drains lorsque l'eau recommence à couler. Nous avons vu avec platsir M. Charles Barbier entreprendre sur ce sujet des expériences directes qui ont vérifié nos idées théoriques. Nous reproduirons ici un extrait du Mémoire que nous a remis cet habile et dévoué ingénieur-draineur.

- Les expériences out eu pour but de déterminer :
- 1º Les effets d'une aération active dans les tuyaux;
- 2º Les effets d'une bonne ou d'une mauvaise cuisson des tuyaux;
- 5º L'utilité des manchons;
- 4º Celle des tuyaux gondronnés;
  5º Celle des tuyaux vernissés.
- M. Barbier a fait construire, en planches de bois blanc de 1+10 de largeur, trois caisses de chacunc 1 mêtre de chté sur 0+60 de profondeur; il a garmi leur fond d'une feuille de zinc, dont les bords, relerés de 0+05 tout autour et soudés, formaient une cuvette parfaitement étaurnéence et assuraient l'impermébaillé de son sol. Sur ce fond, et sur ne épaisseur de 0+06, on a placé une couche de terre desséchée d'abord, putérisée ensuite à l'état sec, on l'a danée en l'Immechant concrensblement, de manière à obtenir une densité analogue à celle d'un sol de même auture qu'in avant l'aps été duillé (1).
- (4) Cette terre donnait à l'analyse : argile, 54; carbonate de chaux, 39; matières organiques, 4; — Silico, 2; — Oxide de fer, 1. — Sa tenacité était de 4 k. 1.

#### 718 LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

Les tuyaux, du diamètre intérieur de 0°.25, et d'une bonne cuisson aussi uniforme que possible, furent coupés par tronçons de 0°.10 de longueur, afin de multiplier les points de jonction, et les dispositions suivantes furent adoptées :

Dans chaque caisse, sont six lignes parallèles avant une pente de 0 .003 par mètre, pente admise comme minimum dans les travaux de drainage. - Dans la première caisse, les tuyaux traversaient de part en part les parois opposées de la caisse et faisaient à l'extérieur une saillie de 0 . 04. - Dans la deuxième, les lignes, fermées en tête et à 0 . 05 de la paroi par des fragments de tuiles, aboutissaient dans un collecteur intérieur, éloigné aussi de 0=.05 de la paroi. Les lignes 2, 4, 6, étaient munies de manchons. - Dans la troisième caisse, comportant d'ailleurs les mêmes dispositions générales que la précédente, les lignes 1, 2 et 6 étaient formées de tuvaux semblables aux premiers, mais qui, à une température d'environ 250 degrés centigrado, avaient été immergés pendant cinq à six minutes dans du goudron de houille liquélié par la chaleur. Les lignes 5 et 5 recurent des tuyaux de verre de même longueur, sur 0=.12 de diamètre intérieur (le verre remplaçant les tuyaux vernissés que M. Barbier n'avait pas pu se procurer); les tuyaux de la ligne 4 étaient peu cuits et non gondronnés; entin les manchons étaient goudronnés dans la ligne 2 et non goudrounés dans la ligne 6 (1). Les tuyaux étant placés avec précantion et enfoncés au tiers dans le sol du fond, on prit la même terre que précédemment, et on la fuma en la saupoudrant par couche et en la mélangeant intimement à l'état pulvérulent avec du guano, à raison de 200 grammes par mêtre cube (2), M. Barbier a fait remplir jusqu'à 0=.05 de leur bord les trois caisses avec cette terre bien tassée, mais non damée,

<sup>(1)</sup> On sait que M. Flunchieur Leclere recommande, contre l'abstruction pur reriere, de maler le dessus des juints por un louvretei d'argine malarée avec du goudron. Gette pratique n'offre pas une entière sécurié, car une rame d'arbre peut faciliement s'introduler par dessous. Comme elle n'est pas d'un usage commode, et qu'elle doit indressiriement restrainfre la section d'artricé de l'em dans les tayaux, l'els inen que le dessous de joint reste ouvert, M. Barbiera a pensé qu'on pouvait avantageus-enneit lui substituer le goudronnage des tayaux. Cette opération, qui, louvrière effectes, chie à faire à chand, encontrera peut-être quoiques difficultés dans la pratique; elle serait renduce des tayaux et est espitanche par récheir ouraine que M. Barbiera a popiliqué à la culson des trapaux, et qui, debitant régulièrement per petites quantités, permet d'existaire succerviement les trapats. à la températion convenable pour leur résultaire, de contre de partie de l'est de partie de l'est de l'archier est colle qui donne les puelleurs, résultaire, on vêrne et als souré en la verant de 100 à 500, et en hersant les touvest inholèse.

<sup>(2)</sup> Le guano étant employé seul, on regarde comme une bonne fumure la quantité de 540 kilog. à l'inectare, pour une coucho arable présentant une épaisseur de 0°.25, soit 500,000 gr. pour 2,500 mêtres cubes ou 200 gr. par mêtre.

et il sema, en mélange confus, des plantes céréales, légumineuses et de jardin.

La caisse nº 1 présenta constamment une vigueur de végétation plus grande que chacune des deux autres, surtont pour le blé de mars et la luzerne. D'ailleurs, dans les trois enisses, la végétation fut nuinteuue très-active au moyen de bassinages fréquents, en imbibant la terre lentement chaque fois avec de la dissolution de guano, jusqu'à ce que cette eau commençăt à s'écouler par les tuyaux. La quantité d'eau employée fut très-considérable, ce qui s'explique par l'évaporation par les parois. Les plantes furent d'abord fauchées à mesure qu'elles avaient atteint environ 6 .. 50 de hauteur, ensuite abandonuées à la fin de la saison. Dans les dérniers jours de novembre, toutes les plantes furent coupées rase terre; on démonta successivement les parois; et au moyen d'une lame de faux, on opéra successivement des sections horizontales pour enlever la terre sans l'ébranler et arriver insqu'aux tuyaux. Enfin, après avoir examiné la situation de chaque ligne sans la déranger, une partie des tuyaux fut enlevée et brisée avec précaution, afin d'étudier la manière dont les racines s'étaient comportées.

Depnis la surface jusqu'au fond, le chevelu avait tout envahi, et toutes les racines avaient affecté de préférence une allure pivotanie. Ce caractère était surfont remarquable dans quelques-unes.

Voici les résultats constatés dans chaque caisse :

Gaise n° 1. — Beaucoup de chevelu enveloppant la partie supérieure des tryaux, et descendant jusqu'à le couche damé, où exteriors racines avaient déjà pénétré. (Cette couche était d'ailleurs légàrement fissurée sur pluséeurs points.) Un assez grand nombre de radicelles de diverses grosseurs parsisseunt s'être engagérés dans les tuyanx, mais aucume n'y avait peristé, frés peu avaient laissé des traces reconnaissables; leur extremité était Bérieç une sorte de bourrelet se remarquait s'un plusieurs, et d'autres radicelles avaient pris naissance au-dessus de ce bourrelet. En résumé, pas de racines dons les tuyaux.

Caisen \*2. — Cheretu un peu moins shondont que dans la préchence et d'un brip liste fin. Raticelles pénérant et virant surtout et de dans la plupart des tuyans, qu'elles tapissent d'un réseau fort curieux. Certaines adhèrent avec une certaine force un raprois. L'engorgement s'augmente de la ligne n° 6 à la ligne n° 1, ainsi que du Jass en faut dans chaone liene.

À la têu des tuyaux, les radicelles sont beaucoup plus tennes que celles qui se rappro-fund no cllevieur. L'extrêmit du nollecteur est libra. C'est seulement entre le tuyau nº 5 et le tuyau nº 4 que se moutrent les premières rasiens. Les drains à manchons n° se distingueur par sele sutres, Il n°est pas possible de conclure en favent de leur cificacité. Le collecteur est proportionnellement moins cervals que les drains ordinaires. Le tuyau n° 5 sattont est l'idéralement obstrui. Une racine, dont il est facile de suivre est ramifications, donnie toutes les autres; elle cits suffi à elle suipour former une queue de renard. Elle a été retrouvée en étée du drain 2º 3, où elle donniait également. La rouche sur laquelle reposite les trayant ne présentait aucune fissure es était encure sessiblement humigé. En résumé, tous les suyaur étaient envaire.

Les mêmes dispositions se reproduisaient aux drains 2 et 6, c'est-àdire que le chevelu s'était rapproché des manchons de la ligne 6 non

goudronnés.

Quant aux tuyaux de la ligno 5, le chevalu y formait un réseau triserré. Ils étaient littéralement encombrés. L'adhierence était genérale, et, sur certains points, des plus prononcées. Elle se manifestait dans toute la longueur de la ligna, tantis que, dans la ligne de la caisse n° 2, elle n'existiat qu'irrégulièrement, ce qui tennit éridemment au défaut de

cuisson des tuyanx dont il s'agit.

M. Bartier à peué comparativement, après dessiceation complète et morcelle imbilition prolongée pondant douve heures, le trysa de la caisse n° 2 dans lequel il avait remarqué une adhérence, et un tuyan de tots même caisse. Bien que leur cuisson parts enambléement la même au son, le premier a retenu le plus d'eau, ce qui doit être attribué au grain moins fin et moins serré de la plate lors du moulles II. In semble pai douteux que l'edifréence ne soit due à cette caisse ct à un commencement de décomposition de la parcio. Cet effet est confirmé par les phénomèmes constatés dans les tuyaux de la ligne n° 4 de la troisième caisse.

carse. En résumé, il y a en obstruction complète et adhérence dans les tuyaux pen euits et non goudronnés, liberté complète dans les tuyaux goudron-

nés el les tuyaux en verre.

Les expériences de M. Barbier vérifient complétement, ainsi qu'on le voit, l'importance de la prescription que nous avons donnée plus haut (p. 705) de l'emploi des tuyaux de bonne qualité et sans rugosités intérieures.

6º Végétations spéciales. — Ontre les causes d'obstructions précédentes, il faut encore signaler, dans certains tuyaux de drainage, la présence de végétations spéciales aux galeries souterraines. Ce fait a été signalé pour la première fois, en 1857, à la Société d'agriculture de Seine-et-Oise, par MM. Baudry et Belin. M. le docteur Montagne, membre de l'Acadêmie des sciences et de la Société centrale d'agriculture, en a fait une étude spéciale, et nous emprunterons à notre savant confrère, qui jouit en ces matières d'une autorité si justement incontestée, les détaits suivants :

La substance en question paraîl formée d'un tissu qui retient des sulstances minerales, telles que du sulfure et de l'oxyde de fer et de l'alumine Elle peut se rapporter à un genre peu connu de Mycophycée, au genre Erebonema, fondé par Römer pour une algue qui habite la roche que dans les galeries de mines du district de Burgsladt. L'espèce nouvelle ayant paru différer par ses caractères des deux antres congénères, on peut la désigner sous le nom d'Erebonema obturans. Cette algue se présente sous l'aspect d'une masse gélatinense facilement divisible. Elle est composée d'une quantité innombrable de filaments evlindriques, articulés, rameux, granuleux intérieurement et extérieurement; leur calibre acquiert un diamètre d'un centième de millimètre dans le filament principal. Les rameaux, un peu plus grèles, s'en écartent presque à angle droit. Sous le microscope, ces filaments ont une teinte bistrée légère, et la gangue mucilagineuse qui les relie est remplie de granules qui sont dues probablement à la présence des substances minérales que nous venons de signaler.

Au mois de décembre 1857, M. de Thou (Loiret) nous a remis un chevelu de plusieurs mètres de long qui avait èté trouvé dans un collecteur d'une pièce de terre drainée en 1855, et qui avait complètement bouché le tuyau. Ce collecteur était placé à une profondeur de 1-20. L'engorgement avait lieu dans un endroit moniillé par une source. La nature de la substance était identique à celle étudiée déjà par M. Montagne.

Pour se préserver des obstructions de cette nature, des courants d'air qui circulent dans les tuyaux pendant les sécheresses et des chasses d'eau au moment des pluies pa-

ĮŸ.

raissent des moyens suffisants lorsque d'ailleurs les tuyaux sont de bonne qualité et bien posès.

7° Animaux souterrains. — Nous avons dit précédeument (liv. V, chap. xxv, t. II; p. 221) que les animaux des champs, tels que les taupes, les rats, les gornouilles, les crapauds, etc., forment des obstacles à l'écoulement de l'eau quand ils peuvent pénêtrer dans les tuyanx, et nous avons indiqué l'emploi de grilles pour empécher ces animaux de s'introduire dans les drains. Nous n'avons plus ici qu'à insister sur la nécessité de prendre les précautions que nous avons signalées. On a trouvé plusieurs fois des lignes de drains bouchées par des taupes, Les regards permettent de reconnaître cet accident, assez rare cependant pour qu'on ne doive pas beaucoup s'en préoccuper.

Quand les tuyanx ne sont pas suffisamment rapprochés, et lors même qu'on s'est servi de colliers ou qu'on a placé an-dessus des joints des demi-manchons, des éclats de tuyaux ou des morceaux de pierres plates, et enfin, lors nême qu'on a bien pilonné de la terre argileuse, il peut ariver que des vers s'introduisent dans les drains; les déjections de ces animaux peuvent occasionner des engorgements soit par elle-mêmes, soit en devenant le point de départ de végétations diverses ou de dépôts laissés par l'eau gènée dans ses mouvements. Il est important, pour ériler ect inconvénient, de nes mettre en contact avec les tuvaux de la terre de dessus qui content des vers.

Conclusion. Presque toutes les obstructions constatées jusqu'ici peuvent se prévenir par des soins dans la pose des tayaux et par quelques travaux défensifs, elles se réparent par des moyens simples, peu coûteux, qui le plus souvent n'exigent que le forage de quelques trous de recherche et le remplacement de quelques tuyaux.

## CHAPITRE XI

# Expériences sur le drainage à diverses profendeurs et à divers écartements

Nois avois vi qu'un drainage plus profond eulève au soi, du moins d'après les quelques expériences directes qui ont été faites, une plus grande quantité d'eau qu'un drainage effectué plus près de la surface. M. Parkes s'est fait en Augleterre le champion de ce système, par opposition à ex auglet, qui a donné lieu à une des plus vives polémiques agricoles que l'on puisse voir. Nous ne nous attacherous pas aux argumentations des deux camps; nous citerous seulement les expériences directes, qui se sont traduites par des chiffres sur lesquels il n'est pas possible d'élever de discussion.

M. Milne, dont nous avons décrit l'ingénieux instrument pour mesurer l'eau écoulée par le drainage (1), a fait la preunière expérieuce décisive sur ce sujet important; en voici l'exposé complet quoique succinct:

Un champ, d'une superficie totale de 9º.72, a été divisé ou quatre bandes parallèles de 2º.45 chacune.

La parcelle la plus occidentale a été drainée par des lignes de tuyaux profondes de 1º.07 et distantes de 9 mètres; La parcelle suivante a reçu des drains profonds de 0º.91 et espacés de

La parcelle sutvante a reçu des grants protonds de U".91 et espaces de 4".50; La troisième a été drainée par des tuyaux de 1".07 de profondeur et

également espacés de 9 mètres; La quatrième, enfin, a reçu des tuyaux placés à 0=.91 de profondeur et 4=.50 de distance.

Les petits drains de chaque parcelle se rendaient dans un draiu collecteur spécial. A l'extrémité de chacun de ces drains collecteurs se trou-

(1) Voir liv. IX, fig. 474, p. 153.

vaient des mesureurs qui ont donné les quantités d'eau écoulées que nous aveus indiquées précédemment (1).

On a consumeré, au printeurpa 1888, dans los deux premières parcelles, de l'avoice blanche, et dans les deux autres, de l'avoire noire venant d'Essex. Le draisage avait été effecte dans Phiver 1847-1818, La chanp faits reade en praire d'autrent quateres ans. La demière récolle éta blé, en 1858, avait produit environ 29<sup>88-85</sup>, par hoctare. Voici les résultats constités à la moissin de 1888:

#### Avoine blanche

| Gerhes par hectare               | A 0=.91 de<br>profondeur<br>et 5=.5<br>de distance.<br>1,380 | A 1".07 de<br>profondeur<br>el 9".<br>de distance.<br>1,242 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Graiu en hectolitres par hectare | . 39.4                                                       | 56.8                                                        |

#### Avoine noire.

|                                   |   |  | A 0 .91 de<br>profondeur<br>ci 4 .5<br>de dislance. | A 1".07 de<br>profondeur<br>el 9".<br>de distance, |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gerbes par hectare                | ٠ |  | 1,510                                               | 1,093                                              |
| Grain en hectolitres par hectare. |   |  |                                                     | 67.7                                               |

L'avoine blanche pessit 51½ A, et l'avoine noire 49½ 9 à l'hectolitre. La quanlité d'avoine employée pour semer à la volée avait été de 42-ctat, 4 par hectare,

On voit que, si le drainage profond a été très-favorable à la production du grain, le drainage moins profond, au contraire, a fortement favorisé la production de la paille, comme le montre la comparaison des nombres de gerbes récultées.

Nous allons maintenant rapporter des expériences faites par M. Hope, de Fenton-Barns, en Écosse; elles peuvent être invoquées en faveur d'un drainage effectué à une petite profoudeur:

Le champ d'expérience avait été formé d'un riche terrain, placé sur un sous-sol d'argile récentive mélangée d'un peu de pierres. Une partie au fut pas drainée; une autre reçul, en 1840-1841, des drains profonds de 0=.53, distants de 5=.5; une troisième, des drains profonds de 0=.01 et

(2) Voir liv. 1X, p. 154.

distants de 5°-5; une quatrième, des drains profonds de 0°-91 et distants de 11 mètres. La contenance totale du champ d'expérience était de 19 hectares; il n'était infecté far aucure source, par aucure ous affluente descous. Pendant 16'ét de 1841, la moitié de la pièce fut ensemencé en turneps blancs (subtle place) et l'autre en rutabagas. On répandit partout de fumier de ferme par bectare. On embra la récolte le 15 décembre, et on la pess () na chambe de tourious de colac au poudre et 25 temberature de fumier de ferme par bectare. On embra la récolte le 15 décembre, et on la pess. () na choten les révoltates univants par hectare :

|                                                         | Turneps<br>blancs, | Reta-  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Parcelle non drainée                                    | 42,615             | 21.600 |
| Drainage à 0°.91 de profondeur et 11 mêtres de distance | 41,221             | 29,870 |
| de distance                                             | 42,615             | 27,382 |
| Drainage à 0°.53 de profondeur et 5°.5<br>de distance   | 48,388             | 27,581 |

On voit que les rutabagas ont paru se bien trouver du drainage profond et écarté. Les turrieps ont mieur réussi dans le drainage peu profond. Vers le milieu de férrior 1842, le champ fut ensemencé au semoir avec 2 hectolitres de blé à l'hecture. Les différentes récoltes furent coupées, entrées et battues séparément, et on a obtenu per bectare, le blé perentrées et battues séparément, et on a obtenu per bectare, le blé pe-

| it terme moven 7/4 4:                       |      |         |
|---------------------------------------------|------|---------|
| •                                           | Ble. | Paille. |
| Parcelle non drainée                        | 54.2 | 3,124   |
| Drainage à 0m.91 de profondeur et 11 mêtres |      |         |
| de distance                                 | 54.2 | 2,959   |
| Drainage à 0°.91 de profondeur et 5°.5 de   |      |         |
| distance                                    | 32.9 | 3,183   |
| Drainage à 0m.55 de profondent et 5m.5 de   |      |         |
| distance                                    | 37.0 | 3,436   |
|                                             |      |         |

Le drainage peu profond a seul donné nn acroissement de récolte. Les of tut sengrounée en 1845 et 1848, On n'aperqui accune différence dans les rendements la première année; la seconde, il y eut un léger accroissement en faveur du drainage profond. Au printemps de 1845, on senna de l'avoine grise d'Angux. Les effets du drainage farent extrémement marqués avant la moisson; le blé était ples toutur e avait môrt plat de lans les parties drainess plus profondément; on coupe ces parties un peu plus tard et les autres un peu plus lét, afin de tout récolter le même jour. On creanageus, après la moisson, beaucop de chiendent dans la partie drainée profondément, tandis que la partie drainée à une pelite profonder était comparativement très-propre.

On a obtenu les résultats suivants par hectare :

| Avoine. | Poids de<br>l'hectolitre. | Paille.                                                 |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| SO T    | MIL.                      | 4.416                                                   |
| 30.11   | 00.0                      | 4,440                                                   |
| 54.5    | 49.9                      | 4,404                                                   |
|         |                           |                                                         |
|         | 49.9                      | 4.676                                                   |
| 69.5    | 48.6                      | 5,761                                                   |
|         | 50.7<br>54.5<br>57.0      | Aroine. Phertolites. 815. 50.7 50.5 54.5 49.9 57.0 49.9 |

En 1846, le champ fut mis en turneps jaunes à collet pourpre, aprème finamer faire avec 4,100 kilogrammes de gauno, 25 kilogrammes de pouder d'os et 32,000 kilogrammes de faunier de ferme par hectare. La récolle éstis protont si belle, qu'il à vue on ne poursi sairé de differen entre ces diverses parcelles. La moitié fut consommée sur place par le montons, auxquels on donnit en outre 453 grammes de tourteaux de lus par jour. L'eau surgissait de place en place dans la parcelle non drainée, cet inconvénient featur très-apprent à cause de la présence du troupéeu, on pril le parti de tout drainer à 0-.76 de profondeur et à 5-.5 de distance.

Voici une autre expérience faite, avec desdrains à diverses profondeurs, à Thurgarton Priory, Souttewell, à 38 kilomètres de Lincoln, par M. Richard Millward.

Un champ argileux, à sous-sol également argiteux, de 3 hectares, partagé en 15 planches, a été drainé en 1890, de façon que 5 planches sont à 0-61 de profondeur, 5 à 0-76 et 5 à 1-22, et tous ces drains se trouvent espacés de 6 à 7 mètres.

Le champ fut mis en avoine en 1851, et en pâturage en 1852 et 1853 On n'a pas trouvé de différence entre les trois parcelles. Après les pluies, les drains les moins profonds commençaient à couler avant les autres.

On voit, d'après ces résultats, qu'on ne saurait donner de règles précises sur la profondeur à laquelle il est le plus convenable de drainer; cela dépend de la nature du terrain. Il en est de même pour l'écartement, qui peut beaucoup plus varier qu'on ne le croit généralement. A cet égard, nous nous faisons un devoir et un plaisir de publier des observations très-intéressantes d'un homme qui a beaucoup drainé, non pas des pièces très-humides disséminées çà et là, mais tout un ensemble de terrain; elles nous ont rité re-

mises par M. Decauville, que nous avons déjà eu occasion de citer plusieurs fois :

Le grand point du drainage, dit cet agriculteur, c'est l'étartement et treprendre l'assinissement d'une pièce de terre; a'en étudier préabblement la nature jusqui 2º-30 de profondeur. Il est des sols qui jusqui 4º-50 soit de nature très-compacte, landis qu'un ep jus grande profondeur la nature du sous-sol est beaucoup plus permésble et fournit une bien blui grande quantité d'esu.

Jai drainé 100 hectares de terre avec des tranchées ayant une profondeir de 1-20 à 2-23, et ji 'espacé les drains depui 25 ji upus l' 100 mètres d'écartement; jai obteuv un assimissement complet. Si j'avais criuss mes tranchées de 1 mètre à 1-23 de profondeur seulement, commo on le fait ordinairement, j'esses été obligé de les repprocher de 10 à 16 mètres; le traveil m'étet codié quaire fois plan cher, et le fuillut ett été beaucoup moins satisfisant, un sol n'étaut jamais, selon moi, assimi à une trop grande profondeur.

l'alfirme donc que, dans certains eas, il est possible, à l'aide de tranchées ayant une profondeur de 1=.70 à 2=.50, de donner aux tranchées jusqu'à 100 mètres d'écartement.

Il ne faut pas en conclure cependant qu'il est tonjours avantageux de faire les tranchées à de très-grandes profondeurs; les sols, étant de nature différente, doivent être traités différemment

Ainsi, dans la même pièce, il m'est strivé d'être obligé de placer mes lignes de drains à 7 mètres dans une partie, tandis que dans l'autre j'ai pu les mettre à 18 mètres, en augmentant la profondeur de 20 à 30 centimètres.

Il est des sols où une tranchée de 1=.80 ne fournit pas plus d'eau et n'assainit pas plus qu'une tranchée à 1=.10 de profondeur; dans cesterrains, il n'est pas avantageux d'eller plus profondément que 1=.10 à 1=.20.

Le métends beaucoup sur cette question, parce que je crois qu'en france persone, jusqu'à présent, n'a os fiaire du drainage à plus de 1-50 de profondeur, et que presque foutes les personnes qui se sont compées de étainage ne pensent pas qu'il soit possible d'assainir une terre avec des tranchées syant entre elles 100 mètres d'écartement. Or, jelle régète, j'ultime avoir réassi, et jo qui le faire vois sur une était due de plus de 100 hectres. Il n'est pas possible d'objecter que ma terre n'était pas humide, car mes tuyaux fournissent de l'eux doute l'année, et au moment des grandes pluies ils coulent pluies d'donnent proportionnellement autant d'eux que les tuyaux, des parties assainies à une profondeur de 1-20 et à 14 mètres d'ecartement.

Il est même quelquefois possible d'assainir plusieurs hectares à l'aide d'une seule tranchée; le l'ai fait, et l'ai rénssi. Ces cas se présentent or-

dinairement dans les terrains fortement en pente. Il faut placer la tranchée au-dessus du bane d'argile et l'éloigner assez pour qu'elle ait au moins 1".50 de profondeur, pour arriver sur la couche imperméable. De cette manière, on assainit toute la partie supérieure, et, quant à la partie inférieure, elle se trouve naturellement dans de bien meilleures conditions, n'étant plus génée que par l'eau de surface, dont on se débarrasse facilement à l'aide de quelques tranchées de 1 mètre de profondeur.

Il m'est assez difficile d'indiquer les indices auxquels on reconnaît qu'un terrain peut être drainé à de très-grandes profondeurs : ce n'est qu'en creusant le sol, surtout au moment ou il est imprégné d'eau, que

l'on peut se rendre un compte bien exact du parti à prendre.

J'ai rencontré des terres bien différentes en ce qui concerne l'action de l'humidité. 1º J'ai vu des terrains à sous-sol très-compacte qui deviennent humides à l'automne, aussitôt qu'arrivent les premières pluies, mais qui so dessèchent très-rapidement au printemps. Dans cea terrains, l'ensemencement se fait souvent très-difficilement; mais les plantes y untrissent bien et le grain y acquiert de la qualité. 2º J'ai rencontré des terrains à sous-sol perméable, mais reposant, à une grande profondeur, sur une couche imperméable. Ces terrains deviennent rarement très-luimides à l'automne; il faut pour les détremper des pluies abondantes; mais, une fois l'eau arrivée à la surface, et cela se produit ordinairement à la fin de l'hiver ou au commencement du printemps, ces terrains restent humides plus longtemps que les premiers. Quoiqu'ils soient de meilleure nature, les récoltes n'y réussissent pas mieux, les blés poussent tard au printemps et viennent mal; le grain, dans certaines années, n'a pas de qualité, et la paille prend la rouille.

Généralement les sols do la première catégorie doivent être assainis à des distances rapprochées, 8 à 14 mêtres, avec des profondeurs de 1 mêtre à 1=.50, tandis que les terrains de la seconde espèce peovent être presque toujours débarrassés de leur humidité par des drains placés à de grandes profondeurs et avec de forts écartements, si toutefois on

peut obtenir une tranchée de décharge assez profonde.

La nature du sol et du sous-sol, et surtout la profondeur et la disposition de ce dernier, influent de telle manière sur le parti à prendre en ce qui concerne la profondeur et l'écartement des drains, qu'on ne doit pas avoir de règle invariable, et qu'on ne doit jamais se décider qu'après une étude préalable et attentive des localités. C'est ce qu'on a soin de faire aujourd'hui en Angleterre, et il arrive qu'on n'y draine pas un champ partout à la même profondeur et à la même

distance, comme l'ont conseillé et comme le font beaucoup d'ingénieurs. Pour ceux qui se contentent des appréciations approximatives, nous ne pouvons que renvoyer aux chiffres que nous avons fait connaître d'après la pratique des ingénieurs-draineurs, pour le rapport à établir entre l'écartement et la profondeur des drains (liv. Y, chap. 11, t. ll., p. 115 à 115). Pour ceux qui ainment à s'éclairer par des considérations théoriques, nous chercherons plus loin à relier ces deux éléments de la question à la nature même du sol qu'il s'agit d'assainir.

# CHAPITRE XII

# Système de Keythorpe

Keythor pe-Hall est la propriété que possède lord Berners dans le Leicestershire. Un géologue distingué, M. J. Trimmer, ayant étudié la constitution du sous-sol argileux liasique de la contrée, montra qu'il présentait des ondulations, des sinuosités dirigées dans le sens de la plus grande pente, et conseilla de ne pas employer pour le drainer le système ordinaire des drains parallèles équidistants et dirigées dans le sens de la plus grande pente. Lord Berners se rendit aux avis de M. Trimmer.

Le système de drainage employé eut un plein succès; son exécution est assez économique; il est applicable à tous les terrains présentant une constitution géologique analogue à celle de Keythorpe. M. Trimmer a fait connaître ce système en 1853 dans un article du journal de la Société royale d'agriculture d'Angleterre (L. XIV, p. 96); nous l'avons décrit sommairement en 1854 dans la première édition de cet ouvrage. En 1855, les effets obtenus furent con-

statés devant une réunion nombreuse d'agriculteurs. M. de la Tréhonnais en rendit compte en France (1), et dès lors le système de Keythorpe acquit une grande célèbrité.

A Keyhorpe, les drains sont à des distances inégales les uns des autres et placés obliquement à la ligne de plus grande pente. La profondeur la plus habituelle est de 1°.07, mais elle va souvent jusqu'à 1°.52 et même 1°.85. L'écartement dans le même champ varie entre 4 et 48 mères. La profondeur et l'écartement des drains sont détermines par des trous d'essai qui ont pour but de chercher non-seulement à quelle distance de la surface l'eau se tient souterrainement, mais encore la distance à laquelle un drain met à sec des trous d'essai creusés çà et là dans les champs. C'est en forant ces trous d'essai qu' on reconnaît i le banc d'argile présente des creux et des reliefs, et qu'on constate la nature porcuse du sol sablonneux supérieur c qui se trouve recouvrir le banc de lias b sous des épaisseurs diverses a (lig. 571).



Fig. 571. — Coupe géologique de Keythorpe dans le sens perpendiculaire à la plus grande pente.

Pour déterminer les distances auxquelles il est convenable de placer les tranchées, on commence par ouvrir un drain diagonal à la plus grande distance des trous d'essai que cela est praticable. On constate quels sont les trous d'essai qui se trouvent assainis. Quand la pente naturelle

1 Journal d'agriculture pratique, 4º série, t. IV, p. 534, et t. V, p. 277.

du terrain est faible, on met les drains dans la direction même de cette pente; mais, dès qu'elle dépasse 0".004 ou 0m.005 par mètre, on creuse les tranchées obliquement. On avait constaté qu'un drainage effectué à Keythorpe avec des drains placés dans le sens de la plus grande pente et à une profondeur de 0".60 à 0".76 avait manqué. Le nouveau système, au contraire, a eu un succès complet, et il y a eu une grande économie dans les frais d'exécution, à cause de l'emploi de distances plus grandes que celles de 7 à 10 mètres, ordinairement suivies en Angleterre. Cela a fait le succès de la méthode que l'on a trop voulu généraliser, et qui n'est évidemment applicable que dans des cas tout particuliers, et notamment pour la France dans le cas des landes de Gascogne. La théorie justificative de l'opération est facile à donner; elle est expliquée de la manière suivante par M. de la Tréhonnais :

Le sous-sol de toutes les terres d'alluvion est formé de sillons creusés par les caux, dans leurs agitations, dans le lit imperméable où elles s'élendaient jadis; les veines les moins tenaces ont été entraînées; les arêtes les plus résistantes ont résisté. On peut établir, comme un axiome, que la partie du sous-sol qui existe entre la couche végétale et le lit d'argile sillonné consiste en conches plus ou moins épaisses de sable et d'argile, le sable étant toujours en contact immédiat avec les sillons argileux, comme ayant été précipité le premier; de sorte que les intervalles des sillons argileux se tronvent presque toujours remplis degravier, et forment ainsi des canaux souterrains perméables, séparés par des arêtes d'argile imperméables. Au-dessus de cette couche sablonpeuse se trouve une couche argileuse plus ou moins tenace, et souvent aur cette couche argilense se tronve nne autre couche sabionneuse. produit d'une seconde inondation. Ces couches sont loin d'être réguières : la couche sablonneuse monte quelquefois jusqu'à la surface: tanlôt c'est la couche argileuse qui domine; fort souvent la crête d'une arcte du sol primitif se montre à quelques centimètres de la couche végétale.

Il résulte de cette irrégularité du sous-sol deux points fort importants : le premier, c'est que si, comme cela doit nécessairement arriver avec le système de drainage généralement adopté, qui consiste à poser les drains en lignes parallèles et équidistantes, sans aucun égard à la

### 732 LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET DES INSIGATIONS.

nature du sous-sol, on pratique un drain parallèle à l'arête du sillon imperméable, on ne draine point l'eau logée dans les intervalles des



autres sillons; car cette cau se trouve retenue par deux parois imperméables que le drain n'a point entamées. En effet, comme les drains sont touiours établis dans le sens de la pente, qui est aussi celui des sillons tertiaires, ou ces drains se trouvent creusés dans l'intervalle sablonneux, et alors ils ne drainent que cet intervalle; ou bien ils sont placés dans les sillons argileux eux-mêmes, dans lequel cas ils ne drainent rien du tout; car la nature du sol est telle, que l'eau qui l'environne à droite ou à gauche ne peut s'infiltrer dans le drain à travers une paroi imperméable. Le second point est celui-ci : si, au lieu de pratiquer des drains équidistants et parallèles à la ligne de la pente, qui, est naturellement celle des sillons souterrains, on coope transversalement ces sillons par un drain principal et en ligne diagonale, on établit aussitôt une communication entre les intervalles poreux, dont la partie supérieure se trouve nécessairement drainée dans toute l'étendue du drain; et l'expérience a prouvé que fort souvent

la partie inférieure se trouve également drainée, l'ean qui s'infiltrait

des parties supérieures se trouvant interceptée par le drain transversal.

La fig. 572 représente la direction que l'on doit donner à un drain DD

pour qu'il mette en communication les diterses couches poreuses BBB... déposées dans les sillons argiteux que présente le terrain imperméable A, dont les distances CC.... à la surface du sol sont très-variables.

A l'endoit marqué E (Be, 203), il y avriu une fondrière, et dans un rayon de quelques miètres un maréage imparticable, évidemment causé par l'estr retenue dans l'espoc abbinonuc IC, et qui, net trouvait point d'issue à travers les parois des conches argièteus, s'échappait par en bust. En creasant le drain és travers de ces couches, en a ouvert une communication souterraine par laquélle l'eux, su lieu de remoter à la surface, se décharge par le drain, de sorte que maintenant le marsis a complétement dispart.

On voit par la figure 574 que le drain, tent dirigé transversalement aux couches d'allurion, fait communiquer entre eux les espaces porcers, tandis que si, us contraire, les drains étaient ouverts dans le sens de la peate seulement, lis pourraient se trouver dans les conches argileuses et les sens de la peate seulement, lis pourraient se trouver dans les conches argileuses et les miser intacts les intervalles saboneurs, qui alors, faste d'issoe, retiendraient les eaux à un niveau sapérieur à celui du drain, dans lequel cas le drainage serait compétément inutile.



du niveau de l'eau stagnante du sous-sol, et enfin, lorsqu'il a commencé opération du drainage, l'épuisement de l'eau dans les fossés lui fait



savoir le point où il doit s'arrêter; car, si le drain, pratiqué dans le voisipage d'un fossé, arrivé à une certaine distance, réussit à épuiser l'eau de ce fossé, il est inutile de le continuer plus loin dans la même direction.

Les trous d'essais étant creusés dans la partie supérieure du champ, on commence à tracer un drain collecteur à la plus grande distance possible de ces premiers trous. Si l'établissement de ce drain ne suffit pas pour épuiser les fossés d'essai, on trace des drains secondaires se dirigeant vers ces fossés jusqu'à ce qu'ils soient complétement desséchés, Ainsi les trous d'essai CCC... (fig. 575) ont été épuisés par le drain collecteur (AA); mais, les trous DD ...; étant restés pleins d'eau et n'ayant pas non plus été asséchés par le drain B, on a dù conclure qu'il existait entre ces deux drains AA et B des sillons imperméables, et l'on a du établir les drains secondaires EL... qui coupent transversalement ces sillons, établissent des communications entre les intervalles poreux et déchargent complétement les esux.

Le champ représenté par la figure 575, avant une étendue d'environ 7 hectares, a été ainsi drainé avec une dépense totale de 430 francs, soit de 61 francs par hectare.

En l'ésumé, le système de drainage de Keythorpe démontre que le simple nivellement d'une terre à drainer et le tracé régulier de drains équidistants, fait dans le cabinet de l'ingénieur, peuvent conduire à faire faire des travaux nonsculement beaucoup trop conteux, mais encore inefficaces. Il est essentiel d'avoir recours à une étude préalable et attentive du sous-sol par des tranchées ou fossés d'essai, ainsi que



nous l'avons recommandé. Alors on reconnaîtra souvent que le drainage irrégulier sera le meilleur.

# CHAPITRE XIII

Du diamètre des tuyaux, de la longueur et de la pente des drains

Nous avons donné (liv. V, chap. 1x, t. II, p. 108 à 115) les indications moyennes suggérées par la pratique pour le choix du diamètre des tuyaux, et pour l'adoption de la pente et de la longueur des drains. Il est évident que ces trois quantités sont dans un rapport déterminé avec la quantité d'eau à laquelle il s'agit de donner un écoulement dans un temps limité. Nous allons exposer ici les considérations théoriques qui permettent de relier les uns aux autres par des formules ces éléments que l'on peut regarder comme les variables du drainage.

M. de Prony a déduit des expériences de Couplet, de Dubuat et de Bossut, la formule suivante, pour représenter la vitesse de l'écoulement de l'eau dans un tuyau de conduite oû il n'y aurait ni angles ni changements brusques de direction:

$$V = 26.79 \sqrt{Di} = 0.025$$

V étant la vilesse, D le diamètre.

i l'inclinaison ou le rapport de la lisuteur de chute à la longueur du tuyau.

Îl est évident que la quantilé d'eau écoulée est égale à la surface de l'orifice de sortie multipliée par la vitesse; la surface de sortie est  $\frac{\pi D^n}{4}$ ( $\pi$  étant le rapport de la circonférence au diamètre, égal à 3.1410); on a donc, pour la quantilé écoulée en une seconde.

$$\frac{\pi \overline{D^2}}{4} \left(26.79 \sqrt{\overline{Di}} = 0.025\right).$$

B'un autre côté, si est l'écartement des drains, I la longueur d'un drain, a la batteur de pluie tombant en ringt-quatre heures, ma l'exetion de cette quantité qui ne s'evapore pas et qu'il s'agit d'écouler dans le même temps, en suppossal la plus forte pluie connue dans la localité durant un jour, on sure l'égalité:

$$\frac{mq}{86.400} \times el = \frac{\pi D^2}{4} \left( 26.79 \sqrt{Di} - 0.025 \right).$$

On voit par cette formule que plus l'écartement et plus la longueur des drains seront considérables, plus devront être grands ausai les diamètres des tuyaux.

Dans le cas où le terrain à drainor recevrait des caux voisines provenant de sources ou d'inditrations souterraines, il faudrait modifier le fornule en sjoutent au premier membre la 86,400 partie de la quantité que ces sources amèneraient en vingt-quatre heares sur la même surface et. Si q'est la quantité d'eau de source fournie en 24 heures par unité de surface, on aux :

(1) 
$$\left(\frac{ma+q}{86,400}\right)$$
 et  $=\frac{\pi D^2}{4}\left(26.79\sqrt{Dt}-0.025\right)$ .

Les udomètres ou pluviomètres donnent facilement en chaque lieu la quantité q. Pour avoir la quantité q. on devra faire une expérience préable, qui consister à juager fécoulement des eaux d'une petite éténdue, telle que dit ares, isolée et désinée au moyen de tranchées procondes et asser rapprochées les unes des antres. Le nombre en est celui à la recherche duquel nous avons consacré le chapitre 11 de livre IX (p. 151 à 171).

Bans la pratique, on peut admettre m. = 0.5, a = 0-0.5; 14 valeur de m provient des expériences résumées à la page 174 de ce volume. La valeur que nous proposons pour a résulte de la comparaison des quantités de pluie tombées en des lieux différents; il est asset rare qu'en un jour on trouve de 0.0%; si quéquéolis on constate davantage, il n'en résultera pas d'inconvénient très-sérieux, car l'écoulement demandera seulement un on deux jours de plus, et cet saccident ne nuir pas sensiblement à la végétation et ne retardera pas d'une manière flècheuse les travaux de culture.

Si nous supposons q = 0, c'est-à-dire si nous admettons que les terrains supérieurs ne fournissent ancune infiltration, qu'il n'y a pas de sources qui sourdent dans le champ à drainer, la formule précédente, toutes réductions faites, deviendra:

On voit alors que, si on donne trois des quatre quantités e, l, D, i, on peut calculer la qualrième : c'est-à-dire que, par exemple, comaissant la pentai qui est trouvée sur le terrain même et la longueur l'des drains qui résulte le plus ordinairement de la configuration des champs à assainir, que chousissant pour D une des sortes des tuyaux qu'on trouve dans le commerce (0-05, 0-04, 0-05, 0-06, etc. de diamètre intérieur), on n'aura plus qu'à calculer l'écartement e. Ainsi, supposons des tuyaux de 0-0,05 de diamètre intérieur, une ponte de 0-0,091 par mètre, une

longueur de 100 mètres pour les drains, la formule donnera un écartement de 11-9; si, toutes les autres conditions restant les mêmes, la longueur des drains est double. l'écartement deviendra moitié où 5-9.

Nous avons réduit la formule précédente en tables usuelles pour qu'on aviat par benie de fire les calculs qu'elle nécessit. Ce stables double les écatements pour les diverses longueurs des drains, depuit 25 jusqu'à 0.00 mètres, en supposant qu'on recontre successiements les titupes de depuis 0 -001 jusqu'à 0 -010, et qu'on se serve de tuyaux de diverse dispuis 0 -001 jusqu'à 0 -010, et qu'on se serve de tuyaux de divers dismitses inférieux, Lorsqu'on sura à employer des nombres intérieux. Indexing on sura à employer des nombres intermédiaires entre ceux donnés par les tables, on trouvers par une interpolation ficile les écantements qu'on derra adopter.

I. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0°.03 de diamètre intérieur.

ÉCARTEMENTS DES DRAINS POUR LES VALEURS DE É SUIVANTES :

| des       |             |               |                |                |              |
|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| drains.   | 100.001     | 1 == 0=.002   | f == 0=.003    | i = 0".001     | f == 0**.005 |
| metres.   | on.         | m.            | m-             | m.             | m,           |
| 25        | 47.6        | 74.0          | 89.6           | 105.6          | 115.6        |
| 50        | 23.8        | 37.0          | 44 8           | 52.8           | 57.8         |
| 75        | 15.6        | 24.8          | 30 0           | 35.2           | 38.4         |
| 100       | 11.9        | 18.5          | 22.4           | 26.4           | 28.9         |
| 125       | 9.6         | 14.8          | 18.0           | 21.2           | 23.2         |
| 150       | 7.8         | 12.4          | 15.0           | 17.6           | 19.2         |
| 175       | 6.9         | 10.6          | 12.8           | 15.1           | 16.5         |
| 200       | 5.9         | 9.2           | 11.2           | 13.2           | 14.4         |
| 250       | 4.8         | 7 4           | 9.0            | 10.6           | 11.6         |
| 300       | 3.9         | 6.2           | 7.5            | 8.8            | 9.6          |
| 400       | 2.9         | 4.6           | 5.6            | 6.6            | 7.2          |
| * 500     | 2.4         | 3.7           | 4.5            | 5.3            | 5 8          |
| Longueurs | ÉCARTE      | MENTS DES DRA | INS POUR LES V | LEURS DE I SUI | VANTES :     |
| drains.   | i == 0*.008 | f == 0°.007   | f == 0=.008    | f == 0=.009    | f = 0°.010   |
| mHrev.    | m.          | nu.           | m.             | m.             | m.           |
| 25        | 126.4       | 136 8         | 147.6          | 157.6          | 168.4        |
| 50        | 63,2        | 68 4          | 73 8           | 78,8           | 84.2         |
| 75        | 49.0        | 45 G          | 40 9           | 50 A           | 56.0         |

| drains. | i == 0*.005 | f == 0.007 | £ == 0™.003 | f == 0".009 | f = 0 .010 |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| mMrcv.  | m.          | nu.        | m.          | m.          | m.         |
| 25      | 126.4       | 136 8      | 147.6       | 157.6       | 168.4      |
| 50      | 63,2        | 68 4       | 738         | 78.8        | 84.2       |
| 75      | 42.0        | 45.6       | 49.2        | 52.4        | 56.0       |
| 100     | 31.6        | 34 2       | 56 9        | 39.4        | 42.1       |
| 125     | 25.2        | 27.6       | 29.6        | 31.6        | 33.6       |
| 150     | 21.0        | 22.8       | 24.6        | 26.2        | 28.0       |
| 175     | 18.1        | 19.5       | 21.1        | 22.5        | 24.1       |
| 200     | 15.8        | 17.1       | 18.4        | 19.7        | 21.0       |
| 250     | 12.6        | 13.8       | 14.8        | 15.8        | 16.8       |
| 500     | 10.5        | 11.4       | 12.3        | 13.1        | 14 0       |
| 400     | 7.9         | 8.6        | 9.2         | 9.9         | 10.5       |
| 500     | 6.5         | 6.9        | 7.4         | 7.9         | 8.4        |
|         |             |            |             |             |            |

## II. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0°.04 de diamètre intérieur.

LONGUOUP A SCARTEMENTS DES DRAINS POUR LES VALETRS DE É SELVANTES :

| des     | -           |             |            |           | -        |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| drains, | i == 0=.001 | ·1== 0=,002 | ( = 0°.005 | i= 0".001 | i 0".003 |
| mètrei. | m.          | to Br       | BL.        | B.        | m-       |
| 25      | 100.0       | 150.0       | 187.6      | 224.8     | 243.6    |
| 50      | 50.0        | 75.0        | 95.8       | 112.4     | 121.8    |
| 75      | 33.2        | 50 0        | 62.4       | 74.8      | 81.2     |
| 100     | 25.0        | 37.5        | 46.9       | 56,2      | 60.9     |
| 125     | 20.0        | 30.0        | 37.6       | 44.8      | 48.8     |
| 150     | 16.6        | 25.0        | 31.2       | 37.4      | 40.6     |
| 175     | 14.3        | 21.4        | 26.8       | 32.1      | 34.8     |
| 200     | 12.5        | 18.7        | 25.4       | 28.1      | 50,4     |
| 250     | 10.0        | 15.0        | 18.8       | 22.4      | 24.4.    |
| 300     | 8.3         | 42.5        | 15.6       | 18.7      | 20.3     |
| 400     | 6.2         | 9.4         | 11.5       | 14.0      | 15.2     |
| 500     | 5.0         | 7.5         | 9.4        | 11.2      | 12.2     |
|         |             |             |            |           |          |

LONGUEUFS ÉCARTÉMENTS DES DRAINS POUR LES VALEURS DE S SUIVANTES :

| _des    |              |             |               | THE PARTY | 1 .          |
|---------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| drains. | \$ == 0°.005 | f == 0=.007 | , 5 == 0°.008 | i 0=009   | / f = 0°.010 |
| mètres. | N.           | m.          | m.            | 201       | m.           |
| 25      | 262.4        | 299.2       | 318.0         | 356.8     | 355.6        |
| → 50    | 131.2        | 149.6-      | 159.0         | 168.4     | 177.8.       |
| 75      | 87.6         | 99.6        | 106.0         | 112.4     | 118.8        |
| 100     | 65.6         | 74 8        | 79.5          | 84.2      | 88.9         |
| 125     | 52,4         | 59.6        | 63.6          | 67.2      | 71.2         |
| 150     | 45,8         | 49.8        | 53.0          | 56.2      | 59.4         |
| 175     | 37.5         | 42.7        | 45.4          | 48.1      | 50.8         |
| 200     | 32.8         | 37.4        | 39.7          | 41.1      | 44.4         |
| 250     | 26.2         | 29.8        | 31.8          | 33,6      | 35.6         |
| 300     | -21.9        | 24.9        | 26.5          | 28.1.     | 29.7         |
| 400     | 16.4         | 18.7        | 19.9          | 21.0      | 22.2         |
| 500     | 13.1         | 14.9        | 15.9          | 16.8      | 17.8         |

III. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0°.05 de diamètr

| Longueurs | * ÉCARY | EMENTS DES DRA | INS POUR LES VA | LEI'NS DE É SUIV | ANTES :     |
|-----------|---------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| drains.   | 1=0001  | f == 0*.002    | f == 0=.005     | f == 0°,001      | f == 0= 300 |
| metres.   | ps.     | m.             | 10.             | 10.              | m.          |
| 25        | 179.2   | 264.0          | 322.0           | 376.4            | 438.0       |
| 50        | 89.6    | 132.0          | 161.0           | 188.2            | 219.0       |
| 75        | 59.6    | 88.0           | 107.2           | 125.6            | 146.0       |
| 100       | 44.8    | 66.0           | 80.5            | 94.1             | 109.5       |
| 125       | 35.6    | 52.8           | 64.4            | 75.2             | 87.6        |
| 150       | 29.8    | 44.0           | 53.6            | 62.8             | 73.0        |
| 175       | 25.6    | 37.8           | 46.0            | 53.8             | 62.7        |
| 200       | 22.4    | 35.0           | 40.2            | 47.0             | 54 7        |
| 250       | 17.8    | 26.4           | 32.2            | 37.6             | 45.8        |
| 300       | 14.9    | 22.0           | 26.8            | 31.4             | 36.5        |
| 400       | 11.2    | 14.0           | 20.1            | 25.5             | 27.4        |
| 500       | 8.9     | 13.2           | 16.1            | 18.8             | 21.9        |

| 14.0      | 0,0         |               | 10.1           | 10.0           |           |
|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Longueurs | ÉCARY       | EMENTS DES DE | NX6 POUR LES Y | ALFERS DE I SE | WANTES :  |
| drains.   | f == 0*.006 | f == 0°.007   | f == 0*.008    | f == 0=.009    | f = 0 010 |
| metres.   | to.         | m.            | m.             | m.             | m.        |
| 25        | 467.6       | 510.8         | 555.6          | 585,6          | 614.0     |
| - 50      | 235.8       | 255.4         | 277.8          | 292.8          | 307.0     |
| 75        | 155.6       | 170.4         | 185.2          | 195,2          | 204.8     |
| 100       | 116.9       | 127.7         | 138.9          | 146.4          | 153 5     |
| 125       | 93.6        | 102.0         | 111.2          | 117.2          | 122.8     |
| 150       | 77.8        | 85,2          | 92.6           | 97.6           | 102.4     |
| 175       | 66.8        | 72.9          | 79.4           | 85.6           | 87.7      |
| 200       | 58.4        | 63.8          | 69.4           | 75.2           | 76.7      |
| 250       | 46 8        | 51.0          | 55.6           | 58.6           | 61.4      |
| 500       | 38.9        | 42.6          | 46.3           | 48.8           | 51.2      |
| 400       | 29.2        | 31.9          | 34.7           | 36.6           | 38.4      |
| 500       | 23.4        | 25.5          | 27.8           | 29.3           | 30.7      |

 Table relative à l'emploi de tuyaux de 0°.06 de diamètr intérieur.

| Longneurs | ECART            | EMENTS DES BILL | 1 S POUR LES VA | LECRS DE 4 SUI | INTES : |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| drains.   | $t = 0^{-0.001}$ | f == 0=.072     | i = 0**.003     | f = 0001       | i = 000 |
| mètres.   | 10.              | m.              | m-              | ps.            | m.      |
| 25        | 295 6            | 422.4           | 505.6           | 588.4          | 672.8   |
| 50        | 147.8            | 211.2           | 252.8           | 294.2          | 356,4   |
| 75        | 98.4             | 140.8           | 168.4           | 196.0          | 224.4   |
| 100       | 73.9             | 105.6           | 126.4           | 147.1          | 168.2   |
| 125       | 59.2             | 84.4            | 101.2           | 117.6          | 154.4   |
| 150       | 40.2             | 70.4            | 84.2            | 98.0           | 112.2   |
| 175       | 42.2             | 60.3            | 72.2            | 84.1           | 96.4    |
| 200       | 56.9             | 52.8            | 63.2            | 73.5           | 84.1    |
| 250       | 29.6             | 42.2            | 50.6            | 58.8           | 67.2    |
| 300       | 24.6             | 55.2            | 42.1            | 49.0           | 56.1    |
| .400      | 18.5             | 26.4            | 51.6            | 56.8           | 42.0    |
| 500       | 14.8             | 21.1            | 25.5            | 29.4           | . 33.6  |

Longueurs ÉCARTEMENTS DES DRAINS POUR LES VALEURS DE É SUIVANTES : det f == 0\*.006 drains. i == 0\*.007 i = 0"-000 f == 0".000 f == 0\*.010 mitres. m. m. Rr. 25 757.6 820.4 882.8 942.4 1,020.0 50 378.8 410.2 441.4 471.2 510.0 75 252.4 273.6 294.4 314.0 340.0 100 189.4 205.1 220.7 235.6 255.0 125 151.6 164.0 176.4 188.4 204.0 150 126.2 136.8 147.2 157.0 170.0 175 108.2 117.2 126.1 134.6 145.7 200 94.7 102.5 110.5 117.8 127.5 250 75.8 82.0 88.2 94 2 102.0 300 63.4 68.4 73.6 78.5 85.0 400 47.3 54.3 55.2 58.9 63.8 500 37.9 41.0 44.1 47.1 51.0

V. ~ Table relative à l'emploi de tuyaux de 0°.07 de diamètre intérieur.

| des<br>draine. | ÉCARTEMENTS DES DRAINS POUR LES VALEURS DE É SUIVANTES : |         |          |            |           |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|--|
|                | f == 0=.001                                              | i 0002  | 1 = 0005 | f== 0=,004 | i = 0=,00 |  |
| métres.        | m.                                                       | 10-     | m.       | to.        | Rt.       |  |
| 25             | 426.0                                                    | 630.4   | 775.6    | 916.0      | 1031.2    |  |
| .50            | 213.0                                                    | - 315.2 | 586.8    | 458.0      | 515.6     |  |
| 75             | 142.0                                                    | 210.0   | 258.9    | 305.2      | 345.6     |  |
| 100            | 106.5                                                    | 157.6   | 193.4    | 229.0      | 257.8     |  |
| 125            | 85.2                                                     | 126.0   | 154.8    | 185.2      | 206.4     |  |
| 150            | 74.0                                                     | 105.0   | 129.0    | 152 6      | 171.8     |  |
| 175            | 60.8                                                     | 90.0    | 110.5    | 151.0      | 147.5     |  |
| 200            | 53.2                                                     | 78.8    | 96.7     | 114.5      | 128.9     |  |
| 250            | 42.6                                                     | 63.0 .  | 77.4     | 91.6       | 103.2     |  |
| 300            | 35 5                                                     | 52.5    | 64.5     | 76.5       | 85.9      |  |
| 400            | 26.6                                                     | 39.4    | 48.3     | 57.2       | 64.5      |  |
| 500            | 21.3                                                     | 31.5    | . 38.7   | 45.8       | 51.6      |  |

| Longueurs | REARTEMENTS DES DÉLINS POUR LES VALEURS DE 1 STEVANTES : . |             |          |             |             |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|--|--|
| des       |                                                            |             |          |             |             |  |  |
| desitts.  | i == 0=.006                                                | f == 0*.007 | i = 0008 | £ == 0=.009 | f == 9*.010 |  |  |
| mètres.   | 18-                                                        | 200+        | let-     | 10.         | 80-         |  |  |
| 25        | 1.116.4                                                    | 1,201.6     | 1,314.4  | 1,374.4     | 1,457.2     |  |  |
| 50        | 558.2                                                      | 600.8       | 657.2    | 687.2       | 728.6       |  |  |
| 75        | 372.0                                                      | 400.4       | 458.0    | 458.0       | 485.6       |  |  |
| 100       | 279.1                                                      | 300.4       | 528.6    | 545.6       | 364.5       |  |  |
| 125       | 223.2                                                      | 240.4       | 262.8    | 274.8 .     | 291.2       |  |  |
| 150       | 186.0                                                      | 200.2       | 219.0    | 229.0       | 242,8       |  |  |
| 175       | 159.5                                                      | 171.7       | 187.7    | 196.3       | 208,1       |  |  |
| 200       | 139.5                                                      | 150.2       | 164.3    | 176.8       | 182.1       |  |  |
| 250       | 111.6                                                      | 120 2       | 131.4    | 137.4       | 145.6       |  |  |
| 200       | 95 0                                                       | 100.1       | 109.5    | 114.5       | 121.4       |  |  |
| 400       | 69.8                                                       | 75.1        | 82.1     | 85.9        | 91.1        |  |  |
| 500       | . 55.8                                                     | 60.4        | 65.7     | 68.7        | 72.8        |  |  |

VI. — Table relative à l'emploi de tuyanz de 0° 08 de diamètre intérieur.

| Longueurs      | ÉCARTEMENTS DES DEAINS POUR LES VALEURS DE / SCIVANTES : |               |                       |                |            |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------|--|--|--|
| des<br>drains. | f = 0=.001                                               | f == 0=.002   | i == 0".005           | £ == 0=.004    | ( = 6°.005 |  |  |  |
| mètres.        | 160-                                                     | to.           | 10.                   | m-             | 10.        |  |  |  |
| 25             | 601.2                                                    | 898.8         | 1,057.6               | 1,271.2        | 1,422.0    |  |  |  |
| 50             | 300.6                                                    | 449.4         | 528.8                 | 635 6          | 711.0      |  |  |  |
| 75             | 200.4                                                    | 298,4         | 352.4                 | 423.6          | 475.2      |  |  |  |
| 100            | 150.3                                                    | 224.7         | 264.4                 | 317.8          | 355.5      |  |  |  |
| 125            | 120.4                                                    | 179.6         | 211.6                 | 254.4          | 284.4      |  |  |  |
| 150            | 100.2                                                    | 149.2         | 176.2                 | 211.8          | 237 6      |  |  |  |
| 175            | 85.9                                                     | 128.4         | 151.4                 | 181.6          | . 205.1    |  |  |  |
| 200            | 75 1                                                     | 112.3         | 132 2                 | 158,9          | 177.7      |  |  |  |
| 250            | 60.2                                                     | 89.8          | 105.8                 | 127.2          | 142.2      |  |  |  |
| 300            | 50.1                                                     | 74.6          | 88.1                  | 105.9          | 118.8      |  |  |  |
| 100            | 37.6                                                     | 56.2          | 66.1                  | 79.5           | 88.8       |  |  |  |
| 500            | 50.1                                                     | 44.9          | 52.9                  | 63.6           | 71.1       |  |  |  |
| Longueurs      | ÉCARTE                                                   | MENTS DES DRA | :<br>A'S POCR 1.KS V. | ALECRS DE 7 SU | VANTES D   |  |  |  |
| des<br>drams   | 1 == 0*.005                                              | f == 0*.007   | (=0008                | 1 - 0*.000     | (= 0016    |  |  |  |
| metres.        | 14.                                                      | 100           | m.                    | 104.           | 100-       |  |  |  |
| 25             | 1,569.6                                                  | 1,717.2       | 1,814.4               | 1,922.4        | 2,017.6    |  |  |  |
| 50             | 784.8                                                    | 858.6         | 907.2                 | 961.2          | 1,008.8    |  |  |  |
| 75             | 525.2                                                    | 572.4         | 604.8                 | 640.8          | 672.4      |  |  |  |
| 100            | 392.4                                                    | 429.5         | 455.6                 | 480.6          | 504.4      |  |  |  |
| 125            | 314.0                                                    | 343.6         | 362.8                 | 384.4          | 403.6      |  |  |  |
| 150            | 261.6                                                    | 286.2         | 302.4                 | 320.4          | 336.2      |  |  |  |
| 175            | 224.4                                                    | 245.3         | 259.2                 | 274.6          | 282,2      |  |  |  |
| 200            | 196.2                                                    | 214.6         | 226.8                 | 240.5          | 252.2      |  |  |  |
| 950            | 457.0                                                    | 174.8         | 484.4                 | 192.2          | 201.8      |  |  |  |

300

400

500

130.8

98.1

78.5

143.1

107.3

85.9

151.2

115.4

160.2

126 1

100.9

Il sera facile de rendre les tables précédentes applicables au cas où l'eau de sources sous-jacentes ou d'infiltrations souterraines viendrait s'a-jouter à l'eau simplement météorique que le drainage doit enlever.

Pour cela, nons supposerons dans la formule (1) de la page 737 successivement q = 0 - 023, q = 0 - 5, q = 0 - 1, q = 0 - 15, c'est-à-dire que l'eau des sources est égale en quantité à la moitié de la pluie, à la pluie elle-même, enfin au double, puis au triple de cette pluie.

En laissant à la longueur des drains l, au diamètre des tuyaux D et à la pente du terrain i, les mêmes valeurs que précédemment, et en représentant par e, e', e', e'', e'', e'', les écartements, nous aurons les formules suivantes:

Pour 
$$q = 0$$
,  $cl = 10,870,588$  D\* (26.79  $\sqrt{Dl} = 0.025$ ),

Pour 
$$q = 0.025$$
,  $e'l = 1,357,171 \text{ B}^2(26.79 \sqrt{\overline{b}i} = 0.025)$ ,  
Pour  $q = 0.05$ .  $e'l = 904.781 \text{ B}^4(26.79 \sqrt{\overline{b}i} = 0.025)$ ,

Pour 
$$q = 0.4$$
,  $e^{-t} = 542,868$  D<sup>2</sup> (26.79  $\sqrt{Di} = 0.025$ ),

Pour q = 0.45, erl = 387,763 Da (26.79 \( \overline{Di} + 0.025 \),

Et de là on tire :

c'est-à-dire que les écartements derront être réduis de manière à derenier 12.5, 8.9, 5 et 3.6 pour 190 de ceux donnée par les tables. En conséquence, pour ne pas rendre les tranchées trop nombreuses et les travaux trop codieux, on sera forcé d'employer des tuyaux d'un diamètre suffasamment grant. Ainsi, par exemple, pour un drain de 100 mètres de longueur, et une pente de 0°.00 par mètre, ou trouvers, d'oprès les tables précédentes et la proportion ci-dessus:

Pour 0 - 0" .03,

$$e = 26^{\circ}.4$$
,  $e' = 5^{\circ}.5$ ,  $e' = 2^{\circ}.5$ ,  $e' = 4^{\circ}.5$ ,  $e' = 6^{\circ}.9$ ;  
Pour D = 0°.04,

$$e = 56^{\circ}.2, e' = 7^{\circ}.0, e' = 5^{\circ}.0, e'' = 2^{\circ}.8, e^* = 2^{\circ}.0;$$

Pour D = 0=.05, e = 94=.1. e'

$$e = 94^{\circ}.1$$
,  $e' = 11^{\circ}.8$ ,  $e' = 8^{\circ}.4$ ,  $e' = 4^{\circ}.7$ ,  $e'' = 3^{\circ}.4$ ;  
Pour D = 0°.06.

$$e = 147^{\circ}.1$$
,  $e' = 18^{\circ}.4$ ,  $e'' = 13^{\circ}.1$ ,  $e'' = 7^{\circ}.4$ ,  $e'' = 5^{\circ}.2$ ;  
Pour D = 0°.07.

$$e = 229^{\circ}.0$$
,  $e' = 28^{\circ}.6$ ,  $e' = 20^{\circ}.4$ ,  $e'' = 11^{\circ}.5$ ,  $e^* = 8^{\circ}.2$ ;  
Pour  $D = 0^{\circ}.08$ .

$$e = 317^{\circ}.8$$
,  $e' = 57^{\circ}.7$ ,  $e' = 28^{\circ}.5$ ,  $e'' = 15^{\circ}.9$ ,  $e'' = 11^{\circ}.4$ .

Il résulté décès calcul que, tandis que, dans le premier as, des tryaux de 9-105 et un écartement de 26 mètres soffisent perfeitement, il faut des injunt de 0-05 et un écartement de 12 mètres dans le second ens; des tryaux de 9-06 et un écartement de 15 mètres dans le troisième; et des injunt de 9-07 et un écartement de 11-5 dans le quatrième; et enfin des trayaux de 9-08 et un écartement de 11-5 dans le quatrième; et enfin des trayaux de 9-08 et un écartement de 11-4 dans le cinquième, abors que les ouverses sont extrémement abondant par

Nous ne pousserons pas plus loin les applications de la théorie; ce que nous avons dit doit suffire pour montrer la marche à suivre dans tous les cas qui peuvent se présenter. On devra remarquer surtout que les drainages avec des cartements égaux lorsque les lignes de drains ne sont pas de longueurs égales, sont une erreur qui est commise à peu près généralement, ainsi que le prouvent presque tous les plans qui ont été publiés jusqu'à ce jour, même à titre de modèle. Il y aura une économie notable, sans perte d'aucun des avantages du drainage, à opèrer d'après les principes développés ci-dessus.

Au point de vue pratique, nous ajouterons aux considérations dans lesquelles nous venons d'entrer le conseil suivant, que M. Decauville a conclu de ses nombreux travaux:

On ne doit jamais, dit M. Decauville, dans un drainsge pratiqué à 1º.20 de profondeur avec 15 mètres d'écartement, donner plus de 180 mètres d. un tuyau de 0º.05 de diamètre intérieur, la peute étant au moins de 0º.05 par mètre.

Il est remarquable que notre formule donne précisèment 15°.1 d'écartement pour une longueur de cent soixantequinze mètres. Cette vérification si complète doit inspirer une grande confiance dans notre théorie et dans les tables que nous en avons déduites.

M. d'Angeville, qui a fait dans le département de l'Orne, près de Nonant et du haras du Pin, du dramage sur une grande échelle et d'une manière très-distinguée, pense qu'on

.

peut porter la lougueur des drains jusqu'à 400 mètres. Cette assertion n'est soutenable qu'autant qu'on admet une augmentation du diamètre du tuyau proportionnelle à l'acroissement de longueur du drain, et on voit que la diversité des opinions des praticiens peut parfaijement s'expliquer par la théorie. Comme l'a très-bien expliqué M. Decauville dans les lignes suivantes, on peut satisfaire à tous les cas possibles en employant des tuyaux d'un diamètre suffisant.

Lorsque les tranchées sont plus écartées, sans être plus profondes, dit M. Decauville, il faut augmenter le diamètre des tuyanx dans la même proportion que l'écartement. Mais lorsque, les tranchées (dant plus s'éoiguées, on place les tuyant à une plus grande profondeur, il n'est pas siécessaire de faire crevitre ausst rapielment les diamètres, une tranchée profonde commençant en général à donner de l'eau avant une tranchée moins enfoncée dans le rol.

In drainage fuit avec des tuyaux insuffisants est un travait complétement manqué. La terre ne se touve alors assainie que dans les samées où il tombe peu d'ena. Dans les années très-pluvienses, l'euw ne pouvant s'écouler sesse vités, le terre reate humid easte longtemper empêcher l'ensemencement à l'automne, ou pour nuire à la récolte su printemps.

Il u'est pas possible d'avoir des données tent à fait exactes au sujet duiliamètre des tuyaux, mais il y a beaucoup moins d'inconvénients à inettre un diamètre trop grand qu'un diamètre insuffisant, une dépense de quelques francs étant insignifiante dans une opération de ce genre.

Josepu'une terre a été drainée, on dont la labourer en travers de la plus grande pente et à plat on doit aussi combler toute les suignée et tous les fossés qui servaient autérieurement à l'écoulement de l'eun. I'en crévilte que, quand on emploie des tuyaux insuffisants, le but que l'en se propose est complétement manqué, car la terre reste plus luminie après les pluies que quand celles-ci pouveient d'écouler le long des siliens dans l'ancien assinissement superficiel. Or, c'est surtout dans les années luminées qu'un bon drainage rend des services importants. Il suffichens et le plus que pour qu'ou rentre dans tous les déboursés qu'a coûté le drainage, tandis qu'i faut au moins dix récoltes dans les années sintens pour deloir entre dans tous les déboursés qu'a coûté le drainage, tandis qu'i faut au moins dix récoltes dans les années sintens pour deloir ce uneme résultat.

Nous pensons que les praticiens, après la lecture de ce chapitre, seront moins incertains sur le parti qu'ils devront prendre dans les différents cas qu'ils rencontreront. Ils peu-

vent voir maintenant comment la longueur des drains et leur pente influent sur l'écartement d'une part, et sur le diamètre à choisir pour les tuyaux d'autre part. Les hésitations provenaient surtout de ce qu'on négligeait un ou plusieurs des éléments nombreux qui entrent dans la question fort complexe à résoudre. Mais, pour qu'on ne nous accuse pas à notre tour d'avoir laissé de côté une circonstance importante, nous ne devons pas oublier de faire remarquer que nous avons supposé dans toutes nos déductions que la profondeur était constante. Il faut maintenant que nous cherchions à déterminer quelle doit être sa valeur; nous ne devons pas nous borner aux indications un peu vagues que nous avons pu tirer du petit nombre d'expériences faites sur des drainages à divers écartements et à diverses profondeurs (chap. xi, p. 723 à 729); pour obtenir plus d'éclaircissements, nous étudierons la forme de la nappe d'eau souterraine dans les terrains drainés.

# CHAPITRE XIV

# De l'établissement des collecteurs

Dans la plupart des drainages, l'établissement des collecteurs s'effectue en posant simplement des tuyaux de grandes dimensions au fond d'une tranchée creusée le long du thalweg du terrain, sans qu'on s'occupe de cherchersile diamètre des tuyaux est bien en rapport avec la quantité d'eau qu'il doit écouler. On croit avoir satisfait à toutes les conditions de l'opération, si l'on a pris un diamètre plus que suffisant. Il est cependant facile de donner une solution simple du problème; voici celle que nous proposons :

Soit S la surface drainée dont le collecteur doit enlever les eaux. En

laissant aux lettres précédemment employées les significations que nous leur avons données dans le chapitre précédent (p. 757), nous aurons l'équation suivante :

$$\frac{ma+q}{86.400} = \frac{\pi D^2}{4} (26.79 \sqrt{Di} - 0.025).$$

Si, pour simplifier, nous posons

$$k = \frac{4(ma+q) \text{ S}}{86.400 \text{ z}}$$

nous aurons, en faisant toutes les réductions et tous les calculs, cette nouvelle équation :

717,7041i 
$$D^5 = 0.000625 D^4 = 0.05k D^2 = k^2 = 0$$
.

Il serait évidemment possible de résoudre, dans claque cas particuler, cette équation du cinquième degréq qui n'a qu'une seule reine positive attifisiant à la question; on trouversit toujours le dismètre D que devrait avoir le tuyus. Mais il serait plus commode, pour la partique, de calculer des tables qui donnent pour les diverses circonstances qu'on peut rencontre les raleurs de D.

Si nous supposons, comme nous l'avons fait plus haut, q = 0, a = 0,0, m = 0.5, nous obtiendowns le table suivante donnant les surfaces que peuvent assaint des collecteurs de 0=05, 0=06, 0=08, 0=10, 9=12, 0=14, 0=14, 0=16 de diamètre intérieur dans le cas de pentes comprises ontre 0=001 et 0=010 par mètre. La formule réduite qui alors formit S en hectarse est

Pentes Surfaces qui peuvent être assaintes, le diamètre intérieur D des par mètre collecteurs étant

| collecteur. |                                                                               |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m.          |                                                                               |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hectares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.001       | 0.11                                                                          | 0.18                                                                                                        | 0.37                                      | 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 002       | 0.17                                                                          | 0.26                                                                                                        | 0.56                                      | 0.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.003       | 0.20                                                                          | 0.31                                                                                                        | 0.68                                      | 1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.004       | 0.24                                                                          | 0 37                                                                                                        | 0.79                                      | 1.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.005       | 0.27                                                                          | 0 42                                                                                                        | 0.89                                      | 1.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.006       | 0.29                                                                          | 0.47                                                                                                        | 0.98                                      | 1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.007       | 0.52                                                                          | 0.51                                                                                                        | 1.07                                      | 1.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.008       | 0.35                                                                          | 0.55                                                                                                        | 1.13                                      | 1.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.009       | 0.37                                                                          | 0.59                                                                                                        | 1.21                                      | 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0,010       | 0.58                                                                          | 0.62                                                                                                        | 1.26                                      | 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .5,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 0,001<br>0 002<br>0 003<br>0 004<br>0 005<br>0 006<br>0 007<br>0 008<br>0 009 | collecteur. 0"-05 m, hectarer. 0,001 0,11 0,002 0,47 0,005 0,27 0,006 0,29 0,007 0,52 0,008 0,55 0,009 0,57 | du de | cellecteur. bectares. beca | cellicteur. bectares. because bectares. bectares. bectares. because betares. bectares. bectares. because betares. be | sallecteur         o-0.0         o-0.6         o-0.6         o-0.4         o-0.1         o-1.0         o-1.0         o-1.1         o-0.1         o-1.1         o-0.1         o-1.1         o-0.1         o-1.1         o-0.1         o-0.1         o-0.1         o-0.1         o-0.1         o-0.2         o-0.2 | collecteur         or .05         en04         or .10         or .11         or .12         or |

Si, par exemple, un collecteur doit enterer les eaux d'un channg d'ungtendage de 1 hectar avec une pente do 0-000 par mètre. il fluidre, d'après la table précédante, employer des trysux de 0-12 de diamètre intérieur; mais, si la pente est de 0-001, un diamètre de 0-13 originative de 10-13 originative de 10-10 que sufficient, et avec une pente de 0-007, on pourra se contenter d'un diamètre de 0-08.

Dans le cas où des eaux soûterrsines s'sjouterrient aux eaux de la smicace dans le drainage à opérer, les étendues précédentes auraient à subir une réduction facile à calculer d'après la première formule de ce clapitre. Supposons successivement q=0.025, q=0.05, q=0.10, q=0.15, et nons trouveraus par cette formule :

ou bien,

on bien encore,

$$S: S': S'': S''': S''': 1: \frac{1}{2}: \frac{1}{3}: \frac{1}{5}: \frac{1}{7}$$

c'est-à-dire que les surfaces qui pourront être assinies par les mêmes collecteurs devront être la moisi, le tiers, le cinquième, le septieme surfaces surfaces du tableau précédent lorsque les œux souterraines seront. In moitif des œux de pluie, égates aux eaux de pluie, le double des vides de pluie, et enfin trois fois les œux de pluie. Pour les œs, intermédisires, on prendra des nombres convenablement interpolés.

## CHAPITRE XV

# Enlèvement des grandes masses d'eau

L'eau en excès qui gène l'agriculteur dans un champ peut, ainsi que nous l'avons dèjà dit, provenir de deux origines différentes : ou bien de la pluie tombée à la surface, ou bien de l'eau qui remonte du fond et qui n'est pas autre chose non-plus que de l'eau de pluie, mais de l'eau de pluie tombée sur des champs plus élevés et à des distances souvent rès-grandes. Dans cette dernière circonstance, il arrive que l'eau qui s'est infiltrée dans le sol sur un plateau descend le long d'une couche perméable placée entre deux couches imperméables et prend ainsi une espèce de cours souterrain. Si en quelque endroit cette couche imperméable vient, par suite des accidents géologiques si fréquents que présente l'écorce de notre glohe, à se mettre à jour, l'eau souterraine jaillit, et quelquefois en si grande abondance, qu'elle peut produire une source considérable.

En général, il arrive que, dans un terrain humide, les eaux souterraines jouent un rôle secondaire. Alors il n'y a rien à changer aux méthodes de drainage que nous avous dècrites. Les écartements, les diamètres de tuyaux et toules les autres circonstances de l'opération se déduisent des règles domiées dans les chapitres précédents dans le livre ll de cet ouvrage intitulé: Exécution du drainage (t. 11, page 4 à 572).

Lorsque les eaux de source sont en quantité plus considérable que trois fois la quantité de pluie de la localité, il faut ajouter aux draius ordinaires des canaux de décharge ou des puits absorbants, et on parvient toujours à assainir le terrain avec des travaux convenablement aménagés.

Il y a lieu de distinguer plusieurs cas.

### 1° Cas où la nappe d'eau souterraine est inférieure au terrain à drainer — Méthode d'Elkington.

Quand la couche perméable contenant la source est à une profondeur de 2º-5 à 5 mètres au-dessous du terrain drainé, il est ordinairement suffisant d'exécutèr le drainage à cette profondeur, sans rien changer aux méthodes ordinaires.

Lorsque la couche perméable aquifere cal à une profondeur qui varie de 3 à 5 mètres on draine à la profondeur ordinaire, en faisant de distance en distance des puits remplis de pierres, à côté du drain de décharge, qui est mis ainsi en communication avec l'eau souterraine qu'il écoutte.

Si la profondeur dépasse 5 mêtres, on se contente de trous de soude qui remplissent le même but.

Dans quelques cas, on donne accès aux eaux nuisibles en un point unique par un simple drain de décharge suffisamment large et protond et de pente convenable, qu'on njoute aux drains ordinaires. Mais on doit souvent faire un drain qui entoure la partie marécageuse vers le bas avec une double pente qui déverse les eaux vers son milieu, où les reprend un canal de décherge suffisamment large et incliné.

Enfin, quand, sous la couche aquifère, à une profondeur de quelques metres, il se trouve une couche absorbante, un simple sondage peut metre les deux couches en communication et débarrasser le sol de son excès d'humidité.

Con procédés sont ceux que l'en dei à l'Absorbie Phinance (le LAL)

Ces procedés sont ceux que l'on doit à l'Anglais Eikington (liv. I, t. I, p. 16).

2º Cas où la nappe d'eau souterraine amène ses eaux au-dessus du terrain à drainer.

Dans le cas où la couche sonterraine perméable et aquifiree placée : ontre deux couches imperméables vinet à se mettre à jour à la partie supérieure d'un terrain, elle y déverse ses eaux, et on ne peut alor arriver à un assainissement complet qu'en faisent à la partie supérieure du champ à rêmier un drain de ceinture qui déverse ses eaux avec des pentes suffisantes, soit de deux côtés à la fois, soit même d'un seul côté, vers la décharge générale. Ce drain doit être cruesé jusqu'à la profondeur nécesssire pour atteindre la couche imperméable placée sous la couche aquifère,

## 3º Cas de la présence d'un cours d'eau supérieur au terrain.

Quand le terrain qu'il s'agit d'assainir est placé de telle sorte qu'il reoct des infiltration d'un cours d'eau supérieur, no se dèbarrasse de l'eau qui inoude les plantes en arrivant par le dessons, à l'aide d'un drain paraillét au cours d'eau creusé profondément et précentant une pente la table que celle de la trivière. Ce drain isolant rejettera dans le contr d'eau sussis bas que possible. On exécuter ensuite le drainage en dirigentie drains d'asséchement vers un collectur placé dans le thalweg et qui rejoindars le drain isolant pour y écouler ses eau.

Les drains isolants ou de ceinture peuvent être garnis avec des tuyaux de 0-.12 à 0-.10 de diamêtre intérieur; si ces dimensions sont insuffisantes, on a recours à des pierrées constroites suivant les règles données précédemment (liv. II, t. I. p. 35 et suiv.).

4º Cas de la présence d'un cours d'eau qui s'oppose à l'écoulement du collecteur.

M. Dugrip, président du comice agrécole de Vibraye (Sarthe), a deniente 1885 et 1837, avec le concorse de M. Ilard, des parients d'une contanne totale de 28 hectares, formant des plutres étroites d'une longueur de 1,600 mètres sur une largueur moyenne de moins de 200 mètres, bornées sur presque toute leur hongueur par la rivière la Braye, dont les miseau est presque toute leur hongueur par la rivière la Braye, dont de miseau est presque à la hauteur des parties basses de l'herbage, Dour assireau est presque à la hauteur des parties basses de l'herbage, Dour assireau est presque à la hauteur des parties basses de l'herbage, Dour assireau est presque à la hauteur des parties basses de l'herbage, Dour parties de l

caoutchoue,

sainir ces parties bases ayant au moins 8 hectares, et qui, constituant seulement une sorte de marciage, ne portaient que de maurais sulose et des jones, il a fallu alter prendre au débouché dans un biet inférieur en prolongeant le collècteur sur une longeaur de 170 mêtres à travers une praire voisine et en le faisant paser sous la rivière, dont la largeur est de 12 mêtres. On a employé des tuyaux en tôle bituminée de la fabrique de N. Chameroy, sant 0-19 de diamètre, pour les placer sur le fond de la rivière; en amout en aval, sur une longeaur de 400 mêtres on a placé des turques en opterie de même diamètre.

ues urjants en poterie un mente danmeure.

On avrait compfé que deux petitis murs latéraux saffiraient pour empécher l'eau de la rivière de s'infiltrer dans la partin onn étanche de la
condoite qui n'avail pas à écouler moins de 10 litres à la seconde; mais
des obstructions nombreuses se sont montrées an bout de deux ans, et
on a reconna que l'eau de la rivière e y'introduisir per infiltration en
même temps que des racines d'arbres et de diverses plantes. On a dé
conduit à remplacer sur une certaine étendue les tuyaux de simple
poterie par des tuyaux es ciment de Boulogne, s'embotiant les uns dans
les autres et soudés au ciment romain; on a fait sins une coorduie étanche de plus de 90 mètres de longueur. Des regards ayant une forme facile pour le nettorges subséquent des tuyaux on téé établis; ils ont
1-1,5 de long sur 0-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond,
1-1,5 de long sur 0-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond,
1-1,5 de long sur 0-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond,
1-1,5 de long sur 0-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 0-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 0-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs parois sont en briques; leur fond
1-1,5 de long sur 1-4,5 de large; leurs

Le drainage pour les 28 hectares avait coûté 8,700 francs; il y avait eu en outre 3,500 francs de frais de terrassement pour faire diparaitre les anciens fossés et les dépressions de terrain, et en avait répandu pour 3,500 francs d'engrais. Les frais de réparation se sont montés à environ (1,000 francs at 4859. Mais les produits n'étient avant le drainage que de 1,030 francs; ils ont été de 5,900 francs en 1851 et de 6,450 francs en 1859.

## CHAPITRE XVI

Liude de la nappe d'eau souterraine dans les terrains drainés

On comprend que l'eau qui est supérieure aux tuyaux dans un sol drainé tend à se mettre partout en équilibre hydrostatique, lorsqu'un écoulement s'effectue à travers la ligne des tuyaux souterrains. Mais il y a la résistance opposée par la force rétentive de l'argile, qui empêche que le niveau devienne partout une ligne droite. L'eau prend donc après une pluie des niveaux courbes, tels que ceux qui sont représentés par les figures 576 et 577.



La première démonstration expérimentale de ces phéno

mènes du drainage est due à M. Clutterbuck, qui a inséré sur ce sujet une note fort intéressante dans le Journal de la Société d'agriculture d'Angleterre (1); Voici le résume de ce travail :



M. Clutterbuck a fait des trous de sonde entre deux drains éloignés de 12 mètres environ, comme cela est représenté par la figure 576. En A sont les deux drains; en B, C et D, des trous de soude sont distribués à égale distance des drains. En cherchant 24 heures, 48, 72, 96 heures, sprès des pluies très-abondantes, la position de l'eau dana chacun des trous de sonde, M. Clutterbuck a trouvé que, si on réunissait par des lignes continues tous les points de la situation de l'eau dans les trous de sonde, on obtenuit les courbes que montre la figure.

Si on rapproche davantage les drains, ainsi one cela est représenté dans la figure 577, où l'écartement n'est que de 8 mètres au lieu de 12. on voit que les courbes du stationnement de l'eau, après chaque vingt-quatre heures, s'abuissent bien plus rapidement, pour finir parse confondre pour ainsi dire avec la ligne droite TV, perpendiculaire à deux lignes de drains parallèles.

Quand les drains sont très-éloignés, par exemple, placés à 20, 30, 100 mètres, selon la nature des terrains, il arrive que jamais la courbe ne vient, même après un temps très-long après les phries, se confondre avec la ligne droite TV, et que même le niveau de l'esu, à une certaine distance, ne sera pas abaissé au-dessous du point où il se tenait avant le drainage. Alors il n'y aura d'assaini de chaque côté du drain A (fig. 578) que la portion du terrain placée au-dessus de la courbe AG du dernier stationnement de l'eau. Ainsi, par exemple, en B. au-dessus du drain A, placé à 1a.30, il y à 1=.50, d'assaini; en C, à deux mètres de distance, il n'y a plus que 1 mètre; en D, à 4 mètres, que 0m.60; en E, à 6 mètres, que 0m.40;

en F, à 8 mètres, que 0".50; en 6, enlin, à 10 mètres, l'effet du drainage ne se fait plus sentir.

C'est par des expériences semblables à celles que nous venons de suivre qu'on pourra seulement juger la nature des terrains et mesurer leur force de rétentivité.

Des observations analogues à celles de M. Clutterbuck ont été exécutées en 1855 et 1850 par M. Delacroix sur les domaines impériaux de la Sologue; nous résumerons ainsi qu'il suit les recherches de cet habile ingénieur.

La figure 579 rend compte doces opérations. Elle représente la coupe d'un terrain drainé. Les tuyans de drainage y sons figurée en  $\Gamma$  et l'et supporés (ce qui n'arrire pas tonjoure) labeés sur une même ligne horizontale. Les tubes d'observation sent  $da^{i}$ .  $b^{i}$ .  $c^{i}$ ,  $dd^{i}$ ,  $c^{i}$ . Iles observations préliminaires ont fuit connaître les distances NT et NT du niveau du terrain NN au plan TT, qui passe par le fond des drains, et qui, dans la figure, est supposé horizontal: on commait aussi par le même quoyen la hauteur des sommets a, b, c, d, c,  $d^{i}$  tubes au-dessus anéme plan TT. An mounent de l'observation, la figure suppose que l'eau est en A dans le tube  $a^{i}$ , en B diaus le tube  $b^{i}$ , en C dans le tube  $a^{i}$ , et ainsi des dema autres. On a donc directement, par les indications de la baguette plongée dans les tubes, les lusteurs  $a^{i}$ ,  $b^{i}$ ,  $c^{i}$ ,  $b^{i}$ ,  $b^{i}$ ,  $b^{i}$ , on paut décinie la position d'an niveau de l'eau des tubes, soit relativement à la ligne NN' du terrain, soit relativement à celle TT' du fond, des drains.

Les lignes AA', BB', CC', DD', EE' représentent les hanteurs de l'eau dans les tubes au-dessus de la ligne de fond; ce sont elles que M. Dela-

croix désigne sous le nom de charges d'est sur les drains; il appelle charges initiales les hauteurs AA'. EE', qui donnent la position du nivean de l'eus prése et au-dessa des drains. La nappe d'ous outerraine est la ligne ponctuée AB CD E qui passe par les points où l'observation inlique que se trouve le niveau de l'euu dans les tubes. M. Delacroix entend en outre par pente totale de la nappe d'eau souterraine la difference entro les deux hauteurs CD' et AA' on EF, y par pente per mêtre la même différence, qui n'est autre chose que la hauteur du point C audessas des points A et E. divisée par les distances AC' on CE' de do-

bes extrêmes aux tubes du milieu.



Fig. 579. — Coupe d'un terrain drainé indiquant la position des tubes d'observation Échelle de <sup>00</sup>.008 par mètre pour les longueurs. Echelle de <sup>00</sup>.01 par mètre pour les hauteurs.

Cette ligure 570 va faire comprendre anns difficulté les résultats betuns par les observations faires sur la terre de Haut-Noirs, du pré du châteus, et sur les terres de la Brossimère et des Rez, dont il a clé question présédemment (liv. IX. p. 165, 168, 171) à l'eccession des édésis, le drain T, dit de gauche, est celui que l'observateur voit à se gauche lorsqu'il et tourné vera la sortie d'aut, les numéros donnés aux tubes partent de ce drain. Ainsi auf porte le n° 1, bb' le n° 2, et ainsi de

Dans la terre des Hauts-Noirs, le drain de gauche était à un 1º 07 de profondeur, celui de droit à 0° 00. Les tubes d'observation étaient au nombre de 5, espacés entre eux de 1º 40, les deux extrêmes étant à 0° 20

sculement des drains. Voici les positions moyennes par mois de la nappe d'eau souterraine :

| Nois           | Nombre<br>de jeurs |       | Charge           | d'eau dans | les tubes | -     |
|----------------|--------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------|
| observations,  | d'observations.    | Nº 1. | X* 2             | X+ 3.      | Nº 6.     | Nº 8. |
| Janvier 1856.  | . 12               | bu.   | III <sub>k</sub> | Bellin     | - 10-     | Sit.  |
| Février.       | 9                  | 0.49  | 0 61             | 0.70       | 0.60      | 0.49  |
| Mars.          | . 5                | 0.12  | 0.14             | 0.19       | 0.45      | 0.15  |
| Avril          | 5                  | 0.40  | 0.41             | 0.41       | 0.41      | 0.34  |
| Mai            | 5                  | 0.50  | 0.48             | 0.48       | 0.44      | 0.42  |
| Juin.          | 3                  | 0.57  | 0.60             | 0.61       | 0.58      | 0.57  |
| Juillet        |                    | 0.45  | 0.45             | 0.45       | 0.44      | 0.43  |
| Août.          | 3                  | 0.17  | 0.19             | 0.19       | 0.19      | 0.17  |
| Septembre.     | 0                  | -     |                  |            | P. 1      | - 12  |
| Octobre.       | G                  |       | A 200            |            |           |       |
| Novembre.      | 51                 | 0.10  | 0.18             | 0.22       | 0.22      | 0.22  |
| Décembre.      | 50                 | 0.17  | 0.20             | 0.22       | 0.22      | 0.18  |
|                | 15                 | 0.29  | 0.34             | 0.38       | 0.57      | 0.54  |
| Janvier 1857.  | 31                 | 0.65  | 0.70             | 0.72       | 0.71      | 0.64  |
| Février Mars.  | 28                 | 0.18  | 0.18             | 0 18       | 0.17      | 0.15  |
|                | 50                 | 0.08  | 0.14             | 0.14       | 0.14      | 0.08  |
| Avril.         | 50                 | 0.14  | 0.17             | 0.18       | 0.18      | 0.14  |
|                | 31                 | 0.10  | 0.11             | 0.12       | 0.11      | 0.10  |
| Juin           | 30                 | 0.04  | 0.02             | - 0.04 -   | 0.02      | 0.05  |
| Juillet        | 31                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Août.          | 51                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Septembre      | - 30               | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Octobre        | 51                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Novembre       | 50                 | 9.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Décembre.      | 50                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.60  |
| Janvier 1858.  | 31                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0,00      | 0.00  |
| Février        | 28                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Mars           | 3f                 | 0.08  | 0.12             | 0.12       | 0.09      | 0.07  |
| Avril          | 36                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Mai.,          | 31                 | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00  |
| Moyennes des c | harges d'eau.      | 0.17  | 0.19             | 0.20       | 0.19      | 0.17  |

Les mois qui ne portent pas d'indications de charge d'œu, dit M. Delacroiz, sont curv où la nappe sonterraine a' pu être constatée dans les tables, ce qui signifiait que citat alors inférieure au niveau des drains. Ouclques- uns des mois cois fait d'est présenté, tels que décembre 1887, jauvier, février et mars 180 not pourtan présenté des débits, très-faibles à la wérid, à la sertie d'eux. On doit admettre qu'ils provensient de lignes de drains autres que celles ausquélles se rapportait l'observation des tubes.

IV.

### 758 - LIVRE XI. - THÉORIES DU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

Si nous comparons d'abord les deux anodes 4856 à 4857, du y trouver pour l'ensemble une différence notable dans la intusion de la nappe d'ense couterraine. Dans la première, son élévation moyenne au-dessus des draine et de 0°-05; elle affecte une pent e totale de 0°-06 ou de 0°-012 par meitre, et de 180 ac rouver, à mi-distance des drains, à 0°-06 un contre-bas du terrain; dans la econde, la charge moyenne sur le drain n'est plus que de 0°-20, la pente de 0°-05 ou de 0°-006 par métre, et la nappe d'esur et trouve à 0°-81 du sol. En même temps, la débit total fourri par le draina; qui tetit en 18 o de 4,470°-07, a "été rédait à plus de moitig on 2,100°-18 en 1857. La secheresse de l'année 1857 expique cette différence. En effet, la quavitié d'eau de pluie constatée aux udomêtres était de 752°-750 en 1850 et de 455°-85 seulement en 1857. Ajoutoirs qu'elle avait été en 1855 de 690-125;

Il tévalle de cette première comparision sur l'ensemble des résults des obsertations de deux années que la situation de la nappe d'ess suit la marche du débit formé par le drainage; plus élevée quand le débit augmente, cette nappe d'esus s'absisse quant le débit diminue, et ce mouvrennet et carectérisé par deux faits : d'une part, l'augmentation un la diminution de la charge sur les drains; d'autre part, l'augmentation ou la diminution de la pente offerte par la nappe d'esu dans le sous-sol.

Si, de l'examen des moyennes anuedles, on passe à colin des moyennes measuelles, on fait la même remarque générale. Fosteloin, des anomalies assez nombreuses semblent détruire la continuité de la four dons serait lent de dédure de la première occiousion. Ces anomalies re remarquent principalement dans la première série des observations. Sins cesses d'exister à partir d'octobre 1826, elles sont cepnedant moins sensibles; mais en même temps la marche des sappes d'eus souterraises ex caractèries par res deux faits principaux, pentes faibles en général (elles varient per mêtre de 0°.014 à 0°.00), modifications sensibles dans la hauteur de chaque sortie du drais, nuivant la masse d'ous débité. Si ces conclusions ont une certaine, analogie avec celles tirées des expériences de 1855, elles en différent toutefois seasiblement en eque que un voit apparaître plus clairement le rôle jout par le cous-sol pour s'opposer el à marche de ceur vouterraises ven le drain qui se emporte au deloirs.

Les condusions que l'on peut tirer des observations de M. Delacroir qui vienneul d'être discuttées nous paraissent pouvoir être généralisées avec une certaine garantie d'extetitude; toutefois il y a lieu de rappeler que le disneitre pies ou moins grahd des tuyaux permet un écontenent plas ou moins rapide (Voir précédemment, p. 750), et par conséquent delt influer sur la position maximum de la nappe d'esu. Cette remarque est applicable également sux auters reclierches qui suivent.

Pour les observations suites sur la terre dite Pré du châtean, les cinq tubes claient distants de 2°.55; les plus rapprochés des drains en étaient à 0°.40. Les chiffres suivants représentant la position moyenne de la happe souterraine pour chaque mois :

Charges d'oau dans les Inbes-Mosi del he I. nº 3. 0,31 n. 0.35 0.31 Novembre 1851 0.31 0.30 0.50 0.51 0.55 0.51 0.48 Décembre. . Janvier 1857. 0.67 0.67 0.69 0.69 - 0.67 Février. . 0.59 0.61 0.62 0.61 0.590.43 0.65 0.47 0.50 0:48 Mars. . . Avril . . 0.44 0.50 0.52 0.50 \* 0.49 Mai. . . 0.15 0.18 0.490.19 0.17 Juin. . 0 01 0.04 0.06 0.06 0.04 Juillet .. . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aout. . . 0.00 0:00 0.00 0.00 0.00 Septembre . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Octobre... 0.16 0.19 0.19 Novembre ... 0.13 0 15 0.14 0.12 0.15 0.15 0.17 0.17 Décembre .. 0.45 Janvier 1858. 0.15 0.15 0.17 0.16 0.15 Février. . . . 0.14 0.180.18 0.170.15 0.17 0.19 0.19 0.18 Mars. . . 0.17 Avril . . 0.14 0.16 0.18 0.18 Mai. . 0.450.17 0.17 0.16

Si, comme précédemment, les charges d'eau sur les drains out varié dans des limites asses étendues, il n'ou a pas cié de même de la pente affectée par la nappe d'eau souterraine qui s'est maintenne cuirce 0°.02 et 0°.05 ou 0°.004 et 0°.08 par mêtre, sans que les variations sient suivi une marche régulière. Le point culminant de la courbe « est aussi déplacé tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, l'endant les mois décembre 1857, de jamètre, févrire el mars 1858, le Beurren ayant, sub anne crue, les sorties d'eau ont été nordes, et, quoique les tubes d'observation en fusicent élosipée de plus de 500 mêtres et élevés de 2°.05 au-dessus de l'étut, les charges d'eau ne sont pas tembées, comme dans le cas de la terre des flustre-foirs, tout prés de zéro. Il résulte de là que les bouches de sortie, noyées, présentent un obstacle à l'écoulement de

0.25

0.26

0.25

0.23

Movemnes. .

0.22

Pour les observations faites sur le drainage de la terre de la Brossinière, les tubes, au nombre de cian, étaient distants entre cut de 2m let tres cheun, le dir 1, le plus rapproché du drain de gauche, en étint distant de 0-02, et le u-5 étant distant du drain de droite de la même quantifé. Le drain de pauche était à une profondeur de 1-03 ét eclair de droite de 0-99. Voici les positions moyennes de la nappe d'eau sooterraine:

|                           | Charges d'eau dans les tubes. |       |       |       |       |  |
|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Mois des<br>observations. | n* 1.                         | n° 2. | R* 3. | n° i. | a* 3. |  |
| Décembre 1857.            | 0 28                          | 0,60  | 0,68  | 0,58  | 0.18  |  |
| Jauvier 1858              | 0.25                          | 0.67  | 0.68  | 0.55  | 0.43  |  |
| Février                   | 0.26                          | 0.67  | 0.69  | 0.49  | 0.15  |  |
| Mars                      | 0.25                          | 0.59  | 0.66  | 0.50  | 0.11  |  |
| Avril                     | 0.25                          | 0 67  | 0.67  | 0.54  | 0.13  |  |
| Mai                       | 0.27                          | 0.81  | 0.81  | 0.66  | 0.29  |  |
| Movennes                  | 0.26                          | 0.67  | 0.68  | 0.52  | 0.17  |  |

La forme générale de la combe est encore la meine que précédement, mais avec une pente beaucoup plus forte, et qui a été comprise entre 0-.085 et 0-.900 par mêtre. La clarge d'eau et la pente ont, du reste, comme dans les exemples précédents, été d'autant plus grandes, que le débit dant plus orasidérable.

Enfin, pour les observations faites sur le darinage de la terre des Rez, les cinq lubes oi l'on notait la profondeur de l'equa souterrine étient distancès les uns des autres de six mètres, et les deux extrêmes, lo n°4 et le n°5, d'aient à 0°50 des deux drains de gauche et de droite. Le drain de gauche était à une profondeur de 0°.95, et celui de droite à 0°-72 seulement.

Les positions moyennes de la nappe d'eau souterraine ont été les suivantes, la charge d'eau au milieu étant prise par rapport au drain de ganche:

| Mais des       | Charges d'eau dans les tubes. |       |       |       |       |  |  |
|----------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| observations.  | 50° L.                        | n° 2. | nº 3. | n° i. | и* 3. |  |  |
| Décembre 1857. | 0.20                          | 0.30  | 0.52  | 0.25  | 0.08  |  |  |
| Janvier 1858   | 0.05                          | 0.11  | 0.11  | 0.00  | -0.01 |  |  |
| Février        | 0.13                          | 0 16  | 0 19  | 0.07  | 0.01  |  |  |
| Mars           | 0.18                          | 0.30  | 0.52  | 0.19  | 0.07  |  |  |
| Movemes        | 0 11                          | 0.22  | 0.21  | 0.12  | 0.03  |  |  |

Le signe — de la charge d'eau dans le tube n° 5 en janvier indique que le niveau de l'eau était en contre-bas du fond du drain de droite.

La pente moyenne de la nappe d'eau a été par mètre de 0=.0096 en janvièr, de 0=.004 en février, de 0=.006 en février, et de 0=.0116 en mars. La charge et la pente ont augmenté en raison de la masse d'eau à débiter, comme dans les trois autres exemples.

M. Delacroix a conclu de ses observations les lois suivantes :

1º Les débits les plus considérables se trouvent généralement dans la période de janvier à mars, et les plus faibles de juillet à octobre. Le terrain, qui, pendant cette dernière période, a'est asséché sous l'influence de l'ésportain, a besoin d'un certain temps pour reprendre son humididé normale; après quoi, l'excédant d'alimentation survenant, il perd ancessivement as réserve et revient à son état normal pour être de nouveau desséché. Cette période correspond aux diverses saisons de Pannée. L'humidité normale ou la quantité d'esu maximum d'une terre convenablement drainée serait environ les 0,20 du volume de cette terre.

2º Dans les terres argilo-siliceuses, dans lesquelles la silice domine ou toud à domine, les variations dans les débits sont les plus grandes : lis commencent à une époque plus reculée de l'année et finissant plus tôt. Dans les terres argileuses pures, les débits so font d'une manière plus continue et plus régulière : ils finisent benneum plus tard. Les seur qui provinennet de derianges faits dans cette nature de terrina so ré-partissant done mieux et arrivent plus régulièrement aux cours d'eau qui les reépoires.

5º Dans les terrins argito-siliceux où la silice tend à dominer, les variations de la clarge d'eu un te drain nout plus fréquentes et out-lieu dans de plus grandes limites, mais la pente est plus sibile et varie moins, Dans les terrins argiture, su coutarie, le charge d'eus ure le drain présente des variations plus faibles, mais la pente est plus considérable et varie davant yez; de sort eque, si on considére la position de la nappe d'eus à mi-distance du drain, ou peut dire que, dans le premier terrain, elle dépend plutôt de la charge d'au qu'on pourrait appeler initiale, et que, dans le second, elle dépend plutôt de la pente affectér par la nappe d'eau.

La figure 580 met cette dernière loi en évidence, en faisant connaître la forme et la position de la nappe d'eau au moment du maximum et en moyenne pour les terrains argiloux et pour un terrain argilo-silieux. Le tribleau qui suit donne aussi pour les natures de terrains des chiffres qui pourront être tré-utiles dans la pratique:

| Définitions des terrains.                          | Charges d'ouu<br>au-dessus<br>des drains. |           | Pente par metre<br>de la<br>mappe d'eau. |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------|
|                                                    | Moyenne.                                  | Maxiston. | Moyenne.                                 | Maximum |
| Silico-argileux (la silice                         | м.                                        | и.        | _м.                                      | м.      |
| dominant)                                          | *                                         | •         | 0.008                                    | 0.016   |
| Silico - argileux (la ailice<br>tendant à dominer) | 0.14                                      | 0.50      | 0.010                                    | 0.026   |
| Argilo-ailiceux                                    | 0.20                                      | 0.51      | 0.016                                    | 0.203   |
| Argile compacte                                    | 0.25                                      | 0.34      | 0.090                                    | 0.120   |

D'sprès ces chiffes, et en supposant un écartement de 8 à 10 mètres, on calculera facilement la distance de la nappe d'eau à la surface pour le milieu de l'intervalle qui sépare deux drains,

### 762 LIVRE XI. - THÉORIES DU BRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.

4º Lo temps de la pénétration est beaucoup plus court dans les terrains silicenx que dans les terrains argieux. Le maximum du débit résultant d'une pluie extraordinaire s'est montré dans un intervalle de 28 heures au plus dans les terrains argilo-siliceux; il a mis 8 jours à sa former dans les autres en se prolongeant d'avantage.

5º Le drainage des terrains argileux tendrait à modifier moins brusquement le régime des cours d'eau; on thèse générale, le drainage qui influera le moins sur le régime des crues sera celui qui s'appliquera aux terrains argileux à l'origine des cours d'eau et aux terrains argilo-siliquex à l'origine des cours d'eau et aux terrains argilo-siliquex à leur extrémité.



Fig. 580. — Variations de la nappe d'eau souterraine dans un terrain drainé.— 'Échelle de θ'- 0.08 par mètre pour les longueurs. — Échelle de θ'- 0.4 par mètre pour les hauteurs.

On peut conclure de tous les faits que nous venons de relater que la forme de la courbure affectée par la nappe souterraine dans un terrain drainé est à peu près celle d'un arc de cercle dont les deux extrémités sont à une certaine hauteur au-dessus des deux drains voisins. Ce n'est probablement que dans les terrains très-siliceux que l'eau peut passer par les deux drains eux-mêmes sans qu'il y ait de charge au-dessus. Ce n'est enfin que quand les drains ont cessé de couler que la nappe souterraine devient un plan quipasse par le niveau inférieur des drains.

## CHAPITRE XVII

# Relation entre la profondeur et l'écartement des drains

Puisque la nappe d'eau souterraine dans un terrain: drainè affecte une courbure que l'on peut regarder comme un arc de cercle dont le sommet est à une distance de la surface du sol qui d'épend de la nature et par suite de la force rétentive du terrain, puisque les deux extrémités de l'arc sont à une hauteur au-dessus des demi-drains qui dépend de cette même force rétentive, il doit exister entre la profondeur et l'écartement du drainage d'une part, et la force rétentive du sol d'autre part, une relation définie. Nous avons trouvé cette relation en écrivant tout simplement que l'eau retenue par le sol est en équilibre sur la courbe trouvée par l'expérience.

Soient, en effet,

- e, l'écartement des drains;
  - h, leur profondeur;
- a, la distance du sommet de la courbe à la surface extérieure du sol;
  - b, la charge d'eau au-dessus du drain;
  - g, l'action de la pesanteur;
- f, la résultante de la force rétentive du terrain, de la résitance des interstites au passage de l'eau dans les tuyaux et de toutes fes autres forces qui peuvent s'opposer au libre écoulement de l'eau.

La mise en équation de la condition d'équilibre que nous

venons d'énoncer par la molécule d'eau située an-dessus du drain conduit à la formule :

(2) 
$$e = \frac{2(h-a-b)}{f} \left( g + \sqrt{g^2 - f^2} \right).$$

La force f affecte à la fois les valeurs de a et de b, c'està-dire que plus elle est grande, plus aussi la charge d'eau b au-dessus du drain doit être considérable, et plus la distance a du sommet au sol supérieur doit être petite.

D'un autre côté, on trouve facilement qu'en appelant i' la pente par mètre de la nappe d'eau, pente définie dans le chapitre précédent, on a la relation :

(3) 
$$2(h - a - b) = ei'$$

On devra se rappeler que l'écartement dépend aussi et de la quantité de au de source du terrain, et de la quantité de pluie qui y tombe, et de la pente des drains, et de la longueur qu'on leur donne. Ces dernières quantités ont été reliées les uns aux autres par l'équation (1) de la page 737.

La théorie mécanique du drainage est complétement comprise dans les équations (1), (2) et (3).

Il résulte de la discussion de l'équation (2) :

Que, si l'on voulait que le sol fût toujours assaini jusqu'à la profondeur h-b, à laquelle l'eau se tient au-dessus du drain lors de la position maximum de la nappe d'eau, ou qu'on eût h-b=a, il faudrait que l'écartement des lignes fût nui;

Que, si on supposait f très-petit, l'écartement serait trèsgrand;

Que le maximum de la valeur de la force f est la pesanteur, puisqu'au delà la valeur de e devient imaginaire; Qu'en faisant f = g, on a le plus petit écartement possible:

$$e=2h-a-b$$

c'est-à-dire que, si on prend pour h la valeur moyenne 1-.90, et qu'on admette pour la charge d'eau maximum b = 0\*.054 et une couche asséchée a = 0\*.016, on devra réduire l'écartement à 4\*.40;

Que plus la profondeur h des drains est grande, plus aussi doit être considérable l'écartement, mais non pas exactement dans le même rapport, à cause des termes soustractifs que contient l'expression de la valeur de e.

De la combinaison des équations (2) et (3) on tire :

$$f = \frac{2 i'g}{1 + i'^2}$$

et en faisant i'=1, cette formule donne f=g, c'est-à-dire la valeur maximum de f en vertu de l'équation (2). Par conséquent, dans le terrain le plus rétentif la forme de la courbe serait celle d'une demi-circonférence de cercle.

Il résulte de l'équation (5) que, dans les terrains pour lesquels la force rétentive est si faible que la pente  $\hat{x}$  est presque nulle, l'écartement e peut être très-grand, et aussif que plus h est grand, plus on peut prendre pour e une valeur considérable. En supposant, par exemple,  $h=1^{\circ}.20$ , et en considérant deux terrains, l'un argileux pour lequel on ait  $b=0^{\circ}.50$  et  $\hat{t}'=0^{\circ}.12$ , l'autre argilo-siliceux pour lequel on ait  $b=0^{\circ}.50$  et  $\hat{t}'=0^{\circ}.924$ , nombres obtenus précédemment pour la position maximum de la nappe souterraine (fig. 580, p. 762), on trouve, pour qu'il se produise un asséchement constant du terrain sur une profondeur d'au moins  $a=0^{\circ}.16$ , même aux époques les plus mouillées,  $e=11^{\circ}.60$  pour le terrain argilo-siliceux. Les réduction de  $0^{\circ}.20$  dans la le terrain argilo-siliceux.

200

valeur de h fournit pour les deux valeurs de e, 8º-22 et 40º-85. On voit ainsi combien on a tort d'employer un caractement régulier dans tous les drainages sans s'enquérir de la nature du sol, et on trouve la légitimation complète des systèmes, tels que celui de Keythorpe et celui de M. Decauville, où il est tenu compte de la porosité plus ou moins grande des couches arables à améliorer.

On doit reconnaître aussi, par cette discussion, que la pratique et la théorie du drainage ne soulèvent pas de difficultés insolubles; il est sculement essentiel de s'attacher à ce que la profondeur, l'écartement et la direction des drains satisfassent aux conditions suivantes:

1. Que toute la pluie qui tombe à la surface du sol s'écoule rapidement, 2. Que dans ce son ce sou le surface du champ drainé; 2. Que dans cet écoulement les parties témes du sol ne soient point entraînées, et que l'eu soit filtrée avant d'entrer dans les tuyaux ou dans les autres matériaux qui garnissent le fond des tranchées;

5. Que la tranchée soit assex profonde pour amener les eaux souter-

raines et améliorer le sol à une profondeur suffisante.

Lorsqu'on remplit ces conditions matérielles, on obtient les avantages que nous avons signalés, à savoir que : la température du sol s'élève; les plantes y mûrissent plus vite; la fertilité du sol s'accroît, et la terre devient plus propre à la culture de toutes sortes de plantes.

## CHAPITRE XVIII

# Des insuccès du drainage

Quelques opérations de drainage n'ont pas réussi, on ne doit pas le dissimuler. Les insuccès ont tenu le plus sourent à la mauvaise exécution des travaux; mais il y a eu aussi quelques terrains fortement argileux qui n'ont point été assainis, parce qu'on avait placé les tuyaux à une trop grande profondeur.

Les défauts principaux de l'exécution proviennent de la négligence avec laquelle les tuyaux sont souvent posés. Cette circonstance à été signalée avec insistance dans une lettre écrite à notre savant ami M. Villeroy par M. Wilhelm de Fellemberg, le fils du célèbre fondateur d'Hofwil. M. de Fellemberg a drainé une grande quantité de terres marécageuses à Besseringen, et il a observé que les drainages ne fonctionnent pas quand les tuyaux, vus d'en laut de la tranchée, présentent une ligne sinueuse. On concoît, en effet, que, dans ce cas, les petits tuyaux ne sont pas placés exactement suivant leur axe; que les bords de l'un se mettent dans l'axe de l'autre, et que la terre bouche le drain dés qu'on rempit la tranchée.

On a vu que, pour régulariser le fond des tranchées, le lit sur lequel doivent être posés les tuyaux, on se sert de dragues, écopes ou curettes (liv. V, t. II, p. 170 et 179). On n'obtient de bons résultats dans cette manœuvre qu'avec des ouvriers très-adroits et soigneux. Aussi a-t-on recherché des moyens de rendre cette partie du travail plus parfaite, plus facile et plus économique. M. Marc, entrepreneur de drainage à Gournay (Seine-Inférieure), a imaginé à cet effet un outil qui a été l'objet, en 1858, d'un rapport favorable fait à la Société d'encouragement pour l'industrienationale.

Voici la description de cet outil telle que l'a donnée M. Hervé-Mangon, auteur du rapport :

L'instrument imaginé par M. Marc ( $g_c$ . S8f) se compose d'une barre de fer méplat ab de 5 mètres environ de longueur et de 0-1/0 de laux-teur sur  $0^n$ . Ol d'épaiseur, garnie, près de ses extrémités, de deux lames d'acier cc', de forme demi-cylindrique, du diamètre des tuyaux que l'on emploje, taillése en bieseu et légérement inelnées sur la di-

1 Goo

rection de la barre gb. A la partie antérieure de la barre db est finé, à l'aide d'une charnière en fer, un levier coudé d' dd' dont l'extremité d' porte, une cheville et un bout de chaîne pour receroir la barre d'attelage sur laquellé s'excree la traction. Le maltre-ouvrier marche sur le côté guebe de la tranchée; il dirige la machine et règle son action en assissant d'une main l'extrémité d' du levier coudé d' d' d', et en la fatte main une coudée c, que l'on fixe à la hauber rouveaulé pare une via de pression sur la tige verticale gg' soudée à l'extrémité postérieure de la grande barce ab.

La manœure de cet instrument est extémement facile. Deux, trois ou quatre hommes, seolon la résistance du terrain, tircet en marchant de chique côté de la tranchée, comme l'indique le dessin, sur une longue perche passée dans l'annois une la tojenée et sur le toire d', règle l'entrure des petits socs ec. L'ouil fonctionne ainsi au fond de la tranchée comme longue et étroite varloes de menuisor, et trobbe le fond en lui donnant exactement la forme régulière et demi-cylindrique des tuyaux que l'on doit y place.

Deux ou trois passages, au plus, de l'instrument suffisent pour dresser le fond d'une tranchée ouverte dans une terre argileuse de bonne consistance. Des ouvriers armés d'écopes enlèvent les fragments de terre déta-

chés par chaque passage de la machine.

L'instrument imaginé par M. Marc foncionne partaitement dans les articles les plus dures. Il pout concer agir olorque le ol renferme quelque gons graviers, mais il est évident qu'il no saurait être employé dans de, terres mèlèes de pieres rodumineuses ou dans un sol détrempé par les puise on par des ources. Il faudrait, dans ces circonstances difficiles et heureusement exceptionnelles, renoueer à son emploi et recourir à l'unage des outils habituels.

M. Manyon dit avoir pu constater que, dans les conditions ordinaires, un atélier composé d'un chefe ouvriere pour condition les machine, de trois hommes pour la tiere et de deux ouvriere pour endires les terres détendées, pouvrit facilement d'essers per jure 2,000 mètres courant de tranchées. En évaluant à 2°,75, en moyenne, la journée de chaque curvier, un roit que l'ateiter représente une dépones quoidienne de 16°,30, et distinct prist de recept de l'active de dépones quoidienne de 16°,30, et distinct de 16°,30, et de l'active de l'active

Le travail est beauconp mieux fait que par les procédés ordinaires; la dépense, pour cotto partie de l'opération, se trouve réduite à la moitié au moine ées prix labituels, et la pose den tuyaux est rendue plus facile et plus parfaite.

Les causes d'insuccès provenant de malfaçon étant écartées, il ne reste qu'à examiner celles inhérentes à la nature des terrains. C'est uniquement dans les argiles très-fortes,



très-plastiques, propres au moulage des poteries, que des drainages n'ont pas réussi. Mais ces drainages avaient été exécutés à une profondeur de 1°.20 à 1°.50. Quelquefois même il arrive que dans de tels terrains les tuvaux qui d'abord donnaient de l'eau cessent d'agir au bout de quelque temps, sans cependant être obstrués. Il y a des exemples assez nombreux de ces sortes d'insuccès cités dans un Mémoire de M. William Bullock Webster, inséré en 1847 dans le journal de la Société royale d'agriculture d'Angleterre (t. IX, p. 237), Ainsi, chez le révèrend E. Tunson, a Woodlands; chez M. Holloway, a Marchwood; chez lord Portman, à Blandford, des drainages à 1m.20 n'ont pas réussi dans l'argile. A Staplehurst, dans le comté de Kent. le drainage à 17.20 n'a pas fonctionné; il a produit de hons résultats à la profondeur de 0".70 seulement. M. Etheredge, de Sturston, près d'Harleston, dit avoir constaté qu'il n'est pas rare de voir dans l'argile un trou, fait à une profondeur de 1m.20, rester plein d'eau à une distance de 0".60 de la surface. Dans ce cas, on ne doit pas drainer à une profondeur plus grande que celle déterminée par les trous d'essai, ainsi que l'a conseille M. Barbier. Les drainages profonds et écartés ne conviennent qu'aux sols contenant une certaine portion de sable mèlé à l'argile. Comme l'a dit M. Pusey, qui jouit en Angleterre de tant d'autorité, il faut se tenir en défiance contre les règles absolues et examiner chaque cas particulier avant de fixer la profondeur du drainage. Des sous-solages sont en outre nécessaires dans les terres fortes pour assurer l'efficacité de l'opération et pour transformer la nature physique du sol.

En realité, les insuccès constatés sont restès limités à quelques dizaines d'hectares sur 900,000 hectares drainés en Angleterre et 110,000 hectares drainés en France à la fin de 1859.

## CHAPITRE XIX

## Conclusions

Nous avons atteint le terme de la tâche que nous nous etions imposée. Nous n'avions d'abord que l'intention de faire une seconde édition de notre Manuel du drainage des terres arables; mais, lorsque nous nous sommes trouvé à l'œuvre, l'horizon de nos études s'est agrandi, et nous avons êté conduit à rattacher au drainage toutes les améliorations da sol et surtout l'irrigation. Au lieu d'un volume, nous avons éte cort quatre volumes. Aussi notre travail, commencé en 1855, n'est-il terminé qu'en 1860. Puissions-nous avoir le droit d'invoquer comme excuse, auprès des souscripteurs que nous avons fait attendre si longtemps, l'utilité des faits que nous avons exposés!

Le grand enseignement qui doit ressortir des phênomènes constatés, des lois démontrèes, c'est que le drainage et l'irrigation ont pour but de faire circuler à la fois l'eau et l'air à travers les pores du sol. Un agriculteur d'un grand asprit, M. Auguste de Gasparin, l'avait dit avant nous (Le plan incliné): l'eau en excès et immobile croupit et fait plus de mal que de bien. Il en est de même de l'air stagnant. Mais que l'air et l'eau soient en mouvement, que leur circulation rende plus actives les réactions qui se produisent entre les matières organiques et les matières minèrales de la terre, que des labours profonds et l'ameublissement du sol permettent aux racines des plantes de puiser leur nourriture dans une couche plus épaisse, alors la végétation prend un essor inattendu.

Pour qu'il v ait de luxuriantes récoltes, il ne faut pas seulement de riches fumures, il faut encore que la roche se désagrège sous l'action des agents atmosphériques. Ainsi les principes solubles sont fournis en plus grande abondance aux plantes, et les matériaux nuisibles sont transformés par l'action décomposante de l'air et de l'eau se renouvelant sans cesse. En même temps que la terre devient plus fertile, l'air s'épure. Des émanations infectes cessent d'accompagner une évaporation jadis trop considérable. Quand un excès d'eau s'évaporait à la surface du sol, ce n'était qu'an prix de la perte d'une grande quantité de chaleur: la terre devenait trop froide et l'air trop humide. Alors de fréquents et épais brouillards obscurcissaient l'atmosphère. Avec le drainage, l'action bienfaisante du soleil s'exerce dans toute sa force à une plus grande profondeur dans la terre, et la rosée ensuite va durant la muit déposer plus avant dans le sol ses principes fécondants et rafraichissants. Enfin, par l'irrigation, comme dit le poête : r Quand le soleil embrase les campagnes, que l'herbe sèche et meurt, tout à coup des hauteurs sourcillenses du coteau l'eau descend, amenée dans la plaine : la voilà qui murmure en tombant sur les cailloux; les champs sont rafraichis et l'herbe s'est ranimée.

> El, quum exuslus ager morientibus estuat herbis, Ecco supercilio clivosi tramitis undam Elicit : illa cadens raucum per levia murmur Saxa ciet, scalebrisque arentia temperat arva. (Virgile, Géorgiques, liv. I.)

# TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

### DES GRAVURES.

A

Ados. Irrigation par planches disposées on ados et déversement, 1V, 413.

Air. Aération du sol produite par le drainage, IV, 650. — Effets de l'air et de l'eau dans le drainage, IV, 653. — Drainage avec circulation d'air, IV, 661. — Regard de surveillance et d'aération des drains, IV, 701. — Regards pneumatiques, IV, 705. — Cheminée pour établir une circulation d'air dans un aystème de drains, IV, 710.

Argile. Lavage de l'argile dans les briqueteries de Londrea, 1, 262, 263. — Machine à couper et humecter l'argile, 1, 266. — Broyeur d'argile à cylindre, 1, 267.

Arrosage par les engraia líquides. Syatème employé par M. Harvey à Glasgow, 1V, 548; — par les engraia líquides de Rugby, 590, 591; —du domaine de Vaujours, 598, 603 à 603.

1

Barrage-déversoir, IV, 261. — Empellement ou martelière, IV, 263. Bassin. Voyez Réservoir. Bateau. Vidange d'un hateau d'engrais

à Sevran, IV, 600.

Batte de l'Irrigateur, IV, 382.

Bêche en forme de langue de bœu l'pour trancher les garons, 1, 45. — Ouvrier manient la blocks II, 450. — Riche

anglaise avec polgnée et pédale, II, 150; - courbe à poignée horizontale, 135; - plate à poignée intérieure, 135; - plate française appropriée aux besoins dn drainage, 135; - creuse pour le fond des trauchées, 136. - Bêches plates françaises, nºs 1, 2, 3, 4, II, 156, 157, - Pelles de deuxième et troisième bêche, II, 138. - Jeu de biches de 0".50, 11, 140; de 0".58, 11. 141. - Bêche à côtes pour les terrains graveleux, 11, 142. - Bêche d'Auvergpe dite à barbouler, 11, 146. -Manœuvre de la pelle de second fer de bêche, Il, 167. - Bêche en forme de langue de bœuf pour la direction des tranchées, II, 175. - Bêche à rigoles de l'irrigateur, IV, 580.

Binette pour piocher les terrains graveleux, il, 159.

Blé. Plante aux différentes périodes de sa végétation, IV, 73.

Bohine de M. Barhier pour enrouler la cordeau employé à tracer les tranchées, il, 172. Bonde des petits réservoirs d'irrigation,

1V, 274, 275.—Bâton pour soulever les bondes, IV, 275.—Bonde pour fermer l'issue des regards, IV, 456. Borne repère pour retrouver la direc-

tion des-drains, 11, 252. Boulon pour joindre les tubes des trous

trancher les gazons, î, 45. — Ouvrier forés, îl, 252.
maniant la bêche, îl, 430. — Bêche Boutoir de tranchée. Première rt

deuxième manœuvre du boutoir de tranchée, ll, 170, 171.

Brassard en cuir pour les ouvriers draineurs, ij. 133.

Briques demi-cytiadriques pour l'étahissement des drains, f, 61; - tubulaires ordinaires, carrau, boutissé de southement, 255. — Moulage des briques, 1, 260, — Machine à labriques les briques de l'Acaville, 1, 269, 287; de M. Porter, 596, 267; de M. Gatte, 290, 200; de M. Borte, 293, 205, 200, 1, 200; de M. Porter, 201; 200; 200; De l'acaville de l'acaville de l'acaville de briques, 1, 367; de Whitehead, 368, 369.

Brouette pour porter les tuyaux au séchoir et au four, I, 364.

Broyeur d'argile a cylindres, 1, 267.

C

Camion pour transporter les pierres cassées destinées au remplissage des tranchées, 1, 37. Canal fermé par des pelles, IV, 266;

Capillarité, Élévation de l'eau dans des

tubes de verre par la capillarité, IV, 70. Caracole pour les sondes, II, 289. Chaine d'arpenteur, II, 12, 15.

Charrette à engrais liquides de Thompson, IV, 514; — de Stratton, 515; de Chandler, 516. — Tonueau pour le transport des vidanges, IV, 518. — Tonneau de M. Moreau employé à Yaujours pour l'arrosage par les engrais

iquales, IV. 606.
Charrae de Howard, II, 348, 319;
— de M. Pabbé Lambruschini, 321;
— de M. Bonne, 355;
— de N. 500;
— de

Hamoir, 325; — de M. Van Maele, 527, 341. — Charrue défonceuse de M. Guibal, II, 332, 533. — Charrue rigoleuse de Grignon, II, 315. — Charrue sous-sol de Read, II, 524; — de M. G. Hamoir, 328, 529; — ordinaire, IV, 84, 85. — Charrue tourne-oreilles de M. G. Hamoir, II, 304

Cheminée pour établir une circulation d'ait dans un système de drains, IV, 710.

Chevalet pour la courbure des tuiles, i, 259.

Chèvre pour les sondages jusqu'à 10 mètres de profondeur, II, 272. — Lhèvre à tambour et à mouinet pendant la manœuvre du battage, II, 278; — à tambour avec rous d'engrenage et poulie de frein, 282.

Civière à deux hommes pour le transport des tuyaux, II, 201, 202.

Claie portative de Clayton pour piscer les tuyaux, I, 3H. — Claie de M. Gastelier, I, 353, 354. — Claies superposées pour la dessiccation des tuyaux, I, 354. — Toti recourrant les elaies, superposées, I, 355. — Claie de M. Vincent, I, 357. — Etagère à claies de séchoir fixe, I, 358.

Cloche à vis pour les sondes, III.

Collecteur de drainage servant à l'irrigation, IV, 469.

Colmatage employé aux environs d'Avignon, iV, 478.

Conduites étanches. Profii en long de

Conduites cisacies. Probi es logg de deut d'ains d'aschement à conduites chackes et à tuyant verticus, 17, 462.

- Exécution et pose d'une conduite hitumière, 17, 462.

- Moute à roade de la conduite hitumière, 17, 462.

- Moute à roade de la conduite hitumière, 17, 463.

- Conduite, mobiles et raccord des fiements des conduites employère à Vay-jours, 17, 604.

- Manouver, 18, 605.

Courbes. Tracé direct des courbes horizontales aur un terrain à drainer, II, 69. — Courbes ligurant la situation de l'eau dans des terrains drainés à 12 mètres et à 8 mètres de distance,

IV. 755; dans des terrains assainis par un drainage trop écarté, 754. Grible pour trier les pierres aur le hord

des tranchèrs, 1, 38.

Grochet pour dégorger les filières, I, 514. — Arochet à deux pointes pour mettre de côté les mottes de gazon, II, 176.

Croissant de l'irrigatenr, IV, 581. — Croissant et écobue placés sur le même manche, IV, 582.

Groix en bols pour le réglement de la pente et la profondeur des tranchées, 11, 193.

II, 193. Culotte en cuir pour les ouvriers dral-

neurs, 11, 155.

Curette pour rettoyer les machines à fabriquer les tuyaux, l, 157. — Curette de fond pour le travail à la pioche et à la bèche, li, 158.

D

Dame angiaise en fer pour hattre le fond des tranchées, II, 151. Défonceuse de N. Guibai, II, 552,

SSS, Déversement. Irrigation par rigoles de niveau et déversement, IV, 402; par planches disposées en ados et dé-

verzement, 415.

Déversoir. Pian et coupe d'un barrage déversoir, 17, 264. — Empellement ou martellière, 17, 265. — Déversoir

pour le jaugeage d'nn cours d'eau, lV, 342. Distance. Mesure de la distance d'un point à un autre point inaccessible, II, 18. — Yesure de la distance de deux

points inaccessibles, II, 20.

Distributeur d'engrais liquide. Voyez

Engrais.

Drague pour nettoyer le fond des tranchees, I, 81. — Manœuvre de la drague horizontale, II, 169. — Drague plate de drainage, II, 180.

Drain ordinaire en pierres piates ou schistenses, I, 45; — collecteur, 46; — ordinaire en pierres non schistenses, 46; — prismataque construit avec des pierres, 48; — en pierres, 4mbii 3 Bohenheim par Schwerz, 57;

garni de briques sur trois côtés, 64; garni de briques sur quatre côtés, 64; - en pianches de bois de pin percées de trous, 66; - construit en gazon, 75. - Exécution des drains moulés, I, 82. - Raccordement d'un petit drain avec un drain de même espèce, II. 214. - Fil de fer recourbé pour griffer les houches des drains, Il, 222. - Piaque de tôle pour griller les bonches des drains, II, 222 .- Caralture d'un drain d'évacuation, II. 225. - Bouche d'évacuation dans up talus, IL 221, 225; en tête d'un fossé, 226, 227, - Draiu de défense contre l'envahasement des racines des arbres, li, 257. - Prains sinneux facilitant lus dérôts calculres ou ferrugineux, JV, 708. - Ébonlement des drains placés dans un terrain coulant, IV, 708, -- Mode d'enfonçage des drains verlicaux, 11, 255. - Coupe d'un drain collecteur de regards irrigateurs, IV. 457. - Profii en jong de deux drains d'asséchement à conduites étanches et à tuvaux verticaux, IV, 462. - Draius établis à Keythorpe, IV, 752 à 734. Drainage. Perte des eaux de drainage

à l'aide d'un puits rempli de pierres sèclies, I, 17. - Perte des eaux de drainage à l'aide d'un trou de sonde, 1. 17. - Prainage à l'aide de tuiles conrbes posées sur des semelles. L. 18; - en pierres, établi vers 1820. à Hohenheim par Schwerz, 1, 57, -Coupe d'un drainage du système de W. Rérolie, 11, 239, 240. - Drainage vertical garni de fascines, 11, 250. --Pian et coupe d'un drainage vertical, II. 252 à 254. - Drainage à la vapeur par la machine de MM. Fowler, e 1854, IJ, 355; en 1856, 360, 361, 364, 365. - Jauge de drainage de M. Milne, IV, 155; de M. Mangon, 176, 177. -Expérience démontrant l'aération du soi produite par le drainage, IV, 650. - Effets de l'air et de l'eau dans le drainage, IV, 653. - Assamissement incomplet du sol dans un drainage à

fossés découverts, TV, 658. — Brainage avec circulation d'air, IV, 661. — Drainage Plans de). Pian de drainage

d'une pièce de terre sise à Templeuve !" (Nord), 1, 71; - d'un champ présentant une seule pente faible et réguiière, li, 85; - d'un champ présentant deux pentes régulières, 86; - d'un champ présentant une très-graude longueur dans le sens de la pente, 87; - d'un champ présentant dix versants, 88; d'un terrain à quatre versants avec lignes horizentales de niveau, 89; d'une pièce de terre de la ferme de Châteaufort (Selne-et-Marne), 90; d'une pièce de terre de la ferme de l'Épine (Seine-et-Marne), 92; - d'une pièce de terre dite je Petit-Cios-Thlerry, située à Brunoy (Seine-et-Oise), 97;d'une pièce de terre dite la pointe de Mongeren, drainée à Bruney, 101; - de la pièce de la Bergerie à Bruney, 105, 106; -- d'une pièce de terre de la ferme de Crèvecœur (Nord), 99, 100; - da la ferme de Crèvecœur 'Nord), 107; - de l'étang de Chevrier (Cher), 103; - d'une pièce sise sur le domaine de Charmei (Alsne), 98; - de ia pièce da terre dite Fond de Courmont, sise sur ie dom :lne de Charmei, 116: - de trois pièces de terre contiguës du domaine de Charmel, IV, 8;du domaine de Grammont (Cher), 11, 122: - de Mitry-Mory (Scine-et-Marne), lii, 648; - de la pièce de terre dite les glaises, sise sur la commune de Noaiilea (Oise), 1V, 45; - de la ferme de Killem (Nord), 24: - irrégulier exécuté à Palllé (Lot-et-Garonne', 28; - d'une pièce de terre de la commune de Chabris (ludre), 95. - Coupes géologiques du drainage et de l'irrigation du domaine de Monteeaux, IV, 456 à 458 .--Prairie drainée et Irriguée sous gazon et sur gazon, iV, 458, - Plan de drainage et irrigation combinés, IV, 469. - Plan de dralnage et d'irrigation de la ferme de Villers, 1V, 446. --Coupes géologiques de Keythorpe et plan de dralpage de co domaine, IV. 750 à 755.

Enux. Perte des caux du dralnage à Faide d'un puits rempli de pierres

sorbes, 1, 17; - à l'aide d'un tron de sonde, 17. - Élévation de l'eau - par la capillarité, IV, 70. - Appareil de M. Miine pour janger l'eau écoulée d'un drainage, IV, 155; - appareil de M. Mangon, 176, 177. - Effets de l'uir et de l'eau dans le drainage, IV. 655. - Courbes représentant la situation de l'ean dans des terres drainées à 12 mètres et à 8 mètres de distance. IV, 757, 754; dans dea terrains assainis par na drainage trop écarté, 754. - Coupe d'un terrain drainé indiquant la position des tubes d'observation de l'eau, IV. 756. - Variation de la nappe d'eau souterraine dana un terrain drainé, IV, 762. Écobue de l'irrigateur, IV, 381, 382.

Ecobue de l'irrigateur, IV, 381, 382.

— Croissant et écobue placés sur le même manche, IV, 382.

Écope pour nettover le fond des tranchées, l, 8t. — Ouvrier maniant l'écope, ll, 168.

Empellement, iv, 265.

Engrais liquides. Charrette à engrais liquides de Thompson, IV, 514; de Stratton, 515; de Chandler, 516. -Toppeau pour le transport des vidanges, IV, 518. - Tonneau de M. Moreau employé à Vaujeurs pour l'arrosage par les engrais liquides, IV, 606. Machine de M. l'eter Love pour la distribution des engraia liquides, IV. 578, 579. - Pont volant pour protéger les conduites portatives dans le avatême de M. Love pour la distribution des engrais liquides, 1V, 579. - Prise d'eau du système tubulaire ponr l'arrosage par les engrais liquides de Rugby, IV, 590, 59t. - Plan du domaine de Vaujours Irrigué avec les vidanges de Paris, 1V, 598. - Vidange d'un hotean d'engrals à Sevran, IV, 600. - Robinet-boisseau employé à Vaujours pour former les prises de distribution de l'engrais liquide, IV, 605. - Condultes employées à Vanjours pour la distribution des engrais liquides; raccord et manœuvre den condultes, IV, 604, 605, - Système d'arrosage par les engrals liquides emplové par M. Harvey, à Glasgow, IV.

548; employe à la ferme de Newbord-Grange, près Rugby, 590, 591.

Equerre d'arpanteur, II, 15. — Pied à trois branches pour Véquerre et le niveau, II, 65.

F

Pabrique de tuyaux. Atclier complet d'une fabrique de tuyaux de drainage par M. Thackeray, 1, 186.

Fancines. Métier pour les fabriquer, l, 67. — Mode de liage, l, 68. — Tranchée disposée peur être garnie de fascines, l, 68. — Drainsge vertical garni de fascines, ll, 259. — Pont formé de piquets croisés et de fascines, lV, 396.

Fiche d'arpenteur, II, 13. — Fiche arrêtant la chaîne d'arpenteur, II, 13.

tant la chaine d'arpenteur, il, 13.

Fil de laiton pour couper la terre propre à fabriquer les tuyaux, l, 159.

Filière pour mouler les tuyaux, l, 456.

 Crochets pour dégorger les filières,
 1, 314. — Yue de la filière pendant le passage du tuyau dont le collier a été formé, III, 255.

Fonnés. AssainIssement incomplet du sol dans un drainage à fossés découverts, 1V, 658.

Fouilles distribuées sur la lique principale de uivellement, Il. 82; — alternés avec des sondages sur la lique principale de nivellement, 85; — et sondages effectués dans no terraia présentant des couches aquifères, 84, — Trasebée d'essai et trous d'exploration d'un terrain à deziner, Il, 9,

Fouloir en bois de M. Lauret, II, 145.
Four de Saint-Benge à cuire les tayaux, I, 5:6, 377; — de M. Vincent, 378, 579; — de Clayton, 582 à 585; — temporaire en terre, 588, 589; — à coupole, 592; — de M. Virebent, 505 à 586; — continu de M. Demimuids, 402; — de M. Sarbier, 465 à 447.

Fourche à trois et à cinq dents, Il, 145. — Manœuvre de la fourche à quatre dents, Il, 166. — Fourche pour reteuir les tuyanx pendaut l'entraction de la corde dans le système de M. Fowler, Il, 364. 6

Gazons Bêche pour trancher les gazons, J. 43.

Germination dans des sols secs, humides, drainés et non drainés, IV, 655, 656.

655, 656.
Gouge. Première et seconde manœuvre de la gouge de fond, II, 167, 168. —
— Manœuvre de la hacho-gouge, II,

Griffe ou clef de retenue pour les sondes 11, 260. — Clef de relevée ou pied-dobœuf, 11, 274.

17

Eache de drainage, II, 147. — Ilache à marteau pour couper et eulever les raciues, II, 147. — Manœuvre de la hache-gouge, II, 169. — Ilache pour tracer la direction des tranchées, II, 175.

Herse Vitard pour remplir les tranchées de drainage, 11, 220.

Houe à remplir les tranchées, Il. 217.

•

Lastruments de drainage. Collection d'outils de drainage propres à différents terraius, employes par M. Barbier, II, 448, 449. — Collection primes au concours de Northampton, II, 135. — Outils divers des fabriques de Birmingham, II, 156.

Irrigation par submersion, 17.397: -par rigoles de niveau et déversement, 402: - par razes ou rigoles en épl de blé, 407; - par planches disposées en ados et déversement, 415; - par demi-planches superposées, 425. -Coupes géologiques du drainage et de l'irrigation du domaine de Montceaux, IV. 456 à 458. - Prairie drainée et irriguée sous gazon et sur gazon, IV, 458. - Plau de drainage et irrigation combinés, IV, 469. - Plan des irrigalious à eugrals liquides avec les vidanges de la ville de Rugby, IV, 500, 5M. - Plan du domaine de Vaujours irrigue avec les vidanges de Paris, IV, 598. - Conduites employées à Vattjours pour les Irrigations par les engrais liquides, IV, 603 à 605. - Plan des irrigations de la terre du Lude, IV. 643; de drainago et d'irrigation de la forme de Villiers, IV, 416.

Jauge de drainage de M. Milue, IV, 153; - do M. Mangon, 176, 177. -Déversoir pour le jaugeage d'un cours d'eau, IV, 542.

Levé d'uu plan. Néthodo de lever d'un plan, II, 11. - Tracé d'une perpendiculaire et d'une parallèle à une droite, II. 17. - Mesure de la distance d'un point à un autre point luaccessible, Il, 18,-Tracé d'que paral èle à une droite lunccessible, 11, 19, - Mesure de la distauce de deux points innecessibles. 11, 20. - Prolougement d'une droite audela d'un obstacio infranchissable. Il. 20. - Partage d'un champ en plusieurs parallèles à une direction donnée, il, 21. Vovez Nivellement.

Louchet pour découper les conduits en tourbe, 1, 79; - dit mêche do fer pour - schever les tranchées des drains moulés, 81. - Louchet de draipage. II, 152. - Mancenvre do louchet, II,

Lunette des niveaux, 11, 55.

Machines à fabriquer les tuyaux de drainage. Aurienne presse à faire les tuyanx, 1, 147, 148. - Filière pour mouler les tuyaux, 1, 156. - Machine de Clayton à décharge verticale, 1, 161; - de Clayton, à décharge horizontale, 162, 299, 300; - de Hatcher, 166; - de Webster, 168; - de Williams, 169, 170; -de Whitehoad, 173, 233; -de Scroeg, 175; - d'Ainslie, 181; - de Thockeray, 183, 184; - do Randell et Saunders, 188, 189, 190; - de Cham- tuyaux avariés, 314.

Calla, 199; - de Bouiltier à décharges horizontale et verticale, 202, 205; de Bertin-Godot, 205, 206; - de Bovie à simple et à double calase, 208, 211; - de N. Etheridge, 221; - de Frank liu, 223, 221; - de M. Schlosser, 236, 251; - de MM. Blot et teperdrieux, 242, 245; - de M. Jordan, 245; - de MM. Virebent, 217; - de M. Porter; 296, 297; - de M. Berie, 301, 303, 304; - à 40 fr., 306, 307; - de Whitehead pour mouler les manchons sur les tuyaux, 57%; - de M.N. Muel, Valid et t.º, 111, 228, 229; - de M. Fowler. 232. 233: - de M. Maresebal 256, 257;- de M. Tonaillon, 240, 241,

Machine à fabriquer les briques de M. Carville, 1, 280, 281; - de M. Terrassou-Fougere, 284, 285; - de M. Porter, 206, 297; - de Clayton, 299, 300; -de M. Borie, 301, 335, 301, Machine à épurer le terre de MM. Clamageran et Roberty, 1, 240, - Machine à couper et humecter l'argile. l, 266. - Brainage à la vapeur par la machine de MM, Fowler, en 1854, FL.

555; en 1836, 360, 361, 364, 365, -Nachine de M. Peter Love pour la distribution des engrais liquides, IV. 578, 579. - Machines à mélanger la terre, V. Molaxeura, Malaxeurs. Roulesux pour molaxer

· les terres, 1, 125. - Tine à malaxer. d, 126, 127; - conteaux récleurs, des tines à malaser, 128, 129, - Machine de M. Rouillier, I. 133. - Toppenu malaxeur, 1, 151. - Tonneau broveur. i, 151, 152. - Appareil de Clayton, L 151; - de madame veuvo Champion, 195; - de M. Schlosser, 229. - Malaxeur de Whitehead, III, 216, 217,

Manchons. Planchette à faire les manchons, 1, 571, - Explication de la coupe des monchous, I, 371. - Machine de Whitehead pour mouler les manchons sur les tuyaux, 1, 572, -Manchon ordinaire ou dixlème de grandeur naturelle, Ill, 255.

Mandrins pour axisir les tuyaux, I, 150; - pour reformer l'orifice des

pion, 195, 194; - d'Exalt, 197; - de Manége de Barrett, Exalt et Andrews,

I, 155; — de Barrett, 156; — de Croskill, 157; — de Garrett, 157.
Marteau pour cassor les pierres des

Marteau pour casser les pierres des tranchées, l, 45; — pour conper et percer les tuyaux, 11, 213.

Martellière, IV, 263. Métier peurfabriquer le

Métier pourfabriquer les fascines, 1,67. Mire d'arpenteur, 11, 23. — Règle gradnée garnie de la mire à coulisse, 11, 65. — Réunion du pied à trois branches et des deux règles de la mire de l'ingénieur draineur, 11, 657

Module milanais pour la distribution des eaux d'irrigation, 1V, 352.

Moteur à vent de M. Amédée-Durand, IV, 295. — Noteur de la charrue de drainage de MM. Fowler, 11, 365.

Moule à rondelles de hitume pour l'exécution des condnites bitnmées, IV, 463. Mouton pour enfoncer les tubes des sondages, II, 293.

#### 14

Nécessaire du draineur, II, 62.
Nivean d'eau, 1, 59. — à bulle d'air,
52; — à bulle d'air et planoler, 53.
54. — Lunett der niveaur, II, 35.
— Niveau d'Eganit, 57; — de Lenoir,
40. — de drainage anglais, 41; — de
macon pour la vérification particile
6as pentes, 47; — da pente de
81. Lauret, 48; — de pente de Illearet,
54; — de pente de Illearet,
54; — de pente de Illearet,
55; — de pente de Illearet,
56; — de Pente de

Nivelettes. Procédé des nivelettes pour la vérification de la pente d'une tranchée, il, 191.

Nivelloment. Mire d'arpenteur. IJ.

25. — Belgé gradués garnie de la mire à coulisse, II, (5. — Rémison du pied à trois branches et des deux règles de la mure de l'ingéniere d'arièceur. II, (5. — Nivellement simple, IJ, 24; — de deux points séparés par un obstacle, 25; — composé, 26; — Tracé direct des courbes horizontales aux un terrain à d'aniser, II, (6); —

Disposition d'un nivellement poir tage cer un le pappe les lippas boricatales, II, 77. — Poper à coche employé pour les nivellements, II, 78. — Fouilles distribuées sur la ligor princnées avec des sondages sur la figna republication de la lippa de la lippa de la lippa principa de nivellement, II, 78. — Pouille et condignes d'include, d'igna province de la lippa de la lippa de la lippa de la lippa pour la vériseaulos de la pente d'une tranciere, II, 31. — Procédé des niveltus pour la vériseaulos de la pente d'une trancière, II, 30. —

#### 0

Outils de drainage. Voyez le met Inatramenta et le nom de l'instrument.

### P

Paratlète. Tracé d'une parallèle à une droite, li, 17; à une droite insecessible, 19. — Partage d'un champ an plusieurs parallèles à une direction donnée, 21.

Pelle. Canal fermé par une ou deux pelles, IV, 266.

Pelle de denxième ettroisième héche de drainage, II, 158. — Pelle pour deblayer, II, 142. — Manœuvre de la béche de surface, II, 167. — Manœuvre de la pelle de second fer de béche, II,167. Perpendiculaire. Tracé d'une perpendiculaire à une droite. II, 17.

Pétrissage de la terre épurée, 1, 458. Pio pon entailler les roches, li 44; à pédale, 45; — à pédale française, II, 144.

Pied à trois branches pour l'équerre et le nivean, II, 63. — Réunion du pied à trois branches et des deux règles de la mire de l'ingénieur-draineur, II, 63.

Pierres. Camion pour les transporter, 1, 37. — Crible pour les trier anr le bord des tranchées, 1, 38. — Martean pour let easser duss les tranchées, 1, 44. — Trépan on casse-pierres, 11, 265. — Tranchée empierrée ordinaire et

principale, IV, 83.

Pieu pour corroyer la terre glaise dans
la construction des réservoirs. IV, 257.

Pilon pour tasser la terre dans les boltes | Ratissoire pour curer les rigoles, IV, à glaise, I, 150; dans les tranchées, 11, 210.

Pince en bois pour garnir les jeints des tuyaux, 11, 208,

Pinnules. Niveau à bulle d'air et pinnules, II. 35. - Vue d'une pinnule à fils eroisés et à viseur, 11, 31. Pioche pour fouiller les terrains pier-

reux, 1, 43 .- Pioche à levor les gazens, II, 176. -Pioche del'irrigateur, IV, 379. Piquet à coche empleyé pour les nivellements, Il, 78. - Piquet peur enrouler le rordeau destiné à tracer les tranchées, Il, 172.

Plans. Levé des plans, voyez Levé. -Plans de drainage, voyez Drainage. Plantes. Etat des racines des plantes daus des terrains drainés et nen drai-

nés, IV, 71, 72. - Plante de hlé dessinée anx différentes périodes de sa végétation dans un sol meuble, IV, 73. Pont fermé de piquets croisés et de fas-. cines, IV, 396. - Pont volant pour protéger les conduites portatives dans

le système de M. l.ove peur la distribution des engrais liquides, IV, 579. Poseirs pour placer les tuyaux, Il, 204. Poulie à chape pour suspendre les cor-

des d'attache des sondes, II, 275. Presse à faire les tuyaux employés anciennement, 1, 117, 148; -hydraulique pour étirer les tuyaux de M. Mareschal, III, 236, 237; - de Clayton pour rebattre les tuiles et les briques,

1, 567; - de Whitehead, I, 568, 639. Prise d'eau du système tubulaire pour l'arrosage par l'engrais liquide de Bugby, IV, 590, 591. - Plaque de recouvrement des prises d'eau, IV, 591. - Robinet-boisseau employé à Vauours pour fermer les prises de distribution de l'engrais liquide, IV, 605.

Puits rempli de pierres seches pour l'absorption des eaux de drainage, 1, 17. - Puits absorbant creusé dans le terrain de l'aris, II, 299.

Racines. Lat des racines des plantes dans un terrain non drainé, IV, 71;dans un terrain draine, 72.

581.

Ravale cuibutcuse de M. Hallié, IV. 376, 377,

Razes. Irrigation par rases ou rigoles en épi de blé, IV, 407.

Regard pour vérifier le fonctionnement des drainages, Il, 228. - Regard de surveillance et d'aération, IV, 704. - Regard pneumatique, IV, 705. - Regard construit avec tuyaux à embottement, Il, 229. - Grand regard en pierres sèches, II, 230, 251. - Plan d'un regard pour irrigation avec les caux souterraines et bonde pour fermer l'issue des regards, IV. 455. 456. - Coupe d'un drain collecteur et de regards irrigateurs, IV, 457. - Regards vannes des toyaux d'irrigation, IV, 467, 468.

Règle graduée garnie de la mire à coulisse, il, 65. - Réunien du pied à trois branches et des deux règles de la mire de l'ingénieur-draineur, 11, 65.

Réservoir en forme de cuvette pour les petites quantités d'eau, IV, 256 .-Bassin avec murailles en pierres sèches et corroi de terre glaise, IV, 257. l'ieu pour corroyer la terre glaise dans la construction des réservoirs, IV, 257. - Auge de vidange et bonde des petits reservoirs, IV, 274, 275. - Baton pour soulever la bende des réservoirs. IV, 275.

Rigoles. Ratissoire pour curer les rigoles, IV, 381. - Irrigation par rigoles de niveau et déversement, IV. 402; par rigoles en épi de blé, 407. Rivet pour les jeintures des tubes des

trous fores, II, 292. Robinet-bolsseau employe pour former les prises de distribution de l'engrais líquide à Vaujours, IV, 605.

Roches. Pics pour entailler les roches. I, 44. Rouleau mobile de M. Vincent pour

garnir les filières, l, 311; - en bois our rouler les tuyaux, 565. - Rouleaux ponr malaxer les terres, I, 123. Roulette à dégazenner de M. Polonceau, Il, 174.

S pour suspendre l'anneau de tête des sondes, II, 273.

Séchoir à tuyanx. — Yue latérale d'une travée, 1, 545. — Mura à ponr à section de rectangle et à section carrée, 1, 345, 346. — Étagère de séchoir fixe, 1, 559. — Yue d'un séchoir établi par M. Mangon, 1, 360.

Semelle et demi-semelle de fonte ou de fer pour mettre sous le pied de l'ouvrier draineur. Il, 154.

Sondages. Voyez Fouilles. Sonde à main pour l'étude du sous-sol des terres à drainer. Il. 7. - Tête de sonde à anneau et à wil, II, 268. -Griffe ou clef. de retenue, 11, 269. -Tourne à gauche, Il. 269, - lige ou rallonge de sonde, II, 269. - Poulie à chape et S pour les sondes, 11, 273. - Manche à vis pour la rotation de la sonde, II, 274. - Clef de relevée ou pied de bœuf, II, 274 .- Tonrne à gauche à double manche, Il, 275,-Soupapes à clapets pour les sondes, Il, 276, 277; à boulet et à muche américaine, 277. - Cloche à vis pour les sondes, Il, 289. - Caracole, II, 289. - Sonde do Palissy perfectionnée par

MM. Degousée et Laurent, III, 250.
Soupages à clapet pour les sondes, II, 276, 277, - à boulet et à mêche américaine, 277; - à boulet et à anse pour le nettoyage des puits absorbants. III. 301.

Submersion. Compartment d'irrigation par submersion, IV, 397.

1

Tables de M. Lauret et de M. Claytou ponr rouler les tuyaux, 1, 568, 565. Tarière à talon et à mècho un peu couchée, II, 262; — à langue américaine, 262, — à langue rubauée, 265; — à langue longue, 264.

Terre. Pétrissage de la terre épuyée, I, 138. — Fil de laiton pour couper la terre, I, 139. — Pilon pour tasser la terre dans les boltes à glaise, I, 139.— Machine à épuyer la terre de MM Clama. geran et Roberty, I, 240. — Machine à couper et à humecter l'argile, I, 266. — Broyenr à cylindres, I, 267. — Pieu pour corroyer la terre glaise dans la construction des réservoirs, IV, 257.

Tine à malaxer, 1, 126, 127;— couteaux racleurs des tines à malaxer, 128, 129. Tonneau malaxeur, 1, 151. — Tonneau broyeur, 1, 451; — râteau, broyeuret fond du tonneau broyeur, 452. — Vuyez Engrais liquides et Churrette.

Tourbe. Louchet pour découper les conduits de drainage en tourbe, 1, 79. — Prismes de tourbé découpés de manière à former des tuyaux, 1, 79. —

Tranchée garnie de tourhe, I, 79.

Tourne-à-gauche pour les sondes,
II, 269. — Tourne-à-gauche à double
manche, II, 275.

Tranchée à pierres perdues, 1, 36; garnie d'un canal construit avec des pierres plates, 36; - disposée pour être garnie de fascines, 68; - garnio de tourbe, 79. - Tranchée d'essal et trous d'exploration d'un terrain à drainer, Il, 9. - Tranchées profondes et moyennes dans les terrains argileux. II, 128; - ponr les terrains pierreux, 129. - Tranchée étanconnée dans un terrain tres-meuble, II, 181. - Tranchée empierrée ordinaire et principale, IV, 85. - Coupe d'une tranchée de drainage montrant les précautions à prendre dans la pose des tuyaux et le remplissage, IV, 712. - Verification des dimensions d'une tranchée par un gabarit, Il, 189. - Effets produita par des tranchées de profondeur égale et par des tranchées de pente uniforme, II, 191. - Procédé des nivelettes pour la vérification de la pente d'une tranchée, Il, 191. - Croix en hois pour le règlement de la penteet de la profondeur des tranchées. Il. 193. - Reglement des pentes des tranchées par un cordeau ten-lu sur une des parois de la tranchée, II, 195. -Instrument de M. Marc pour régler le fond des tranchés de drainage, IV.

terre dans les boltes à glaise, I. 159.— Trépan ou rasse-pierres, II, 265.
Machine à épurer la terrede MM, Clama— Tubes d'observation des eaux du drai-

nage employés par M. Belacroix, IV. 756. - Tube de garniture pour les trous fores, 11, 291, 292.

Tuiles servant au drainage avant l'invantion des tuvaux, 1, 18. - Roulage d'une tuile dans son moule, I, 256. -Ebarbage des tuiles dans le moule, l, 257. - Application des tuiles sur des ehevalets, 1, 257. - Chevalet pour la courbure des tulles, 1, 259. - Machines à fabriquer les tuiles de M. Terrasson-Fongères, 1, 281, 285. - Presse Clayton pour rebattre les tuiles, l, 367; de Whitehead, 360, 369. - Tuilerie d'après le système de M. Barbier, 1, 405 à 447.

Tuyaux. Tuyau retrouvé à Maubeuge et remontant au delà de 1620, 1, 31;- cylindrique, 143; - à aection elliptique, 1:5; - avec empâtement, 141; avant une base plane, 144; - à renflement, 145, - sinueux facilitant les dépôts culcuires ou ferrugineux, 1V, 708. - Tuyaux réunia par un manehon ou collier, I, 144; - a'enehevetrant par sectiona à diverses courbures, 145. - Filière pour mouler les tuyaux, 1, 156. - Mandrins pour saisir les tuvaux, 1, 156; - pour reformer l'orifice des tuyaux, 314. - Atelier complet d'une fabrique de tuyaux par M. Thackeray, 1, 186. -- Plan du four et de la fabrique de tuyaux de l'aucien institut agronomique de Versailles, 1, 558; - d'une fabrique da tuyaux établie d'après le ayateme de M. Clayton, I, 340. - Fabrique de M. Claytou pour étirer et dessécher les tuyaux, 1, 342. - Claie portative de Clayton pour placer les tuyaux, 1, 341. - Tuyaux empilés achevaut de secher, 1, 549. -- Vue latérale d'une travée de séchoir à inyaux, 1, 345. - Fabrique de tuyanx de M. Hervé-Mangon, 1, 348. - t ylindre en hois pour rouler les tuyaux, 1, 565. - Woyant de la mire d'arpenteur, 11, 25.

Tables de M. Lauret et de M. Clayton pour rouler les tuyaux, 1, 364, 365. -Brouette pour porter les tuyaux au séehoir et au four, 1,364 .- Civière à deux hommeapour porter les tuyaux, 1, 201, 202 .- Posoirs pour les tuyaux, Il, 201. -Ouvrier posant les tuyaux, Il .205 .-Pince en boia pour garnir les joints dea tuyaux, 11, 208. - Pilon pour tasser la terre sur les tuyaux dans lea tranchées, II, 210. - Gros tuyau de raccordement, II. 212. - Petit tuyau se raccordant danaun tuyan collecteur, Il 919 - Marteau à couper et à percer les tuvaux, Il, 213. - Plan et coupe du raccordement de deux tuyaux, il, 214. - Tuyau courbe de déversement, II, 215. - Assamblage de tuyaux bo. rizontaux et verticaux du système de M. Rérolle, 11, 240. - Conpe longitudinale et forme extérieure d'un tuyan à collier fixe, III, 255. - Vue de la distance des noyanx tixes au bord de la plaque pour le calibre ordinaire des tuyaux et la fabrication des tuyaux à collier, Ill, 254. - Yue des noyaux mobilea appliques contre les noyaux fixes pour la fabrication du collier. III, 255. - Vue de la filière pendant le passaga du tuyau dont le collier a été forme, III, 255. - Tuyau ascensionnel d'arrigation, IV, 463. - Regards vannes dea tuyaux d'irrigation, IV, 467, 468. - Collecteur pendant l'irrigotion, IV, 469. - Machines à fabriquer les tuyaux, voyes Machines.

Vanne mobile à la main et mue par des treuils. IV, 267. - Canal fermé par dea pelles, IV, 266. Vent. Moteur à vent de M. Amédée-Du-

rand, IV, 295. Vidanges. Voyez Engrai. Liquides.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE DES GRAVORES.

## TABLE ALPHABÉTIOUE DES NOMS

## DES AUTEURS ET DES AGRICULTEURS CITÉS,

AMOUROUX, II, 411. AMELLER, II, 405.

ANDERSON, I, 320.

ANDREWS, 1, 155.

ANTHONY, IV, 40.

117, 119,

ANDRE, III. 78.

745.

ANDRASSV, 1, 146; 111, 208.

ANDRIEUX, III. 48, 401. ANDRIOT, III. 95: IV. 210.

ANGLES, II, 471; III, 77, 78,

ANGLEVILLE (p'), II, 440, 441; III,

ANGENAULT, 111, 85.
ANGEVILLE (p'), 111, 5; IV, 255, 644.

ABEILLON, III, 31. ABOILARD, III, 140, 141, 167, 214. ABBAHAW, 11, 390. ACLAND, III, 474; IV. 680. ADAM (Achille), 11, 420; III, 117, 119, 243, 244 ADAM (sir Charles), IV, 110. ADAM (William Bridges), Il. 380. ADCOCK, 11, 380. ADMÉMAR, II. 393. AGACHE, 1, 446. AILSA, IV, 502, 569. AINSLIE, 1, 21, 23, 125, 180, 181, 182, 187, 297, 315, 321, 322, 524, 327; II, 378, 380, 400, 413, 422, 470; 111, 127, AIRD, 1. 219. AKRILL, II, 382. ALAMARGOT, II, 408. ALBANS BABAUT, III, 65. ALBERY, III, 98. ALBERT (Archiduc), III, 207. ALBY, IV, 29, 30, 32. ALIROL, III. 81. ALIX, 11, 407; 111, 128, ALLARD, III, 110. ALLAND (Général , III, 149. ALLOUBY, I, vii; III, 56, AMÉDÉE-DURAND, IV, 189, 289, 293, 294, 295, 297, 368, AMIRAULT, III, 146. AMOS, IV, 333.

ABBADIE DE BARRAU (p'), III, 55.

APPARUTI, II, 398. APPOLD, IV. 333. ARAGO, II. 44: IV. 130, 131, 134, 271, 337, 472. ARREAUMONT, III, 91, ARCHIMEDE, IV, 396, 327, 328, 494. ARDENT (le général), III, 100. AREMBERG (le prince d'), III, 66. ARESTEIN, III, 212. ARFEUILLES, Ill, 21. ARCYLE (le duc d'), IV, 505. ARLOT DE SAINT-SAND (b'), III, 44. ARLOZ, III, 6. ARRITAGE, 1, 324, 353; 11, 382; HI, 117, 153. ARNAUD, III, 122. ARNOUL, III, 140.

ARNOUX, III, 98. BABCLAY, IV, 682. ABONSSON V. H. 407. BABDET, Ill, 147. ARRIVABENE, IV. 525. BARDWELL, 11, 582. ARTOIS (b'), 11, 402 BAROCHE, III, 47, 48. ARUBERT, III, 67, 69, BARBAL, II, 452, 455, 454, 455, 456, ASHTON-LIGHTOLLEB, II, 579. 457, 458; III, 212; IV, 701. ATKINS, II, 389. BABBAU (DE), III, 53, 54, 67. ATKINSON PEACOCK, II, 580. BARRAU (Félix , III, 52. AUBERGIER, II, 394. BARRAU (Jules), III; 52; IV, 111, 125, AUBBY, III, 100. BARRAU (Maurice DE), Ill, 151. AUERSBERG (le prince b'), 1, 416; III, BARREAU (DE), III, 101. BARRETT, 1, 135. BARROW, IV, 475 208. AUGUSTE, I, 6. AUJORBANT (p'), III, 156. BARSALOU, 111, 85. AUMONT, IV, 178. BARSHAM, II, 384, 385, 386, AUNAC, III, 87. BARTHÉS, III, 151. AUBIOL D'AZAS, III, 51. BARTHOLOMY, III, 104. AUNTIN, II, 386; IV, 529, 530, 533, BASHFORD, II, 578. 551, 560, 592, 595, 596, 691. BASSOMPIERRE-SEWRIN, 11, 420. AVRIL, IV, 101, 102, 121, 205 BASTIDE DE VILLEMUSAULT, III. AYGALENQ-BLANQUET, II, 598. 63. AYMARD, III, 81; IV, 242. BATAILLABD, III, 6. Awanie, 111, 148; IV, 209. BATARLES, III, 51. AYMON-MORIN, III, 55. BATABLEER, IV, 501, 522, 523. BAUCHER-FILLIOL, III, 149. AZY (p'), III, 101 . BAUDET-LAFARGE, III, 121.

BAUDIN, II, 402. BAUDRY, IV, 721. BAUMGARTEN, IV, 211, 363, 473.

BAYABD, 111, 67.

BEADON, II, 405. BEABT, I, 217, 218; II, 378.

BEATTE, IV. 46.

BARIN, 11, 312, 314, 522, 402.

BEAU DE ROCHAS, II, 410.

BEAUGRAND, III, 156, 158,

BEAUMONT Elie del, I, 105.

BEAUMONT (George), II, 58%.

BEAUFORT (DE), IV, 689.

562, 452, 456; 111, 84.

BAYET, II. 404.

475.

BABIN, 111, 82. BACON, IV, 682, 695. BAGNEUX (08), III, 155. BAGSHAW, II. 577. BAIGNOL, II, 412. BAILEY DENION, II, 378; III, 177, 189, 191, 193, 194, 195, 497. BAILLIE, II, 581. BAIRD, IV, 503. BAKEWELL, II, 397. BALLY, 111, 98. BAMFORD HUSSON, IL 585. BANCELIN, III, 94. BAPTISTAT (Paul), Ill, 52. BAR (PE), III, 101. BARBASTE (Paul), Ill, 50. BARBETLLOS, 111, 85, BARBEY, III, 99, 100. BARBIER, 1, 405, 404, 419, 420; II-75, 150, 151, 165, 164, 165, 172, 210, 575, 410; III, 50, 92, 167, 215; IV, 454, 458, 459, 440, 442, 600, 717, 720, BARBILLON, III, 38.

BEAUREGARD (Loiret), 1, 352, 555.

BEAUBEGABD (Haute-Garonne), III,

245, 246, 247, 249, 622, 625.

BELIDOR, 17, 336. BELIN, IV, 721, MELL (Élisabeth), II, 377. mer. E. (Georges), IV, 89, 103, 121. BELL (miss), IV, 563. mell (William), II, 377. BET.LE, 17, 106. BELLENAVES (DE), III, 20, BENNETT, II, 402. BENOTE, II. 405. BENSON, II, 579. RECONT (DE), III. 3, 6. BÉRABD, III, 58. BERLAND, IV, 210. BERNARD, 111, 65, 64. BERNAUDET, III, 91. BERNEBS, IV, 729, 755. \* BERTEAU, IL 405. BERTHAUT, II, 395. BERTHIER DE BIZY, III, 101. BERTIN, IV, 227. BERTIN-GODOT, 1, 204, 207, 305, 353; III, 87, 427. BERTON, IV, 294. BEBTRAND, H. 400: HI. 118, 155. BESENVAL (DE), II, 427. BESNARD, III. (0. BESSIERE, III, 52. BESSON, III, 106, 108, BETHMONT, III, 63. BEUCHON, II, 406. HEARD, III, 47, 48, 91, 95, 125. BIGNON, III. 21. BILLON, 111, 45. MILLY, III, 99. BINETTE, III, 34. BING, II, 412. MENGER, IV. 422, 480, BIRCH, H. 382. mind, II, 587. miny, III, 82. BLACKBURN, IL 390. BLACKETT-BEAUMONT, II, 581. BLACKWOOD, 1, 520. BLADES, II, 382. BLAMOUTIEB, III, 19, BLANC, III, 99. BLANCH, II, 407. BLANCHARD, 1: 22% BEANCHE, IV. 114. BLANDFORD, II, 355. BI.ATTIER, II, 410.

BLICKFORD, IV. 529. BI.IGH, I. 8, 9, 16. BLISSET WHITTON, II, 385. BLONDEAU, 111, 46, 213. RLOT, I, 241, 244, 312, 331, 333, 349, 350, 355, 447; II, 412; III, 411, 137. BOBÉE, III, 84 BODIERRE, 111, 82, 85. BOCH-BUCHMANN, J. 147. BODARD, III, 38. BODELSCHWING (Van), III, 610. BODEN, III, 58. BEEDEREB, IV, 698. BOIGUES (DE), III, 100, 101. BOSSGELIN (DE), III, 156. BOIS-PEAN (DE), III, 82, 85, BOISSEMONT (DE), II, 65. BOISTEL, II, 397. BOTTEL, I, 110, 111; IV, 203. BOLTON, II, 389. воммант, II, 36. помрано, III, 100. BONAMY, III, 159. BONDY (ng). III. 62, 65. BONGEBARD, III, 82. money (Von), Ill. 611. BONNEAU DE MARTROY III, 101. BONNEFO VD, III, 121. BONNEFOND (DE), III, 154. BONNEL, III, 19. BONNEY, II, 317, 321, 322, 336, 396, 397, 400, BOXNEUIL (DE), II, 95; III, 137. BONNIER, III, 66. BOXTEMPS, III, 67. BOOTH, II, 404. BOP. III. 51. BORDEAUX, III. 34. BORDET, III, 40. BORDIEU-LUSIGNAN, III. 44. BORDILLON, III, 88, 167. BOBDILLON, III, 97. BOBIE (Paul), 1, 252; 565, 561, 505, 550, 401, 425, 445; H, 405, 410; III. 124, 155, 315, 568, BORNIEB, III, 128, BOSAMQUET, IV, 505. noso, 1, 296; 11, 393, BOSSUT, IV, 299, 736. BOSSON LAGROIE, III, 152. BOUAULT, III, 60. BOUCATMONT, III, 101

ввоса, III, 44.

ВОССИЕВ, 17, 94, 124. BOUCHERIE, 11, 409, BOUCHEZ, H. 408; 111, 110. BOUCHOTTE, III, 45. BOUGLISE (DE LA), III, 110. BOUGUER, IL 45. BOUGUEBET, lil, 40. BOULABD, [1], 156. BOULAND-MOREAU, II, 375, 454; III. 51, 40, 156. ROULEY, 11, 406; 111, 120. BOULLE, 111, 101. BOULU, 111, 101. BOURDIN, 111, 157, BOURDON, III, 149. BOUREUILLE, IV. 205: BOURGEOIS, ||, 421; |||, 119. BOURGON, 111, 44, 45. BOUNGUIGNAT, II, 442. BOURIENNE, III, 32. BOUBSET, III, 149. BOURSIERES (DE), III, 45. BOUSCAREN, III, 58, BOUNCASSE, 11, 307; 111, 35. BOUSSINGAULT, II, 427, 434; IV, 74, 130, 473, 509 510, 511, 512, 645,

BOUTHIER DE LA TOUR, IV. 716. BOUTHORS, Ill, 414. BOUTIERS-DEZALLEUN, II, 401." BOUTTON-L'EVEQUE, III, 88, BOUVERT, 1, 431; 11, 395, 408. BOYDELL, II, 356; IV, 580. BOYLE, 1, 213, 214, 222, 228, 291, 319, 320, 373. BOYLE GODFREY, IV, 695. BRADLEY, 11, 581 BRAKELL (DE), 11, 242, BRAME, 111, 48. BRANNIS-BIRCH, 11, 582. BREARD, II, 399. BREMONTIEB, 17, 490. BBFTHON, 1, 225, 533; 111, 65, 214,

675, 680, 683, 685, 694, 699, BOUTAN, II, 595; III, 53.

DHÉABD, II, 589;
BRISHONTEER, IV, 490.
BRISHON, I, 215, 533; III, 65, 215.
215.
BRIAND, III, 419.
BRIAND, III, 44.
BRIOLLET, III, 84.
BRIVES (SE), III, 80.
BRIZELES (SE), III, 80.

BROCCHI, II, 400. BROCHARD, R. 405. BRODIE, I, 477, 185. BROGNIEZ, IV, 90, 123. BRONGXIARY, I, 428, 446, 230, 251, 253, 258, 259, 261, 273, 276, 276, 277, 282, 368, 577.

BBOOK - CARTYWEIGHT, III, 559, BBOOK ANYLOH OTHERY, III, 585, BROOMANN, II, 587, 585, BROUND (David-Stephens), II, 581, BROWN (M. J.), I, 520, BROWN (W.), I, 520, BROWN (M. J.), I, 520, BROWN (M. J.), I, 520, BROWN (M. J.), I, 520,

ENTERN, III, 144, BRINTEREN, IV, 698, BRINAN (MARQUE DE), 1, 446; II, 197, 446, 447, 451; III, 66, 214; IV, 121, BRINAN (COMDE DE), III, 61, 62, 614, BUCQUOY, III, 510, BUCQUOY, III, 515, BUCQUOY, IV, 505,

BURGESS, 1, 325.
BURGESS, 11, 327.
BURS, 11, 327.
BURS, 11, 328.
BURNAY, 11, 328.
BURNAY, 11, 328.
BURNAY, 11, 328.
BURNAY, 11, 329.
BURNAY, 11, 320.
BURNAY, 11, 320.
BURNAY, 11, 321.
BURNAY, 11, 321.
BURNAY, 11, 321.
BURNAY, 11, 321.
BURNAY, 11, 328.
BURNAY, 11, 328.
BURNAY, 11, 328.

CARABET, II, 387,
CARY (ms), II, 491,
CARY (ms), II, 491,
CALEN I, 248,
CALENAC (ms), III, 87,
CALEWARD OF I, 78,
CALEWARD OF LAFFYWITE, III,
81,
CALEWAY (ms), IV, 531,

CALINAUD, IN. 6. CALLA, 1, 157, 198, 200, 232, 237, 245, 332, 442; il, 157, 158, 155; ill. 5, 51, 33, 45, 57, 60, 66, 69, 80, 91, 103, 104, 117, 120, 121, 133, 151, 474, 215, 219, 222, 223, 224, 223, 226, 227.

CALLON, IV, 306. CAMPAGNO (01), III, 54. CAMPBELL, II, 383, 586; IV, 591. CAMPGCASSIO, II, 96, 175; IV, 675. CAMPGLASSIO, II, 399.

CAMUS (Mademoiselle', II, 401. CAMUSET, III, 140. CANUSET, III, 40, 77, 78.

CAPELLE (ns), 111, 52, CAPGRAS, II, 399, CABAYON-TALPAYRAC, III, 32, CABDONNE, III, 55.

CARLOTTI, III, 59. CARMIGNAC-DESCOMBES, II, 452. CARNY, III, 400.

CARRY, III, 100. CARR (Charles-John), II, 380. CARR (Capitaine), III, 201.

CARRE, II, 403. CARTER, II, 401.

CARTER STAFFORD PERCY, 11, 379.

CARTEREAU, 1, 276; 11, 393, 394.

CARVILLE, 1, 275, 278, 282, 447; 11,

596, 598, 402.

CANNEL, II, 578.

CANTELLI, IV, 484.

CANTELNEAU (pg), III, 58.

CASTINEL, II, 69. CASTINEL, II, 403. CASTILE, II, 389.

CASTRE (DE); II, 597. CATELLAN, III, 56. CATON, 1, 6.

CAUMONT (DE), III, 32, 34.
CAUMAN, III, 416.
CAZALN, III, 51, 52.

CAZALN, III, 51, 52. CAZELLES 11, 411. CEBERT, III, 139. CHABROL (DE), III, 122.

CHABUSSIÈRE, III, 84. CHADWICK, I, x; IV, 501, 502, 525, 556.

СНАРЖІСК (Bavid), II, 383. СНАЯ. (III, 141. СНАЯВАЦЬ, III, 5, 6. СНАЯВЕВЬЛІК, II, 386.

CHAMBLAIN, III, 157, 160.

CHAMBRELANT, IV, 496, 497, CHAMBROY, II, 590, 400; IV, 277, 280, 752.

CHAMPION, I, 193, 194, 276; II, 399, 401; III, 5.

CHAMPION (Madame veuve), I, 19.

CHANDORA, II, 96; III, 141, 167; IV,

CHANDLER, IV, 516. CHANLIAUX, III, 128. CMANGINE, III, 28.

CHANOU, II, 399, 402. CHANCEL, II, 410.

CHAPELARD, III, 21. CHAPLIN HORROYD, III, 474, 490. CHAPMAN, IV, 528.

CHARLES, II, 60, 163. CHARNACÉ (DE), IV, 208. CHARNIER, II, 394.

СНАВВНЕВ, II, 394. СНАВВОСК, I, 225; ГV, 129, 150, 141, 148, 149, 151, 646.

CHARGLEAIS, II, 399, CHARPENTIER, III, 33, CHASTANET, IV, 416; CHASTELLUN (DE), I, 101.

CHASTELLUN (DE), 1, 1 CHATARD, III, 122. CHATELAIN, II, 394. CHAUDÉ, III, 401.

CHAUDOT DE CORRE, III, 126. CHAUMETTE, II, 392. CHAUSSENOT, II, 409.

CHAUVEAU, III, 101. CHAUVEN-BOISSETTE, III, 148. CHAUVITEAU, I, 441; II, 96, 175; III, 167; IV, 47, 673.

CHAVANE, II, 158, 159, 160; III, 135, 154, 213.

CHAVANNE, II, 405. CHERTEMPS, III, 436, 439; IV, 209. CHEVALIER, II, 410.

CHEVALLIER, II, 402. CHEVANDIER, IV, 450, 644, 684, 685. CHEVIGNY, J. 401, 446, 448, 449; III.

39, 215. CHEVREMONT (DE), III, 81. CHEVRELL, IV, 188, 664, 665, 666, 686, 699. CHEVRECHE, II, 395.

CHEVRY (DE), III, 137; 17, 97, 124.

CHEEZY, 11, 50, 51, 52, 57, 61, 64. CHIFFLAT, III, 120. CHILDS, 11, 390. CHOLLET DELAMARNE, II, 60,61, CHOLMELCY, 1V, 505. CHOOLENE, III, 58. CHOTEAU, III, 452. CHOUVOY, III, 81, 82, CHRÉTIEN, III, 97. CHRISTOFIE, IL. 96, 100; III, 145; IV. 17, 32, 675 CLAES, IV, 35, 36. CLABAGERAN, 1, 259, 551, 446; III. 44, 55, 59 CLANCITY, IV, 117. CLARK, II, 377. CEARNE, IL 305, 507. CLARY (le prince), 1, 239. CLAUZONNE (DE), III, 50. CLAYTON (Henry), I, 121, 124, 155, 151, 453, 454, 457, 460, 161, 462, 464, 165, 466, 167, 168, 177, 185, 197, 198, 201, 203, 229, 231, 232, 234, 265, 268, 290, 298, 345, 547, 521, 322, 524, 526, 550, 554, 553, 554, 355, 541, 549, 545, 555, 554, 364, 567, 568, 581, 585, 455, 456; 11, 155, 582, 586, 406, 410, 419, 470; 111, 46, 55, 85, 88, 111, 171, 197, - CLÉVOENT, [1], 21. CLIFF, IL 382. CLIFFORD SHIRREFF, III, 474, 490. CLINTON, III, 471, 490, CERVE, IV, 82. CLUNOU, IH, 401. CLUTTERBUCK, II, 436, '37; IV, 646, 754, 755. COATES, II, 586. COCHARD, III, 6. COCHRAN, B. 581. COCKINGN, IL, 383. COETLOGON (DE), [II, 4, 6, 11, 18. COGET, III, 102. COL, III, 101. COLAN, I, 500, 401, 402; 11, 406, 407 410; 111, 94. COLIN, III, 411. COLLAS, I, 252; II, 598, 599; III, 215. COLLEAU, 11, 92. COLLIGNON, IV, 574. COLLINOT, III. 59. COLLEYS, 11, 390.

COLLOY, 111, 138,

COLUMELLE, 1, 6, 7, 8, 9, 28; IV. 499, COMBAREL, III. 52. COMBES, III, 150. COMMANDEUR, II. 450. COMPTE-NERAT, III, 55. CONDENHOVE (DE), I, 417, CONGREVE, IV, 591, 592. CONBAD, II. 393. CONTE, HI, 155; IV, 477, 480, 625. COOPER, ||, 590. COPPEAU, IV. 346. COQUENEL, [1], 98, COR DE DUPRAT (pc), III, SI. CORDENT, III. 120. CORBET, III, 45, 91. CORBIERE, IV. 652. CORBONAEAU ORROY, III, 92. CONCELLES (pg), III, 5. CORD. B. 553. CORDIER, III, 19; IV, 505, 506, 50 . 509. CORMOURS, III, 154. CORVALI D'ALMÉNO, III, 62, CORNET-D'UNVAL, III, 119, 120. CORNUDET, IL 432: III, 45. CORNES, III, 52. CORPS, III, 99. CORRESE (le colonel), III. 58, CONNAC (BE), III, 58, CONTE, II, 469; III, 6; IV, 440. COTGREAVE, IL 534. **COTTAM, I, 165.** COTTE, II, 395. COUDRÉ, III, 44. COURDIC (DD), III, 49; IV, 528, 529. COULANDRE, III, 58. COUPLER, IV. 756. COURCELLE, HI, 127. COUNCY (DE), III, 436, 459; IV, 5, 52, 153, 155, 156, 174, 175 COURTENAY, III, 474, 490. COURTON, II, 394, 398, 405. COURVAL (pr), []l, 101, COUNIN 11, 593, COUTURIER. III, 137. COVLET. H. 402 COVELEY, 11, 388. CRABB BLAIR WARREN, II. 559. CRAMM, [1], 200. CRAVER, 11, 381. CREPEY, IL 394.

CHESSARY, III, 45.
CHEVAKE, IV, 485.
CHEVAKE, IV, 485.
CHEVAKE, IV, 485.
CHEVAKE, I, 8.
CHEVAKE, I, 8.
CHEVAKE, II, 8.
CHEVAKE, II, 8.
CHEVAKE, III, 451.
CHEVAKE, III, 451.
CHEVAKE, III, 451.
CHEVAKE, III, 451.
CHEVAKE, III, 450.
CHEVAKE, III, 450.

CIBTIS, II, 585. DAGUILLON, III, 21. DAJOT, III, 647; IV, 446, 448, 450, DALETTE, 11, 405. DALTON, IV, 143, 148, DAMEY, IV, 289. DAMOISEAU, IV. 9. DAMOURETTE, 111, 59. DAMPIERRE (DE), Ill, 68. DANGLARS, 11, 395. DANIELL, 11, 366. DANIELLOU, III, 48. DARBLAY, III, 145; IV, 332. DARSONVILLE, III, 117. DARU, III, 145. DAURERT, 111, 52. DAVENPORT, 11, 588. DAVIS (Allen), 111, 559. DAVIS (James), 11, 382. DAVY, IV, 150. DAW, IV. 505, 535, DAY, III, 85. DEAN, 1, 178, 179, 226; II, 382. DEABSLY, 11, 458, 460. DEBAX, III, 52. DERORDEU, Ill, 21, DECAENS, 11, 401. DECAISNE, II, 427. DECAT: VILLE, III. 436, 441, 143; IV. 52, 61, 67, 210, 727, 745, 746, 766. DECAUX, III, 141. DECROMBECQUE, IV. 105. DEGOUSÉE, 1, 249, 261, 265, 297, 298, 300; 111, 248, 251, DEGUY, III, 156.

DELACROIX, I, 456; II, 400, 409; III, 84, 85; IV, 48, 49, 50, 51, 155, 164,

166, 168, 169, 170, 471, 173, 174, 175, 180, 181, 646, 755, 756, 757, 758, 760, DELAHODDE, III, 119. DELAMORIVIERE, IL 595. DELATERE-LUCEBARE III, 120. DELILLE, 111, 127. DELMENIQUE, 11, 394, 396; 111, 66. DELMER, 11, 409. DELPECH, IV. 355. DELPIERRE, IL 597. DELBET, 11, 411. DEMESSIAN, 1, 69, 70, 72; III, 102; IV., 509, 707. DEMILLERE, III, 67. DEMINUTES, 1, 400, 401, 402; 11, 407 DEMORET-DUROZOY, 11, 408. DI NHOLN, II, 581,

DEMORPT-DURBOLOV, II, 408.
DINBOLN, II, 558,
DENISANT, IV, 558,
DENISANT, IV, 558,
DENISANT, IV, 558,
DENISANT, IV, 559,
DERBOONEZ, III, 110,
DENISANT, II, 100,
DENISANT, II, 100,
DENISANT, II, 100,
DENISANT, IV, 100,
DENISANT, III, 101,
DENISANT, III, 101,
DENISANT, III, 102,
DENISANT, III, 108,
DENISANT, III, 108,
DENISANT, III, 108,
DENISANT, III, 109,
DENISANT, III, 109,
DENISANT, III, 109,
DENISANT, IV, 100,
DENISANT, IV,

DESCRICT, II, 238.
DETURN, III, 215.
DESCRICT, III, 412.
DESCRICT, III, 412.
DESCRICT, III, 42.
DESCRICT, II, 577.
DESCRICT, III, 449.

DIMSDALE, II, 584. DIOT, II, 598. DOBLINGEF, I, 446; III, 200. DOLLIE, III, 20.

DOMAGEAU, III, 55, DOMBRE, III, 49, DOMBRE, I, 5, DOUGLAS (9E), III, 6, DOULTON, II, 588, DOUTRES, III, 85 DOVIE, I, 207, 210, 211,

DOVIE, 1, 207, 210, 211, 226, 237, 292 534, 555; III. 174; IV, 410. DRAY, II, 158, 159, 355; III, 215, 219, DRESEER, IV. 421. DREUTLIE, III, 152. DROMAND, III, 45. DRYSDALE DENPSEY, II, 461. DUBOIS, II, 447; III, 105, 167. DUBOSQ. 111, 54. DUBOST, II, 449; III, 4, 6, 9, 42, 45, 167; IV, 219. DUBOUCHERON, III, 151. DURUAT, IV, 753. DUCHATEL, II, 452; III, 55, 56; IV, 120, 121, 716. DUCHATELET, III, 20. DUCHEYRON, III, 44. DUCKON, 111, 127, DUCLOS DE ROUILLAS, III, 52. DUCOMMUN, 11, 400. DUCOUILIAC, III, 154. DUFOUR, II, 178, 314, 371; III, 136; IV, 12, 13, 14, 32. DUFRÉNOY, J. 10% DUGRIP, IV. 751. DUGUET, Ili, 141, DULAU, III, 139. DUMAS, II, 412; III, 265, 265, 586, 587, DUMAS (Ernest), 11, 442; 111, 265. DUMON, III, 87. DUMONCEL (le genéral), III, 90, 139; DUNCAN, IV, 562. DUNDONALD (l'amiral pg), II, 584. DUPEYBAT, III. 68. DUPIN, III, 101. DUPON, III, 50. DUPONCHEL, IV. 471. DUPONT, II, 405, 405; III, 29, 88, 110. DUPUY, III, 8: BUPUY (l'abbé), III, 51. DURAND, III, 52. DURAND DE BELAIR, III, 36. DURAND-SAVOYAT, III, 65. DURIEU. 111, 25. DURY, III, 96 DUTACO, IV, 245, 422, 480. BUTFOY, IV, 208, 209. DUVAL, III, 153, 151. DUVERNE, III, 101,

DUVOIR, IV. 289.

DYMOND, III, 474.

E

EASTON, IV. 555. ECKERT, 1, 309. ECOCHARD, III, 6. EDWARDS, II, 376. EGAULT, IL 36, 61, 64, EINSTEDEL, III. 219, 222, 223. ELEINGTON, 1, 16; 11, 440, 463, 464; IV. 750. ELLIOTT, ||, 380, 409. EMON, III, 117. EMPLIE, 1, 288. ENGELHARD, IH. 125. ENNES, II, 381. EPINAT, III, 101. ERAL'X (p'), III, 140. ESCHASSERIAUX, III, 55, 85. ESNOUL-MAISONNEUVE, III, 58. ESPÉE (DE L'), III, 98, 100, ESPECILLES (b'), III, 101, 102. ESPENASSE (pc L'), III, 146, 147. ESSEX (|c comte p'), IV, 503, 596, 687. ESTANG (DE 1'), III, 110. ESTASSY (D'), 11, 406. ESTERNO (p'), III, 127. ETAIX, IV, 115. ETCHEGOYEN (p'), III, 97, 98. ETHEREDGE, IV. 770. ETHERIDGE, I, 19, 221, 222, 527. ETHERINGTON, II, 376. EVERAT. 11. 397. EVRARD, II, 394. EWAN, 11, 505, 505. EXALL, 1, 135, 196. EXTEL, III, 198. EYTELVEIN, IV, 595. FARRE, I. 276.

Pagan, IV, 505.

Parignar, IV, 55.

Parignar, IV, 55.

Pariannes, II, 401,

151, 125.

Parianut, III, 149.

Parianut, III, 149.

Parianut, III, 149.

Parianut, IV, 355.

Parianut, IV, 344.

Pauleri, IV, 166.

FAURE, II, 409, 418, 419, 470; III, 66; FREMY, III, 141, 156; IV, 200, 201. IV. 109. FAURET, III, 62.

FEART, III, 52. PERER MEMBERS (DE), IV. 767 FEBAND, 11, 396. FERGUSON, IV, 133, 134.

FERON D'ETEPIGNY (LE), III, 114. FEBBAS, III, 52. PERRY, 1, 447; II, 405; III, 456.

FENPER (DE), II, 248. FIFE, II, 381. FIVLEY, 11, 389. FRIEMEN, III. 116. FISHER, 11, 589.

FITZPRALD, IV, 104. FLETCMEN, 1, 48, 49, FOCILLON, IV, 496. FOLLIOTT POWELL, III, 559.

FOLTZ, IV, 244, 245. FONTAINE, IV, 506. FONTAINE-GUICHARD, 11, 420. FONTENEAU, III, 148. FONTENILLIAT (DE), IV, 205,

FORD, 1, 216, 217, 372; 11, 378. FORDRAM STANFORD, II, 380.

FOREL, III, 198, FORSTER, 1, 47, 320; II, 399, FORTHER, 111, 156.

FOSSOMBHONI, IV. 484. FOUCER: III, 144, 145. FOULUE, 111, 497.

FOULON (Madame), Ill, 19. FOURNEY, IV. 475. FOURNEYRON, IV, 506, 552.

FOURSIER, III, 437. FOWLER (John), 1, 66; 11, 356, 359. 343, 348, 535, 536, 357, 358, 369, 380, 381, 389, 405, 412; 111, 46, 214.

FOWLER James), III, 251, 254, FRAGNIER (DE), 111, 141. FRAINE, 11, 121 FRANCE (DE), III. ISI.

FRANCEZ, 111, 214. FMANCIS, II. 377. FRANÇOIS, III, 25, 111. FRANCKAM, 11, 581.

FRANKERN, 1, 222, 258, 321, 327, 550, 555, 459, 440; II, 419, 470; III, 474,

FRANQUEVILLE (pr), IV, 205. FREEMANN-ROE, II. 379.

FROUX, 1, 447. Fmv. 1, 66; 11, 556, 559, 545, 518; 111

GAIFFE. 11, 60. GAIR, I. 320. GAIRDNER-JOLLY, IL. 378. GAK, III, 152. GALAIME, III. 127. GALARD (DE), III, 41. GALILEE, IV, 484. GALINIE, 11, 408. GALANIER, III, 51. GALLEMAND, 1, 22, 68; 111, 89, GALLON, IL 399. GALV CAZALAT, II, 396. GAMBUT, III, 40. GARCEAU, III, 6. GARDELLE, III, 52. GARDENER, 11, 52, GAREAU, I, 121, 159, 164, 165, 545, 346, 353, 425; 11, 454, 471; 111, 97 156, 137, 159, 142, 612; IV, 6, 52, 45,

62, 675, 694. GARFORTH, (James), 11, 585, GARFORTH (William), Il, 585. GARGAN, IV, 601. GARNIER, III, 91.

GARNOT, IL. 91: III. 458. GARRAUD, 11, 408. GARRET, Il. 597. GARRETT, I, 137, 185; II, 522.

GANCOIGNE-LYNDE, II, 585. GANPARIN (Auguste DE), IV, 282, 771. GASPARIN (le comte pr), 1, ver 11. 427, 453, 458; IV, 150, 141, 142, 145, 146, 256, 258, 241, 568, 182, 615, 694,

GASQUET (DE , III, 152, 213. GASTELIER, 1, 353; 111, 117, 153, GASTELLIER, II, 407. GAUCHEZ, IV, 35, GAUCKLER, 111, 121, 125. GAUTHIER, III, 137. GAVEDEL-JEANNY (madan e pr), 1,

276; 11, 395. GAY-LUSSAC, 11, 51; IV, 71. GEERTS, 11, 396.

GEEVES, 11, 586,

GENEST, 4, 447. GENIN, III, 155. GENOT, III, 77, 213 GEOFFROM. III. 155. GEORGE, 1, 277; 11, 595. GEORGEN, 111, 128. GERARD, III, 20. GERARD (Georges), III, 155. GERMA, IL 451. GENEVEEN, II, 406. GEVAUDAN (DE), III, 101. 4.18BBS, 111, 176. GIBERT, III, 417; IV, 715. GIBSON (Charles), 11, 590. GIBNON (Richard-John-Paul), II. 385. GILARDONI, II. 398, 402. GH.BEE, II, 381. GILBERT, II, 577; IV, 693. GILBERT-BENET, 111, 20. GILBERT-ELLIOTT, II, 381, GIRARD, IV, 357, 475. GIRAUD, 1, 276: 11, 595, 594. GIRONDE (DE), III, 152, GIRGUT D'ARGOUT, 11, 410. GIRWOOD, 1, 56; IV, 58, 65. GISBORNE, II, 460, 461; IV, 619. GODEN, III, 40. GOMART, 11, 122. GONEN, 11, 404. GONTAUT-BIRON (pg), 111, 52. GOODEN, IV. 702. GOODRICH, 111, 556, 539. GORDON, 1, 320. GORSE, IV, 475. GORY, 111, 154. GONLIN, III, 25. GOSSEN (Madame), Il. 571. GOVERN (Charles), III, 24. GOUGET, IL 404. GOUJON, 11. 397. GOUNCY (pr.), I, 120; II, 438, 460; III, 36. COURLIER, II, 595. ORABIAS, 111, 54. GRAEVE (DE), IV, 35. GRAHAM, 1, 17. GRAND, 111, 58. GRANDJEAN, II, 405, 406; III, 155. GRANDVOINNET, IL 174, 185, 184, GRASSMANS, 11, 467.

GRAY, II, 307; IV, 107,

GRAY (John), Il. 589. GREA, 111, 66. GREEN, II. 465. GREEN (Stephen), II, 582. GRUFFULH (DE), 111, 139, GREGORY, 11, 383. GRELLET, 111, 122. GRENOUILLEY, []], 60, GREPPO. 11, 410. GRETZ (DE), 111, 157. GREY (lord), IV, 505. GRIFFITH WILFORD , III, 536. GREMARE, 111, 35, 56. GRUMAUD, III, 52. GREMSHY, 1, 320. GREMSHAW, 11, 585, GREMSLEA, 11, 585 GRINDELLE, III, 47, 48. GRINSHAW, IL 409. GROFFIER, 111, 128. GRON, III. 45, 125. GROSLIER (DE), III, 111. GRUY, III, 45. GUAITA (pr), II, 375; III, 266; IV, 546 564. GUEGUEN, III, 40. GEFFERE (DE LA), 111, 148. GIERARD, 11, 396. GUÉRARD DES LAI RIERS, II, 159, 160, 164; III, 54, 215, GUÉRAUD, III, 98. GUERIN, III, 101. GUÉRINIÈRE, III, 149. GUERINS (DE), 111, 122. GUEROULT., 11 396. GUIBAL, II, 529, 405; III, 151. GUIBOURT, III, 88. GUICHE (DE LA), III, 128. GUIGUET, 11, 558. GUILLAUMONT JANKELE, 1. 446; 111, 28, 50. GUILLEMAND, IL 595. GUILLIMIN, III, 67, GUILLIER, III. 59. G1 IRAL, III, 51. GUISCARD, III, 51. GUITAUT, 111, 39. GI IZOT, III, 35. GUSSE, III, 100. GUYON DES DIGUÉRES, III, 117. GUYOT, 111, 92.

H

HACHETTE, II, 61.

HADDRETON, IV, 500.

HALEY, II, 403.

HALES, IV, 905.

HALES, IV, 905.

HALES, IV, 165.

HALES, IV, 165.

HALES, IV, 165.

HALES, IV, 165.

HAMBER, IV, 185.

HAMBER, IV, 1882.

HAMBER, IV, 1887.

HAMBER, IV, 1877.

HAMBER, IV, 1877.

HAMBER, IV, 1877.

325; III, 102.
HANDND, I, 155, 154.
HANDND, I, 155, 154.
HANDND, II, 389.
HANDN, II, 388.
HANDN, II, 385.
HANNY (pe), II, 470.
HABEE, III, 152, IV, 611, 751.
HABEE, TH, 152, IV, 641, 751.

MARKEY, 17, 302, 546. MARKY, 1, 520; 11, 404. MARKYOG, BRILLYIK, II, 585. MARKYEY, II, 577; IV, 502, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 554. SARKY, III, 419.

MASTINGS, II, 401.

MATCHER, I, 125, 166, 515, 516, 458

MATHEMATON, IV, 44, 46.

MAEDICORUM, IV, 451.

MAUSHALTER, III, 125.

MAUTHER, II, 401.

MEATCOA, II, 594. MECTOR, III, 88. MENNETERG, IV, 698. MENNEXEL (DE), II, 421, 425, 470; III,

151; IV, 641, HERAPATH, II, 585, 388; IV, 485, 486. HERME, III, 116.

HERBOUT-GOBRECHT, III, 121. HERICART DE THURY, II, 257, 258, 259, 297. HERISSER (bg.), IV, 35. HERISSER (Jg.), III, 355, 385, HERISSER (Jg.), III, 119. HERISSER (JJ.), 111, 119.

HERNOUX, II, 454; III, 456. HÉRON, IV, 334, 335, 336. MÉRUEL (0'), II, 412.

TEL (D'), I

MEUZĖ, 1, 412. MEWAZ, IV, 474. MEWDYTT-DAVIS, HI, 556. MEWDY (Von Det), III, 611. MILDEBRAND, II, 139, 161, 162; III,

155, 151, 215. Well, II, 585. Mender, II, 589.

HINDE, H, 589. HINSCHEELD, III, 200, 201. HOCHEREAU, 1, 324.

HODDE (DE LA), 1, \$17. HODDE (DE LA), 1, \$17. HODDES, 1, \$86, \$90, \$91, 458; H.

HODGKIN, II, 393, HODGNON, II, 380, HODNON, II, 389, HOLL, IV, 355, 356, HOLLAND, II, 405, HOLLOWAY, IV, 770

HOLMES, I, 520. -HOMHOURG, I, 305, 336. HOMHRES-FIRMAN (b'), I, 55; II, J IV, 450.

HOMON, 111, 48. HOMPESCH, 1, 446; 111, 208, HOPE, 17, 724.

HORNEZ-BOICHER, III, 29 HORKYNS, IV, 680. HOSLIN, III, 150, HOTTENBERG, I, 277.

HOTTINGEER, III, 157, 159 HOUDALLE, III, 159. HOUDÉ, III, 156. HOURER, IV, 107, 125.

HOUZEAU, IV, 614. HOWART, II, 314. HOYLE, IV, 143, 148. HUART (b'), II, 385, 407.

HUBERT, I, 50; III, 52. HUBSON, II, 585. HUE DE LA HLANCHE, IV, 120.

HUGUENN, II, 400.

HUNDOLDY (pt), II, 45; IV, 450, HUNDOLDY (pt), II, 45; IV, 450, HUNDOLDY (pt), II, 445, HUNT, II, 585.

PLOT. III, 91, 92, 100. PLANEX (S.), IV, 40. BLANEX (Thomas), III, 474, 490

45

HUSTWAYTE, II, 385. MUTCHINS, III, 497. MUTCHINSON, II, 460; IV, 661, 662 MUXTABLE, 111, 497; 1V, 502, 543, 544

rnos, 11, 395. IRROY, III, 135. IRVINE, 1, 218; II, 378.

INVING. 1, 19. JACKSON, II, 387. JACOB, 11, 379. JACOBÉ DE CONCOURT, III, 91.

JACOTIN, II. 411. JACQUEMART, 1, 426; 11, 75, 110. 111, 217, 236, 450; III, 19, 29; IV, 20 21, 22, 32, 33, 34, 105, JACQUEMIN, Il. 19. JACQUES, 111, 244; IV, 208, 529. JACQUESSON, III, 92. JACQUET, III, 153; IV, 453, 454, 157,

JACOUIN, 111, 100. JACQUIT, III, 128. JACQUOT, 111, 29. JAHLEANT, 111, 30. JALESLOOT, IL 398. JAMET, 111, 97. JAMMES-DUBOIS, III, 81.

459, 460, 465.

JANET, 111, 44. JANIER-DUBRY, 1, 276. JANNENOT, III, 41.

JARREAU, III, 149. JAUBERT DE PASSA, 1, 26; IV, 240, 253, 365,

JEAN, 11, 394. JEXNINGS, 11, 382, 388. JERAMEC, II, 411. SESPERSEN, III. 209. JOHARD-BUSSY, II, 410.

JOBEZ, 111, 66. JOHNSON (John-Henry), 11, 381, 381, JOHNSON (Villiam), 11, 387, 388. JOHNSTON, IV. 671.

JOHNSTONE, 11, 463, 464, 465. JOLIBOIS, 11, 403.

JOLY, 111, 29 ## 1, 286; II, 387, 409. JONES (Harry-David), III, 385. JONVAL, IV, 306. JORDAN, 1, 244, 246, 329; III, 205 JOSSERAUD, 111, 58.

JOSSON, 11, 405. JOUNIEAUX, 1, 457. JOURDAIN, 11, 401. JOURDAN, II, 404.

JOURNET, 11, 395. JOUX, III, 92. JECQUAU, II, 405 JULIEN, 1, 174, 352; III, 98. JELEENNE, 11, 395, 400.

JULION, III. 92. JULIAN, 111, 123 JULIENNE, II, 40%. JUMPLLAC (DE), HI, 432. JUNCKER, IV, 337.

JUQUEAU, IV, 208.

KAMES, IV, 58 KEAN, I. 320. KEARSBY, 1, 324. KEELHOFF, 111, 213; IV, 355, 356, 357,

559, 561, 583, 502, 400, 405, 406, 415, 415, 416, 417, 418, 429, 421, 616, 635, £36, 646, KENNAVAY, III, 474, 490.

MENNERRY (Quentin), IV, 500. KENNEDY (James), IV, 502, 505, 562. KENNEDY (F. W.), IV, 502, 352, 553, 854, 855, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 575.

KERGORLAY (pg), III, 90; IV, 641, MERROW, 1, 287. KER SEVMER, III, 474, 497. KERSELS, 11, 398,

KEY, 1, 325. KIELMANN, 1, 508, 509; III, 133. KIND. 11, 161, MINSLEY, 1, 275.

KIRKLAND, I, 320. KLEIN, 11, 597. KNECHT, III, 198. EXIGHT (George), II, 383. EXECUTE (John), 11, 389. KOCK (DE), 11, 248.

RESERVATION, IV, 306. ERECTER (DE', III, 201, 209. KREUTER (Franz), II, 446; IV, 41. KULBBANN, 11, 455; 1V, 509, 682, 686,

KULN, II, 410.

LABAILLE (DE', II, 410. LABARTHE, III, 52. LAREAUME, III, 54. LABORIE, III, 34. LABOUYSSE, III, 52.

LACELLE (DE), III, 45. LA CHELLE (le général), Ill 101. LA CHAPELLE (DE), III, 3, 6, . LACROIN, 111, 124.

LADEUILLE, IV, 356. LABOUCETES (DE), III, 613. LADREIT DE LACHARRIÈRE, III.

LAFAYE, IV. 322, 525. LAFAVETTE, III, 140. LAFFITTE, III, 87. LAFON, III. 101. LAFOYT, Ill, 21.

LAFORCE, III, 155. LA GOURNERIE Madame ng), III. 82. 1 LAGRANGE, III, 82. LAGRANGE (se), Ill, 46.

LABERARD, III, 126. LASTMIER, 111, 45. LAMAIRENNE, IL 242, 426, 430, 431. 470; III, 2, 3, 67; IV, 440,

LAMBOUR, 11, 405. LAMBRUSCHINS (l'abbé), il, 317. EAMERAN (DE), III, 54. - 2 LA MOTHE (DE), 111, 30, IV, 434.

LAWY, 11, 393, 404. LANBIGNAT, 111, 21, LANDA, II. 253; III. 116, 215; IV. 743.

LANDRE (DE), III, 24. **LANDRIEN, 11, 393.** 

LANG, 1, 289, 316. LANTHIEM. 111, 119. LARESCH (DE), III, 207. LARMANDE, 11, 408.

LA ROCHEFOUCAULT (DE), H, 92; III. 132, 139, 1 LARROQUE (DE'. III. 51, 87.

LARROUX, 111, 52, LABTIGAU, III, 123.

LA SERRE, III. 103.

LASSERBE (DE), III, 154. LATOURNELLE (DE), HL 6. LAUDEAU, III, 110.

LASSUS, III, 110.

LAUNAY (DE), 111, 29, 30; IV, 413. LAURE, 1, 51, 65.

LAURENCON, IL 394. LAURENS, IV, 521.

LAURENT (constructeur), 1, 470, 175 180, 182, 532; 111, 48, 48, 53, 121 153, 213, 219, 222, 223, 224, 225

226, 227 LAURENT (ingénieur), 11, 265, 269, 280, 283, 291, 297; 111, 248, 250, 254 LAURÉS, III, 19.

LAUREY, 1, 121, 127, 331, 339, 311, 344, 345, 353, 363, 379, 424, 425, 426, 427, 430, 433, 435, 438; II, 47, 75, 91, 95, 410, 144, 201, 206, 207; 111, 136,

137, 139, 140, 167; 1V, 4, 32, 45. LAVERGNE (DE), 1, vij; IV, 514.

LAZARD, III. 58. LAWYES, IV, 695.

LAWSON, IV, 655. LEADER, 11, 438. LEBANNER, III, 88,

DEREAU, II, 305. REBEL, III, 124.

LEBLANC, 11, 404; III, 243; IV, 306, 642.

LEBSEUF, Ill. 137. LEBOUL, II, 399.

LEBRUN, 1, 451, 432; 1f, 397, 412. LICLENC, 1, 64, 207, 437; 11, 182, 485, 419, 423, 425, 459, 440; 111, 51, 435, 148, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 498, 213, 257; IV, 35, 36, 48, 90, 646, 718.

LECLERC-DUPUY, 11, 400. LECOINTE, IV, 2891

LECOQ, II, 412; IV, 189, 658. LE CORNEC, IV. 209. LECUYER, II, 408.

LE DOCKE, IL 450. I.EE (Thomas-Vincent), II, 587, 409.

LEE (William), III, 474, 490; 1V, 526, 540, 541, 551, 562, 570, LEFERVRE (Julien), II, 422.

LEFEVRE, II, 403; III, 439. LEFORT, III, 83. LEFOUR, I, 168, 472, 207; II, 470.

LEFRANC, III, 29.

LEFRANC (Victor), Ill, 235. LEGENT, II. 394 LEGER, I, 195; II, 406 LE GLANAER, III, 40. LEGRAND, II, 415; III, 27, 28 LEGNOS, II, 400, 401; III, 114. LEJEUNE, III, 128 LEMAIRE, III, 20, 140, LEMAITRE, || 30 LEMON, III, 474, 499 LENOIR, II, 39, 61. LEPAGE, II, 396 LEPAITRE, III, 122. 333, 549, 350, 355, 447; II, 412; III 215, 214, 215, 219, 222, 223, LEPRINCE, II, 401. LEBASLE, III, 101. LEBAT, III. 40 LERBER (DE), I, 416, 418 LERICHE, III, 119. LEBOUX, IV, 588, 589. LEBOY, II, 410; III, 24, 135. LERULUS, III. 15 LESAGE, III, 119. LESEROS, IV, 357. LESCOET (DE), 11, 427; III, 48, IV. 10, 11. LESIEUR, III, 65. LESLIE, IV, 130, 134. LESOURT, III, 140. LETENTU, IV, 533, 601. LETEURNIER, II, 401. LETOURNIER, II, 599. LETHUILLIER, II. 395 LE VAILLANT DE FLORIVAL, LEVASSEUR-PRÉCOURT, 1. 276 LEVERT, IL III. LEVESQUE, III, 30. LEVY, IV, 74. L HOMME, III, 45, LHOTELLIER, LIANDRON, IV. 115. LIEBIG, IV, 63 LIEGE, III, 153 LIEUTARD, II, 408, 412. LIGNEVILLE (DE), III, 18 LIGNIEL, IL 465. LIMMERMONT (DE), III, 116.

LINDLEE, II, 576.

LIRON D'AIROLES (pr). 1. 11, 107; 111, 103, 110, LITTEL TIZZARD, LITTLEBALE, IV, 50 LIVINGSTON, II, 38 LLOYD, II, 40L LOBIT, IV, MI LOBRY, || 412. 1.0CKERBIE, 11: 386. LODOIS-MARTINEAU, III 87 LOFTUS DASHWOOD, III, 579. LOIGNON, III, 17. LOISY (Edouard DE), III. 127. LOISY (Ernest DE), 111, 128. LOILIOT, || 101. LOMBARD GAUTHIER, III, 137. LOMBARDINI, IV, 242, 475 LOXOE DU THIL (DE LA), III, 111, LOOKER, II, 385. LORADOUX-BELLFORD, II, 582. 581. LORAUX, | 416. LORGUIER, II, 595 LORMET (DE), Ill, 3. LORTET, IV. 475 LOUBON, III LOUP, III. 52 LOVE, IV, 574, 57 580, 581, 582, 581, 585, 587 LOZE, III. LUMIEY-WOODYCOUR (DE), III, 31; IV, 11, 52, LUPIN, J. 21, 480; II, 435, 417, 421, 111 58, 89, LURY, H. 599. LUSY (BE), III. 45 LUTEL BOURGUIGNAT, III., 29, LUYNES (DE), III, 145, LYNDON, II, 151 LYOVNE (Madame pa), III, 157 1. YONN, 1, 417; III, 101, MAANEN (pg), IL 248, MACCASY, IV. 47. MAC-CONNELL, IV, 505. MACHENRY, II, 400. MACKAY , II, 585. MAC-LAURIN, IV, 500. MACPHERSON, II, 384, 589.

MADDEN DE), III, 89.

MADDEN (D), IV, 655 MADDEN, II, 394. MAESS, III, 44. MAFFRE, IV. 626. MAGNE, III, 658. MAGNETOT (DE), III, 616 MAIGRET, II, 59 MAXILLARD (DE), III. 45. MAILLE, II, 596. MARKETE (DE), HI, 36, 37, 58, 104. MATERIA, II, 408. MAISONS (DE), 1, 172; 111, 117, 118. MAISSIAT, III, L MATTRE, II, 404, 400 MARYNE (Achille), III, 40. MAITROT DE VARENNES, 11, 257, 426, 453, 470; III, 51; IV, 69, 114, 473, 669, MALBOS (DE), III, 55 MALCOLM, IV, 500 MALET (DE), III, 41. MALGRAS, I MALLÉ, II. 40 MANETTI, IV, 484. MANGON (MERVÉ-), L 67 256, 238, 258, 266, 268, 31 483, 487 489 MANGOU, II MANNING, II, 387, 388 MANNOURY, MANOIR (DC), I, 21, 25; II, 447, 421; III 156, 153 MANSARD, 11, 407. BEANTER FEEL (VON), III, 611. MARAINVILLE, II, 408. MARBAIS (DE), IN MARC (Meurthe, 111, 98 manc (Seine-Inférieure', III, 144, 167 214; IV, 767, 768, 769. MARCHAL, III, 144; IV, 474, 475, 486. MARCHANT, L 32 manies (Gironde), III, 55 manies (Hérault), III, 56 MARKESCHAL, [][.251, 255

MARGUERITTE, III, 141. MARLOT, III, 101. MARMET, III, 45. MARNE (DE), 111, 101 MARQUESS, 11, 578. MARRIOTT-BLANDFIELD, II, 589. manuan (Doubs), II, 597; III, 44. MARTIN (Seine), IL 408 MARTEN (Suisse), III MARTIN (Thomas), I MARTINALD, IV, MARTINELLI, 1, 5; MARTHES, II, 426, MARY, I. 58, 59, 62 MASON, IV. 117. MASSERENC, IV. 40. MASSY, III, 42 MATAGNAT, II. 407 MATHAREL (Madame DE), MATHYS, III, 24. MATTERCH, IV. 696 MARINEE (DE), III, <u>147.</u> MARIGHAN, <u>1</u>, <u>570.</u> MAULBON D'ARBAUMONT, MAUSIJANE, III, (2) MAUNY (DE), III, 47, 48 MAUNY DE MORNAY, IL 205, 251. MAURENCO, III, 62 MAURICE, IV, 144, 145, 148 MATIRY, III, 20 MAUVAGE D'HÉRY, III, 150 MAY, II, 585. MAYNAL (DE), III, 67 MAZARD (Made MAZERAT (DE), III, 5 MEAD KING, III, 474. MEAUN (DE), IV, 115. MECHI, II, 459; IV, 50 690, 691, MÉDICIS, IV, 485 MENARD, IV, 20 MÉNÉTRIER, III. 24 MENGEN DE), III, 211 MELAC, III, 52. merké (de), III. 20, 44 MERGEZ, 1, 222, 225, 435, 440; II, 449; III, 64, 65 MERITENS (Madame DE), III, 101 MEERICAT, III, 29, 50. MERLE, II, 401, 404; III, 6. MERTENS D'OSTIN, II, 418; III, 168. MORIN, III, 46.

MESCUR DE LASPLANES, IV, 240. mesters, III, 5 MÉTRON, III. MEURVILLE, III, MEYROCSE, III, 61. MEYER, IV, 48 MICHEL, II, 412. MICHOTTE, II, 390 MIDY, IL 426. MIESBACH, L 416 MIGNERON, III, 84. MIKOLESCHI, L. MI max.a.w.(ingénieur-draineur), 11, 426; 11 70, 71, 74, 77, 96, 122, 167; IV, 114, MILLE: (ingénieur en chef des ponts et chaussees 1, 1V, 504, 520, 607. MILLER (John), 111, 212; IV, 500. MIRLER (Charles), IV, 40. MILLEREAU, III, 101, 139. MILLEY, III, 56 MILLIET, II, 427; III, 49, MILLOT, III, 101, 102. MILLWARD, IV, 726 MILNE, IV, 153, 154, 175, 175, 725. MODIER, III. 25 MORNEL, 111, 153 MOISON, 11, 408 MOLL, 1, 22; 111, 68; 1V, 504, 519, 532, 561, 562, 567, 569, 597, 660, 602, 605, 606, 608, 609, 610, 657, 685, 687 MONESTIER - SAVIGNAT, IV, 474, HONESTROL (DE), 11, 406. MONGOLFTER, IV, 555 MONNIOT, III, 39. MONNOYER, III, 152; IV, 9, MONNEIGNAT (DE), III, 31, MONTAGNE, IV, 721. MONTAIGNAC (DE), III, 21. MONTALEMBERT (DE), IV, 425. MONTLUISANT, IV, 241. MONTREUTL (DE), II, 539, 543; III, 46. MOOUST, III, 69. MORAY (DE), IV, 500. MOREAU (Benx-Sèvres), III, 148, MOREAU (Nièvre), III, 101. MOREAU (Scine-et-Marne), III, 141; IV, 600, 606, montene, II, 431; III, 32,

MONEN (le général), 1, 175, 252; III, 214, 225; IV, 300, 370, MORNY (pr), III, 21, 25, MOROGUES (DE), 11, 428, 450. monnis, 1, 520. MORTIER DE FONTENELLE, III, MOREON, 11, 505, 507, 514; IV, 38, 65, 188. MONELEY (Henry), II, 381 BOSELEY (Warburton), 11, 387. MOSNERON-DUPIN, III. MOSSELMAN, III, 55, 54. MOTHEREAU, II, 397, 405. MOUCHY (DE), IV, 14, 16, 52. MOUGEL REV. III, 155 MOUTHIER, III, 140. OWER, IL 405 MUSEL, III, 21 MULLER, H. 410; IV, 227, 476. MULOT, II, 261. MUNIER, 111, 128 MUNIER-THIERRY, III. 92. MURET DE BORT, III, 60. MURRAY, 1, 214, 222.

NADAULT DE RUFFON, II. 153, 470; IV. 225, 256, 258, 259, 240, 251, 253, 307, 414, 472, 656, 657, 639, 646. NAMARTRE, III, 52 NAPIER, III, 559. NAPOLEON (le prince), III, 18. NASSE, 11, 377. NAUDEAU, 1, 276 NAUDIER, III, 140 NAUDOT, 11, 393. NAVERS, III. 62. NAVILLE (Jules), 1, 21; 11, 415, 446; ill, 454, 196, 197; IV, 422, 480. NAYLOR, IV. NEILSON, IV, 61, NERCAM, III, 55 NEUKOMM, III, 9 NEURDEIN, II. NEWMAN, 11, 383. NEWTON, 11, 581, 385, 381, 385, 581. NEGINE, 111, 50. NICOLAIS, II, 399.

NEEL, 111, 52.

NIVISHE, II. 442; III. 33, 6. NOBILET, III. 58, 2 . NOBILET, III. 58, 2 . NOBILET, III. 411; III. 51, 452; NOBILET, III. 51, 452; NOBILETE, III. 446; III. 411; NOULET, III. 50. NOULET, III. 50. NUDGENY, I. 88, NUGGISCH, II. 400.

U

DATES, [], 441.

DEPEAR, [], 461; []], 453.

GERNANQUETTE, []], 94, 95.

GALVIER, [], 153, 241.

GLAVIER, [], 153, 241.

GLAVIER, [], 45, 241.

GLAVIER, [], 46, 261.

GLAVIER, [], 46, 40.

GRAVIER, [], 46, 40.

GRAVER, [], 46, 40.

GRAVER, [], 46, 45.

GRAVALE, [], 44, 45.

GRIVALE, [], [], 44, 52.

OSWALD, IV, 118. OTT, IV, 152. OUNOUS (P), III, 25.

PACOTTE, II, 394.
PAGE, III, 45.
PAGES, III, 85.
PAINE, IV, 616, 677.
PAJOT, III, 498.

PALEN, II, 406, PALISSY, II, 261, 266, 268, 270, 27 III, 218, 251; IV, 409, PALLADIUS, I, T, 8, 28; IV, 499.

PARLISER, IV. PANET, III, 19. PAPIN, III, 52.

346, 366, 367, 391, 405, 406, 408, 415, 420, 424, 425, 426

PARIS, II, 405; III, 54. PARISE, II, 529. PARISOT, III, 127.

PARISOT, []], 127.
PARKES, I. 19, 24, 172, 390; II, 417, 159, 207, 417, 458; III, 105; IV, 8, 129,

135, 137, 141, 155, 646, 706, 707, 715, 723.

PARKES (Samuel), II, 581, PARKIX, II, 400, PASCAL, II, 305, III, 193, PASQUAY, II, 405, III, 194, PASRET, III, 42, PATRET, III, 121, 526, 329, 385,

PAULET, IV, 514.

PAUMIER, II, 426, 441, 442; III, 35.

PAVAN, II, 394.

PAYEN, II, 470; IV, 636.

PAZZIS (8E), III, 401.

PEARSON, II, 531, 532; IV, 128.

PECHINE, I, 400, 401, 402; II,

407. PECQUEER, [], 397. PEEL, [, 48; III, 263, 264; IV, 106. PEILLON, IV, 415.

PELADAN, 1, 58.
PELIGOT, II, 427.
PELIGOR, III, 52.
PELLEGHIN, III, 55.
PELLETIER, III, 65.
PELTIER, III, 155.
PENELLE, III, 47, 48.

PENALUTIER (DE), III, 422; IV, 9

PÉRIERE, III, 56, PÉRIGORD (DE), III, 401. PÉRINET, III, 91. PERPIGNA, III, 525. PERREAUX, IV, 535.

PERREUT, II, 248, 249, 411.
PERREN, III, 3; IV, 241.
PERRENT, II, 415; III, 83.
PERRENTETS (98), IV, 269.
PERSONNET, IV, 315.
PERSON, III, 88; IV, 121.

PERSAC, III, 88; IV, 121. PESCATORE, III, 459, 442. PETER, I, 72, 75. PETIT, III, 437.

PETIT (Amable-Hippolyte), II, 589.
PETIT LAFITTE, III, 57.
PEYRONNET, III, 122.
PEYRET-LALLIER, IV, 569.

Přik <u>III, 29.</u> Prilippe, <u>II, 595,</u> Prilippe, IV, 706. PRILIPIN, III, 98. PICARD, II, 40S. PICHAT, III, 5; IV, 627, 628, PICHENÉ, III, 213. PICTET, I. 46, 72, 74, 73, 79, 85, 87. PIERRE (DE), III, 121, 122. PIERRE (Isidore), II, 414; III, 34; IV, PIERSON, III, 9 rierri, III, 25. PICEON, III, 82 PIGVAUT, II, 39 PINLOTT OATES, 11, 580, 388, 406 PINARD, III, 82 PIXCHOT, III, 116. PIXCOX, III, 117. PINEAU, III, 88. PINEY, IV, 288. PINET DE MAUPAS, III, 101. PIRAT, III, 52. PISTON D'EAUBONNE, III, 41; IV, 116 PISTOYE, IV, 205. PLEZVER, L 448. PLINE, IV, 499 POIGNOX, III. 21. POIREE, IV, 270. POIREL, III, 98. POTTRY, III, 198 POIX (DE), III, 62. POLONCEAU, II, 174; III, 118; IV, 261, 380, 429, 431, Pomiès, III, 51. POMMEREUX (madame pr), III, 101, POMMEROL (DE), III, 78. POMMEROUX, III, 6 POMPERY (DE), IV, 321, PONCELET (le général), IV, 302, 303, 304, 306, 32 PONCHON DE SAINT-ANDRÉ, IV, 119. POAS-TANDE, III, 23 PONNABD, III, 70, 71, 76. PONSARD D'OMEY, III, 91. PONTIER DE LAPRADE, III, 51. PORTER (John-Francis), 1, 295, 315, 527, 330; 11, 386, 390, 411 PORTER (William), 111, 474, 490. PORTLAND (le duc pr), 1, 287; IV, 500, 527, PORTMAN, IV, 770.

POTTS, II, 383. POUGAULT, HI. 52 POUGEARD, III. 54. POUJAUD, III. 43. POULLAIN DE BOSSAY, III, 47, 48. POURTALES (DE), 142. POWERSCOURT, IV, 40, 41, POUYAT, II. 412. PRAT, III, 15 PRATT, 11, 38 PREVON, <u>1, 73.</u> PREVOST, <u>111, 410, 416.</u> PROXY (DE), IV, 314, 545, 484, 736. PROST, II, 412; III, 128. PROU, I, 459, 440; II, 448, 449; III, 65 PROUST, II, 153 PROUSE (Alfred), III, 149. PROVENCHERES (DE), III, 122. PROYART, III, 119. PURCH II, SS PUSEY, I, 152, 590; II, 347, 352; IV, 58, 528, 682, 770 PEVES, 111, 66; IV, 247, 248, 277, 280,

QUENOLEE, III, 111, 167. QUET, III, 128. QUINDRY, II, 409.

413, 422, 644

PYM, II, 388.

RADCLIFF (John), III, 393, RAIBEAU-LANGE, III, 23 RAILLARD, 1, 102, 105, 104. RAISON, <u>11, 398.</u> RALSTON, IV, <u>502, 569,</u> RAMBOURG, III, 101. HANDELL, I, 187, 188, 316; III, 174, RANDOUIN, III, 115. RANGLET, II, 401 HANSOMES, 1, 49, 320; II, 333, 579. RAOULT-GRENIER, III, 24, BASSA, III, 66, BAT, III, 102, RATEL, III, 140, 167, RAUX, III, 52.

BAUDOF, IV, 277, 278, 279, 341, 347, 1 548, 549, BLAKINGER (Von), III, 611 NAVER, II, 427; III, 140 HAINAL (DE), 111, 25. HAYNAUD, 1, 355, 551 BAYNAUD PILLARD, I HAYNBIRD, IV, 613 READ, 1, 19, 84, 142, 193; 11, 522, 526, 377 RÉAUX (DE), 111, 451; 111, 65, 66, RÉAUX (DE), 111, 412, RÉAUX (DES), 111, 29, REBEYROLLES (DE), III, 151. REBUTERE, <u>11, 412.</u> REBUTE, <u>11, 90; 111, 156, 159.</u> REICHENECKER, <u>I, 148, II, 401</u> REID, <u>111</u>, <u>497</u>, RENARD, <u>11</u>, <u>595</u>. BENARD (Louis); III, 94. BENAUDIN, III, 24 RENNEL, IV, 475 REPOUX, 11, 412. MEROLLE, 11, 238, 240, 241, 450; 111 6, 167, 212; IV, 119, 461, 462, 466, 714, RESSEGLIER, III, 51, 451. RETOU, II, 407. REVERCHON, III, 28. REVOLLIER, IL 322. REYNAUD, IL 408 REYNES, III, 57. RIBES, III, 52 RICHARD, III, 20. RICHARD DE JOUVANCE, II, 75; III, 142, 143, 167; IV, 712, RICHARDSON, III, 519 RICHARDSON (Robert), 11, 588. MICHER, IV. 601. RICHMOND, III, 55 RICOT, 111, 111, BIRGWAY (John), II, 387 BIDGWAY (William), 11, 588 RIESE-STALBURG (DE), III, 200 RIGAIL DE LASTOURS, III, 152. RIGOLA, III, 85. RISKER, I, 41, 57; IV. 649, 650 668. RITCHIE, II, 582 MINIERE (DE LA), III, 152

morent, 1, 454, 446; 11 monement, 1, 454, 446; 111, 55. ROBERTY, 1, 239, 331, 446; III, 41, 55, 56, 167. ROBIANO (DE), IV, 35, BORIOU DE LA TRÉBONNAIS, IL 356; IV, 552, 534, 730, 751. norjoux, II, 587 BOCHE, III, 152. ROCHETEE (DE EA), III, 141 BOS, 1, 320; 11, 378. ROGER, L 131. mogens, IL 381, 38 ROGIER, III. 610. ROLLAND, III, 100; IV, 209. BOLLE, III. ML BOLLEY, III, 98 ROMAIN, III 31. ROMELF (DE), III, 127. BONIELY, IV, 505, 544. BOAY, IV, 114. ROQUE, II, 412 ROQUEFORT, III, 52. ROSAT DE MANDRES, IV. 216. ROSSIGNOL, III, 32 BOTCH-BARSALOU, III, 85, 87. ROIMSCHILD (DE), 1, 121, 124, 154, 166, 206, 336, 380; III, 28, 156 BOTOLIES (DE), III, 102. ROUDIER, II, 40 ROUGE (DE), 1, 121, 125, 18 556, 446; II, 98, 153, 222, 422, 423 ROUGENONT (BE', 11, 401; III, 140. ROUMÉ, III, 19. ROUBER, I 200, 201, 211, 221 482; III, 641; IV, ROUBLIER, 1, 130, 157, 201, 265, 268, 330, 331, 332; III, 53, 90, 137. BOUSSEL, III, 139 ROUSSEL (Throphile), 111, 88. noux, 11, 403. ROVERE, IL 586 ROWLAND, 11, 585, 387 BOY, 111, 94 RUAND, III, <u>128,</u> RUINET, III, <u>6.</u> BUOLZ (DE), III, 81.

SABATIER B'ESPEYRAN, III, 40. SACOUMAN, II, 411. SAGLIO, III, 124. SAINCEBORENT (DE), III, 44. SAINT-GERMAIN-LEDUC, II, 418; 1V, 129, SAINT-LOUP (DE), III, 87. SAINT-MELOIR, III, 40. SAINT-PHALLE (DE), III, 101. SAINT-PULGENT (DE), III SAINTE-PREUVE, IV, 368 SAINT-VENANT (DE), II, 418. SAINT-YVES, III, 28, SAINTOIN LEBOY, III, 81. SALABERRY, III, 123, SALAZAR (DE), II, 397. SALLEBON, IV. 175. SALMON, III, 450. SALOMON, III, 21, 100, 101, 110, 167. 252. SALOMON DE CAUS, IV, 535. SALUCCI, H. 401. SALVETAT, III, 259; IV, 684, 685. SAMUELSON (Alexander), II, 383, 407. SAMUELSON (Martin), II, 385, SANDERS (Frédéric-George), II SANDERS BELE (Thomas), Il. 381. SARGENT, II, 593 SARBAZIN, II, 410. SARBAZIN (Madame veuve), III, 24. SARROY, IL 409.

MASHAT, II, 397, 407.

MACK, J. 65.

MACK, J. 68.

III, 478.

MAUSSUME (DE), IV, 141,654,694.

MACTEREAU, III, 60; IV, 94, 97, 124.

124.

SALTHEAU, III, 140.

SALEDY, II, 411.

SALEDY, II, 411.

SALEDY, III, 52.

SALY, III, 52.

SENAY, III, 52.

SENAY, III, 40.

SENAY, III, 40.

SENAY, III, 40.

SENERHILER, II, 407, III, 200.

SENERHILER, III, 407, III, 200.

ACHLIMENSEN, III, 212, 214, 215, 218.

SCHLOMER, I, 228, 229, 259, 265, 268, 515, 519, 551, 355; II, 408; III, 50, 78, 135, 212, 215, 214, 215, 218.

SCHEMIDT, III, 208.

SCHRIFT, III, 208. SCHRIFT, III, 146. SCHRIFT, III, 146. 165, 174, 175, 646. SCHRIFLLER, I, 146; III, 208. SCHRIFLLER, I, 148; III, 208. SCHRIFLLER, II, 1532.

SCHUBLER, IV, 450, 454.
SCHUARTE, IV, 631.
SCHUARTE, IV, 631.
SOT, 208; IV, 44.
SCHUARTE, I, 57; IV, 539, 610, 646.
SCHUARTE, I, 57; IV, 539, 610, 646.
SCHUARTE, I, 65; IV, 46.

NERBELLE (DE), IV, 35. SEGONEAC (DE), III, 44, 111. SEBANAN, III, 55. SEELLAN, III, 55. SECLEV, IJ, 381. SECLEV, IJ, 381. SECLEV, IJ, 381. SECNEUER, IV, 994.

SENTIS, III, 152. SERAIN, III, 52. SERVEILLE, II, 597. SHAPE, II, 387. SHAW, III, 497. SHOEBRIDGE, II, 384.

WELTE, III, 556. #MANORET, II, 403; III, 102. MILVEIRA (p.), II, 402. MIMERING, III, 201. MIMON, II, 208, 402; III, 65, 400, 101;

IV, 425. SIMONNET, III, 24. SIMONN, III, 611. SENGER, II, 592. SIPIERES, III, 52.

AKERTCHLY, II, 379.

SKIDMORE, II, 382. SHART, II, 5 SMEATON, IV, 202, 2 50, 514, 515, 375; II, 465; III, 197; IV, 418, 193, 725. MARKER (James), II, 574 MMILIN de Lois-Weedon), IV, 692. SMETTE (de Manchester), IV, 696. SMETHE (de Myer-Mill), 1V, 562. SMETTE (Thomas), II, 386. SMERRE (William), IV, 40. SOLDATI, IV, 351. SMETTHE, IV, 40. SOLLIER, II. 404 SOUTHOL, III. 8 SPENCER, L 3 SPOONER, II, 114; IV, 46, 62 SPOTSWOOD WHAON, II, 381. SPRENGEL, IV, 671. SPROTT, II. 384. STAFFORD, IV, 661. STAINER, IV, 503. STANSBURY, II, 585. STEPHENS (Charles), IV, 616, 64 STEPHENS (George), 11, 462, 463; JV, 616, 646, AST, 470; III, 94; IV, 616, 633, STEWART, II, 357. STOCKHARDT (J. A), IL STOCKHARDT (C.), II, 465; IV, 41. 159, 646 STOCKAU, I, 446 STOREMANN, IV, 69 STOLE, IV, SSS STOREY, 11, 38 STRACHAIN, IL 461 STRATHALLAN, IV. 505 STRATION, IV. 515. STRESS, 11, 385 NUMBELL, 17, 474, 475. SEFFEREAND (le due DE), IV, 503 SWAIN, 1, 320. SWAN, II, 588.

T

TADINI, IV, 344. TAGGART, II, 387. TABLE W ( DO ), III, 127. TALMOUTT (DE), 1V, 611, 612, 645 TANCRED, III, 474, 490. TARRAGON (DE), 111, 47, 48. TARTESSON, III, 146, 147, TARTIGNY (DE), III, 111. TAUTAIN, II, 102 1AVAUS (Madame), 111, 140. TAVERNOT DEL. III. 6. TAXIL, II, 39 TAYLOR, [], 381. TEBBETT, IV, 52 TEINSIER, 1, 56 TELFER, IV, 502, 562, 563, 564, 565 566, 567, 568, 569. TEMPLES. II TERFF, 111, 24. TERBASSON FOUGERES, 285, 285, 313; 11, 394, 409, TERSON (DE), 111, 52. TESCH, III, 610. TESTU, II, 40 TEULIÈNES, III, 15 THACKEBAY, 1, 21, 154, 180, 182, 185, 18 5, 417, THADÉE, II, 40 THAER, IV, 481, 482, THANTER (Charles), II, 382. THENARD, 1, 401, 448, 449 IV. 270, 271, 686, 6 THEBON, III, 52 THEVENOT, IV, 92, THERY, III. THIERIET-GLOXIN, THIERRION, L. 275; [ THREULEENT, IL THIMPSON, IV, 501, 50 THOMAS, IV, 39 THOMINE, II, 5 THOMIRE-DESMAZURES, III, 54 THOMPSON, II, 52, 60, 61, 127, 211; 111, 213.

THOMPSON (Alexander), II, 585, 586 THOMPSON (Pierre), IV, 109, 125, 693 THOMPSON (de Lewes), IV, 515, 514, THOME, III, 352; IV, 9. THOU (ng.), III, 85; IV, 721.

THOUREAU, III, 29.

THENNY (ar), IV, 550.
THENNY (left), III, 198.
THENNY (left), III, 198.
THENROMES, IV, 75.
THENROMES, IV, 75.
THORUGENIAN, I, 208, 405.
THOCHERMAN, I, 208, 405. III, 407.
THEANCOURT (III, 20.
THEANCOURT, III, 40.
THEANC

TORCY (DE), III, 119; IV, 210. TORICELLI, IV, 484. TOURISHE, II, 394. TOURISHE, II, 394. TOURISHELE (DE LA), IV, 466.

TRACY (DE), III, 21.
FRENEZ, III, 6.
TREHAWKE KEKEWICH, III, 474,

490.
THEMMEN, III, 68.
TRESMEN, IV, 129.
TRIMMEN, IV, 729.
TRIMMEN, II, 475.
TRIMMEN, II, 495.
TRIQUET, II, 402.
TROCHU, III, 6.

TRUBERT, III, 140.
TRUPART-CRAPET, III, 19.
TUNNICLEF, II, 599.
TUNSON, IV, 170.
TURSOUN, IV, 179.
TURSAUD, 128.
TWEDDALE (DE), I, 19, 495, 214.

215, 219, 220, 289, 292, 310, 313; II, 326, 462. TWYNAM, III, 556, 559.

U

V

VACKERNIE, III, 410. VAGBEAUK, III, 30. VAILLANT, III, 116. VALAYER, IV, 210. VALENTIN, <u>III, 84.</u> VALETTE, <u>II, 452; III, 90.</u> VALLACE, <u>II, 573.</u> VALLET, <u>III, 128.</u>

VALLUER, II, 599. VALLON (pr), III, 58. VAN-BRAKEL, III, 210. VANCOUVER, I, 74.

VANDAELE, III, 410. VANDEWALLE, IV, 26, 27. VANDERCOLME, II, 421, 4 102; IV, 23, 24, 26, 52, 64, 65,

70, 80, 81, 123, VAN DER STRATEN FONTBOX, 102, 103, 103, 104; II, 425, 426, 470; III

VANDECURE (pc), III, 50. VANDEWGENTYNE, IV, 35. VAN LOCKHORST, II, 397. VAN MAELE, II, 322, 336, 339.

VAN MULLMANN, I. 447, 448. VAREY (DE), IV, 213. VARRON, I. 6; IV, 499. VASSERY (DE), III, 19.

VATRY (madame DE), III, 439, VAUQUELIN, IV, 695, VAURY, III, 441, VEAUCE, III, 21.

VEAUCE (DE), II, 460; III, 20, 21, 25, VENABLE, II, 309. VÉRAC (DE), III, 140.

VERITÉ, III, 416. VERMERCHE, III, 116.

VEULE, III, 204. VIANNE, II, 62, 75, 122, 224, 457; III 48, 83, 103, 117, 133, 135, 167, 214.

VIBRAVE (DE), III, 69.
VIDALIN, III, 38; IV, 517, 549.
VIENNE (DE), III, 98.
VIGNERAL (DE), III, 441; III, 34, 117.

VILLENEUVE (DE), [], 531; [], 53, 111.
VILLENEUVE (DE), [], 57, 58, 194,
452; [], 62.
VILLENDOY, ], 125; [V, 227, 382, 396,

618, 633, 646, 767, VILLERS, II, 406, VILMORIN, IV, 656, 657,

VINCENT, I, 121, 126, 311, 330, 356, 357, 378, 379, 397, 423, 424, 426,

VINCENT (L.), IL 466 WINCHON, III, 435, 454, 213. VINEY, II, 161; III, 155 VIOLLET, IV, 575. VIOLETTE (DE), III, 121. VIRALLY, III, 156. VIREBENT (frères), 1, 246, 248, 268 VITRUVE, IV. 32 VIVANT, III, 140. WIELKER (de Berlin), 1, 509. VEELECER (de Londres), IV, 688, 691 602, 693, 697. VOGUÉ (DE), III, 36. VON DOBLHOFF, 11, 467. VOURSOT, III, 29. VUILLERMÉ, III, 155. VYLDER (DE), II, 404. WYVENS, IV, 35. W WAHL, III, 213, 251 WAITE, II, 588 WAKERME, I, 447. WALKER; II, 390; IV, 503 592, 595, 59 VALMSLEV, II, 584. WALON, III, 147. WALBAND, III, 102. WARD, II, 382, 423. WAROCQUE, IV, 35 WATERN, II, 377.

WAY UREN, II, 390 WEBSTER, I, 166, 468, 543 WEBSTER (Bullock), IV, 770. WEISHT, IL 385. WELLER, L 390; II, 578, WELLINGTON CALLEN, II, 386 WEST, J. 227; 111, 556; IV, 40. WEST WALKER, IL 386. WESTMEATH, IV. 40. WESTERVELLER (DE), III, 5; IV, 248, 249, 256, WESTLEV HALL DARE, II, 559. WESTPHALEN (Von), III, 621 WHALEY, 1, 226, 227; II, 379. WHERLE, IV, 503, 541. WHEISHAW, II, 379. WHITAKER, II, 584. WHITE, 1, 220; IV, 82, WHITEHEAD. WHITTON, II, 585. WICKSTEED, II, 587. WIGNACOURT (DE), III, 21, WILLIAM, III, 611. WILKEYS, 1, 580, 386; 11, 407 WILLAUME, II, 405. WILLIAM, III, 174. WILSON, I, 515; H, 378, 579; IV, 672, WINTON, II, 146, 157. WIPPELL, III, 490. WHITE (DE), Ill, 33, WOLOWSKI, IV. 505. WOODWORTH, II, 409 WORSLEY, IV, 505 159 WURTZ, IV, 183, 186 WHENA, 1, 446.

WATHON, III, 122. WOUNG, IV, 557. WOUNG (Arthur), I, 107; IV, 644. WWART, I, 15; IV, 179. ZANBAUK, II, 539. ZELLEER, II, 400; IV, 248, 249. ZELLEER, III, 219, 222, 225. ZERLEER, III, 77, 78; IV, 100, 124, 208. ZERLEER, III, 77, 78; IV, 100, 124, 208.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES NONS DES AUTEURS ET DES AGRICULTEURS CITÉS,

# TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE

## DES MATIÈRES.

- 1

Achat. Circonstances à prendre en considération dans l'achat des machines à fabriquer les tuyaux, 1, 532. — Achat des instruments de nivellement, 11, 39; — des outils de dralnage, II, 159.

Acides. Formation de l'acide carbonique dans le sol, 1V, 74. — Quantité d'acide carbonique contenue dans différents sols, 1V, 74. — Proportion d'acide nitrique contenue dans les eaux de drainage, 1V, 679; dans les eaux de pluie, 701.

Ados. Méthode d'irrigation par planches disposées en ados, IV, 411.

Ain. Statistique du draimage dans co département, Ill, 2. — Arrêtés et circulaires du préfet de l'Ain relatifs au draimago, Ill, 4, 6, 12. — Crédits alloués au desséchement des marais daos l'Aio, Ill, 12. — Quantité d'eau employée pour les arrosages dans l'Ain, IV, \$27.

Air. Quantité d'air contenue dans le sol, IV, 73. — Bifférence de température entre la couche superficielle du sol et l'air ambiant, IV, 130. — Aération du sel produite par le drainage, IV, 648, 665. — Effets des actions successives de l'air et de l'eau pour changer la constitution physique dos terrains, IV, 682. — Espérience sur un drainage à courant d'air, IV, 640. — Regards de surveillance et d'aération des drains, IV, 703. — Regards pneumatiques, IV, 704. — Chemidee pour deabir une circulation d'air daos un système de drains, IV, 710.

Ainne. Statistique du draisage dans ce département, III, 18. — Prix de revient des travaux de drainage dans l'Aisne, IV, 7, 20. — Rendement des céréales dans les terrains drainés de l'Aisne, IV, 77.

Algérie. Quantité d'eau employée pour les irrigations en Algérie, IV, 242. — Calendriar de l'irrigateur eu Algérie, IV, 630.

Alidade. Emploi dans les olvenox, II, 33.

Allemagne. Situation du drainage en Allemagne, III, 199: — ducié de Bolstein, 200; — Mecklenburg-Schwerin, 501: — Pruse, 201: — grand duché de Hesse, 202; — Hanovre, 205; duché d'Oldenburg, 204: — Brusnig, 201: — Baviere, 206: — Wartemberg, 206: — Saze, 206; — Autriche, 207. — Pris de revient des travaux de drainage en Allemagne, IV, 41. — Quantité d'eau employée pour

les arrosages en Allemagno, IV, 248, 1 Allier. Statistique du drainage dans ce décartement. III. 20.

Alpes (Basses-). Statistique du drai-

nage dans ce département, 111, 23. Alpes Hautes-). Statistique du drainago dans ce département, 111, 25, -Quantité d'eau omployée pour les arrosages dans les llautes-Alpes, IV,

Alumine, Proportion d'alumine contenue dans les terres propres à fabriquer les tuyaux de drainage, 1, 116. Améliorations foncières permanentes

résultant des travaux de drainage en Angleterro, IV, 43; en France, 45, 48. Amérique. Situation du drainage aux

Etats-Unis d'Amérique, III, 211, Ameublissement du sol produit par le drainage, IV, 61. - Effets du drainage et de l'ameublissement du sol

sur la végétation, IV, 70.

Ammoniaque. Proportion d'ammoniaque contenuo dans l'eau de drainage, IV. 675. 695. - Quantité d'ammoniaque contenue dans les engrais liquides. IV. 691. - Absorption de l'am-

moniaquo par l'argilo, IV, 694. Ane, Travall mécanique do l'ape, IV.

Angleterre, Crédits alloués au draipage dans la Grande-Bretagne, Ill. 175. 185, 194. - Rapport des terres drainées sur los fonds publics à celles drainées par les ressources privées. III, 176, - Statistiquo du drainage en Irlande, Ill, 177; en Écosse, 189. - Prix de revient des travaux de drainage en Angleterre, Il, 58, -Accroissement dos récoltes de céréales produit on Angleterre par le drainago et lo labour du sous-sol, IV. 87, 89. - Accroissement des récoltes de foin produit par le drainage en Angleterre, IV, 109, 110, 117. - Calendrier de l'irrigateur en Angleterre. IV. 615. - Législation du drainage dans la Grande-Bretagne; voyez législation.

Animaux, Obstruction des tuvaux de drainage por des animaux souter-rains, IV, 722. Aqueducs, Construction des squeducs pour conduire les eaux d'irrigation. IV. 281.

Arbres, Avantage du drainage des plantations d'arbres, IV, 118. - Obstruction des drains par les racines

des arbres, IV. 713. Ardèche, Statistique du drainago dans co département, 111, 23.

Ardennes. Statistique du drainage dans ce département, III, 24. - Crédits alloués an drainago dans les Ardenues, 111, 24,

Argile. - Choix des variétés propres à la fabrication des tuyaux de drainage, l. 119. - Lavage de l'argilo dans les briqueteries de Londres, I, 264. - Machine à couper et humecter l'argilo, 1, 265. - Absorption de l'ammonisque par l'argile, IV, 694.

Ariége. Statistique du drainage dans

ce département, III, 25. Arrêtés et circulaires, Circulaire da ministre de l'agriculture relative à l'application des lois sur le drainago, IV. 205. - Circulaire relative à l'organisation des services départementaux pour lo drainago, IV, 212 - Circulaire aux préfets en date du 20 janvier 1855, relativo à l'application de la loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux du drainage, III, 652. - Circulaire aux préfets relative à l'écoulement des eaux du drainago dans les fossés qui bordent les routes, Ill, 640. - Arrêté et circulaire du préfet de l'Ain relatifs au drainage. III, 4, 6, 12; - du préfet de la Loire, 71; - du préfet du Nord, 105; - du préfet de Saône-et-Loire, 128; - du préfet de l'Yonne, 157. - Arrêté du préfet de Seine-et-Marno relatif au curaco des cours d'eau, III, 643,

Arrosages. Voyez Irrigations.

Aube. Statistique du drainage dans ce département, III, 27, - Crédits alloués au drainage dans l'Aube, III, 28, Aude. Statistique du drainage dans ce département, 111, 30.

Autriche. Situation du drainage en Autriche, III, 207.

Aveyron, Statistique du drainage dans ce département, III, 31,

Avoine. Voyez Céréales.

Azote. Proportion d'azote contenue dans les matières des vidanges, IV, 511. - Richesse en azote des fourrages arrosés et non arrosés avec les vidanges, IV, 611;-des foins irrigués,

Baquets. Emploi des baquets pour l'élevation de l'eau, IV, 315

Barrages. Construction des barrages pour les réservoirs, IV, 262. - Barrage construit aur le ruisseau d'alimentation du réservoir, IV, 262, -Barrage des cours d'eau torrentiels, IV, 270. - Barrage de M. Poirée, IV,

270; - de M. Thenard, 271. Bascules hydrauliques. Leur emploi pour l'élévation des eaux d'irrigation, IV, 335.

Bassin, V. Réservoirs.

Bateaux. Emploi des bateaux pour le transport des vidanges de Bondy, IV. 600,

Battes. Emploi des battes pour broyer et malaxer la terre, I, 125, 153. -Batte de l'irrigateur, IV, 385,

Bavière. Situation du drainage en Bavière, III, 206, - Calendrier de l'Irrigateur on Bavière rhénane, IV, 618.

Bèche en forme de langue de bœuf pour trancher les gazons, 1, 43; 11, 172; - anglaise avec poignée et pédale pour creuser les tranchées, II, 150. -Bécho à rigoles de l'Irrigateur, IV, 380. - Bèches courbes et plates françaises et anglaises, II, 154, 146. - Jeu des bêches de 50 et de 58 centimètres de diamètre, II, 159. - Prix des bèches. II. 133. - Manœuvre des béches, II.161.

Bélier hydraulique. Emploi de cette machine pour l'élévation des eaux d'irrigation, IV, 335.

Belgique. Statistique du drainage en Belgique, III, 168. - Organisation du service du draiuage dans ce pays, Ili, 170, 257. - Législation belge sur le drainage et les irrigations, III, 610.

- Prix de revient des travanx de drainage on Belgique, IV, 54. - Calendrier de l'Irrigateur en Belgique, IV. 616.

Bétail. Effets du drainage sur la santé des animaux, 1V, 128.

Betteraves. Acrroissement de réroites de betteraves dans les sols drainés, IV. 101, 105.

Bibliographie du drainage, Ouvrages en françaia de M. Naville, II. 416: - du Manoir, 417; - Thackeray, 417; - Lupin, 417; - de Saint-Venant, 418; - Mertens-d'Ostin, 418;-Parkes, Saint-Germain Leduc, 418; -Henry Stephens, Faure, 418; - Stephens, d'Omalius, 419; - Leelere, 419, 423, 439; - Fontaine-Gnichard. 120; - Bassompierre-Sewrin, 420; - Achille-Adam, 420; - de Ilennezel, 421; - de Vigneral, 421; -Vitard, 421, 438; - Gomart, 422; -Julien Lefebvre, 422; - Vandercolme, 122 : - Ward, 423 : - de Rougé, 423: - Van der Straten-Ponthoz, 425; -Midy, 426; - Mille, 426; - de Besenval, 427; - de Lescoet, 427; - Hervé-Bangon, 427, 445; - Lamairesse, 430; - Morière, 431; - d'Hombres-Firmas, 451; - Félix Réal, 431; -Carmignac-Descombes, 452; - Cornudet, 432; - Barral, 432; - de Gourcy, 438; - d'Angleville, 440; - Paumier, 411; - Dumas, 412; - Bourguignat, 412; - Tiffereau, 412; - Legrand, 445; - Perrot, 443; - Isldore-Pierre, 444; - Grandvoinget, 444; - Nivière, 445; - de Bryas, 446; -Bubois, 447; - Virobent, 447; -Prou, 448; - Dubost, 449; - Commandeur, 450; - Jacquemart, 450; -Rérolle, 450; - Martres, 451; - Maulbon d'Arbaumont . 451 : - Vaiette. 452; - Maitrot de Varennes, 455; -Maurice Germa, 454; - Boulard-Moreau, 454; - Hernoux, 454; - Tripier, 455. - Ouvrages en anglais de M. Henry Stephens, 11, 457; -Parkes, 458; - Williams, 458; - Mechi. 459; - Hutchinson, 460; -Dearsly, 460; - Gisborne, 460; -

Strachain, 461; - Dempsey, 461; -

Tweddale, 462; — George Stephens, 462; — Elkington, 465. — Ouvrages en allemend de M. C. Stöckhardt, 463; — Krenter, 466; — Vincent, 466; — Scheibler, Doblhoff, Grassmann,

Binettes. Leur emplei pour les travaux de drainage, II, 159. — Prix des binettes. II, 163.

Blé. Voyez Céréales.

Bobine pour enrouler les cordeaux empleyés à tracer les tranchées, II, 172. Bouf. Travail mécanique du bouf, IV, 287. — Production d'engrais liquide

dennée par l'engraissement des hœufs, IV, 582. Bois. Construction des drains en bois,

1, 65.

Bonde pour les réservoirs d'irrigatien,
1V, 274. — Bonde pour fermer l'issue

des regards d'irrigation, IV, 456.

Bornes. Emploi de bornes repères pour retreuver la direction des drains, II, 252.

Bouches de déveragement. Emplacement qu'elles doivent occuper dans nn drainage, II, 417. — Dispositions à adepter pour les bouches des drains, II, 221. — Beuches d'évacuation dans nn talus et en tête d'un fessé, II, 224. — Bouches-du-Rhône. Statistique du

Bouches-du-Rhône. Statistique du drainage dans eo département, III,

Boulons pour les joiutures des tubes de garnitures des trons ferés, II, 290. Boutoir de tranchée. Emploi de cet instrument, II, 151. — Prix des boutoirs de tranchée, III, 164. — Nanœuvre du boutoir de tranchée, II,

Brassard en cuir pour les ouvriers draineurs, II, 132,

Brevets d'Invention relatifs au drainage pris en Angleterre, II, 376. — Total des brevets pris en Angleterre pendant 235 ans, II. 391. — Brevets pris en France, II, 392. — Tetal des brevets pris en France pendant 50 ans, II, 414.

Briques. Définition et division des briques en différentes classea, I, 250.
— Avantages des briques creuses, I, 254. — Moulage à la main des hriques pleines, 1, 260. — Façonnage des briques à la mécanique, 1, 272. — Rebattage des briques, 1, 565. — Fabrique de briques, 6, 565. — Fabrique de briques de vente des briques à Paris, 1, 445. — Braius construits en briques, 16 S. — Machines à fabriquer les briques; voyez Machines.

Machines.

Brouette pour porter les tuyaux au séchoir et au four, 1, 363.

Brouillards. Diminution des brouillards par le draInage, IV, 127. Broyeur d'argile à cylindres, 1, 265. Brunswig. Situation du drainage dans le Brunswig, III, 204.

C

Galendrier du draineur, II. 224; —
de l'irrigateur en Angletere, IV,
615; — en Belgique, 616; — en
Belgique, 616; — en
Belgique, 616; — en
Belgique, 618; — dans les Yoages, 621; — dans les prairies de la
Normandie, 622; — en Beurgagne,
624; — en Provace, 625; — dans le
Langueloc, 626; —en Halle, 627; —en
Algrite, 630;

Calvados. Statistique du drainage dans ce département, III, 32. — Encouragements alloués au drainage dans le Calvados. III, 54.

Camion peur le transpert des pierres, 1, 37.

Conque, Construction des capaux d'irrigation, IV, 232. - Caractères qui distinguent les canaux d'irrigation dea canaux de navigation, IV, 233. l'entes des canaux d'irrigation, IV. 391. - Rapport entre les dimensions des canaux d'irrigation et les quantités d'eau qu'ils doivent débiter, IV. 593. - Canaux souterrains construits par les Grecs, I, 26. - Canaux constrults par l'État, per des particuliers concessionnaires, et canaux particuliers, IV, 233. - Barrages, déversoirs et vannes employés dans la construction des canaux d'irrigation, IV. 262. - Construction des ponts-cananx pour conduire les eaux d'irrigation, IV, 281. - Canaux-Siphone, IV, 281. - Répartition des coux d'irrigation d'un canal par des partiteurs, IV, 549; per le module milanais, 351. - Nécessité de construire des canaux d'évacuation pour les caux du drainago, III, 659, - Loi du 14 floreal, an XI, relative à l'entretlen des cananx et rivières non navigables at à l'entretien des dignes qui y correspondent, Ill, 648.

Cantal. Statistique du draisage dans ce département, III, 34. Capiltarité. Élévation de l'eau par la

capillarité, IV., 70. Caracole employée dans les sondes,

11, 289, Carnet ponr transcrire les observations de nivellement, 11, 27.

Caves. Disposition des caves à engrale liquides en Flandre, IV, 506,

Céréales, Effets du dralaage sur les céréales (blé, seigle, orge et avoine), lv. 76. - Rendement en paille et en grains des céréales dans les sols drainés du département de l'Aisne, 1V, 77; dn Nord, 80; d'Eure-et-Loir, 91; du Puy-de-Dôme, 93; de l'Indre, 94; de Seine-et-Marne, 97; de la Loire, 100; de la Nièvre, 101. - Accroissement des récoltes de céréales produit en Angleterre par l'emploi des sous-solages et du drainage, 1V, 87, 89.

Chadouf, Emploi des chadoufs, pour l'élévation des canx d'irrigation, IV. 318.

Chaîne de M. Lands, pour nettayer les drains, 11, 233; IV, 715.

Chaîne d'arpenteur pour le levé des plans, II, 12, - Prix des chaînes d'arpentenr, 11, 60.

Chaleur du sol à diverses profondeurs, JV, 130, 132. - Influence des pluies snr la chaleur de la terre, IV, 451, -Action du drainage sur la température dn sol, IV, 129. - Chalenr enlevée au sol par l'évaporation, IV, 142.

Champ. l'artage d'un champ en planches parallèles à une direction donnée, 11, 21,

Champs de menœuvres. Avantages du drainage des champs de manœuvre, IV, 178.

Chapelets, Élévation de l'eau d'irrigation per les chapelets, 1V, 326. Charente, Statistique du drainage dans

ce département, Ill, 34. Charente-Inférieure. Statistique du drainage dans ce département, ill, 35, Charrette à engrais liquide de Thompson, IV, 513; - de Stratton, 513; de Chandler, 516; - de M. Vidalin, 517; - de M. Peters Love, 577; - de

M. Morean, 606. Charries. Leur emploi ponr l'ouverture des tranchées, 1, 84; II, 478, 503, - Charrue de floward, Il, 314; - de M. Lambruschini, 317; -- de M. Bonnet, 317. - Charrue de drainage d'Éwan, II, 503; - de Clarke, 506; - de Grav. 307: - do Morton, 307: - de M. Vitard, 500; - de M. Panl, 326; - de Pearson, 351; - de Cotgreave. 331; - de M. Van Maële, 336; - de MW. Fowler et Fry, en 1851, 343; de MM. Fowler et Fry, en 1853, 348; - de M. Fowler, en 1854, 355; - de M. Fowler, en 1856, 558, - Expériences fuites par le jury du concours de 1856 sur l'appareil Fowler, Il, 368. --Charrue-taupe, 1, 84. - Charrue soussol de John Read, II, 522; - de M. G. Hamoir, 326; - employée sar la ferme du Poles, IV, 84. - Charrue fouilleuse de M. Bazin, II. 312: - de M. G. Hamoir, 322; - de M. Van Mačle 322, 336. - Défonceuse de Guibal, II, 329. - Charrne rigoleuse de Grignon,

11, 307. - Charrue tourne-oreitles de M. G. Hamoir, II, 347. Chaux. Obstruction des drains par des derôts calcaires, IV, 702. Cheminée pour établir une circula-

tion d'air dans un système de drains. IV, 710. Chemins. Entretien des chemins dans

les terrains irrignés, IV, 395.

Chemins vicinaux, Paragraphe 16 de la loi du 21 mal 1856 sur les chemins vicinaux, III, 629. - Articles de la loi du 31 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, invoqués par la loi du 21 mai 1856, lil, 650.

Ciher. Statistique du drainage dans ce département, 111, 56. — Prix de revient des travaux de drainage dans le Cher, 1V, 11.

Cheval. Travail mécanique du cheval, suivant ses différentes allures, IV, 987.

Chevalet pour mouler les tuiles courbes, 1, 256.

Chèvres employées pour les sondages, II, 272, 278, 282.

Circulaires relatives au drainage; voyez Arrétés. Civière pour le transport des tuyaux,

11, 201.

Chaie portative de Clayton, pour placer
les tuyaux, 1,541. — Claie de M. Gastelier employée dans les séchoirs, 1,

353; — do M. Vincent, 356.
Clef de retenue, employée pour la manœuvre des sondes, II, 270. — Clef de relerée ou pied-de-bœuf, II, 274.

Clisimètres. Définition, 11,42. Cloche à vis employée dans les sondes, 11, 289.

Collecteurs. Construction des collecteurs en pierres plates ou schisteuses, 1, 45. — Brains collecteurs des regards irrigateurs, IV, 456. — Surfaces qui peurent être assainies avec les collecteurs d'un diamètre déterminé, IV, 748.

Golliers. Emploi des colliers pour réunir les tuyaux de drainage, 1, 144. — Fabrication des colliers, 1, 570. — Avantages et Inconvénients de l'emploi des colliers, II, 207; III, 252. — Fabrication des tuyaux à collier fire, dans le système de M. Salomon, III, 252.

Golanslage. But de cette opération, IV.
471. — Eaux les plus propres au colmataço, IV, 471. — Quantité de limon
déponé par les ceux de différents
fleuves, IV, 472. — Analyses des limons déposés dans l'opération du colmatage, IV, 473. — Procédé de colmatage, IV, 475. — Procédé de colmatage, IV, 475. — Création de prairies
par le colmatage, IV, 480. — Dilution

des matières terreuses dans les eaux courantes pour opérer le colmatage, 1V, 482. — Colmatages employés en Italie, 1V, 485.

Colonies. Statistique du drainage dans les colonies, III, 167. Colon. Accroissement des récoltes de

colza dans les terrains drainés, IV,

Commission supérieure du drainage, IV. 205.

Gonclusions à tirer de l'étude du drainage, IV, 771.

Conduites étanches. Construction des conduites étanches du système Rérolle, 11, 238; IV, 461. — Combinaison de l'irrigation et du drainage avec conduites étanches, IV, 461. — Couduites employées à Vaujours, IV, 601. Cordeau pour tracer la direction des

tranchées, II, 171. — Emploi du cordeau pour régler les pentes des tranchées, II, 193.

Corrèze. Statistique du drainage dans ce département, III, 38.

Corroyage des terres propres à la fabrication des tuyaux de drainage, 1, 125. — Corroyage de la terreglaise pour la construction des réservoirs d'irrigation, 1V, 25T.

Gorse. Statistique da drainage en Corse, III, 59.

Côte-d'Or. Statistique du drainage dans ce département, Ili, 59. Côtes-du-Nord, Statistique du drai-

Côtes-du-Nord. Statistique du drainage daus ce département, Ill, 40. Courbes. Tracé décrit des courbes horizontales sur un terrain à drainer,

 66. — Conrbes figurant la situation de l'eau dans des terrains drainés à divers écartements, IV, 753.
 Cours. Avantages du drainage des cours,

IV, 178. Cours d'ean, Voyez Rivières.

Grédits attribués au drainage en France, II, 457; III, 615; IV, 191; — dans la Grande-Brotagne, III, 176, 191. — Total des prêts affectés au drainage sur les fonds publics dans la Grande-Bretagne, III, 609. — Substitution de la société du Grédit foacier de France à l'État pour les prêts à faice en faveur du drainage, IV, 191.

Grédit foncier (Société du), voyes Législation française sur le drainage. Greuse. Statistique du drainage dans

ce département, III, 40.

Crible pour trier les pierres sur le bord des tranchées, 1, 58. Crochet pour dégorger les filières des

machines à fabriquer les tuyaux, I, 514. — Crochot pour enlever les gazons, II, 175. Groissant de l'irrigateur, IV, 382.

Groissant de l'irrigateur, 1v, 382. Groix en bois, pour régler la pente et la profondeur des tranchées, II,

192.

Caisson des tuyans de drainage. Opérations dont elle se compose; 1, 425.

— Quantité d'ean que perdent les tuyans pendant la dessecation, 1, 424.

Hetrait éproneir par les tuyans pendant la dessecation, 1, 426.

Hetrait éproneir par les tuyans pendant la cuisson, 1, 426.

Hetrait éprené de cuisson sur la qualité des tuyans he drainage, 1, 426.

— Frais de combatifile nécessairs pour la cuisson des tuyant dans les fours ordinaires producile, 1, 500, dans les fours du système Barbier, 418.

Culotte en euir pont les onvriers draineurs, Il, 152.

Culture. Simplification des procédés de culture produite par le drainage, IV, 61.—Effets du drainage sur la culture des céréales, IV, 76; des racines et des tubercules, 103; des plantes olélières, 107.

Curage des cours d'ean de la commune do Mitry-Mory (Seine-et-Marne), Ill, 647.

Gurette pour nettoyer les holtes à glaise et les filières des machines à fabriquer les tuyaux, l, 157; — pour nettoyer le fond des tranchées, l, 82; ll, 157.

Dame anglaise pour battre le fond des tranchées, II, 143. — Dame connelée employée par M. Barbier, II,

Danemark. Situation du drainage en Danemark, III, 209.

Débit de l'cau. Voyez Eau. Décret, Voyez Législation française.

Défonceuse de Guibal, Il, 529.

Dessiocation des tuyaux, Perté d'eau occasionnée par la dessiccation des tuyaux, I. 424.

Déversement, Méthodo d'irrigation par rigoles de niveau et déversement, 1V, 401; — par planches disposées en ados et déversement, 411. — Irrigation par infiltration et par déversement comhinée avec le drainage sur les prairies de la Vendée, IV, 475.

Déversoirs. Construction des déversoirs pour les riservoirs d'Arrigation alimentés par les eaux pluviales, IV, 952. — Déversir construits aux le ruisseau d'alimentation du réservoir, IV, 302. — Méthodo des déveroirs, pour le jaugeago des ceurs d'eau, IV, 311. — Débit de l'eau par les déveroirs, IV, 356.

Digues. Construction des digues pour les réservoirs d'irrigation, IV, 260.— Dimensions à donner aux digues, IV, 260. — Construction des digues pour défendre les terrains des côtes contre l'inondation de la mer, IV, 490.

Direction à donner aux drains, Il, 108.

Distance. Mesure de la distance d'un point à un autre point inaccessible, ll, 18;—de deux points Inaccessibles, ll, 49.

Distillerie. Emploi du drainage pour l'épuration des eaux des distilleries, IV, 182. Distributeur d'engrais liquido de

Thompson, IV, 513; — de Stratton, 515; — de Chandler, 516; — de M. VIdalin, 517; — de M. Peter Love, 577; — de M. Moreau, 606. Dombes, Crédits alloués pour le des-

Dombes, Crédits alloués pour le deaséchement de la Dombes, III, 12. Dordogne. Statistique du drainage

dans ce département, III, 45.

Doubs. Statistique du drainage dans ce département, III, 44. Drague pour nettoyer le fond des tranchées, 1, 82; 11, 137, 170, 179. Drainage. Définition, 1, 1; 111, 614. -Utilité de cette opération, I, 5. - Le drainage chez les anciens, 1, 5, 26 .l'réceptes de Columelle, I, 6; de l'alladius, 7; de Walter Bligh, 8; d'Olivier de Serres, 9; de Victor Yvart, 15; d'Héricart de Thury, II, 257. -Méthode d'Elkington, I, 16. - Drainage à l'aide de tuiles courbes posées sur des semelles, 1, 17. - Importation du drainage en France, 1, 21. - Divers modes de drainage sans tuvaux. 1, 35. - Brainages en pierres, 1, 39; III, 245; en briques, 65; en bois, 65; en fascines, 67; 11, 249; en paille, 74; en gazon, 75; en conduits de tourbe 77. - Signes extérieure du besoin du drainage, I, 109; II, 4 .- Etudo préslable du terrain à drainer, II, 3. - Rédaction d'un projet de drainage, II, 107 - Nécessité de tracer des plans de drainage, Il. 121. - Saisons et soles convenables pour l'exécution des travaux de drainage, 11, 124. - Réparation dea travaux de drainage, Il, 251. -Circonstances auxquelles on reconnait gu'un drainage fonctionne mal, II, 232 - Système de drainage de M. Bés rolle pour obvier aux obstructions des tnyaux , 11 , 238; IV, 461. - Exéention du dralnage vertical ou por perforation, II, 102, 241. - Drainage vertical garni de fascines, II. 249. brainage d'un champ n'avant qu'une scule peate, il. 85; - d'an champ présentant deux pentes, 86; - d'un champ présentant une très-grande longueur dans le seus de la pente, 86;d'un champ à pentes multiples, 11, 88, - Drainage avec regards, 11, 98, -Drainage des terres présentant des contre-pentes, Il, 102 - l'lans do drainage; voyez le mot Drainage à la table des grarares. - Drainage à la vapeur par la machine Fowler en 1854, 11, 355; en 1856, 358, - Encouragements accordés au drainage, en France par les sociétés d'agriculture et par l'Etat, II, 467, - Prèla accordés au drainage en France, II, 467

de drainage, III, 166; IV, 212. - Commission apérieure du drainage, IV, 203. - Le drainage à l'Exposition universelle de 1856, H1, 212. - Marche du drainage en France, 111, 243. - Coût des traveux de drainage en France, IV, 3; dans le département de Seine-et-Marne, 4, 12; dans le département de l'Aisne, 7, 20; dans la Sarthe, 9; dans le Finistère, 10; dans le Cher, 11; dans l'Oise, 13; dans Seine-et Oise, 17; dans le Nord, 23; dans le Lot-et-Garonne, 27; dans le Tarn, 29. - Prix moyeu, maximum et minimum des travaux de drainage, IV. 30. - Influence de la forme des terrains sur le prix de revient des travaux de drainage, IV, 52. - Prix de revient des travaux de drainage en Belgique, IV, 34; en Angleterre, 38; en Allemagne, 41; en Irlande et en Ecosse, 39. - Rentes produites par les travans de drainage en Angleterre. IV. 43: en France, 42, 48. - Résultats obtenus à Lamothe-Beuvron par le drainage, IV, 48. - Parts du propriétaire et du termier dans l'exécution des travaux du drainage, IV, 54. -Quantité d'eau enlevée au sol par le drainage, IV, 151. - Enlèvement des grandes masses d'esu par le drainage, IV. 749. - Drainage des cours, des édifices, des routes, des villes, IV, 177. - Emploi du drainage pour l'époration des caux des distilleries, IV. 182. - Emploi du drainage dans les pressoirs, IV, 189. - Irrigation combinée avec le drainage, IV, 433. -Drainage avec brigation et emploi d'engrais liquide, IV, 446. - Irrigation par infiltration et par déversement combinée avec le draioage sur les prairies de la Vendée, IV, 453.-Combinaison de l'irrigation et du drainage avec conduites étanches, IV, 461. — Simplification des procédés de culture produite par le drainage, IV, 61, - Effets du drainage et de l'ameublissement du sol sur la végétation, IV, 70. - Effets du drainage

III, 615; IV. 191; en Angleterre, IH.

176. 194. - Services départementaux

sur les céréales, IV, 76; sur la culture des racines et des lubercules, 105; sur les plantes oléifères, 107; sur les prairies, 108; sur les plantations d'arbres et les forêts, 118, 188; sur les vignes, 120. - Accroissement des récoltes prodnit par le drainage, IV, 122. - Amélioration de la santé des hommes et des animaux par les travanx de drainage, IV, 126,-Elévation de la température du soi par le drainage, IV, 129. - Influence du drainage sur l'évaporation du sol. IV. 141. - Effets mécaniques du drainage, IV, 67. - Phénomènes dus au drainage, IV, 645. - Aération du sol produite par le drainage, IV, 648, 665, -Expérience sur un drainage à courant d'sir, 1V, 660. - Phénomènes el limiques du drainage, IV, 662. - Épulsement des terres par le drainage, IV; 699,-- Système de drainage de Keythorpe, IV. 729. - Relations entre les variables du drainage, IV, 723, 736. -Causes des insuccès du dralnage, IV, 767. - Enseignement qui ressort des phénomènes du drainage, IV, 771. - Statistique du drainage, voyez Statistique. - Législation du drainage, voyez Légistation.

59. - Prix des drains construits eu pierres, I. 39. - Construction des drains empierrés en Écosse, I, 41; en France, 49 ... Obstruction des drains construits en pierres, 1, 57. - Drains en briques, 1, 65; en bois, 65; en fascines, 67; en paille, 74; en ga-20n, 75; en conduits de tourbe, 77. - Drains moulés, 80; en coulée de toupe, 81; forés, 87. - Drains collecteurs des regards irrigateurs, IV, 456. - Brains d'asséchement à conduites étanches, IV, 461. - Itspport entre la birection des drains et les lignes horizontales, 11, 89, - Longueur et pente des drains de divers drainages, 11, 90, - Longueur des drains par hectare, II, 110. - Pente des drains, II, 112. - Profondeur, écartement et direction des drains, 11, 108. - Rapport

Drains. Construction des drains à

plerres perdues en Angleterre, 1, 55,

entre l'écartement et la profondeur des draina, 11, 113; 1V, 723, 763. -Longueur et écartement des drains pour un assainissement complet, IV. 736. - Table donnant la longueur et l'écartement des drains enfouction de la pente et du diamètre des tuyanx, iV, 758. - Baccordement des drains, II. 115. - Brains de ceinture, B, 117. - Tracé des drains sur le terrain, Il, 126. - Raccordement des lignes de drains, II, 212. - Travaux défensifs contre les obstructions des drains, li, 234. - Moyen de remédier à l'obstruction des drains et causes de ces obstructions, IV, 701. - Disposition à adopter pour les bouches des drains. II, 221 .- Garnitures des bouches d'évacuation des drains, II, 222 .- Chaine, de M. Landa pour nettoyer les draias, 11, 253; IV, 713. - liornes repères pour retrouver is direction des drains, il.

Droits d'usage des eaux d'irrigation, 1V, 227.

Drôme. Statistique du drainage dans ce département, III, 46.

Dunes. — Formation des dines, IV, 495. — Travanx de défense contre l'invasion des sables de la mer, IV, 495.

Е

Enu. l'roportion d'scide nitrique contenue dans les canx de pluie; IV, 701. - Comment se fait l'écoulement de l'eau dans les tuyaux, de drainage, 1. 3. - Perte des caux du drainage dans un puits rempli de pierres sêches ou an trou de sonde, 1, 16, - Étude de la hauteur de l'eau dans les trous de sonde des terrains à drainer, II, 5., - Cause qui empêche l'ean de pénétrer dans le sous-sol, II, 243. -Nécessité de construire des canaux d'évacustion pour les conx du drainage, Ill, 639. - Quantité d'ean enlevée an sol par le drainage, IV, 151 .-Enlèvement des grandea masses d'eau par le drainage, IV, 749; cas où la

nappe d'eau est inférieure au terrain à drainer, 750; cas où la nappe d'eau souterraine amène ses eaux audessus du terrain à drainer, 751; cas de la présence d'un cours d'eau supérieur au terrain, 751; cas de la présence d'un cours d'eau qui s'oppose à l'écoulement d'un collecteur, 751. -Etude de la nappe d'eau souterraino dans les terrains drainés, 1V, 752. -Jaugeages des eaux do drainage avec l'appareil de M. Milne, 1V. 153: de M. Mangou, 175. - Rapport de l'esu tombée à l'eau écoulée par les drains, IV. 163. - Effets des actions successives de l'air et do l'eau pour changer la constitution physique des terrains, IV, 652, - Composition de l'eau avant ot après l'irrigation, IV, 670. - Composition des eaux do drainage et des eaux d'irrigation, IV, 672, 693. l'ouvoir absorbant et décomposant des sols pour les matières dissoutes dans les eaux qui les traversent, IV, 694. l'ossession et jonissance des eaux d'irrigation, IV, 221. - Droits d'usage des caux d'irrigation, IV; 227. Servitudes des conduites d'cau, 1V, 934. - Onantités d'eau nécessaires pour les irrigations, IV, 235, - Nombre d'arrosages par an et quantité d'eau par hectare employée dans diverses contrées, voyez Irrigations. - Construction des réservoirs pour les eaux d'irrigation, 1V, 251. - Emploi des moteurs animés à l'élévation des caux d'irrigation, IV, 284; des moteurs inanimés, 289. - Machines élévatoires des eaux d'irrigation, iV, 314. - Machines élévatoires automobiles, IV, 334. - Emploi des machines à colonne d'eau pour l'élévation des eaux, IV, 356, - De la distribution des eaux d'irrigation, IV, \$15. - Diverses unités de mesure de l'eau : Ponce des fontainiers, module do Prony, meule et moulan d'eau, ouce milanaise, IV, 544. - Bébit de l'eau par les déversoirs et les vannes, IV, 346; par les aiphons, 347. - Partiteurs pour répartir les eaux d'irrigation entre plusieurs usages, 17, 349. - Description du module milamis pour la disribution de aux d'irrigation, 1V, 351.— Module régulateur de N. Keelhoff, IV, 555. — Prix de revient de l'eux d'irrigation, IV, 365. — Rappoez entre les dimensions des rigoles d'irrigation et les quantités d'eux qu'elles doirent débiter, IV, 392. — Quantité de limon et composition du limon deposé par les eaux de différents fleuves, IV, 471.

Ébarbage des tuiles dans le moule, 1,

256.

Ecartement des drains, II, 1985. — Import enter l'écartement et la profondeur des drains, II, 413; IV, 76. — Expériences sur le drainage à diverses profondeurs et à divers écre lements, IV, 755. — Caicul de la longueur et del fécartement des drains correspondant à un assistinsement complet du sol, IV, 75. — Tuber domains soupeur, 205. — Tuber domains soupeur, 205. — Tuber et du silametre des tayaux, IV, 758. — Echuses Converticion de la petit et du silametre des tayaux, IV, 758. — Echuses Converticion de la éclasse pour

le harrage des canaux, IV, 263, — Écluses construites en poutrelles, IV, 269.

Écobue de l'irrigateur, IV, 382.

Écope ou dragne ponr nettoyer le foed des tranchées, 1, 82; II, 170. — Emploi des écopes ordinairés pour l'elévation de l'eau d'irrigation, IV, 511. — Écope hollandaise, IV, 517. — Emploi des écopes pour l'épandage des engrais liquides, IV, 505.

Ecosse, Ill, 189. — Prêts effectués en faveur du drainage en Écosse, Ill, 194. — Législation du drainage en Écosse; voyez Législation anglaise.

Egouts. Irrigation avec les eaux des égouts de Milan, IV, 525; de Rugby, 589; de Rusholme, 595.

Empellement. Construction des empellements pour le barrage des canaux d'irrigation, IV, 265.

Encouragements accordés au drainage en France, II, 467. — Sommes attribuées à titre d'encouragement per l'État, II, 475; per les sociétés d'agriculture, II, 470. — Encouragements accordés dans l'Ain, III, 4, 12; les Ardennes, 24; l'Aube, 28; le Calvados, 34; l'Ille-et-Vilaine, 58; le Jura, 66; la Loire, 70; le Lot, 85; la Lozère, 87; le Nord, 104; l'Oise, 116; l'Orno, 118; la Belgique, 171; l'Angieterre, 176.

Engrais liquides. Pricis historique sur les engrais liquides, IV, 498. -Invention ot application du systèmo tubulaire pour la distribution des engrais liquides, IV, 501; voyez Sustème tubulaire. - Preparation des engrais liquides dans le Nord de la France, IV, 505; en Alsace et en Dauphiné, 510, - Épandage des engrais liquides par les écopes, IV, 505; par les tonneaux, 512. - Irrigation avec les ongrais liquides par rigoles ouvertes, 1V, 521. - Meilleuro manière d'appliquer les engrais liquides des fermes, IV, 570. - Drainage avec irrigations et emploi d'engrais liquides, IV, 416. - Comparaison des frais occasionnés par l'application des engrais liquides avec les différents systèmes, IV, 572.-Distribution des engrais liquides dans le système de M. Peter Love, IV. 574. - Irrigations avec l'engrais liquido des villes, IV, 588 .- Composition des energis liquides, IV, 686. - Convenance d'employer les engrais liquides en irrigation, IV, 693. - Charrettes à engrais liquides, voyez Charrette.

Épuisement de la fertilité des terres

drainées, IV, 699.

Equerre d'arpenteur pour le levé des plans, II, 15. — Pied à trois branches pour l'équerre, II, 63. — Prix de l'équerre d'arpenteur, II, 60.

Étang. Drainage d'un étang dans le Cher, Il, 405; Ill, 56. — Loi du 11 septembre 1792 relativo à la destruction des étangs marécageux, Ill, 617.

Étude préalable du terrain à drainer,

Eure. Statistique du drainage dans ce département, III, 46.

Eure-et-Loir. Statistique du drainage dans ce département, III, 47. - Ren-

dement des céréales dans les terres drainées d'Eure-et-Loir, IV, 91.

Évaporation. Chalcur enlevée an sol par l'évaporation, IV, 142. — Diminution de l'évaporation du sol par le drainage, IV, 145. — Expériences en-

nution de l'évaporation du sol par le drainage, IV, 145. — Expériences entreprises on Angleterre sur la détermination du rapport de la filtration du sol à l'évaporation, IV, 145.

Expropriation. Articles de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, III, 650.

## F

Fabrique. Bescription d'une fabrique de tujant, 1,571. — Fabrique de l'ancien institut agronomique de Versailtes, 1,532. — de Theckers, 185; — de Clayton, 541; — de M. Herckangon, 547; — de M. Bort, 550. — 8-échoirs des fabriques de tuyanx, 1, 512,532. — Fabrique de tuyanx et de tuikes de M. Barbier, 1, 405. — Nombre de fabriques de tuyanx de draibre de fabriques de tuyanx de drai-

nago en France, III. 162.

Pasacines. Meiter pour la fabrication
des fascines, 1, 67.— Construction des
árains en fascines, 1, 67.— Emploi
des fascines pour olvier aux obstructions des tayaux de drainage, 11, 236.

— Prainage vertical garni de fascines,
11, 249.— Emploi de piquets et de
fascines pour construire les ponts dans
les terrains irrigués, 11, 236.

Fer. Action du peroxyde de fer sur les matières organiques du soi, IV, 686. — Obstruction des drains par des dépôts ferrugineux, IV, 706.

Fermiers. Part des frais à supporter par les fermiers dans l'exécution du drainage IV 54

drainage, IV, 54.

Fiche d'arpenteur. Emploi des fiches dans le levé des plans, II, 13.

Pièvres. Diminution des fièvres dans les contrées assainies par le drainage; 1V, 127.

Fil de laiton pour couper la terre propre à la fabrication des tuyaux, 1, 160. Filière pour mouler les tuyaux de drainage, 1, 156. — Filières pour la fabrication des tuyaux à collier fixe, III, 256. — Table à rouleaux pour les lilières des machines à fabriquer les tuyaux, 1, 510. — Crochet pour dégorger les filières, 1, 314.

Filtration. Repport de l'eau perdue par la filtration à l'eau perdue par l'évaporation dans les terrains, IV, 144. — Expériences entreprises en Angleterre sur la détermination du rapport de la filtration des terres à l'évaporation, IV, 143.

Finistère. Statistique du drainage dans ce département, Ill, 48. — Prix de revient des travaux de drainage dans le Finistère, IV, 40.

Fleuves, Voyez Ricières. Flotteurs, Méthode de jaugeage des

Botteurs, 1V, 338.

Foin. Accroissement des récoltes de foin produit par le drainage, 1V, 108, 114.

117.

Fontaine de Héron. Emploi de cette machine pour l'élévation des eaux d'irrigation, IV, 334.

Porage des puls absorbants et des puns articiers, 11, 257 — Forage puns articiers, 11, 257 — Forage pung 12 — Betters de profondeur, 10, 255; — jusqu'à 4 mêtres de profondeur, 250; — jusqu'à 10 métres de profondeur, 277; — jusqu'à 20 mètres de profondeur, 277; — jusqu'à 10 mêtres de profondeur, 277; — — Tubes de garriture des trous forfes, 11, 250. — Nouton pour moder cette tubes des sondages, 11, 250. — Forege des drains, 1, 25.

Forêts. Avantage du drainage des forêts, IV, 118.

Fonces. Nécessité de Iosséa étraenateurs des eaux du drainage, III, 630.

— Acroissement de l'étendue des cultures par la suppression des fossés ouverts dans les terraina drainés, 1V, 64. — Assalnissement incomplet du sol dans les drainages à fossés découverts, IV, 63%.

Fouilles. Leur importance pour l'étude des terrains à drainer, II, 4, 80. — Fouilles ancessives à apérer pour creuser les tranchées, II., 78. — Prix des fouilles dans divers terroins, IV, 2.

Fouloirs pour battre le fond des tranchées, II, 144.

Fourches employées pour les travaux de drainage, il, 145. — Prix des fourclies, il, 154. — Manœuvre des fourches, il, 165.

Fourrages. Richesse en azote des fourrages arrosés avec les vidanges, et des fourrages non arrosés, IV, 611.

Fours à cuire les tuyans. Parties constituantes d'un four, 1, 375. -Four de Saint-Meuge, 1, 376; - de M. Vincent, 379; - de M. de Rothschild, 380; - de M. Clayton, 381. -Fours d'argile temporaires, 1, 386. -Construction d'un four temporaire en terre, 1, 386, - Four à compole, 1, 391. - Four rectangulaire de M. VIrebent, 1, 395. - Fraia de combustible et déperdition de chaleur. occasionnés dans les fours ordinaires, 1. 397. - Fonr à cuisson graduelle de M. Tijon Geslin, 1, 398; - de MM. Péchiné et Colas, 400; - de M. Demimuids, 401; - de M. Barbier, 403.

### u

Gabarit. Emploi pour vérifier les dimensions des tranchées, II, 189.

Gard. Statistique du drainage dans ce département, 111, 49.

Garonne (Haute.). Statistique du drainage dans ce département, 111, 30.— Accroissement des récoltes de foin produit par le drainage dans la Baute-Garonne, IV, 114.

Gazons. Beche en forme de langue de heraf pour trancher les gazons, 1, 45; 11, 472. — Brains construits en gazons, 1, 75. — Boulette à dégazonner, de M. Polonceau, II, 174. — Crochet et pioche pour enlever les gazons, II, 479.

Germination dans des sols secs, mouillés, drainés et non drainés, 1V, 635. Gers. Statistique du drainage dans ce département, 111, 52.

Gironde. Statistique du drainage dans ce département, 111, 55.

Gonge. Emploi et manauvre de cet instrument, 11, 170. - Prix de cet instrument, II, 159, - Hache-gouge, II,

Grains, Vevez Céréales,

Griffe, ou elef de retenue employée pour la manœuvre des sondes, II, 270 -Clef de relevée ou pied-de-bosuf, li.

Grillages pour garnir les bouches des drains, 11, 221.

Habitations. Avantages du drainage

des habitations, IV, 179. Hache de drainage. Circonstances , dans lesquelles on l'emploie, Il, 147,

Hache-gouge, Emploi de cet instrument dans les terres dures et schia-

teuses, II, 151.-Manœuvre de la hochegouge, II, 170. Hanovre. Situation du drainage dans

le llanovre, lil, 205. Hélices empleyées en Hellande pour

l'élevation de l'eau, IV, 328, Hérault. Statistique du drainage dans ce département, lii. 57.

Herse Vitard pour remplir les tranchées, Il, 219,

Hesse (Duché de). Situation du drainage dans le grand-duché de Hesse, 111, 202.

Holstein. Situation du drainage dans le duché de Bolstein, III, 200. Homme. Différentes manières d'utiliser

la force de l'homme, IV, 284, - Travail mécanique de l'homme dont la force est appliquée à diverses machines élevatoires des eaux, IV, 570,

Hone à remplir les tranchées, II, 218.

Ille-et-Vitaine. Statisque du drainage dans ce département, III, 58. - Encouragements alloués au drainage dans l'Ille-et-Vilaine, III, 58.

Importation. Droits percus à l'importation des machines à fabriquer les tuyanx, I. 335; II. 481.

Indre. Statistique du drainage dans ce département, III, 59, - Rendement

des céréales dans les terres drainées de l'indre, IV, 94,

Indre-et-Loire. Statistiquo da drainage dans ce département. III. 64. Infiltration. Néthode d'irrigation par

infiltration, IV, 425. - Irrigation par infiltration et par déversement combinée avec le drainage sur des prairies de la Vendéc, IV, 453.

Instructions anglaises pour les drai-

nenrs, 11, 118. Instruments. Différences entre les instruments de drainage français et les instruments anglais, II, 133, - Bêches françaises et anglaises, 1, 43; li, 134, 139, 146. - Pelies, II, 137, 141. - Curette de fond, 1, 82; 11, 137. --Binettes, IL, 139. - Louchet, 1, 75; II. 145. - Pic à pédale, I, 44; II, 143. - Dame anglaise, II, 145. -Fouloirs, II, 144. - Fourches, Il, 145. - llarhes, Il, 146. - Hache-geuge, houteir de tranchée, II, 151. - Collection d'outils de M. Barbier, II, 150; - Collections primées au concours de Northampton et de Birmingham, II, 155. - Achat et prix des outils de drainage, Il, 152, - Manonyre des outils. R. 164. - Location des outils de drainage dans la Loire, 111, 76, - Instruments d'irrigation emplevés pour les terrassements, IV, 379; ponr le tracé des rigeles, 379; pour affermir le terrain, 585; pour vérifier la pente des rigoles, 383.

Irlande. Drainage agricole et amélioratien de la propriété foncière en Irlande, Ill, 177. - Situation du drainage dans ce pays, III, 184. - Prêts effectués en faveur do drainage en Irlande, Ili, 180, 185, 194. - Statistique du drainage en irlande, III. 186, - Prix de revient des travaux de drainage en Irlande, IV, 39. - Législation du drainage en Irlande, voyez

Legislation anglaise. Irrigations. But des irrigations, IV, 225. - Condition de la nossession et de la jenissance des eaux d'irrigation. IV. 224. - Construction des canaux d'irrigation, IV, 233. - Servitudes de conduites d'eau, IV, 234. - Quantité d'equ nécessaire pour les irrigations, IV. 235. - Nombre d'arrosages par ao et quantité d'eau employée par beetare daos le midi de la Fraoce, IV, 236: dans les rizières, 238; dans les prairies, 239; en Roossillon et en Provence, 240; en Piémont et en Losobardie, 241; en Algérie, 242; dans les Hautes-Alpes, 245: daos l'Isère, les Vosges, la Moselle, 241; en Normaodio. 245; dans l'Yonne, 246; daos la vallée de Lhozaio, 247; dans l'Ain, 247; eo Allemagne, 248. - Construction des réservoirs et des digues poor l'irrigation, IV, 251. - Études préalables à faire avant l'établissement d'on système d'irrigation, IV, 371 .-Division des irrigations en douze systèmes différents, IV, 3×4. - Irrigation par submersion, IV, 597; - par rigoles de oiveau et déversement, 401; - en formo d'épi de bié ou par razes, 407: - par plaoches disposées en ados, 411: - par demi-planches superposées, 425: - par infiltration, 425; - par dérivation des eaux plu-violes, 428. - Irrigation combinée avec le draioage, IV, 433. - Irrigatioo du domaine de Muntcenux, IV, 434 .-Irrigation par joilltration et par déversement combinée avec le drainage aur des prairies do la Veodée, IV. 455, - Combioaison do l'irrigation et du draioago avec conduites étanches. IV. A61. - Draioago avec irrigations et emploi d'engrais liquide, IV, 446. -Arrosages avec les engrais liquides au moyeo des écopes, IV, 505; au moyen des tonneaux, 512. - Irrigatioo avec les engrals liquides par rigoles ouvertes, 1V, 521 . - Irrigation avec les oaux des égouts de Milao, IV, 523. - Systême tubolaire soutorrain pour irriguer avec l'engrais liquide des fermes ot des villes, vovez Sustème tubalaire. - Pratiquo des irrigations, IV, 612. - Calendrier de l'Irrigateur en Angleterre, 1V, 613; en Belgique, 616;

en Bavière rhénane ot dans lo cordest de la France, 618; daos les Vosges, 621; dans les prairies du Nivernais, 622, dans les prairies de la Normaodie, 625; en Bourgogne, 624; en Provence. 625; dans lo Languedoc 626; en Italie. 627; en Algérie, 650. - Résultats des irrigations, IV, 641. - Phénomènes dus aux irrigations, IV, 645. - Phénomènes chimiques des irrigations. IV, 662, - Composition des eaux d'irrigation, IV, 670, 695, - Organisation du service des irrigations dans la Loire. III, 76. - Nécessité d'uoo nouvello législation sur les irrigations, Ill. 612. - Loi du 29 avril 1845 sor les irrigatioos, Ill, 627; du 11 juillet 1847, 628.

Isère. Statistique du drainago dans ce département, III, 65, - Quaotité d'eau employée pour les arrosages dans l'Isère, IV, 214. Italie. Situation du draioage en Italie.

III. 198 .- Nombre d'arresages par an et quantité d'eau employée par hectare pour les irrigations en Italie, IV, 238, 241 - Calendrier de l'Irrigateur en Italie, IV, 627.

Jalonnage des terrains pour les travaux do oivellement, 11, 68; - des lignes do drains, 126.

Jauge de drainage de M. Milne, IV, 155; - do M. Maogoo, 175.

Jeaugeage du débit des draluages, IV, 151. - Jaugeages de drainage eutrepris par M. do Gourcy, 1V, 155; par M. Delacroix, 161. - Nécessité d'exécuter des jaugeages ponr les irrigations, IV, 357. - Méthode de jaugeage des flotteurs, IV, 338; méthodo des déversoirs, 341.

Jura. Statistique du drainage dans ce département, III, 66. - Enconragemeots alloués au drainage dans le Jura, 111, 66.

Labours. Facilité des labours dans les terres drainées, IV, 61. - Effets des labours du sous-sol, IV, 81.

La Motte-Beuvron. Amélioration procurée par le drainage dans ce domaine, 'IV. 48. — Expériences entroprises à la Motte-Beuvron sur le rapport de l'eux faurnie par la pluie à l'ean débitée par les drains, IV, 165. — Drainage du bourg de la Motte-Beuvron, IV, 180.

Landes. Lei du 19 juin 1857, relative à l'asseinissement et à la mise en culture des landes de Gascogne, Ill, 631. — Plantation des landes de Gascogne en cultures arbustives, IV, 496.

Landes. Statistique du drainaga dans

ce département, III, 67, Législation anglaise sur le droinage. Origine de la législation anglaise sur le drainage, HI, 263. -Acte 57 des années 1 et 2 de Guillaume IV, pour anteriser les propriétaires fouciers de l'Irlande à approfondir, endigner et déblaver les rivières, III, 260. - Acte 35 des anuées 5 et 4 de Guillanme IV, pour remédier à certains défauts dans le reconvrement des contributions et des impôts faits par les commissaires, Ill, 309 - Acte 55 des années 3 et 4 de Victoria, ponr auteriser lea propriétaires de biens-fonds à couvrir les dépensea du drainage de ces biena par voles d'hypothèque, III, 512. - Acte 89 des années 5 et 6 de Victoria, pour encourager la drainage des terrea et la navigation, ainsl que l'emplei de l'ean comme force metrice, dans les rapports qu'ils ont avec ledit drainage en Irlande, III, 314. - Acta 103 des années 5 et 6 de Victoria pour amender un acte passé dana les 1" et 2º années de Guillaume IV, pour permettre anx propriétaires fonciers de l'Irlande d'apprefondir, d'endiguer et de curer les rivières, III, 354. --Acte 56 des anuées 8 et 9 de Victoria, pour meditler et amender l'acte 55 des 3º et 4º anuées de Victoria, III. 358 - Acte 69 des années 8 et 9 de Victoria, peur amender l'acte 89 des années 5 et 6 de Victoria, 111, 362. - Acte 4 de la 9º année de Vietoria, pour amender les actes faits pour enceurager le drainage dea terres et la navigation, ainsi que l'emplei de l'eau comme force metrice dans les rapports qu'ils ent avec ledit drainage en Irlande, et pour faciliter l'augmentation de l'emplei des classes laborieuses au drainage pendant la présente aunée, III. 370. - Acte 86 des années 9 et 10 de Victoria, pour étendre et consolider les pouvoirs exercés insqu'ici par les commissaires des travaux publics, et pour nommer de nouveaux cemmissaires. III, 394, - Acte 101 des années 9 et 10 de Victoria, qui auterise jusqu'à due concurrence l'avance sur les fends de l'État des sommes pécessalres à l'amélioration des terres dans la Grande-Bretagne et en Irlande par des travaux de drainage, III, 398. - Acte 108 des années 9 et 10 de Victoria, pour pourvoir aux fonds destinés à de nonveanx prets et à de neuveaux seceurs à apporter pour les travaux publics en Irlande, III, 414 .- Acte 11 de la 10° année de Victoria, pour expliquer et amender l'acte autorisant l'avance d'argent destiné à l'amélioration des terres par voie de drainage dans la Grande-Bretagne, Ill, 417. - Acte 32 do la 10º année de Victoria, peur faciliter les améliorations foncières en Irlande, III, 421, - Acte 38 des annéea 10 et 11 de Victoria, pour faciliter le drainage des terres en Angleterre et dans le paya de Galles, III, 445. -Acte 46 des années 10 et 11 de Victoria, pour faciliter l'emplei temporaire des valeurs confiées à des dépositaires à des améliorations foncières en Irlande, III, 455. - Acte 79 des années 10 et 11 de Victoria, pour prolenger pendant un temps limité les dispositions relatives aux procédés sommaires qui sont contenus dans un acte passé dans la dernière session pour amender les actes peur l'encouragement du drainage et peur d'autres ebjets, et penr amender ledit acte, III, 456. - Acte 106 des années 10 et 11 de Victoria, pour pourvoir à de nouveaux fonds destines à des prêts pour le drainage et autres travaux d'utilité publique en Irlande, et pour rappeler un acte passé dans la der-

. nière session ponr autoriser une nouvelle émission de fonds pour des travaux d'une utilité reconnuo, III, 459. - Acte 113 des années 10 et 11 de Victoria, pour faciliter lo drainage des terres en Écosse, Ill, 460, - Acte 51 des anuées 11 et 12 de Victoria, pour pourvoir à de nonveaux fonds pour le drainage et pour d'autres travaux d'ntilité publique en Irlande, III, 467. - Acte 119 des années 14 et 12 de Victoria, pour simplifier la forme des certificats relatifs à l'acte autorisant l'avance d'argent pour l'amélioration, par voio da drainage, des terrains do la Grande-Bretagne, III, 472. - Acte 142 des années 11 et 12 de Victoria, nonr constl!uer la Compagniede draipage des terres do l'ouest do l'Angleterre et du sud du pays de Galles, et pour autoriser les propriétaires, no jouissant que d'un intérêt limité dans les terres, à les grever d'une charge pour des travaux de drainaga, d'irrigation, de colmatago, d'endiguement, de mise en valeur, de clôtures et d'autres améliorations, Ill, 475. -Acta 23 do la 12º année de Victoria. pour autoriser de nouvelles avances de fonds pour l'amélioration de la propriété foncière et pour l'extension lu drainage et d'autres travaux d'utilité publique en friaude, III, 492 .-Acte 59 des années 12 ot 13 de Victoria, pour amender un acte passé dans la 10º année de Victoria pour faciliter l'amélioration de la propriété foncière en Irlande, Ill, 495. - Acte 94 des années 12 et 13 de Victoria, pour constituer la Compagnie générale de drainage et d'améliorations foncières, et ponr faciliter l'exécution ilu drainage des terres et autres améllorations, 111, 497. - Acte 100 des années 12 et 13 de Victoria, pour favoriser les avances d'argeot faltes par des particuliers dans l'intérêt du drainage des terres de la Graode-Bretagne et de l'Irlande, Ill, 522. - Acté 31 des années 13 et 14 de Victoria, qui auto-- rise certaines avances de fonds nour - le drainage et l'amélieration de la

propriété territoriale dans le Royaume\_ Uni, et uni amende les actes relatifs à ces avances, Ill. 532. - Acte 112 des annões 15 et 14 de Victoria, pour donner any commissaires des travany publics certains ouvrages et droits de la Compagnio du Lough-Corrib, et pour indemniser ladite Compagnie à on sujet. Ill. 536. - Acte 115 des années 13 et 14 de Victoria, pour autorisor le transfert de prêts pour l'amélioration des terres en Irlando à d'autres terres, Ill, 540. - Acte 54 des années 15 et 16 de Victoria, pour étendre l'acte passé pour faciliter les améliorations foocières en Irlande et les actes amendant cet acte à l'érection de moulins à teiller le lin en irlande, III, \$41, - Acte 130 des appées . 16 et 17 de Victoria, pour amender les actes passés pour encourager lo drainage des terres et les améliorations relatives audit drainage en Irlande, HI, 542. - Acte 154 des années 16 et 17 de Victoria, pour constituer la Compagnio d'améllorationa foocières et pour faciliter l'amélioration des terres en permettant à ladite Compagnio d'émettre des obligations hypothécaires transmissibles, III, 556. -Acte 110 des appées 18 et 19 de Victoria, ponr autoriser l'application de certaines, sommes accordées par le Porlement pour le drainage, et pour d'antres travaux d'utilité publique en Irlanda, à l'achèvement de certaines navigations entreprises concurremment avec des dralnages, et pour amender les actes passés ponr l'amélioration du drainage des terres et pour l'amélioration des terres en rapport avec ledit drainage, III, 579. - Résnmé do la législation anglaise sur le drainago, III, 586.

Législation belge sur le drainage et

les Irrigations, III, 610.

<u>Aéginalation française</u>. Nécessité d'une
nouvelle législation du drainage et des
irrigations, III, 612.— Loi du 10 juin
3854, an le libra écoulement des caux
provenant du drainage, III, 614.—
Loi du 47 juillet 1830., sur Pencou-

ragement au drainage, III, 615. -Loi du 11 septembre 1792, relative à la destruction des étanga marécageos. 111, 617. - Loi du 4 pluviôse an VI, relative à l'entretien des marais desséchés, III, 618, - Loi du 14 floréal an XI, relative au eurage des canaux et rivières non navigables. et à l'entretien des digues qui y correspondent, III, 618. - Loi du 16 septembre 1807, relativa au desséchement des marais, III, 619. - Loi da 29 avril 4845, sur les irrigations, Ill, 627. -Loi du 11 juillet 1847, aur les Irrigations, 111, 628. - Articles 456, 457 et 465 dn Code pénal, invoqués par l'article 6 de la loi du 10 juin 1854 aur le libre écoulement des eaux provenant dn drainage, III, 628. - Paragraphes de l'article 16 de la loi du 21 mai 4836, aur les chemins vicinanz, invoqués par l'article 4 de la lol du 10 juin 1854, relative an libre éconlement des esux provenant du drainage, III, 629. - Paragraphe 5 de l'article 2103 du Code Napoléon, invoqué par l'article 4 de la loi du 47 juillet 1856, relative à l'encouragement du drainage, III, 631, - Loi du 19 juin 1857, relative à l'assainiasement et à la mise en eniture des landes de Gascogne, III, 631, - Articles 640 et 682 du Code Napoléon, str les servitudes des fonda des propriétaires, III, 632, 633, -- Article 4 de la lof du 28 pluviôse au VIII, aur le règlement des indemnités dues par sulte de dégâts occasionnés par des travaux d'utilité publique, Ill, 636. - Extrait de la preclemation du roi, du 20 sout 1790, sur une instruction de l'Assemblée nationale du 12 août 1790, relative aux fonctions des assemblées administratives, III, 637, -Extrait de la loi du 6 octobre 1791, concernant les bleas et usages ruraux et la police rurale, III, 637. - Loi du 28 mai 1858, qui substitue la Société du Crédit foncier de Franco à l'État pour les prêta à faire jusqu'à concurrence do 100 millions, en vertu de la loi dn 17 juillet 1856 sur le drainage, IV. 491. - Textes d'articles de lois et décrets auxquels renvoie la loi du 28 mai 1858 pour faciliter la propagotion du drainage, IV, 192, - Décret portant règlement d'administration publiquo pour l'exécution des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858, en ce qui touche les prêts destinés à faciliter les opérations de drainage, IV, 197. - Bécret portant approbation de la convention passée le 27 avril 1858 avec la Société du Crédit foncier de France ponr les prêts à faire en favenr du drainage, IV, 200. - Convention entre les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics at la Soeiété du Crédit foncier de France, IV. 201. - Nomination de la commission aupérienza du drainage, IV, 205. -Décision impériale da 30 août 1854 relative à l'étude des projets de drainage par les agents de l'administration des travaux publics, IV, 214, -Inconvénienta que présente la législalation française sur le draipage, IV. 213. - Projet de loi sur les canx, III, 642.

Législation prussienne sur les irrigations, III, 611.

Levé des plans des terres à drainer, 11. 10. - Instrumenta nécessaires ponr le levé des plans, II, 12. - Moyen de mener une perpendiculaire à une droite donnée, Il, 16; de mener par un point une perpendiculaire à une droite accessible, 17; de mesurer la distance d'un point inaccessible au point où l'on se trouve, 18; de mener par un point une parallèle à une droite inaccessible, 18; de mesurer la distauce da denx pointa inaccessibles, 19: de prolonger une droite audelà d'un obstacle infranchizsable, 20; de partager nn champ en planches parallèles à une direction donnée, 21. Yoyez Nivellement.

Ligne. Prolongement d'une droite au delh d'un obstacle infranchissable, II, 20. — Tracé des lignes horizontales sur le terrain, II, 66. —Rapport entre la direction des drains et les lignes horizontales, II, 89: Voyez Paratièles et Perpendientaires.

Limen. Emplei du limen dans la fabrication des tuyaux de drainage, I, 191.

— Quantité de limen et composition du limen dépoié par les eaux de différents fleuves, IV, 471. — Composition des limens déposés dans l'opération du warnage IV, 483.

ration du warpage, IV, 485.

suisse, IV, 520.

Labra. Statistique du drainage dans ce département, III, 70. — Crédits alloués au drainage dans la Loire, III, 70. — Circulaires et arrôtes du préfet de la Loire, relatifs au drainage, III, 71. — Bendement des crévales dans les terres drainées de la Loire, IV, 100. — Accroissement des récoltes de fain produit par le drainage dans la Loire, IV, 214.

Loire (Elaute-). Statistique du drainage dans ce département, III, 80. Loir et-Cher. Statistique du drainage

dans es département, ill, 69. ... Loiret, Statistique du drainage dans

ce département, III, 84. Loire-Inférieure. Statistique du drai-

nage dans ce département, III, 82: Lombardie. Quantité d'eau employée pour les irrigations en Lombardie, IV, 241. — Calendrier de l'irrigateur en Lombardie, IV, 627. Longueur des drains par hectare, II,

140. — Longueur des drains de divers drainages, Il. 90. — Longueur set écartement des drains pour un assainasement complet, IV, 736. — Table donnant la longueur et l'écartement des drains en fonction de la pente et du diamètre des tuyaux, IV, 738.

Lot. Statistique du drainage dans ce département, 111, 85. — Encouragements altonés au drainage dans le Lot, III, 85.

Lot-ot-Garonne. Statistique du dralnage dans ce département, III, 85. — Prix de révient des travaux de drainage dans le Lot-et-Garonne, IV, 37. Lonchet pour découper les conduits de tourbe, 1, 78. — Louchet dit mêche

de fer pour achevor les tranchées des drains moulés, 1, 80. — Emploi du louchet daus les terres fortes et graveleuses, 11, 143. — Prix des louchets, II, 134. — Manœuvre du louchet, 11, 465.

Londre. Statistique du drainage dans ce département, III, 87. — Encouragements allonés au drainage dans la Lorère. III. 87.

Lunettes. Leur emploi pour observor les lignes de niveau dans les nivollements, il, 35.

Machines à fabriquer les tuyaux. Notions préliminaires sur les machines à fabriquer les tuvanx, I, 146 .- Principes des machines intermitteutes, I. 151; des machines continues, 155. -Ancienne presse à faire les tuyaux I. 146. - Machine verticale de Clayton à décharge verticale, I, 160; de Clayton à décharge horizontale, 162, 252, 298; - de Cottam et Ballem, 165; - de Batcher, 166; - de Webster, 166; - de Williams, 168; - de Whitehead, 172, 254; - de Scragg, 175; - de Brodie, 177; - de Pean, 178; - d'Ainslie, 180; de Thackeray, 182; - de Randell et Saunders, 187: - de Champion, 193: - d'Exall, 196; - de Calla, 198; de Rouillier, 201; - de Bertin-Godet, 204; - de Dovie, 207; - de Tweddale, 214; - de Murray, 214; - de Ford, 216; - de Beart, 217; - d'Irvine, 218; - d'Aird, 219; - de White, 220; - d'Etheridge, 222, - de Franklin, 222; - de Charnock, 225; de Whaley, 226; - de West, 227; - de Schlosser. 229; - de Tussaud, 238; - de Clamageran et Roberty, 239; - de Biot et Leperdricux, 241; - de Jordan, 244; de Verebent, 246; - de Cairns, 248; - d'Emslie, 288; - de Lang, 289; - de Burton, 290; - de Robert Boyle, 291; - de Porter, 295; - de Borie 301; - de MM. Muel, Wahl et C'. 111. 231; - de Fowler, 234; - de M. Mareschal, 235; - de M. Tousillon, 242; -

à quarante francs, 305. - Machine de 1 Whitehead pour moular les manchons sur les tuyaux, I, 372. - Choix des machines à fabriquer les tuyaux, I, 317 .- Comparaison du travail produit par les différentes machines, 1, 321 -Biviaion des machines d'après trols types différents, 1, 327. - Achat des machines à fabriquer les tuyaux, I, 332. - Droits percus à l'importation des machines, I. 335. - Abaiasement des droits d'entrée sur les machines à fabriquer les tuyaux, 11, 479. - Emploi des machines à vapeur dans la fabrication des tuyaux de drainage, l, 317. - Prix décernés aux machines à fabriquer les tuyaux de drainage à l'Exposition agricole universelle de 1856, 111, 212. - Résultats des expériences du jury, du Concours universel de 1856, Ill, 219,

Machines à fabriquer les briques. Machines qui imitent le moulage à la main, 1, 275; - qui font le moulage par un mouvement de rotation continu, 275; - qui découpent une nappe de pâte, 276; - qui font le moulage par une filière, 277 .- Machine de Tussand, 1, 238; - de Carville, 278; - de Levasseur-Précourt, 282; - de Terrasson-Fongères, 285; - de Jones, 286; - de Porter, 295; - de Clayton, 298; - de Borle, 301; - de Fowler, Ill, 234. Machines à fabriquer les tuiles. Ma-

chines employées autrefois en Angletarre, I, 19. - Muchine de Murray, I, 214; - de Tweddale, 214; - de Ford, 216; - de Beart, 217; - d'Irvine, 218; - d'Aird, 219; - de White, 220; d'Etheridge, 222; - de Terrasson-Fougeres, 285; - de Caldwell, 287; - d'Emslie, 288; - de Robert-Boyle,

Machines diverses. Machines à laver l'argile employées dans les briqueteries de Londrea, I, 264; - à couper et humecter l'argile, 265; - à broyer l'argile: 265 .- Machine de Fowler pour le drainage à la vapeur, Il, 353, - Expériences entreprises en 1856 par le jury du Concours universel sur la machine de Fowler, II, 368. - Application des Marais. Crédits alloués pour le dessé-

machines à l'irrigation, IV, 282, -Convenance d'employer les machines h vapeur h l'irrigation, IV, 306. -Travail mécanique des machines à vapeur à bas-e pression et à condensation, IV, 310; h haute pression, à détente et à condensation, 310; à haute pression, avec détente, sans condensation, 311; à haute presslon, sans détente al condensation, 511. - Emploi des machines élévatoirea des eaux, IV, 314. - Machines élévatoires automobilea, IV, 334. -Machines à colonne d'eau, 1V, 336.

Maine et-Loire. Statistique du drainage dans ce département, III, 88.

Malaxeurs. Rouleaux pour malaxer les terres, I, 123. - Tine à malaxer, I, 126. - Appareil de M. Rouillier, I. 430. - Tonneau malaxeur, I, 130. -Tonneau broyeur, 1, 131. - Appareil à broyer et à malaxer de Clayton, I, 153. - Machine de Champlon, I, 193; - de Schlosser, 228; - de Whitehead, III. 215. - Expériences faites aur les malaxeurs à l'Exposition universelle de 1856, III, 214,

Manche. Statistique du drainage dana ce département, 1f1, 89.

Manchens. Emploi des manchons pour réunir les tuyaux du drainage, I, 144; Ill. 251. - Fabrication des manchons, 1, 370; III 252.-Planchette à faire lea manchons, 1, 370 .- Machine de Whitehead pour mouler les manchons sur les tuyaux, I, 372. - Fabrication des tuyaux à collier fixe dans le système de M. Salomon, 111, 252. Mandrins pour saisir les tuyaux, I,

156; - pour reformer l'orifice des tuvaux avariés, I, 314.

Manege de MM. Barrett, Exall et Andrews, 1, 135; - de Crosakill, 137; de Garrett, 137. - Emploi des manéges pour transmettre le travail des animaux, IV, 286. - Emploi du manige des maralchers pour l'élévation de l'eau d'irrigation, IV, 317.

Manivelles. Travail mécanique de i'homme appliqué aux manivelles, IV, 286,

chement des marais dans l'Ain, Ill. 12. - Loi du 4 pluvièse an VI relative à l'entretien des marais desséchés, 111, 6t8. - Loi du 16 septembre 1807, relative su desséchement des marais, III, 619 .- Lol du 11 septemhre 1792, relative à la destruction des étangs marécageux, 1H, 617.

Marcharge des terres, 1, 268. Marne. Choix des variétés propres à la fabrication des tuyaux de drainage, 4, 120,

Marne. Statistique de drainage dans ce département, III, 91. Marne (Hauto-). Statistique du drai-

nage dans ce département, 111, 92. Marteau pour casser les pierres des tranchées, 1, 43; - pour couper et

percer les tuvaux, 11, 213, Martellières. Construction des martellières pour le barrage des canaux d'ir-

rigation, 1V, 263. Matériaux propres à la fabrication des tuyaux de drainage, voyez Terres.

Mayenne, Statistique du drainage dans co département, III, 97. Mecklenburg - Schwerin. Situation

du drainage dans le Mecklenburg. Schwerin, 111, 201. Mer. Composition des principaux limons de mer, IV, 485. - Relais de

mer, IV, 491, - Formation des dunes, IV. 495. Métier pour fabriquer les fascines, I.

67. Meule d'eau pour la mesure des eaux

d'irrigation, 17, 345. Meurthe. Statistique du drainage dans ce département, lii, 98,

Meuse. Statistique du drainage dans ce département, III, 98, 244,

Mire. Emploi pour les nivellements, II. 22, 65, - Prix des différentes espèces

de mires, 11, 60. Module de Preny pour la mesure de l'eau d'irrigation, IV, 545. - Module milansis pour la distribution des eaux d'irrigation, 17, 351. - Module régulateur de M. Keelhoff, IV, 355.

Moères. Étendues qu'elles occupent, IV, 491. - Travaux de desséchement des moères, IV, 493.

Montagnes. Pente movenne de quelques montagnes, Il, 44.

Morbiban. Statistique du drainage dans ce département, III, 99, . . Mortier. Tonnesu broyeur à mortier,

1, 131. Moselle. Statistique du drainage dans ce département, III, 99. - Quantité d'enu employée pour les strossges

dans la Moselle, IV, 244.

Moteur. Emploi des principaux mo-

teurs pour l'irrigation, IV, 284. -Différentes manières d'employer la force de l'hoinme, IV, 284; des snimaux domestiques, 286. - Emploi des moteurs à vent à l'Irrigation, IV, 289. - Travail mécanique des moteurs à vent, IV, 291. - Moteur à vent de M. Amédée-Durand, IV. 293. 368 .- Moteurs hydrauliques, IV, 298. - Prix de revient de l'eau d'irrigation élevée par différents moteurs, IV, 367. - Moteur de la charrue de drainage de M. Fowler, H. 364.

Moulage à la main des tuites courbes. 1, 255; - des briques pleines, 260. - Moulsge direct des tuyanz en ciment au fond des tranchées, l. 431 .-Moulage des rondelles de bitume pour l'exécution des conduites étanches, IV. 463.

Moulan d'eau pour la mesure des eaux d'irrigation, IV, 316, Mouton pour enfoncer les tubes des

sondages, 11, 295. Mulet, Travail mécanique du mulet, IV. 287.

Murs à jours employés pour les sécheirs à tuyoux de draiusge, 1, 344.

Nécessaire du draineur, II, 62. Nièvre. Statistique du drainage dans ce département, Ill, 100. - Bendement des céréales dans les terres

drainées de la Nièvre, IV, 101. Nitrates. Formation des nitrates dans le sel sous l'influence du drainage, IV, Niveaux. Leur emploi pour les niveldements, II, 29. - Niveau d'eau, II, 30; - à bulle d'air, 32; - à bulle d'air et à pinnules, 35; - pour vérifier la pente des rigoles d'irrigation, JV: 384. - Emploi de luncites dans les niveaux, II, 38. - Niveau d'Eganit, H, 36; - de Lenoir, 39; de dralpage anglais, 40. - NIveaux de pente, II, 42. - Niveau de pente de M. Lauret, 11, 47. - Niveau de maçon, II, 46; - à fil à plomb et à alldades, 48; - de Chezy, 50; - de Thompson, 52; - de M. d'Huicque, 54; - de M. Thomise, 57. -Used à trois branches pour les niveaux, Il. 65. -Prix des niveaux, II, 60.

Nivelettes. Procédé des nivelettes pour vérifier la pente d'une tranchée, il, 192

Nivellement, Importance des travaux de nivellement pour l'exécution du draiuage, Il, 22. - Emploi de la mire dans les nivellements, Il, 22. - Nivellement simple, II, 24. - Nivellement composé, II, 25. - Carnet des observations de nivellement, II, 27. - Emploi des niveaux pour les nivelloments, II, 29. - Des niveaux de pente, II, 42. - De l'achat des instruments de nivellement, IL 59. - Tracé des lignes horizontales sur le terrain, II, 66. - Méthode à suivre dans le nivellement d'un terrain, II, 75. -Utilité des fouilles sur la ligne principale du nivellement d'un terrain, IL, 80. - Nivellements pour la vérification des pentes des tranchées, Il,

Novel. Statistique du drainage dans ce departement, III, 102: — Encouragedepartement, III, 102: — Encouragetica de la companya de la companya Novel, III, 103. — Arretés et cifeulaires du prétés du Nord celativement au drainage, III, 105. — Pix de revient des travaux de drainage dans le Nord, IV, 25. — Rendement des cévelates dans les terrains drainés du Nord, IV, 205.

Norias. Elévation de l'eau d'irrigation par les norias, IV, 523. — Emploi des norias daus le Midi, IV, 324. — Sorios ou sakycks employées en Egypte, " IV. 524.

## - 0

Oise. Statistique du drainage dans ce département, III, 110. — Statuts de l'Association agricole du drainage de l'Oise, III, 112. — Subventions allouées an drainage daus l'Oise, III, 116. — Prix derevient des travaux de drainage dans l'Oise, IV, 14.

Oldenburg (Duché d'). Situation du drainage dans le duché d'Oldenburg.

III, 204.

Once milanaise pour la mesure des eaux d'irrigation, IV, 346.

Orgo. Voyer Céréales.

Orne. Statistique du drainage dans ce département, III, 117. — Encouragements accordés au drainage dans l'Orne, III, 118.

Outlis de drainage. Voyez l'astruments, Ouvriera draineurs. Vétoments particuliers qu'ils emploient pour travailler, II, 450. — Organisation des ouvriers en brigades pour les travaux de drainage, II, 182. — Organisation du travail des onvriers draineurs, II, 185.

Oxydes. Action du peroxyde de fer sur les matières organiques du sol, IV, 686.

Oxygène. Rôle de l'oygène de l'air daus la régétation, IV, 75. — Action de l'oxygène dans le sol, IV, 661. — Oxygénation des matières organiquedu sol par le peroxyde de fer, IV, 686. Parcs. Drainage des parcs, IV, 177. Paille, Drains garnis de paille, 1, 74. -

Rendement en paille des céréales dans les sols drainés. Voyez Céréales.

Parallèles. Tracé d'une parallèle à une droite donnée, li, 17; à une droite inaccessible, 19. - Partage d'un champ en plusieurs planches parallèles à nne direction donnée, Il, 21.

Partiteurs pour répartir les eaux d'irrigation cutre plusiours usagers, IV, 349. Pas-de Calais. Statistique du drai-

nage dans ce département, 111, 119, Pays-Bas. Situation du drainage dans

les Pays-Bas, 111, 210. Pelles. Emploi pour les travaux de drainage, Il, 137, 141, - Pelle de deuxième et troisième bêche, II, 137. - Prix

des pelles, II, 153. - Manœuvre des pelles, Il, 165.

Pelles. Emploi des pelles pour le barrage des canaux d'irrigation, IV, 265. Pentes que l'on rencontre dans la nature, II, 45. - Pentes que peuvent gravir les hommés et les animaux, Il, 44. - Pente moyenne des conrs d'eau en France, II, 45. - Niveaux de pente, II. 46. - Pentes des lignes de drains de divers drainages, 11, 90, 112. -Drainage des terrains présentant des contre-pentes, ll, 102. - Réglement des pentes des tranchées, II, 189. -Table de réduction des pentes par mètres en degrés, 11, 45; 111, 246. -Pentes des rigoles d'irrigation, IV, 583, 392. - Longueur et écartement des drains correspondant à nue pente déterminée, IV, 736, - Tables dounant la longueur et l'écartement des drains en fonction de la pente et du diamètre des tuyanx, IV, 738.

Perforation, Avantages du drainage par perforation, H. 245. - Execution du drainage par perforation, II, 245. Perpendiculaires. Tracé d'une per-

pendiculaire à une droite, 11, 16. Pétrissage de la terre épurée, 1, 158.

Pic pour entailler les roches, 1, 45; -

à pédale pour creuser les tranchées, 1, 44 : 11, 145,

Pied à trois branches pour l'équerre et le niveau, II, 65. - Prix des pieds à trois branches, II, 60.

Piémont. Quantité d'eau employée aux irrigations en Piémont, IV, 241.

Pierres. Emploi des pierres dans la construction des drains en Angleterre, I, 35, 41; IV, 83; en France, I. 49; III, 245 .- l'uits rempli de pierres pour la perte des saux du drainage, 1, 16. - Construction des tranchées en pierres cassées, I, 36, 39. -Marteau pour casser les pierres des tranchées, 1, 43, - Camion pour le transport des pierres, 1, 37. - Crible pour trier les pierres sur le bord des tranchées, 1, 58. - Prix des drainages en pierres, 1, 39. - Construction des regards en pierre, Il, 250.

Pieu pour corroyer la terre glaise dans la construction des réservoirs d'irri-

gation, IV, 257.

Pilon pour tasser la terre dans les boites à glaise, 1, 160; - pour tasser la terre sur les tuyaux dans les tranchées, 11, 209.

Pince pour garnir les joints des tranchées, Il, 207.

Pinnules. Leur emploi pour déterminer les lignes de visée, 11, 34. Pioche pour fouiller les terrains pier-

reux, 1, 43; - pour enlever les gazons, Il, 175. - Pioche de l'irrigateur, IV, 379. Piquet pour euronler le cordeau em-

plové à tracer les tranchées, II, 171. Planchette à faire les manchons, 1, 570. Planches. Drain en planches, 1, 63. Plans du drainage. Nécessité de tracer

des plans de droinage, 11, 121. Voyez Lere des plans.

Plantes. Etat des racines des plautes dans un terrain non drainé, IV, 71; dons un terrain drainé, 72. - l'hénomènes de la nutrition des plantes, IV, 686, - Obstruction des tuyans de drainage par les racines des plantes. IV, 715; par des végétaux spéciaux, 720 .- Effets du drainage sur la culture des plantes oléifères, IV, 107, -- Plantes dea terrains humides, i, 140; —des prairies arrosés i, IV, 655; — des prairies drainées, IV, 145. —Choix des plantes qui entrent dans la composi-

plantes qui entrent dans la composition des prairies, 17, 653.

Plasticité des terres. Définition, 117. — Matières dégraissantes pour

corriger l'encès de plassirié, I, 117. Pluses. Action des pluies sur la température du sol, IV, 151. — Bupport de l'esuf tourcite par les pluies à l'ean perdue par la filtration et l'éapperation du vol, IV, 145. — Bapport de l'ean fournie par les pluies à l'eau débiées par les d'arins, IV, 165. — de débiées par les d'arins, IV, 165. — de l'encès de l'encès de l'encès d'arins des caux pluis à l'eau des caux pluviales, IV, 428. — Propriet d'ardelo nirique contenue dans propriet d'ardelo nirique contenue dans

Poide des tuyaux de drainage, I, 429.

Poiders, Relais de mer défendus par des digues, IV, 491.

Pommes de terre. Accroissement de récolte des pommes de terre dans les sols drainés, IV, 103, 106, 107. Pompes. Définition, IV, 529. — Com-

pes fonlantes, IV, 329; — aspirantes, 330; — élévatoires, 330; — à piston plongeur, 331. — Quantités d'ean élevées par différentes pompes, IV, 332. Ponts. Construction des ponts-canaux pour conduire lea eanx d'irrigation, IV, 991.

IV, 231. — Construction des ponts dans les terrains irrigués, IV, 396. — Ponts formés de piquets et de fascines pour travarser les canaux d'irrigation, IV, 396. — Pont volant pour protéger les conduites portatives dans le système de distribution des engris l'iquides de M. Love, IV, 579.

grais liquides de M. Love, IV, 579.

Populations rurales. Effeta du draioage sur la santé des populations rurales, IV, 126.

Posoirs pour placer les tayaux au fond des tranchées, 11, 201. Pouce des fentainiers pour la mesura

de l'eau d'irrigation, lV, 341.

Poulle à chapa pour suspendre les cordes d'attache des sondes, ll, 273.

 Travail mécanique de l'homme IV. agissant sur une corde enroutée au tour d'une poulée, IV, 285.

Ponrriture de la terre, 1, 271, Prairies. Avantages et inconvénients du drainage des prairies, IV, 108, -Accroissement des récoltes de foin produit per le drainage en Angleterre, 1V, 109, 110, 117; - dans la Haute-Garonne, 114; - dans la Loire, 114. - Plantes des prairies drainées, IV, 115. - Quantité d'eau necessaire à l'irrigation des pralries, 1V, 239. - Irrigation par infiltration et par desséel ement combinée avec lo drainage sur des prairica de la Vendée, IV, 455, - Prairie drainée et irriguée sous gazon et sur gazon, IV, 457. - Création de prajries par le colmatage, IV, 480. - 1rrigation des prairies avec les esur des égonts des villes, IV, 526. - (aleadrier de l'irrigateur dans les prairies du Nivernais, IV, 622; de la Normandie, 623. - Choix des plantes

des prairies arroxées, IV, 635.

Presse employée aucienoement pour la fabrication des tuyaux de drainage, I, 146; — pour rebattre les tuites et les briques, 367. — Presse lugdraulique de M. Maréchal pour étirer les tuyaux de drainage, III, 235.

Pressoirs. Drainage des pressoirs, IV, 188. Prêts en faveur du drainage, Voyez

Grédita,

Prisa d'eau. Dispositions des prises
d'eau employées ponr les réservoirs
d'irrigation, IV, 274.— Prise d'eau du
système tubulaire établi pone l'irrigation par les vidanças de Rugby, IV,
500.— Prise d'ean du système tubu-

laire de Vaujours, IV, 602.

Prix de vente et prix de rovient de tuyaux de drainage dais Seine-et. Marce, 1, 455; dans l'Oise, 451; dans le loiret, 456; dans l'Oise, 451; 441; à Paris, 445; an Belginon, 457; en Angletere, 458. — Prix de rente des outils de drainage, 11, 152. — Prix de revient des travaux de drainage en France, 1V. 5. — Prix moren.

maximum et minimum des travaux de drainage, IV, 50. - Influence de la forme des terrains sur le prix iles travaux, IV, 32. - Prix des travaux de drainage en Belgique, IV, 34; en Angleterre, 38; en Allemagne, 41. - Prix de revient de l'eau d'irrigation dans le midi de la France, IV, 364; en Espagne et en Italie. 33. - Prix de revient de l'eau de pluie accumulée dans des réservoirs, IV, 566; élevée par différents moteurs, 3:7; élevée par le moteur à vent de M. Amédée-Durand, 368; élevée par des machines à vapeur, 369, - Prix de revient des irrigations par l'engrais liquide dans le système tubulaire, IV, 572.

Profondeur des drains, II, 108.— Rapport entre l'écartement et la profondeur des draius, II, 113, IV, 763.— Expérionces sur le drainage à diverses profondeurs et à divers écartements,

Projet de drainage. Rédaction d'un projet de drainage, Il. 107. - Pétermination de la profoudeur, de l'écartement et de la direction des drains, · 11, 108; du diamètre des tuyanx, 109; de la longueur des draius par hectare, 110; de la pente des drains. 112; du rapport entre l'écartement et la profoudéur des drains, 113; des points de raceordement des drains, 115; de la position des drains de ecinture, des puisards, des bouches et des regards, 117, - Instructions anglaises pour la rélaction des projets du drainage, Il, 118. - I'tilité des plans joints aux rédactions de projets do drainage, Il. 121. - Décision impériale du 30 août 1854, relative à l'étude des projets de drainage par les agents de l'administration des travaux publics, IV. 211.

Projet de loi sur les eaux, III, 642. Propriétaire. Frais à aupporter par le propriétaire dans l'exécution du drai-

nage, IV, 54.

Prusse. Satuation dn drainage en
Prusse, III, 201; — Législation prussienne aur les irrigations, III, 611.

Pu'sards. Leur utilité dans la confection d'un drainage, II, 117. Pults. l'erte des eaux du drainage dans

Pults. Peric des caux du drainage dans an puits rempil de pierres scheat, 1, 16. — Avantages del pults absortants, 11, 27. — Construction des lances, 11, 27. — Construction des lances, 11, 285. ; jusqu'à 20 mètres, 272; jusqu'à 10 mètres, 272; jusqu'à 10 mètres, 272; jusqu'à 50 mètres, 272, jusqu'à 20 mètres, 273. — Tubes de graniture des considerations de la consideration del consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideratio

Purin. Composition du purin, IV, 687.
Puy-de-Dôme. Statistique de draimage dans ce département, III, 191.—Rendement des céréales dans les terres drainées du Puy-de-Dôme, IV, 85.
Pyréoées (Basses-). Statistique du

drainage dans ce département, III, 123.

Pyrénées (Hautes ). Statistique du drainage dans ce département, III, 123.

Pyrénées Orientales. Statistique du drainage dans ce dévartement, III, 125.

## R

Racines. État des racines des plantes dans un "terrain non draiué, IV, 74; daos un terrain drainé, 72. — Effets du drainage sur la culture des racines, IV, 105. — Obstruction des tuyanx, par les racines des arines, IV, 115; par les racines des plantes diverses, 745.

Radiers. Constructions des radiers en maçonnerie pour le harrage des canaux d'irrigation, IV, 263.

Ratissolre pour curer les rigoles d'irrigation, IV, 580.

Ravales. Emploi des ravales pour les

travaux de terrassement, IV, 575. — Bavale culbuteusede M. Hallié, IV, 376. Rases. Méthode d'irrigation en épi de blé ou par razes, IV, 407.

Rebattage des tuiles et des briques, 1, 3(5).

Récoltes. Areroissement des révoltes produit par les travaux de drainage, IV, 42, 122. — Accruissement des récultes de céréales, IV, 76; de racines, 105; des prairies, 108, 114, 117.

Regards, Leur emploi pour observer l'(coulement des eaux du drainage, II, 98. - Emplacement qu'ils doivent occuper, II, 118. - Construction des regards, Il. 227. - Regards en tuyanz et en pierres, Il, 228. - Emploi des regards pour obvier aux obstructions des tuvaux de drainage, II, 234. -Regards pour irrigation avec les caux souterraines, IV, 455. - Bonde pour fermer l'issue des regards d'irrigation, IV. 456. -- Brains collecteurs des regards irrigateurs, 1V, 456. - Construction des regards vannes pour le drainage combine avec l'irrigation dans le système de M. Rérolte, IV, 466. -Regards de surveillance et d'aération des drains, IV, 703. - Regards pneu-matiques, IV, 704.

Règle graduée des mires d'arpenteur,

III, 64.

Rendement des racines et des tubercules dans les sols drainés, 1V, 105;

— des prairies drainées, 108, 414,
117; — des céréales, voge Céréales.

— Tableau des expériences constraint l'accroissement des récoltes produit par les travaux de drainage, IV,

122.

Rentes produites par les travaux de dramage en Angleterre, IV, 45; — en

France, 42, 48. Réservoirs Emploi des réservoirs pour les irrigations, IV, 251. - Emploi des réservoirs elsez les anciens, IV, 252, - Capacité des principant r'servoirs qui existent en Europe, IV, 253. -Accumulation des eaux de pluje dans les réservoirs, IV, 256, - Détermination de la capacité et des dimensions des réservoirs, IV, 258. - Emplacement des réservoirs, IV. 200. - Construction des réservoirs, IV, 255. -Réservoir en cuvette, IV, 256, - Réservoir avec murailles en pierres ct corrol de terre glaise, IV, 257. -Construction des digues pour les réservoirs, IV, 260. -- Construction des barrages, des déversoirs et des vannes pour les réservoirs, IV, 202. — Bondes pour les réservoirs d'Irrigation, IV, 274. — Différentes prises d'eau usitées pour les réservoirs, IV,

Retrait éprouvé par les tuyaux pendant la cuisson, I, 426.

Rhin (Bas.). Statistique du drainage dans ce département, III, 124.

Rhin (Haut-). Statistique du drainage dans en département, III, 125.

Rhône. Statistique du drainage dans ee département, III, 126.

Rigutes. Tracé et construction des rigules d'irrigation, IV, 379, 388.— Varification de la peute des rigoles d'irrigation, IV, 303.— Birmensions et pentes des Pipoles d'Irrigation, IV, 388.— Bilaport entre les dimensions. des ripoles d'irrigation et les quantités d'eux débiter, IV, 321.— Irrigation per pipoles de niveu et diversement, IV, 301, par rigoles en cip de Détre, 1998.— La proposition de la construction de la con

Rivet pour les jointures des tubes de garniture des trous forés, II, 290,

Rivières. Pente moyenne des prinelpaux fleuves en France, II, 45. - Necessité de jauger les cours d'eau pour les irrigations, IV, 337. - Méthode do jangeage des flotteurs, IV, 588; méthode des déversoirs, 341. - Quantité de limon et composition du limon déposé par les eaux de différents fleuves, IV, 471. - Loi du 14 floréal an XI, relative à l'entretien des cauaux et rivières non navigables, et à l'entrelien des digues qui y correspondent, III. 618, - Projet de loi sar les cours d'eau, III, 642. - Arrêté du préfet de Seine-et-Marne relatif au eurage des cours d'eau, III, 643. - Curage des cours d'eau de la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), Ill,

Rizières. Quantité d'eau employée par, liecture pour l'irrigation des vizières, IV. 258.

Robinet-bolascau employé pour former les prises de distribution de l'engrais liquide à Yaujours, IV, 602. Roches. Pies pour estailler les roches, 1

Roue. Travail de l'homme appliqué aux rones à chevilles et aux roues à tam-

bour, IV, 285. Roue hydrautique. Travail mécanique de l'eau dans les roues liydrauliques, II, 298, - Rones en dessous à paleites planes, IV, 299. — Roues emholtées recevant l'eau par un orifice avec une charge en-dessus, IV, 300 .-- lloues de côté, IV, 300. - Roues en dessus, IV, 301, - Bones pendantes, IV, 502. - Roues Poncelet à aubes courbes, IV, 503. - Roues à cuiller, IV. 504. - Roues à cuve, IV. 505. -Turbines, IV, 305. - Élévation de l'eau par les roues à palettes, IV, 519; à seaux, à pots, à godets, à augete, 520; à tympan, 522,

Roulage des triles dans leurs moules. 1, 253. — Roulage des tuyaux, 1, 562. Rouleaux pour ma'auxe les terres, 1, 125. — Rouleaux mobiles pour les filières des machines à fabriquer les tuyaux, 1, 510. — Cylindres pour rouler les tuyaux, 1, 369. —

Roulette à dégazanner de M. Polonceau, fl. 174. Routes. Avantages du drainage des routes. IV, 178.

Russie, Situation du draioage en Russie, III, 210.

## S

S pour auspen lee l'anneau de tête des soudes, II, 273. Sable. Emploi du sable dans la fabri-

cation des tuyaux de drainage, 1, 118.

Saisons comenables pour l'exécution des travaux de drainage, 11, 124.

Saône-et-Loire. Statistique du drainage dans ce département, III, 137. — Arrêté du préfet de Saône-et-Loire relatif au drainace. III. 128.

Saone (Haute-). Statistique du drainage dans ce répartement, III, 126.

Sarthe. Statistique du drainage dans ce département, III, 151. — Prix de revient des travaux do drainage dans la Sarthe, IV, 9.

Saxe. Situation du drainage dans le royaume de Saxe, lil, 2 6...

Seaux. Emploi des seaux à l'élévation de l'eau d'irrigation, IV, 515 — Seaux des manéges des maralchers, IV, 517. Sécateurs pour couper les tuyaux de drainage, 1, 513.

Séchoirs des fabriques de tuyaux de drainage, 1, 532. — Claies employées dans les séchoirs pour empiler les tuyaux, 4, 553. — Séchoir établi d'après M. Herré-Man con. 1, 558.

Seigle. Voyez Cérbales.
Seine. Statistique du drainage dans ce departement, III, 152. — Fabrication des tuyaux de drainage dans le département de la Seine, III, 153. — Pocirtés de drainage constituées à l'archi-

III, 151. <u>Seince-et-Marne</u>. Statistique du drainage dans ce département, III, 156. — Curage des cours d'cau dans Seineet-Marne, III, 615. — Prir de revient des travaux de drainage dans Seineet-Marne, IV, 3, 12. — Hend-ment des cétécales dans les terres drainées do Seine-et-Marne, IV, 97.

Seine et Oise. Statistique du drainage dans ce département, III, 141. — Prix de revient des travaux de drainage dans Seine-et-Oise, IV, 47.

Seine Inférieure, Statistique du drainage dans ce département, III, 145, — Mesures prises par la Société d'agriculture de la Seine-Juférioure, relativement au drainage, III, 145.

Sel. Dessalage des terrains salés, IV,

Semailles. Avancement de l'époque des semailles dans les terres drainées, 1V, 62 Semelle pour mettre sous le pied de

Bemelle pour mettre sous le pied de l'ouvrier draineur, il, 151. Semelles. Brainage à l'aide de tuiles conches posées sur des semelles. I.

Fabrication des semelles, 1, 575.
 Semence. Economie de semence réalisée dans les terres drainées, IV, 61.
 Services départementaux de drainage,

111, 166.
Servitudes des conduites d'eau d'irrigation, IV, 254. Sèvres (Deux-). Statistique du drainage dans ce départèment, III, 146. Silice. Proportion contenue dans les terres propres à fabriquer les tuyaux de drainage, II, 116.

Siphons. Application des siphons à la vidange des réservoirs d'irrigation, IV, 277. — Siphon irrigateur, IV, 277. — Emploi des siphons pour l'écouloment des caux dout le cours est géné par un obstacle, IV, 280. — Canauxsiphons pour la conduite des caux d'irrigation, IV, 281. — Débit de l'eur

par les siphons, IV, 547.

Sol. Voyez Terrains.

Soles convenables pour l'exécution des

plates pour les tuiles courbes, 1, 3:3.

Somme. Statistique du drainage dans ce département, III, 150.

Sondage des terrains à drainer, II, 5.

Sondage des terrains a drainer, it, o. —
Sondage des terrains présentant des couches aquifères, il, 85. — Sondages d'exploration pour la construction des puits absorbants, il, 200. —
lustruments employés pour les sondages d'inférentes profondeurs, voyex Forage.

Sonde. l'arties constituantes des sondes, II, 261. - Tarières, trépaus, II, 262; têtes de sonde, clef de retenue, tourne-à-gauche, 268, 275; ralloug-> des sondes, 270. - l'oulie à chape et S pour suspendre les sondes, 11, 273. - Manche à vis et clef de relevée des sondes, 11, 275, -Soupapes des sondes, 11, 275, - Cloche à vis, caracole, 11, 289. - Manœuvres des sondes, II, 265. - Poids et prix des sondes, II, 296; III, 248. - conde de l'alissy, perfectionnée par MM. Degousée et Laurent, III, 251 .- l'erte des eaux de drainage à l'aide d'un tron de sonde, I, 16. -Emploi des sondes pour observer la composition géologique des terraints à drainer, II, 5.

Soupapes employées dans les sondes, H. 275. — Soupape à boulet et à auso pour le nettoyage des puits absorbants, H. 500.

Sous-sol. Effets du labour du sous sol.

sur le rendement des terres, IV, 81 — Influènce du drainage sur la température du sous-sol, IV, 154.

Statistique du drainage en France, cu 1856, Ill, 1, 461, 243. -Nombre d'hectares drainés et nombre de fabriques de tuyaux, 111, 162; voyez le nom do chaque département. - Statistique du drainage dans les colonies, ill, 167; - en Belgique, 168; - en 1rlande, 177, 184; - en Angleterre et en Ecosse, 175, 189; - en Suisse, 196; - en Italie, 198; - on Allemagne : Holstein, 2.0 ; Mecklemburg-Schwerin, 201; Prusse, 201, duché de Hesse, 202; - Hanovra, 203; duché d'Oldenburg, 204; Brunswig, 204; Bavière, 206; Wurtemberg, 206; Saxe, 206; Autriche, 207; - en Danemark, 209; - . en Russie, 210; - dans les l'ays-Bas, 2t0 : - aux Etats-Unis d'Amérique, 211.

Submersion, Réthode d'irrigation par aubmersion, IV, 597.

Suisse. Situation du drainage en Suisse III, 196. Sulfate de soude. Emploi pour la fa-

brication des tuyaux de drainage, 1, 419.

Synème tabulaire, Invention du système tubulaire pour la distribution
des engrais liquides, 1V, 501.— Exxploitations anglaises qui out adopté
la système tubulaire, 1V, 502.— Application du système tubulaire à Yaujourn, 1V, 503.— Matériel nécessiraire à Yaujourn, 1V, 503.— Matériel nécessiraire à Yaujourn, 1V, 503.— Application du système tubulaire, 1V, 503.— Application du système rubulaire, 1V, 503.— Tes fermes de l'interne.

IV, SOS. — Application du système tubulaire sur les fermes de Tiptere, IV, 1822; de Saint-Georgé, Gist, de SSS, de Hinne-Villédid, ESS, de Elimen-Villédid, ESS, de Hanchurch, S40; de Bulmeinshe-Court, 541; de Ciltecheo, 542; de Saiton Waldran, 545; de Porth Kerry, 544; de Glaspow, 545; de Myert Merry, 544; de Glaspow, 545; de Myer Delgeress occasionnées por Lappilles Sprieder de Myert Delgerses occasionnées por Lappilles Sprieture de M. Peter Jove pour la distriure de M. Peter Jove pour la distrihution des engrais liquides, IV, 584; aviseine tubulaire pour irriquer avec l'engrais liquide des villes, IV, 588. — Application du système tubulaire à l'Irrigation avec l'engrais liquide de la ville de Rughy, IV, 589; de Rusholme, 585; de Walford, 586; de Dartmoor, 596 de Vaujours, 597.

### T

- Tables à rouleaux pour le glissement des toyaux dans les machines, 1, 310. — Tables pour rouler les tuyaux, 1,
- Tangues. Composition chimique des
- tangues, IV, 486.

  Tarières employées pour le forage des puits, Il, 262.
- Tarn. Statistique du drainage dans ce département, Ill. 150. — Prix de revieut des travaux de drainage dans le Tarn, IV, 29.
- Tarn et Garonne, Statistique du drainage dans ce département, Ill, 152. Température. Action du drainage sur
  - la température du sol, IV, 129. Température du sol à diverses profondeurs, IV, 450, 452. — Action des pluies sur la température du sol, 4V.
  - 134. Terrains qui ont besoin d'être drafnés, 1, 91, - Signes extérieurs auxquels on reconnait qu'une terre a besoin d'être drainée, 1, 109; 11, 4. -Plantes des terrains humides, I. 110. - Etcadue des terrains à drainer en France, 1, 97. - Répartition des terrains qui constituent le sol de la France, I, 105. - Étude préalable du terrain à drainer, II, 3. - Levé des plans des terres à drainer, Il, 10. --Nivellement des terrains à drainer, Il, 22. - Pentes diverses que l'on reucontre dans les terrains, Il, 45. -Prix des fouilles dans divers terrains, IV. 2. - Influence de la forme des pièces de terre sur le prix de revient du drainage, IV, 32. - Avantages que présente la culture des terrains draines, IV. 61. - Caractères qui dis-

tinguent les terrains drainés des autres terrains, IV, 68. - État des racines des plantes dans les terres drainées et non drainées, IV, 71. --Rendement des céréales cultivées dans les terres drainées et non drainées, IV. 77. - Effets du drainage sur les terres, IV. 67. - Élévation de la température du sol par le drainage, IV. 129. - Influence du draiuage sur l'évaporation du sol, IV, 141 .- Aération du sol produite par le drainage, IV, 648, 663, - Effet des actions successives de l'air et de l'eau pour changer la constitution physique des terrains, IV. 652. - Analyse d'un terrain avant et après le drainage, IV, 671: - Epuisement de la fertilité des terres drainées, IV. 699. - Température du sol à diverses profondeurs, IV, 150, 132. - Action des pluies sur la température du sol, IV, 151. - Quantités d'eau enlevées au sol par le drainage, IV, 151, - Études des terrains qui doivent précéder l'établissement d'un système d'irrigation, IV, 371. -Nécessité d'exécuter des terrassements sur les terrains, accidentés qui doivent être irrigues, IV, 547. - Pouvoir absorbant et décomposant des sols pour les matières dissoutes dans les caux qui les traversent, IV, 694.

- Terrassements. Terrassements à eflectuer sur les terrains qui doivent être irrigués, 17, 574. — Emploi des ravales pour les travaux de terrassement, 17, 575.
- Tærces propres à la fabrication des traysus de draimee, l. 144. Plasițiiti des terres, l. 157. Matires dignissautes des terres, l. 157. Matires dignissautes des terres, l. 157. bréparation des terres propres à fabriquer les trusus, 1, 124. Divers modes de corrupage et demalatage des terres, l. 125. Matires à malarer les terres, voyez Matarzert. Porrupe de la terre et particular de la comparation de la compara

Londres, I., 261, — Machine à couper i humeter l'ragile, J. 261, à heeyer l'argile, 263. — Barchage des lerres, I., 268. — Fourriture de la terre, I., 271. — Moyen de reconsultre si la terre a atteint un degré suffisant de dureté, 1, 271. — Cervoyage de la terre glaise destinée à la construction des réservoirs. W. 257.

Tonneau à engrais tiquide de Thompson, 17, 513; — de Stratton, 545; de Chandler, 516; — de M. Vidalin,

517; — de M. Moreau, 606.

Tourbe. Drains construits en conduits de tourbe, 1, 77. — Louchet pour découper les conduits de tourbe, 1, 78.

Tourne-à-ganche employé pour la manœuvre des sondes, 11, 269, 275.

Tranchée Construction des tranchées en pierres ca-sées, 1, 36, 39; 111, 245; IV, 83. - Tranchée d'essai pour l'étude expérimentale d'une terre à drainer, II, 7. - Forme et dimension des tranchées, II, 127, - Instruments employés pour ouvrir les tranchées, Il, 171. - Détermination du point d'éconfement des tranchées, II, 177. -Namère de cremer les tranchées, II, 175. - Emploi des charrues pour ouvrir la partie supérieure des tranchées, Il, 178, - l'récautions à prendre pour creuser les tranchées dans les torres meubles, II, 179. - Temps nécessaires pour creuser les tranchées dans différentes espèces de terraina, Il, 181. - Méthode à snivre par les onvriers charges de creuser les tranchées. It, 185. - Ordre dans lequel on doit ouvrir les tranchées, 11. 187. - Heglement des pentes et vérification des tranchées, 11, 189. -Instrument de M. Mare pour régler le fond des tranchées, IV, 767. - Pose des tuvaux au fond des tranclices, Il., 263; 'IV, 712. - Marche à suivre pour le remplis-age des tranchées, il, 215: IV. 712. - Instruments employes pour remplir les tranchées, II, 216.

Trépan pour briser les pierres dans le forage des puits, H. 265.

Trenil. Travail mécanique de l'homme, appliqué au freuil, IV, 286. Tubercules, Effet du drainage sur la

Tubercules. Effet du drainage sur la culture des tubercules, IV., 105... Tubes d'observation de la nappe d'eau

sontersine, 1V, 1505. — Tubes de garniture poor les trous forés, 11, 220°.

Tuiles. Brainage à l'aide de tuiles courte pspecès sur des seméles, 1, 10; — Emploi des macunes à fabriquer les trayacs de davianage pour la confection des tuiles, 1, 20; — Morlage à la mais des tuiles cardres, 1, 255. — Machinea Machiquer les tuiles, voyer Mechaica. — liebating des tuiles, 1, 365. — Fabrication des semelles, pour tes tuiles courtés, 1, emelles, pour les tuiles courtés, 1,

Tuilerie du système de M. Barbier, I, 403. Turbines. Emploi des turbines pour

Pirrigation, IV, 303.

Turners, Accroissement de récolte des

turneps. Accrossement de recotte des turneps dans les sols drainés, IV, 103, 104.

Tuyaux. Comment se fait l'écoulement de l'eau dans les tuysux, 1, 3. - Emploi des tuyaux en France des 1620, I, 28. - Importance de l'emploi des tuvaux, 1, 39. - Diverses' parties de . la fabrication des tuyaux, 1, 143. -Choix des mutériaux destinés à la fabrication des tuyaux, I, 114. - Préparation des terres propres à fabriquer les tuyaux, l, 121. - Epoque de la fabrication des tuyaux, I, 138. - Formes diverses à donner aux tuvaux : colliers, manchons, tuvaux à renslement, J. 142. - Machines a fabrigger les tuyaux, vovez Machines, - Etirage dea tuyaux, I; 133. -Emploi do la vapeur pour l'étirage. des tuyanx, 1, 317. - Description . d'une fabrique de tuyanx, 1, 337; voyez Fubrique .- Séchage des tuyaux, 1, 352. - Roulege des tuyaux, 1, 362. - Fabrication des manchons; des soles plates et des tuyanx de raccordement, I, 370. - Pabrication des tnyaux à collier fixe dans le système

de M. Salomon, III, 252. - Tuyaux dits combustibles de M. Tiget, III, 258. - Fours à cuire les tayaux, 1. 374. - Culsson des tuyaux, 1, 432. - Poids dos tuyaux, I, 429. -Tuyaux poreux et tuyaux moulés aur place, I, 450. - Prix de vente et prix de revient des tuyaux, 1, 452. - Récompenses accordées aux exposants de tuyaux de drainage à l'exposition universelle de 1855, I, 445. → Emploi du sulfate de soude dans la fabrication des tuyaux, I, 449. - Essai 'et transport des tuyaux, II, 196, -Absorption de l'eau par les tuyaux de drainage, II, 197. - Pose des tuyanx au fond des tranchées, II, 203 .- Précautions à prendre dans la pose des tnyaux, IV, 712. - Emploi de colliers et de tessons de tuyaux pont garnir les joints des tuyaux, II, 207. - Vérification de la nose des tuyanx. 11, 211, - Raccordement des tuvaux, II, 212. - Marteau pour couper et percer les tuyaux, 11, 213, - Tuyanx courbes de déversement, II, 215. -Construction des regards avec tuyaux, II, 227. - Causes de l'obstruction des tuyaux et moyens d'y remédier, Il, 254; IV, 701 .- Disposition des tuyoux dans les draioages verticaux, II, 249 .-Frais de transport des tuvaux sur les chemins de fer, II, 480. - Tuyanx ascensiunnels d'irrigation, IV, 465. -Détermination du diamètre des tuvaux à employer, Il, 109 .- Détermination du diametre à donner aux invaux pour obtenir un assainissement complet. IV, 736. - Tables donnant la longueur des drains en fonction de la pente et du diamètre des tuvaux, IV, 738,

11

Urines. Emploi des urines chez les anciens, IV, 499. — Utilisation des urines dans le nord de la France, IV, 505. — Composition de l'urine recoeille dans les étables, IV, 687. — Composition de l'urine de l'homme à différents âges, IV, 512. v

Wannes. Établissement des vannes dans le radier, 1V, 263. — Canaus fermés par une ou deux pelles, IV, 263. — Débl' de l'eau per les vannes, IV, 356. — llegards-vanues pour le drainage combiné à l'irrigation dans le système Récolle, IV, 466.

Vapeur. Tension de la vapeur en atmosphères dans les machines à vapeur, IV, 312.

Var. Statistique du drainage dans ce département, III, 152.

Vases. Composition des vases de plusicurs ports, IV, 487. Vaucèuse. Statistique du drainage dans

ce département, III, 152.

Végétation. Effets du drainage sur la végétation, IV, 70. — État des racines des plantes dans des terrains drainés

et non drainés, IV, 71.
Végétaux. Voyez Plantes.
Vendée. Statisti que du drainage dana

ce département, III, 153.

Vent. Emploi des moteurs à vent à

l'élévation des eaux d'irrigation, IV, 280. — Travail mécanique des moteurs à vent, IV, 231. — Moteur à vent de M. Amédée-Burand, IV, 295, 568... Vétements particuliers des euvriers

draineurs, II, 130.

Vidanges. Utilisation des vidanges

dans le nord de la France, IV, 505; en Alsace et en Bamplainé, 540. — Composition en azote des matières des vidanges, IV, 511. — Touneaux pour le transport des vidanges, IV, 512. — Irrigations avec les vidanges de Rugby, IV, 588 ; de Vatiord, 589; de Bartmoor, 589; de Vaujours, 597, Vienne. Statistique de farinage danges

département, III, 153. Vienne (Haute-). Statistique du drainage dans ce département, III, 154, 244.

Vignes. Avantages du drainage des vignes, IV, 120,

Villages. Drainages des villages, IV, 180. — Drainagedn bourg de la Motte-Beuyron, IV, 180, Vinasses. Emploi du draiuage pour l'écoulement des vinasses des distilleries, IV, 182.

. Vis d'Archimède. Emploi, des vis d'Archimède pour l'élévation de l'eau d'irrigation, IV, 326. — Vis hollandaises ou hélices, IV, 328.

Vonges. Statistique du drainage dans ce département, III, 154. — Quantité d'eau employée pour les arrosages dans les Vosges, IV, 244. — Calendrier de l'irrigateur dans les Vosges, IV, 621.

Voyant des mires d'arpenteur, II, 23.

Y
Youne. Statistique du drainage dans

ce département, 17. 436. — Circulaire du préfet de l'Yonne, relative au drainage, Ill, 157. — Quantité d'eau employée pour les arrosages dans l'Yonne. 17, 246.

W

Warpage. But de cette opération, IV, 483. — Composition des limons déposés dans l'opération du warpage, IV, 485. — Description de l'opération du warpage, IV, 488.

Watringues. Travaux de l'association des Watringues, IV, 491.

Wurtenberg. Situation du drainage dans le Wurtenberg, III, 206,

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE CÉNÉRALE DES MATIÈRES.

# TABLE DES GRAVURES

DU TOME QUATRIÈME.

| Pages.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drainage de la pièce de terre dite les Glaises, sise sur la com-<br>mune de Novilles (Oise). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan de drainage de la ferme de Killem (Nord).                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan de dramage exécuté à Paillé (Lot-et-Garonne) 98                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elévation de l'eau par la capillarité                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| État des racines des p'antes dans un terrain draine 79                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plante de life aux différentes périodes de sa végétation dans un                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tranchée empiernio prdinairo                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tranchée empierrée principale                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                              | Brainage de la pièce de terre dite les Gluisse, sise sur la commune de Nosilles (tits).  15 Plan de drainage de la ferme de Killem (Nort).  25 Plan de drainage de la ferme de Killem (Nort).  28 Plan de drainage exécuté à Paillé (Lot-et-Garonne).  28 Elivation de l'eua par la equillatrité.  29 Elat éta reines des plantes dans un terrain non drainé.  20 Plante de lidé aux differentes périodes de sa végétation dans un son meuble.  35 Inachée empierreo ordinaire.  36 Tranchée empierreo ordinaire.  37 Tranchée empierreo ordinaire.  38 Tranchée empierreo (S. S. S |

| 999       | TABLE DES CITATIONS                                                                                                                                                                  |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| eri-      |                                                                                                                                                                                      | Fages.       |
| Fig.      | t-train de la charrue sous-sol                                                                                                                                                       | 81           |
|           |                                                                                                                                                                                      | 85           |
| ATT Dies  | de designace d'une pièce de terre située sur la commune de                                                                                                                           | _            |
| C)        | de unimage.<br>Jabris (Indre),<br>Jaris (de M. Milne pour jauger l'eau écoulée d'un drainage.<br>e de drainage de M. Mangon.<br>s d'écoulement de la jauge de drainage de M. Mangon. | 95           |
| A7A Anne  | reil de M. Milne pour jauger l'eau écoulée d'un drainage                                                                                                                             | 153          |
| A75 June  | e de drainage de M. Mangon.                                                                                                                                                          | <u>- 176</u> |
| A76 Tenu  | s d'écoulement de la jauge de drainage de M. Mangon                                                                                                                                  | 177          |
|           |                                                                                                                                                                                      | 256          |
| A78 Rassi | n avec murailles en pierres sèches et corrot de terre glatse.                                                                                                                        | 251          |
| 479 Pieu  | pour corrover la terre glaise                                                                                                                                                        | 257          |
| 480 Plan  | d'un barrage-déversoir                                                                                                                                                               | 204          |
| 481 Coup  | e transversale d'un barrage-déversoir                                                                                                                                                | . 264        |
| 482 Plau  | d'un empellement ou martellière                                                                                                                                                      | 265          |
| 485 Cana  | I fermé par une seule pelle.                                                                                                                                                         | 200          |
| 484 Cana  | fermé par deux pelles                                                                                                                                                                | 266          |
| 485 Vant  | ne mobile a la main dans des coulisses.                                                                                                                                              | 267<br>267   |
| 486 Vani  | e mue par des treuils                                                                                                                                                                | 201          |
| 487 Disp  | osition de l'auge de vidange et de la boude des petits réser-                                                                                                                        | 274          |
| -₩0       | ira                                                                                                                                                                                  | 275          |
| 488 Bond  | irs.<br>le des réservoirs.<br>n armé d'un crochet pour soulever la bonde des étangs ou                                                                                               | 210          |
| 489 Bato  | n arme d un crochet pour soulever la ponde des crangs ou                                                                                                                             | 275          |
| re        | servoirs<br>our à vent de M. Amédée-Durand                                                                                                                                           | 295          |
| 490 Mote  | ersoir pour le jaugeage d'un cours d'ean.                                                                                                                                            | 313          |
| 491 Deve  | du module milanais pour la distribution des caux d'irriga-                                                                                                                           |              |
| 492 Pan   | du module minimais pour la matribution des casa a triga                                                                                                                              | 352          |
| A93 Cour  | on                                                                                                                                                                                   | 35%          |
| 404 Rave  | le culbuteuse de M. Hallié pour le nivellement des terrains                                                                                                                          | _            |
| A         | irrigner.                                                                                                                                                                            | 576          |
| 495 Bay:  | le cultuteuse après le renversement de la terre                                                                                                                                      | 377          |
| 496 Pioc  | he de l'irrigateur                                                                                                                                                                   | 379          |
| 497 Bêcl  | ie a rigoles                                                                                                                                                                         | 380          |
| 498 Rati  | ssoire pour curer les rigoles                                                                                                                                                        | 981          |
| 499 Croi: | ssant de l'irrigateur                                                                                                                                                                | 381          |
| 500 Ecot  | me de l'irrigateur emmanchéo                                                                                                                                                         | 381          |
| 501, 502  | Fer de l'écobue.                                                                                                                                                                     | 582          |
| 503 Croi  | ssant et écobue placés sur le même manche,                                                                                                                                           | 382          |
| 504 Batt  | e de l'irrigatour                                                                                                                                                                    | 584          |
| 505 Nive  | au pour vérifier la pente des rigoles                                                                                                                                                | 396          |
| 500 l'on  | forme de piquets croisés et de fascines                                                                                                                                              | 397          |
| 201 Com   | ation par rigoles de niveau et déversement.                                                                                                                                          | 402          |
| 508 ITTH  | gation par rigoles de inveau et deversement.                                                                                                                                         |              |
| 510 1-11  | ation par planches disposées en ados et par déversement.                                                                                                                             | 413          |
| 544 Teer  | ation par demi-planches superposees                                                                                                                                                  | 423          |
| 519 545   | , 514 Coupes géologiques du drainage et de l'arrigation de                                                                                                                           |              |
| de        | maine de Montceaux (Aube) 456, 45                                                                                                                                                    | 7. 45R       |
| 515 Plan  | d'un regard nour irrigation avec les eaux souterraines                                                                                                                               | 455          |
| 516 Bon   | de pour fermer l'asue des regards d'arrigation                                                                                                                                       | 436          |
| 517 Cour  | pe d'un drain collecteur de regards irrigateurs                                                                                                                                      | 457          |
| 518 Prai  | rie drainée et irriguée sur gazou et sous gazon.                                                                                                                                     |              |

| TABLE DES GRAVURES DO TOME QUATRIÈME.                                                         | 859         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fig.                                                                                          | Pages.      |
| 519 Profil en long de deux drains d'asséchement à conduites éta                               |             |
| 519 Profit en long de deux drains à assechement à conduites eta                               | 101es 402   |
| et a tuyaux verticaux.                                                                        | 462         |
| 520 Exécution d'une conduite bitumée. 521 Pose d'une conduite bitumée au fond de la tranchée. |             |
|                                                                                               |             |
| 522, 525 Plan et coupe du moule à rondelles de bitume.                                        | 463         |
| 524 Extraction de la barre de fer de la conduite bitumée ap                                   | res /a 464  |
| pose dana la tranchée.                                                                        |             |
| 525 Tuyau ascensionnel d'irrigation.                                                          | 467         |
| 526, 527 Coupe et plan du regard-vanne, nº 1.                                                 | 407         |
| 528, 529 Coupe et plan du regard-vanne, nº 2                                                  | 467         |
| 550, 531 Coupe et plan du regard-vanne, n° 3                                                  | 468         |
| 552 Plan de dramage et irrigation combinéa.                                                   | 469.        |
| 553 Coupe longitudinale d'un collecteur pendant l'irrigation.                                 |             |
| 554 Procédé de colmatage employé aux environs d'Aviguon                                       | 478         |
| 555 Charrette à engrais liquides de Thompson                                                  | 514         |
| 556 Chariot a engrais liquides de Stratton.                                                   | 516         |
| 537 Chariot à engrais liquides de Chandler                                                    |             |
| 538 Tonneau pour le transport des vidanges et pour l'arrosage d                               | lirect. 518 |
| 559 Système d'arrosage par les engrais liquides employé par M                                 |             |
| wey, à Glasgow. 510, 541 Plan et coupe verticale de la machine de M. Peter                    | Love        |
| pour la distribution des engrais liquides                                                     | 578, 579    |
| 542 Pont volant pour protéger les conduites portatives dans le                                | 888e        |
| tème de M. Love                                                                               | 579         |
| tème de M. Love                                                                               | ange.       |
| nréa de Bughy                                                                                 | 590         |
| prea de Rugby.<br>544 Prise d'ean recouverte du tube flexible pour l'arrosage.                | 591         |
| 546 Plaque de recouvrement des prises d'eau                                                   | 591         |
| 516 Plan du domaine de Vaujours irrigné avec les vidanges de                                  | Paris. 598  |
| 547 Vidange d'un bateau d'engrais à Sevran                                                    |             |
| 548, 549 Profils des terres de la ferme de Vaujours suivant l'a                               | TO do       |
| distribution de l'engrais liquide.                                                            | 602, 605    |
| 550 Robinet-boisseau à tête pivotante pour former les prises d                                |             |
| tribution de l'engrais liquide.                                                               | 605         |
| 551, 552 Coupe et plan du raccord à baïonnette des éléments                                   | de la       |
| conduite mobile.                                                                              | 604         |
| 555 Éléments de la conduite mobile du système tubulaire de Vau                                | jours. 604  |
| 554 Manœuvre de la conduite mobile.                                                           | 605         |
| 555 Vue du tonneau d'arrosage de M. Moreau.                                                   | 606         |
| 556 Plan des irrigations de la terre du Lude                                                  | 645         |
| 557 Expérience destinée à démontrer l'aération du sol produit                                 | te par      |
| le drainage                                                                                   | 650         |
| 558 Effets de l'air et de l'eau dans le drainage                                              | 653         |
| 550 Germination dans un sol trop sec                                                          | 655         |
| 560 Germination dans un sol trop mouillé                                                      | 655         |
| 561 Germination dans un sol drainé et convenablement ameu                                     | ıbli et     |
| humide                                                                                        | 656         |
| 562 Germination dans un sol non drainé et non ameubli                                         | 656         |
| 563 Assainissement incomplet du sol dans un drainage à fosse                                  | és dé-      |
| converts                                                                                      |             |
| 564 Expérience sur le drainage avec circulation d'air souterrait                              | ue 661      |
| *                                                                                             |             |

|  |  | QUATRI |  |
|--|--|--------|--|
|  |  |        |  |

|                                                                      | ages. |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 565 Regard de surveillance et d'aération                             | 704   |
| 566 Coupe et plan du regard pneumatique                              | 705   |
| 567 Tuyaux sinuoux facilitant les dépôts calcaires ou ferrugineux .  | 708   |
| 568 Eboulement de drains placés dans un terrain coulant              | 708   |
| 569 Cheminée ou ventouse pour établir une circulation d'air dans     |       |
| un système de drains                                                 | 710   |
| 570 Coupe d'une tranchée de drainage montrant les précautions à      | _     |
| prondro dans la nose des tuyany et le remulissage                    | 712   |
| 571 Coupe géologique de Keythorpe dans le sens perpendiculaire à     |       |
| la plus grande penie                                                 | 730   |
| 572 Drain transversal mettant en communication les couches po-       | 100   |
| reuses du sol gisant dans les sillons argileux imperméables          |       |
| do Karthorna                                                         | 732   |
| de Keythorpe                                                         | .02   |
| reuses.                                                              | 733   |
| 574 Coupe suivant un drain faisant communiquer des graviers et des   | 100   |
| sables salvant un drain insant communique des graviers et des        | 754   |
| 575 Plan du drainage d'une pièce de terre à Keythorpe                | 735   |
| 576 Courbes figurant la situation de l'eau dans un terrain drainé à  | 100   |
| 12 mètres de distance, 24, 48, 72 et 96 heures après une pluie.      | 733   |
| 577 Courbes figurant la situation de l'eau dans un terrain drainé à  | 100   |
|                                                                      | 753   |
| 8 mètres de distance, 24 et 48 heures après une pluie                | 754   |
| 578 Figure de l'assainissement du sol dans un drainage trop écarté.  | 101   |
| 579 Coupe d'un terrain drainé indiquant la position des tubes d'ob-  | 756   |
| servation.                                                           |       |
| 580 Variations de la nappe d'eau souterraine dans un terrain drainé. | 762   |
| 581 Instrument de M. Marc pour régler le fond des tranchées de       | 200   |
| drainage                                                             | 769   |
|                                                                      | 100   |
|                                                                      |       |
|                                                                      |       |
|                                                                      |       |
| PLANCHE XI Drainage de trois pièces de terre contiguës situées       |       |
| sur le domaine de Charmel (Aisue)                                    | 8     |
|                                                                      |       |
| Planche XII Drainage à circulation d'air avec irrigation par les     |       |
| eaux des drains sur le domaine de Montceaux                          |       |
| (Aube)                                                               | 456   |
| Plancie XIII Plan de drainage et d'irrigation de la ferme de         |       |
| Villiers (Seine-el-Marne)                                            | 446   |
| Tantors (conte-ct-dattie)                                            | 97.00 |

FIN DE LA TABLE DES GRAVURES DU TOME QUATRIÈME.

PLANCHE XIV. — Plan des irrigations à engrais liquide faites avec les vidanges de la ville de Rugby sur les prairies de M. Walker.



Ca5725

590

# TABLE DES MATIÈRES

DU TOME QUATRIÈME.

# LIVRE VIII.

## RÉSULTATS FINANCIERS DU DRAINAGE ET DES AMÉLIORATIONS AGRICOLES PERMANENTES.

| CHAPITRE | I'r Sur le prix de revient des travaux de drainage                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE | II Prix de la fquille dans divers terrains,                                                 |
|          | III Coût des travairs de drainage en France                                                 |
| CHAPITRE | IV. — Influence de la forme des pièces de terre sur le prix<br>de revient du drainage.      |
| CHAPITRE | V Coût des travairs de drainage en Belgique                                                 |
|          | VI Coût des travaux de drainage en Angleterre                                               |
| CHAPITRE | VII Coût des travaux de drainage en Allemagne                                               |
| CHAPITRE | VIII. — Rente produite par les travaux de drainage et<br>d'amélioration permanente.         |
| CHAPITRE | <ol> <li>Parts du propriétaire et du fermiet dans l'exécu-<br/>tion du drainage.</li> </ol> |
|          |                                                                                             |

## LIVRE IX.

# EFFETS DU DRAINAGE, DES LABOURS PROFONDS ET DES SOUS-SOLAGES,

| CHAPITRE I''. — Simplification des procédés de culture produite par le drainage. |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE II Effets mécaniques du drainage                                        |
| COAPITRE III Effets du drainage et de l'amenblissement du sol                    |
| aur la végétation                                                                |
| CHAPITRE IV Effets du drainage sur les céréales                                  |
| Chapitrae V. — Effets du drainage sur la culture des racines et des tubercules   |
| CHAPITRE VI Effets du drainage sur les cultures olédères. ; . 10                 |
| CHAPITRE VII Brainage des prairies                                               |
| CHAPITRE VIII Drainage des plantations d'arbres et des forêts 14                 |
| CHAPITAR IX Drainage des vignes                                                  |
| CHAPITRE X Accroissement des técultes produit par le drainage. 15                |

| 842          | TABLE DES NATIERES DU TOME QUATRIEME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE XI  | Amélioration de la santé des hommes et des agu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|              | maux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126 |
| CHARLETTE XI | maux.<br>I. — Élévation de la température du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 |
| CHAPTINE AT  | Expériences sur l'action calorifique du drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138 |
| Courses VI   | II De l'éraporation du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141 |
| CHAPITRE AL  | <ul> <li>III. — De l'évaporatiou du sol.</li> <li>IV. — Des quantités d'eau enlevées par le drainage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151 |
| CHAPITRE AT  | The file and the Man de Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 |
|              | Expériences de M. de Courcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164 |
|              | Expériences de M. Hugo Schober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|              | Experiences de M. Delacroix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 |
| CHAPITRE X   | . — Diverses applications du drainage. — Drainage des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|              | cours, des édifices, des routes, des villes Emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|              | du drainage pour l'épuration des eaux des distilleries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|              | - Emploi du drainage dans les pressoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 |
|              | Rapport de M. Wurtz sur le drainage des distiller es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 |
| CRAPITRE X   | VI Des prêts destinés à faciliter le drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191 |
| Charten II   | I Loi du 28 mai 1858, qui substitue la Société du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|              | Crédit foncier de France à l'État pour les prêts à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|              | faire jusqu'à concurrence de 100 millions, en vertu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|              | de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191 |
| 4            | IITextes d'articles de loi et décret auxquels renvoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 |
| 50           | la loi du 28 mai pour faciliter la propagation du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|              | ia tot du 26 that pour faciliter la propagation du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192 |
|              | drainage.<br>III. — Décret portant réglement d'administration pu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192 |
|              | III. — Decret portant regiement a administration po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|              | blique pour l'exécution des lois des 17 juillet 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|              | et 28 mai 1858, en ce qui touche les prêts destinés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|              | à faciliter les opérations de draimage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197 |
|              | IV Décret portant approbation de la convention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|              | passée le 27 avril 1858 avec la Société du Crédit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|              | foncier de France, pour les prêts à faire en faveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|              | du drainege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 |
| *            | du drainage.  V.— Convention entre LL. EExc. les ministres des fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|              | nances, de l'agriculture, du commerce et des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|              | publics, et la Société du Crédit foncier de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 |
| D.           | VI Nomination de la commission supérieure du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Te 1         | drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 |
| 7            | VII. — Circulaire sur l'application des lois de drainage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203 |
|              | VIII Décision impériale du 20 août 1854, relative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|              | à l'étude des projets de drainage par les agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|              | de l'administration des travaux publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211 |
|              | IX. — Circulaire du 28 février 1857 sur l'organisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211 |
|              | tion des services départementaux pour le drainage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212 |
|              | tion des services departementaux pour le drainage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 |
|              | TIME W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|              | LIVRE X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|              | and the same of th |     |
|              | DES IRRIGATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Curmon ler   | De la possession et de la jouissance des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|              | - Des canaux d'irrigation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232 |
|              | De la servitude de conduite d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234 |
| CHAPITRE IV. | - Quantités d'eau nécessaires pour les irrigations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 235 |
| CHAPITER V.  | - Réservoirs, digues. ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 251 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 |

| TABLE DES MATIÈRES DU TOME QUATRIÈME.                                                                      | 843 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITAE VI Barrages, déversoirs, vannes                                                                   | 262 |
| CHAPITAR VII. — Prises d'eau. — Bondes. — Siphone irrigateurs — Aqueducs. — Ponts-canaux. — Canaux-siphone | 273 |
| Aquenues. — Pouts-caraux. — Canaux-siphones                                                                | 282 |
| CHAPITRE VIII Application des machines à l'irrigation                                                      | 284 |
| CHAPITRE IX. — Pes moteurs                                                                                 | 281 |
| II. — Emploi des animaux domestiques. — Manéges.                                                           | 286 |
| III. — Moteurs à vent.                                                                                     | 289 |
| IV Moteurs hydrauliques                                                                                    | 298 |
| 1º Roues en dessous à palettes planes                                                                      | 299 |
| 2º Rouea emboltées recevant l'eau par un orifice avec                                                      |     |
| uue charge en dessus                                                                                       | 500 |
| 30 Bouse do oAtá                                                                                           | 300 |
| 4 Roues en dessus.                                                                                         | 301 |
| 5º Roues pendantes                                                                                         | 302 |
| 6º Roues Poncelet à aubes courbes                                                                          | 303 |
| 7º Roues à cuillers                                                                                        | 301 |
| 8º Rouea à cuve.                                                                                           | 305 |
| 9° Turbines.                                                                                               | 305 |
| 9° Turbines                                                                                                | 306 |
| CHAPITRE X Des machines élévatoires                                                                        | 314 |
| 1° Sesux et baquels à main                                                                                 | 315 |
| 2º Des écopes ordinaires                                                                                   | 516 |
| 3º Seatix des manéges des maraichers                                                                       | 317 |
| 4º Écope hollaudaise.                                                                                      | 317 |
| 5° Chadouf égyptien.                                                                                       | 518 |
| 6° Ropes à palettes                                                                                        | 319 |
| 6° Roues à palettes                                                                                        | 320 |
| 8º Roues à tympan                                                                                          | 522 |
| 9º Norisa.                                                                                                 | 323 |
| 10° Chapelets                                                                                              | 326 |
| 11° Vis d'Archimède.                                                                                       | 326 |
| 12º Vis hollandaises ou hélices                                                                            | 328 |
| 13º Pompes                                                                                                 | 329 |
| CHAPITRE AI Machines élévatoires automobiles                                                               | 331 |
| Chapitre XII Jaugeage de l'eau.                                                                            |     |
| 1º Nécessité d'exécuter des jangeages pour les írriga-                                                     |     |
|                                                                                                            | 537 |
| 2º Methode des flotteurs                                                                                   | 33⊀ |
| 3º Méthode des déversoirs.                                                                                 | 341 |
| CHAPITRE XIII - De la distribution des caux                                                                | 343 |
| CHAPITRE AIII - De le distribution des caux,                                                               | 040 |
| 1º Des diverses unités de mesure de l'eau Pouce des                                                        |     |
| fontainiers Module de Prony Meule et moulan                                                                | 544 |
| d'eau du midi de la France - Once milanaise                                                                | 346 |
| 2º Débit de l'esu par les déversoirs et les vannes                                                         | 347 |
| 5. Débit par les aiplions                                                                                  | 549 |
| 4º Des partiteurs.                                                                                         | 351 |
| 5º Module milanais                                                                                         | 555 |
| or module regulateur de M. Keelholt                                                                        | 563 |
| CHAPITRE XIV Du prix de revient de l'eau                                                                   | 909 |

| TABLE DES MATIERES DE TOME QUATRITARES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE XV Des études préalables à faire avant l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| d'un système d'irrigation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 371 |
| Chapitre XVI Des terrassements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 376 |
| CHAPITRE XVII. — Des instruments de l'irrigateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| CHAPITRE XVIII Des divers systèmes d'irrigation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384 |
| CHAPITRE XIX De l'établissement des rigoles et du rapport entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| leurs dimensions et les quantités d'eau à déliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Tableau des pentes de terrain de divers canaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 391 |
| CHAPITRE XX. — Des chemins et des ponts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| CHAPPERE XXI Irrigation par submersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Charitae XXII Irrigation par rigóles de niveau et déversement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401 |
| CHAPITRE XXIII Irrigation en forme d'épi de blé ou par razes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 407 |
| CRAITTER XXIV Irrigation par planches disposées en ados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411 |
| CHAPITBE XXV Irrigation par demi-planches superposces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 423 |
| CHAPITRE XXVI Irrigation per infiltration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425 |
| CHAPITRE XXVII Irrigation par dérivation des eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 428 |
| CHAPITRE XXVIII. — Irrigation combinée avec le drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 433 |
| I. — Drainage et irrigation du domaine de Montceaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434 |
| 11. — Drainage et irrigation de domaine de nontéeaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| anidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446 |
| quides.  III. — Irrigation par infiltration et par déversement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410 |
| combinée avec le drainage sur des prairies de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Vendée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453 |
| Vendée.  IV — Combination de l'irrigation et du drainage avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| conduites étanches.  CHAPITRE XXIX. — Colmatage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461 |
| CHAPITRE XXIX Colmatage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 471 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477 |
| Chapitre XXX. — Warpage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 484 |
| Analyses de limons, de tapques et de vases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 485 |
| Description d'une opération de warpage en Angleterre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488 |
| Chapitre XXXI Dessalage des terrains salés Relais de mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| - Polders Watringnes Moeres Dunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490 |
| CHAPITRE XXXII Des engrais liquides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1º Précis historique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 498 |
| 1º Précis historique<br>2º Arrosage par les écopes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505 |
| 3º Arrosage par les tonneaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 512 |
| 4º Irrigation par rigoles ouvertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 521 |
| - Irrigation avec les eaux des égonts de Milan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 523 |
| 5° Système inbulaire sonterrain pour irriguer avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| l'engrais tiquide des fermes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550 |
| A. Ferme de Tiptree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223 |
| B. Ferme de Saint-George's clist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555 |
| C. Ferme de lluime-Walfield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535 |
| D. Ferme de Liscard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 537 |
| E. Fermo de Halewood.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 518 |
| F. Home-Farm de Hauchurch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5:0 |
| G. Home-Farm de Balmarshe Court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541 |
| I. Ferme de Sulton Waldron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 543 |
| J. Ferme de Porth Kerry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544 |
| er community with the control of the |     |

| TABLE DES MATIÈRES DU TONE QUATRIÈME.                                   | 845 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| K. Ferme de M. Harvey à Glasgow                                         | 545 |
| I. Ferme de Myer-Mill.                                                  | 552 |
| M. Ferme de Canming-Park.                                               | 562 |
| N. Ferme de New-Ark.                                                    | 569 |
|                                                                         | 569 |
| O. Ferme de Bunduff P. Sur la meilleure manière d'appliquer les engrais | 309 |
| P. Sur la meilleure manière à appliquer les engrais                     | 5=0 |
| de ferme à l'état liquide                                               | 570 |
| 6º Système tubulaire pour irriguer avec l'engrais li-                   |     |
| quide des villes                                                        | 588 |
| A. Emploi des eaux des égouts et des vidanges de                        |     |
| la ville de Rugby                                                       | 589 |
| B. Irrigations avec les eaux des égouts de Rusholme.                    | 595 |
| C. Emploi des vidanges de Watford                                       | 596 |
| D. Emploi des vidanges de la prison de Dartmoor.                        | 596 |
| E. Emploi des vidanges de Paris sur la ferme de                         |     |
| Vaujours.                                                               | 597 |
| CHAPITRE XXXIII Pratique des irrigations,                               | 612 |
| 1º Calendrier de l'irrigateur en Angleterre.                            | 613 |
|                                                                         | 616 |
| 2º Calendrier de l'irrigateur pour la Belgique                          | 010 |
| 3º Calendrier de l'irrigateur pour le nord-est de la                    | 618 |
| France et la Bavière Rhénane.                                           | 621 |
| 4 Calendrier de l'irrigateur dans les Vosges                            | 021 |
| 5º Calendrier de l'irrigateur dans les prairies à sous-                 | 622 |
| sol imperméable et argileux du Nivernais                                | 022 |
| 6º Calendrier de l'irrigateur dans les prairies à sous-                 | 000 |
| sol perméable de la Normandie                                           | 623 |
| 7º Calendrier de l'irrigateur en Bourgogne                              | 624 |
| 8° Calendrier de l'irrigateur en Provence                               | 625 |
| 9º Calendrier de l'irrigateur dans le Languedoc                         | 626 |
| 10° Calendrier de l'irrigateur en Italie                                | 627 |
| 11. Calendrier de l'irrigateur en Algérie                               | 630 |
| CHAPITRE XXXIV Du choix des plantes qui entrent dans la com-            |     |
| position des prairies arrosées                                          | 633 |
| CHAPITRE XXXV Sur les résultats des irrigations.                        | 044 |
| CHAPTIRE AAA1 Our les teaumats des irrigations                          |     |
| LIVRE XI.                                                               |     |
| MYRE AL                                                                 |     |
| THÉORIES LU DRAINAGE ET DES IRRIGATIONS.                                |     |
| CHAPITRE 1'r Phénomènes à expliquer ou à démontrer                      | 645 |
| CHAPITRE II De l'aération du sol                                        | 618 |
| CHAPITRE III Effets des actions successives de l'air et de l'eau        |     |
| pour changer la constitution physique des terrains,                     | 652 |
| CHAPITRE IV Expérience sur un drainage à courant d'air                  | 660 |
|                                                                         | 662 |
| CHAPTERE V Phénomènes chimiques du drainage et des irrigations.         |     |
| Chapitur VI Analyse d'un terrain avant et après le drainage             | 671 |
| CHAPITEE VII Composition des eaux de drainage, des eaux d'irri-         |     |
| gation et des engrais liquides                                          | 672 |
| ENAPITRE VIII Rareté de l'ammoniaque dans les eaux de drainage.         |     |
|                                                                         |     |

| 6 10      | TABLE DES MATIENES DE TOME QUATRIEME.                                            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | - Du pouvoir absorbant et décomposant des sols pour                              |            |
|           | les matières dissoutes dans les eaux qui les traversent.                         | 693        |
| CHAPITRE  | E IX De l'épuisement de la fertilité des terres drainées,                        | 699        |
| CHAPITRE  | E X. — Des obstructions des draips                                               | 701        |
| CHAPITRE  | xI Expériences sur le drainage à diverses profondeurs                            |            |
|           | et à divers écartements                                                          | 723        |
| CHAPITRE  | s XII. — Système de Key horpe                                                    | 729        |
| CHAPITRE  | xIII Du diamètre des tuyaux, de la longueur et de la                             |            |
|           | pente des drains                                                                 | 736        |
|           | I. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0 03                                 |            |
|           | de diamètre intérieur                                                            | 738        |
|           | II. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 004                                 |            |
|           | de diamètre intérieur                                                            | 739        |
|           | III. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0 . 05                             |            |
|           | de diamètre intérieur.                                                           | 740        |
|           | IV. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0=.06                               |            |
|           | de diamètre intérieur                                                            | 741        |
|           | V Table relative à l'emploi de tuyaux de 0 07                                    |            |
|           | de diamètre intérieur                                                            | 742        |
|           | VI. — Table relative à l'emploi de tuyaux de 0m.08                               |            |
|           | de diamètre intérieur                                                            | 743        |
|           | x XIV. — De l'établissement des collecteurs                                      | 747        |
| CHAPITRE  | E XV. — Enlevement des grandes massea d'eau                                      | 719        |
|           | 1º Cas où la nappe d'eau souterraine est inférieure au                           |            |
|           | terrain à drainer Méthode d'Elkington                                            | 750        |
|           | 2º Cas où la nappe d'eau souterraine amène ses eaux au-                          | 751        |
|           | dessus du terrain à drainer.                                                     | 131        |
|           | 5° Cas de la présence d'un cours d'eau supérieur au ter-                         | 751        |
|           | rain.                                                                            | 131        |
|           | 4° Cas de la présence d'un cours d'eau qui s'oppose à l'écoulement du collecteur | 751        |
| Cuantage  | x XVI. — Étude de la nappe d'eau souterraine dans les ter-                       | 101        |
| CHAPTIER  | rains drainés                                                                    | 752        |
|           | XVII. — Relation entre la profondeur et l'écartement des                         | 132        |
| CHAPITRE  |                                                                                  |            |
|           | draina                                                                           | 763<br>766 |
|           | XVIII. — Des insuccès du drainage                                                |            |
| CHAPITRE  | XIX. — Conclusions                                                               | 771        |
| Table als | ulubátique gánárale des empreses                                                 | 773        |
| Table de  | phabétique générale des gravures                                                 | 783        |
| Table an  | rs nome des auteurs et des agriculteurs elles,                                   | 807        |
| Table an  | adytique des matières                                                            | 857        |
| Table de  | es gravures du tome quatrième                                                    | 811        |
| Table de  | ea matières du tome quatrième.                                                   | 311        |

and the same and the same and the same at the same at

PARIS. -- INC. SINON RAÇON ET CONC., RUE D'ERF

SBN 645725





